

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Science QH 5 . Z87

# Verhandlungen

des

# zoologisch-botanischen Vereins)

in Wien.

Band I.

Mit 5 Tafeln.

WIEN, 1852.

In Commission in W. Braumüller's Hof-Buchhandlung.

LIU. Com. Harr 11-14-24 10445 490,

## Inhalt.

| •                                                             | ٠    | Seite |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|
| Gründende Versammlung am 9. April 1851                        | •    | . 1   |
| V. Kollar: Ueher Tenthredo cerris                             |      | . 11  |
| Dr. M. Hörnes: Neuer Fund von Mastodon - Besten               | •    |       |
| Dr. J. Giraud: Entwicklung von Dorcatoma rubens .             |      | . 14  |
| Versammlung am 2. Juli                                        |      | . 17  |
| Dr. A. Pokorny: Ueber die Moossora Unterösterreich's          |      | . 18  |
| J. Ortmann: Neue Pflanzen für die Wiener-Flora                |      | . 22  |
| F. Brauer: Ueber die Larve von Panorpa communis               |      | 29    |
| A. Neilreich: Ueher Briefe des Freiherrn von Wulfen           |      | 1     |
| Freiherrn N. J. Jacquin                                       |      |       |
| A. Kerner: Flora des Donauthals von Melk bis Hollenbu         |      |       |
| Versammlung am 6. August                                      | . 1  | 34    |
| Dr. M. Hörnes: Ueber das systematische Verzeichniss           | der  | •     |
| Land- und Süsswasser-Mollusken von Zelebor .                  |      |       |
| A. Neitreich: Zweifelhafte Pflanzen der Wiener-Flora          |      | . 37  |
| Dr. J. R. Schiner: Neue Käfer für die Fauna austriaca; i      |      |       |
| Leptodirus und Cymindis                                       |      | 46    |
| G. Frauenfeld: Ueber Vögel aus Dalmatien und eine n<br>Sylvia |      |       |
| Dinne Timan and Milhau                                        | • •  | 54    |
| Notice won Dr. A. Dokony w. Shan Blook                        |      |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |      |       |
| Versammlung am 1. October                                     |      |       |
| Dr. J. R. Schiner: Ueber das neu aufgefundene Crypsis sch     | oe-  |       |
| noides und andere Pflanzen des Marchfeldes                    | •    | 57    |
| Dr. A. Pokorny: Beiträge zur Kenntniss der Flora des b        | öh–  |       |
| misch - mährischen Gebirges                                   | . +  | 59    |
| A. Neilreich: Ueber Poa cenisia                               | •    | 68    |
| A. Czagl: Neue Caraben für die Wiener Fauna                   | ٠.٠  | 70    |
| J. Hekel: Ueber aussergewöhnliche Individuen der Ba           | cn-  |       |
| forelle                                                       | •    | 71    |
| Versammlung am 5. November                                    |      | 73    |
| Bericht der couchyliologischen Commission                     |      | 74    |
| Dr. M. Hörnes: Die fossilen Mollusken des Tertiärbeck         |      |       |
| von Wien                                                      |      | 75    |
| J. Ortmann: Botanische Exkursion im ehemaligen Viel           | rtel |       |
| ober dem Manhartsberge                                        |      | 78    |
| Neue Dilangen für die Wiener Flore                            |      | 80    |

| •                                                                                                               | seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| J. Hekel: Verzeichuiss einiger Fische und Amphibien aus der                                                     |            |
| Gegend von Botzen, und über den Carpione des Garda-                                                             |            |
| Sees                                                                                                            | 81         |
| Dr. E. Fenzl: Ueber Carex pediformis                                                                            | 82         |
| Versammlung am 3. December                                                                                      | 83         |
| Dr. J. Giraud: Coleopteren - Fauna von Gastein                                                                  | 84         |
| Dr. K. v. Ettingshausen: Die Tertiar-Floren der österr. Mon-                                                    |            |
| archie  Dr. A. Pokorny: Beiträge zur Flora des böhmisch-mähri-                                                  | 99         |
| schen Gebirges                                                                                                  |            |
| F. Salzer: Ueber eine von ihm am Schneeberge gefundene                                                          |            |
| Primel                                                                                                          | 165        |
| Dr. J. R. Schiner: Briefliche Nachricht der Durchforschung der                                                  |            |
| Adelsberger Grotte von S. Durchl. dem Fürsten v. Khe-<br>venhüller                                              |            |
| L. Miller: Diagnosen von 8 neuen Käfern                                                                         | 109        |
|                                                                                                                 |            |
| Versammlung am 7. Jänner 1852                                                                                   | 113        |
| A. Neilreich: Ueber hybride Pflanzen der Wiener Flora L. Miller: Adelops Khevenhülleri, neue Käferart           | 114<br>131 |
| Dr. J. Giraud: Coleopteren - Fauna von Gastein                                                                  | 132        |
|                                                                                                                 | 141        |
| L. R. v. Heufter: Ueber Flechten aus Oesterreich, Mähren                                                        | 141        |
| und Böhmen                                                                                                      | 142        |
| ", Briefliche Aufrage von Dr. O. Sendtner.                                                                      | _          |
| Dr. J. Egger: Ueber den Autor der Gattung Sesleria                                                              | 149        |
| Dr. J. R. Schiner: Beiträge zur Biographie des verstorbenen Bo-                                                 |            |
| tanikers Joh. Zahlbruckner                                                                                      | 152        |
| Dr. Ctem. Hampe: Beiträge zur Käfer-Fauna Oesterreichs. H. Wawra: Vorarbeiten zur Flora von Brünn               | 158<br>161 |
| Dr. E. Fenzi: Briefliche Mittheilung über die bei Gresten ge-                                                   | 101        |
| fundene Anemone apennina                                                                                        | 186        |
| Eingegangene Manuscripte: Ueber Hieracium vulgare, von                                                          |            |
| A. Neilreich                                                                                                    | 187        |
| Beiträge zur Kenntniss der Flora der Karpathen<br>von F. Haslinzki                                              | 200        |
| Sui generi Dirina e Dirinopsis, von Dr. A.                                                                      | ~00        |
| Massalongo                                                                                                      | 207        |
| Versammlung am 3. Marz                                                                                          | 224        |
| J. Bayer: Ueber Prosodie der Pflanzennamen                                                                      | 225        |
| V. Kollar: Ueber zwei der Schwarzföhre schädliche Insec-                                                        |            |
| . ten                                                                                                           | 229        |
| J. Beer: Vegetationsversuche mit Cacteen                                                                        | 230        |
| A. Graf Marschall: Notiz über entomologische Sammlungen<br>Dr. K. v. Ettinashausen: Ueber vorweltliche Cycadeen | 232<br>245 |
|                                                                                                                 |            |

#### Druckfehler.

```
Seite 15 Zeile 14 v. u. statt masse lies mat
              5 v. u. — hei
         -- letztev. u. nach und setze die
    . 26
              9 v. u. statt carissime lies rarissime
     30
              5 v. u. — abhängenden lies anhängenden
     37
              4 v. u.
                        dieser prachtvollen Form, lies die-
                            ses prachtvollen Farnes
              3 v. u.
                         Hollenther lies Hollenthon
     38
              7 v. o.
                     - einem lies einer
              9 v. o.
              16-17 v. u. statt aus Galizien lies am Galizin
     40
              6 v. o. nach also setze vielleicht
              8 v. o. statt wichtiger lies richtiger
              9 v. o. - S. viminalis lies S. cinerea
              9-10 v. o. statt S. purpure a und S. cinere a lies
                                   S. viminalis u. S. Caprea
              14 v. u. statt Kth lies Roth
              9 v. u. — S.
     41
             13 v. o. nach Pflanze setze ist
     42
             13 v. u. statt der lies des
     43
             erste
                      - Chimaphila lies Chimophila
                      - in lies auf
             18 v. o.
             20 v. e. — meist lies einst
     46
             15 v. o. nach oder setze in
     52
                     — die
              6 v. o.
     53
                        Flanken setze dunkler
              5 v. u.
              9 der Tabelle lies Schnabel vor den Nasenlö-
                                   chern breit
     73
              erste statt 6. Oct. lies 5. Nov.
    101
             15 v. u. - Sileranthus lies Scleranthus
    120
             11 v. o. nach stipularis setze E. B. t. 1214
    128
             letzte vor Arten setze zwei
                 nach der setze letztern
    132
             14 v. u. statt mitri lies mihi
    143
              6 v. u. — Bialora lies Biatora
    156
                          hyoscridifolium lies hyoseridifo-
              3 v. o.
                            lium
    184, Spalte 2, Zeile 6 v. o. statt ovira lies ovina
    187 Zeile 17 v. u. statt kommen lies kamen
             11 v. u. - Summ. fl. Posun. lies Lumn. fl. Poson.
    187
    188
              12 v.o. — melaechatum
                                            - melachaetum.
    189
             15 v. o. — nach lies noch
```

```
Seite 192 Zeile 18 v. o. statt springend lies spreizend
    194
              - v. u. - Sooster - Sooser

dann lies denn
mein – eine

    195
              14 v. u.
    197
               3 V. O.
              20 v. o. streiche das Wort Zoll
              18 v. u. statt Hene lies Heer
    198
                           navis — novis
               8 v. o.
    202
                           aunea -- aurea
              11 v. u.
    203
              16 v. o.
                           Anonia lies Aronia
              19 v. u.
                           Wenn
                                  - , wenn
    204
              22 v. o.
                           sweisser lies weisser.
```

# GRUNDENDE VERSAMMLUNG

am

# 9. April 1851.

Auf die durch den Güterrevidenten G. Frauenfeld veranlasste, theils schriftliche, theils mündliche Einladung, der beabsichten Gründung eines Vereins für organische Naturwissenschaft sich anzuschliessen, hatten sich am 9. April 1851 mit der lebhaftesten Theilnahme eine grosse Anzahl Pfleger und Verehrer dieser Wissenschaften in dem Museumslokale des k. k. botanischen Gartens am Rennwege eingefunden, an welche derselbe folgende Ansprache hielt:

### Hochgeehrte Herren!

Es ist wohl keiner unter Ihnen, der es nicht schon tief empfunden, oder sonst erfahren, welcher Nachtheil der Wissenschaft durch die Zersplitterung erwächst, wie die Vereinzelung nur schwer zu überwindende Hemmisse im Gefolge hat, wie viel dadurch verkümmert, wie viel verloren gegangen. Diesen Hindernissen mit aller Kraft entgegenzutreten, ist Pflicht der Intelligenz, die den hohen sittlichenden Werth wissenschaftlichen, namentlich naturwissenschaftlichen Strebens anerkennen muss, die nicht übersehen kann, dass in der Pflege derselben der Keim zu gründlichem Wehle, zu wirklicher Grösse liegt. Dass diess ein Bedürfniss, ein allgemeines, darum wahres ist, zeigt wohl dass nicht nur beinahe alle bedeutenden Provinzstädte, sondern selbst untergeordnetere, für naturwissenschaftliche Forschungen Vereine gebildet haben; — und sollte die Kathedrale, deren Aufgabe es ist, voranzugehen, nunmehr, wo die ehrenvollen Bestrebungen eines der ersten ihrer

Digitized of Google

Koryphäen für diesen Zweck, in der Gründung der k. k. geologischen Reichsanstalt ihr würdiges Ziel erreicht zu haben scheinen, sich keines solchen Eifers rühmen können; sollte da, wo das Forum besteht, welches Mass und Richtscheit an die Geisteserzeugnisse zu legen hat, sollte da nicht auch eine festgegründete bleibende Stätte sein, wo der wissenschaftliche Funke Nahrung findet, wo er zur Flamme angefacht wird? — Dass trotz der hochgefeierten Namen hiesiger Naturkundiger, dass trotz der grossen Zahl jener, die die Fremde mit Verehrung nennt, der Gesammtrichtung dieses Strebens von den umgebenden Ländern so lange keine Achtung zu Theil ward, kann nicht befremden, wo kein gemeinsames Band dieselben umschlang, wo alle diese Thätigkeit, eingesargt in dem Vereinsamten, jener Lebensfrische entbehrte, die sie beseelt, durchdringt, wenn sie Gemeingut ist, die die höhere Weihe nur dadurch empfängt, dass sie im lebendigen Verkehr ringsum anregend, erst fruchtbringend waltet.

Nur das Zusammenwirken verdoppelt, vervielfältigt die Kraft. Diess die Gründe der heute hier versuchten Einigung! —

Der freundliche Anklang, den dieser Versuch fand, ist wohl der beste Beweis, dass das Bedürfniss für geistigen Verkehr und Austausch nicht erloschen ist, dass diese Zusammenwirkung als Nothwendigkeit erscheint. In dem unermesslichen Reiche der Natur, wo eines das andere ergünzt, wo ein so inniges Ineinandergreifen nur willkührliche Trennungslinien erlaubt, kann kein Theil mehr erfolgreich, gründlich gepflegt werden, wo die Erkenntniss dieser Verkettung verborgen geblieben. Es ist eine unerlässliche Bedingniss zum richtigen Verständniss, selbst des geringsten Theils, das Ganze zu überschauen.

Es dürste diess als Ursache dienen, beide organischen Reiche, deren Grenzmarken sestzustellen bisher noch immer nicht gelingen wollte, denen ein gemeinsamer Ausgangspunkt, das Bläschen zu Grunde liegt, in Einen Kreis hier vereint zu sehen, aus welchem sich die mannigsaltigen Gebilde, daselbst sest und sicher wurzelnd, freudig entwickeln, die allda sorgsam gepslegt, krästig zu gedeihen vermögen. Es dürste dieses Streben auch für die Richtung desselben massgebend sein. Nicht in der abgeschlossenen Form des schon Vollbrachten soll sich dieser gesellige Verkehr bewegen, — in dem lebendigen Mitgehen mit dem Werdenden

in der vertraulichen Mittheilung über das Entstehen solcher Forschungen, in der ermunternden Besprechung beabsichtigter Arbeiten, in der fortwährenden Erneuerung des gegenseitigen Verständnisses, der gegenseitigen Berührung, er soll im freundlichen Entgegenkommen Alle belebend umfassen. — Das Ganze ersteht aus den Schaffen der Einzelnen. —

Diess der Zweck der beabsichtigten Einigung! -

Hierauf wurden von dem Vorsprechenden die bisher schon getroffenen Voreinleitungen mitgetheilt, und dann zur Berathung eines vorgelegten Statutenentwurfs geschritten, der mit absoluter Stimmenmehrheit in nachstehenden Punkten vorläufig für ein Jahr als Grundlage angenommen wurde.

#### Statuten

des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien.

Die Mitglieder dieses Vereins beabsichtigen zur Hebung und Verbreitung der Zoologie und Botanik in ihrem ganzen Umfange mit allen Kräften zu wirken, sie vermitteln den Verkehr dieser Wissenschaften und sorgen, dass alles Fördernde zum gegenseitige Austausche gebracht werde. Insbesondere wird von denselben die Fauna und Flora des Kaiserstaates Oesterreich berücksichtigt. Zu diesem Zwecke beschliessen sie:

§. 1.

Periodische Versammlungen abzuhalten, in welchen durch Besprechungen von Arbeiten und Plänen, durch Mittheilung von Entdeckungen, und durch Vorzeigen von Naturgegenständen und dahin einschlägigem Materiale alles Wissenswerthe zur Kenntniss der Theilnehmer gebracht werden soll. Regelmässige Versammlungen finden monatlich, und jeden Monat am ersten Mittwoch desselben, Abends um 6 Uhr im Museumslokale des k. k. botznischen Gartens statt. Fällt an diesem Tage ein Feiertag, so ist der darauf folgende Freitag dafür bestimmt. Der Vorstand hat das Recht, ausserordentliche Sitzungen anzuberaumen.

Der Verein betrachtet es als seine Aufgabe, durch Herausgabe periodischer Schriften, durch Anlage einer Büchersammlung und durch Aufstellung von naturhistorischen Sammlungen seine Thätigkeit zu bewähren, wenn seiner Zeit die Vereinskräfte zu diesem Zwecke hinlänglich erstarkt sein werden.

#### §. 3.

Der Beitritt geschieht durch Präsentation zweier Mitglieder, und es kann jedermann Mitglied werden, der sich mit Zoologie oder Botanik wissenschaftlich beschäftigt, oder zur Förderung derselben beiträgt, und wissenschaftliches Interesse dafür begt. Jedes Mitglied erhält ein von dem Vereinsvorstande gefertigtes Aufnahmsschreiben.

#### **S**. 4.

Die Mitglieder verpflichten sich zu einem jährlichen Beitrage zur Deckung der durch die Versammlung erwachsenden Kosten, der vorläufig auf drei Gulden Conv. Münze festgesetzt ist, welche bei dem Eintritte als Mitglied zu erlegen sind.

#### §. 5.

Die Mitglieder wählen sich durch absolute Stimmenmehrheit einen Präses, zwei Stellvertreter, einen Sekretär und einen Rechnungsführer; ersterer leitet die Verhandlungen, besorgt die Vereinsangelegenheiten und vertritt den Verein nach Aussen, der Sekretär fertigt das bei jeder Sitzung zu führende Protokoll und besorgt die Korrespondenz des Vereins. Die Vereinsgelder verrechnet der Rechnungsführer unter der Controlle des Präses und der beiden Stellvertreter. Im Verhinderungsfälle des Präses tritt einer der Herren Stellvertreter an dessen Stelle.

#### **S**. 6.

Wenn das Bedürfniss es erheischt, können für die verschiedenen Zweige der obgenannten Wissenschaften auch eigene Sektionen gebildet werden.

#### §. 7.

Veränderungen können nur dann vorgenommen werden, wenn wenigstens zwei Drittheile sich für eine solche aussprechen, die jedoch erst nach einer, an die Mitglieder erfolgten Bekanntmachung in der nächsten Sitzung zum Beschluss erhoben werden dürfen. Nach Ablauf eines Jahrs ist eine eigene Sitzung anzuberaumen, wobei über nöthige Erweiterung oder über erfahrungsgemässe Abänderung dieser Statuten berathen werden soll.

Zum Schlusse wurde noch die Wahl des in den Statuten bezeichneten Vorstandes vorgenommen, welche auf folgende Herren fiel:

Sr. Durchl. Fürst Richard Khevenhüller-Metsch, als Präses.

Herr Dr. Eduard Fenzl, Professor, Direktor des botanischen Gartens, als Präses Stellvertreter.

Herr Jacob Hekel, Inspektor am Wiener naturhistorischen Museum, als Präses Stellvertreter.

Herr Georg Frauenfeld, Güterrevident, als Sekretär.

Herr Johann Ortmann, k. k. Beamter, als Rechnungsführer.

Hiermit ward der Verein für gegründet erklärt.

# Versammlung am 7. Mai.

Der vorsitzende Herr Präses Sr. Durchl. Fürst Khevenhüller, eröffnet die Sitzung mit folgender Rede:

Das Zutrauen, meine verehrten Herren, das Sie mir durch die Berufung zu Ihrem Präsidenten geschenkt haben, hat mich unendlich erfreut, nehmen Sie dafür meinen herzlichsten Dank.

Wenn etwas mein Glück trüben kann, so ist es die Besorgniss, dieser ehrenvollen Berufung nicht in dem vollen Masse zu entsprechen, wie Sie das Recht haben, zu verlangen. Ich muss Sie desshalb um Ihre Nachsicht und Unterstützung bitten, und auch zugleich Ihnen meinen innigsten Dank zollen, dass Sie bei der Wahl der Herren Stellvertreter so ausgezeichnete Fachmänner gewählt haben. — Schon der Gedanke, beruhigt mich, dass ich mit Männern in Verbindung stehe, denen auch das anspruchlose Wirken eines bescheidenen Naturfreundes nicht unbekannt geblieben ist. Was übrigens wahre Liebe für die Wissenschaft, der wir alle huldigen, was guter Wille zu leisten vermag, das verspreche ich Ihnen von ganzer Seele. Vor allem bitte ich um volle Offenheit, fortdauerndes Vertrauen und inniges Zu-

sammenhalten, denn mit diesen kommt es in allen Fällen bald zum klaren Verständniss, und wo solches ist, da finden sich leicht Mittel und Wege, zum vorgesteckten Ziele sicher zu gelangen.

Somit heisse ich Sie, alle meine Freunde herzlich willkommen, es möge der Verein dessen Sitzung ich hiermit eröffne, segensreich wirken und kräftig fortbestehen. —

Hierauf wurden die vom Sekretär vorgenommenen Geschäfte kurz erwähnt, die neu hinzugekommenen Mitglieder verlesen, wonach der Herr Präses abermal das Wort ergriff, und zur Aufbewahrung etwa einlangender Vereinsgegenstände, bis der Verein über ein Lokal verfügen könne, einstweilen sein nicht sehr entferntes Schloss zu Ladendorf, oder seine Privatwohnung in Wien zur Verfügung stellte. In Ermanglung anderer Gegenstände regte derselbe einige den Verein und sein Wirken betreffende Fragen an, die zur Aufstellung folgender Grundsätze Anlass gaben:

»Es soll bei der angeregten Frage, welche Grenzen den Sammlungen des Vereins zu geben seyen, zu den im Zwecke des Vereins liegenden zoologischen und botanischen Forschungen die politische Grenze des Kaiserstaates zur Richtschnur dienen, über welche ohne Noth nicht hinauszugehen wäre.«

"Es sind alle Entwicklungsstufen der organischen Natur zu erheben und möglichst für die Sammlung aufzubewahren; und kommen dieselben dereinst ausser besonders gebotenen Ausnahmen, nicht nach Lokalen, sondern in allgemeiner wissenschaftlicher Reihenfolge aufzustellen.«

Zum Schlusse ward die Bildung von 2 Sectionen, einer botanischen und einer zoologischen bestimmt, mit dem ausdrücklichen Wunsche, dass recht viele Mitglieder sich an beiden Sectionen betheiligen möchten.

Endlich zeigte noch Herr Inspector Hekel prachtvoll getrocknete Alpenpflanzen vor, welche sein in Mannheim lebender Bruder aufgelegt hatte.

Mit dieser Versammlung zählte der Verein 105 Mitglieder, und zwar:

Herr Antoine Franz, k. k. Hofgärtner.

Se. Hochw. Hr. Becsicska Ambros, Abt zu Lilienfeld.

Herr Beer Josef.

Se. Hochw. Hr. Bilimek Dominik, Kapitular in Neukloster zu W. Neustadt. Herr Boué Ami, Dr., Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften.

- Brauer Friedrich.
- Braunhofer Ferdinand.
- Se. Hochg. Hr. Breuner Graf August, k. k. Min. Sect. Chef.
  - Breuner Graf August.
  - Breuner Graf Josef.
    - Chotek Graf Otto, k. k. Rittmeister.

#### Herr Czagl Anton, k. k. Beamter.

- Czermak Josef, Wirthschafts-Verwalter.
- Diesing, Dr. Karl, Kustos, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften.
- Egger, Dr. Johann, k. k. Hofwundarzt.
- Eisenstein, Anton Ritter v., Dr. der Medizin.
- Ettingshausen, Dr. Konstantin von.
- Felder Kajetan, Dr. der Rechte, Hof- und Gerichtsadvokat.
- Fenzl, Dr. Eduard, Professor, Direktor des bot. Gartens, Mitglied der kaiserl. Akad. der Wissenschaften.
- Fitzinger, Dr. Leopold, Kustos-Adj., Mitg. der kais. Akad. der Wissenschaften.
- Foetterle Franz, Assist. der geol. Reichs-Anstalt.
- Frivaldsky, Dr. Emerich, Kustos des Pesth. Nat. Museums.
- Frauenfeld Georg.
- Giegl Ludwig, Dr. der Medizin.
- Giraud Jos. Jul., Dr. der Medizin.
- Gözsy Gustav v.

Se. Hochw. Hr. Gottwald Johann, Kapitular zu Lilienfeld.

Herr Haidinger Wilhelm, Sect. Rath, Mitgl. d. kais. Akad. d. Wissenschaften.

- Hampe Clemens, Dr. der Medizin.
  - Hampe Herrmann.
  - Hauer Franz, Ritter von, k. k. Bergrath.
  - Häuster Josef, Ritter von, k. k. Ministerialsekretär.
- Hekel Jakob, Mus. Inspector, Mitgl. der kais. Akad. der Wissenschaften.
- Heller Karl.
- Hillebrand Frans.
- Hingenau, Otto Freiherr von, k. k. Bergrath zu Brünn.
- Hörnes Moris, Dr. der Philosophie.
- Hyrtl, Dr. Josef, Professor der Anatomie.

Se. Hochg. Hr. Keglevich, Graf Johann.

Herr Kempelen, Ludwig von, k. k. Beamter.

- Kerner Anton.
- Kerner Josef.
- So. Durchl. Hr. Khevenhüller-Metsch und Aichelberg, Fürst Richara.
- Se. Hochg. Hr. Kinsky, Graf Christian.

Herr Kner, Dr. Rudolf, Professor.

- Kollar Vinzenz, Kustos, Mitgl. der ksis. Akad. der Wissenschaften.
- Kotschy Theodor, Assistent am bot. Museum.
- Kratky Josef.
- Kreuzer Karl.
- Krüger Franz, Förster am Sommerhof.
- Langer Dr. Josef, Assist. an der mediz. Lehranstalt.
- Lederer Camill.
- Leithner Josef, Freiherr von.
- Se. Durchl. Hr. Lobkowitz, Fürst Ferdinand.
  - Hr. Lobkowits, Fürst Johann

Herr Loudon Olievier, Freiherr von.

Se. Hochg. Hr. Marschall, Graf August, Archiver der geel. Reichsaustalt.

Herr Mayer Gustav.

Se. Hochg. Hr. Migazzi, Graf Wilhelm.

Herr Müller Ludwig, k. k. Beamter.

Se. Hochg. Hr. Mnischek, Graf.

Herr Natterer Josef, Kustos.

- Natterer, Dr. Johann.
- Natterer, Dr. Josef.
- Neilreich August; Ob. Land. Gerichtsrath.
- Neumeyer Josef, Wirthschaftsrath.
- Newald Johann, Forstdirector zu Guttenstein
- Novarre, Christian von, Forstmeister.
- Novarre, Karl von, Rentmeister.
- Ortmann Johann, k. k. Beamter.
- Parreiss Ludwig.
- Partsch Paul, Custos, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften.
- Pelzeln, August von.
- Pokorny Alois, Supplent am ak. Gymnasium.

Se. Hochw. Hr. Prangner Engelbert, Professor am Theresianum.

Herr Prevost Ferdinand, Wirthschaftsverwalter

- Redtenbacher, Dr. Ludwig, Kustos-Adj.
- Reich Dr. Karl, Landesger. Assessor.
- Reissek Siegfried.

Se. Durchl. Hr. Rohan Guemenée, Fürst Camill.

Herr Rottensteiner Franz, Wirthschafts-Direktor.

- Saar, Karl Edler von.
- Salzer Friedrich
- Sartorius August.
- Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Ministerial-Concipist.

Se. Hochw. Hr. Schlecht Dr. Leopold, Professor.

Herr Schott Heinrich, k. k. Hofgarten-Direktor zu Schönbrunn.

- Schreibers, Karl Ritter von, k. k. Hofrath,
- Se. Durchl. Hr. Schwarzenberg, Fürst Adolf.

Herr Sedlaczek Wenzel Ferdinand, Apotheker.

- Simony Friedrich, Professor.
- Skofiz Alexander.
- Streffleur Valentin, k. k. Ministerial-Sekretär,
- Stur Dionys.

Se. Hochw. Hr. Titius Pius, k. k. Garnisonskaplan.

- Totter Vinzenz, Ordenspriester.

Herr Unger, Dr. Franz, Professor, Mitgl. der k. Akad. der Wissenschaften.

- Vaiss Josef, Dr. der Rechte.
- Vlahovitsch Peter, Dr. der Medizin.
- Walcharz Franz, Wirthschafts-Verwalter.
- Walter Josef, Lehrer.

Se. Hochw. Hr. Zelenka Julius, Kapitular zu heil. Kreuz:

Se. Hochg. Hr. Zichy, Graf Johann der ältere.

Herr Zika Anton, Forstmeister.

- Zippe, Dr. Frans, Professor.

# Versammlung am 4. Juni.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fenzl.

Neu aufgeführte Mitglieder.

Herr Boos Josef.

- Castelli Ignas Franz.
- Felder Karl, Dr. der Rechte.

Se. Hochg. Hr. Ferrari, Angelo Conte da.

Herr Förster Franz, Dr. der Medizin.

- Frauenfeld Eduard, Baumeister,
- Friese Franz, k. k. Beamter.
- Hoffmann Franz.
- Hornigk Emil, Dr. der Philosophie.

Se. Hochw. Hr. Knöpfer Leander, Professor.

Herr Kopp Josef.

- Kovats Julius von, Kustos am Pesth. Nat. Museum.
- Krippl Ferdinand.
- Krumhaar Josef.
- Loudon Ernst, Freiherr von.

Se. Hochw. Hr. Nöstelberger Franz, Pfarrer zu Unter Olberndorf. Herr Pazzani Alexander,

- Sedlitzky Wenzel, Apothokor zu Simering.
- Semelader August.
- Tornau Wilhelm.
- Vivenot, Rudolf Edler von, Dr. der Medizin.
- Unger Josef, Dr. der Philosophie.
  - Wawra Heinrich.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Archiv des Vereins der Naturgeschichte in Meklenburg 1847—50. 8. 4 Hefte, nebst einem Schreiben des Vereins zu Neu-Brandenburg zum Tausche für gegenseitige Druckschriften.

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthume Nassau 1849—50, 4.—6. Heft, 8., nebst einem Schreiben dieses Vereins zu Wiesbaden, ebenfalls zum Tausch für die Druckschriften.

Drei Schreiben: des Francisko-Carolineum zu Linz, — der naturforschenden Gesellschaft zu Bonn, — und des würtembergischen Vereins für Naturkunde zu Stuttgart mit der Erklärung, mit dem diesseitigen Vereine in Verkehr treten zu wollen.

Fische aus Caschmir, herausgegeben von C. Fr. v. Hügel, beschrieben v. J. Hekel. Wien 1838. 4. und

Annalen des Wiener-Museums der Naturgeschte. Wien 1836-40. 4. 2 Bde. Geschenk von Hrn. Georg Frauenfeld.

Die Coniferen nach Lambert etc., von Franz Antoine, Wien 1840-41, 11 Hefte Fol.

Geschenk des Verfassers.

Beschreibung und Beobachtung der österreichischen Arten der Gattung Chrysopa, von Fried. Brauer; aus den naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Wien 1850, nebst 16 Arten des vollständigen Insekts, und 6 Larven in Weingeist,

Geschenk des Verfassers.

#### 13 Arten neu entdeckte Käfer Oesterreichs.

- 1. Pterostichus lineato punctatus Mill. dem Pt. Ziegleri ähnlich. Flügeldecken punktirt-gestreift, metallglänzend. Steirische Alpen.
- 2. Pterostichus Kokeili Mill. dem Pt. maurus verwandt. Oberseite gewölbt, schiefe Linie zwischen 1—2 Flügeldeckenstreisen ganz. Judenburger Alpe.
  - 3. Nebria fasciato punctata Mill. Koralpe.
- 4. Quedius irideus Mill. schwarz, Flügeldecken dicht punktärt, Hinterleib stark irisirend; Dornbach bei Wien.
  - 5. Calodera rivularis Mill.
  - 6. Homalota viennensis Mill.
  - 7. coriaria Mill.
  - 8. Bembidium Milleri Rath.
  - 9. Helophorus nivalis Mill.
  - 10. Omophlus alpinus Mill.
- 11. Meligethes Khevenhülleri Mill., steht zwischen solidus und denticuletus. Oberseite gewölbt, stark weitläufig punktirt, Flügeldecken einfärbig. Baden auf Helianthemum oblandicum.
- 12. Meligethes lepidii Mill. Halsschild an den Hinterwinkeln gerundet, Fühler und Schienen bräunlich. Vorderschienen ausgezeichnet; zwischen den grössern Sägezähnen immer ein kleiner. Wien, auf Lepidium Draba.
- 13. Meligethes flavicornis Mill. Durch gelbe Fühler ausgezeichnet; auf Salvis pratensis.

  Geschenk des Hrn Lud. Miller.

Herr Kustos Kollar berichtet über die Lebensweise einer neuen Verwüsterin der Zerreiche, von ihm Tenthredo cerris genannt, die er im botanischen Garten seit 3 Jahren beobachtet hat, und worüber demnächst Abbildung und Beschreibung in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften erscheinen werden; und gibt die Mittel zu ihrer Vertilgung an. Ferner erwähnt er, dass beuer an mehreren Orten die Birnen von einem Feinde befallen worden seien. Die kaum anschwellenden Früchtchen, die alle abfallen, sind von mehreren kleinen Larven besetzt, die er einer Cecidomyia angehörig glaubt; er wird das weitere später mittheilen\*).

Herr Dr. von Ettingshausen legt ausgezeichnete fossile Pflanzenreste aus der Tertiärformation vor, nebst getrokneten der Jetztwelt, um die Uebereinstimmung derselben mit dem Floren Charakter nachzuweisen, die er für jene fossilen Reste auspricht.

Herr Dr. Moriz Hörnes, Custos-Adjunkt des k. k. Hof-Mineralien-kabinets, machte eine Mittheilung über einen neuen Fund von Mastodontenresten, welcher in den Sandgruben zwischen dem k. k. Belvedere und der St. Marxer Linie gemacht worden war. Am 1. Juni d. kam durch einen Arbeiter die Nachricht an das Mineralienkabinet, dass in den Sandgruben ein "Riesenhorn" gefunden werden sei. Die grössere Menge fossilen Holzes, welches sich in der Nähe der Reste fand, veranlasste die Arbeiter zu glauben, dass sie hier einen "verschütteten Stall" vor sich hätten. Herr Dr. Hörnes verfügte sich mit Herrn Bergrath v. Hauer alsogleich an Ort und Stelle, und man fand zwar kein Horn, aber einen ganz wohl erhaltenen 3 Schuh 8 Zoll langen, an der Wurzel 3 ½ Zoll dicken, wenig gekrümmten Stosszahn von Mastodon angustidens Cuv., nebst vielen Fragmenten von Knochen, welche sämmtlich sorgfältig gesammelt, und an die k. k. geologische Reichs-

<sup>\*)</sup> Es dürfte diess vielleicht dasselbe Insekt sein, welches Schmidberger in seinen Beiträgen zur Obstbaumzucht verwüstend beobachtete, daraus jedoch eine kleine Pteromalinenform zog (Invstemma Boseis Wste.), die er sicherlich irrig für den Zerstörer hielt, und paradoxe Birnwespe nannte, die jedoch wohl nur der Schmarozer des eigentlichen Verwüsters ist. Wer es weiss, wie schwierig es ist, solche Tipularien zu ziehen, wie leicht sie bei der künstlichen Zucht zu Grunde gehen, während die Schmarozer viel zäher sind und besser gedeihen, der wird diesen Irrthum leicht möglich finden. (G. Frauenfeld.)

anstalt übertragen wurden. Die Reste fanden sich in einer Tiefe von 5 Klaster in einem feinen gelben Sande, der unmittelbar auf dem obern brakischen Tegel ausliegt. Der geognostische Durchschnitt ist folgender: zu oberst 1 Schuh Dammerde, hierauf folgt eine  $3^{1}/_{2}$  Klaster mächtige Schichte von Schotter, der grösstentheils aus Urfelsgeröllen (meist Quarz) besteht, hierauf eine  $1^{1}/_{2}$  Klaster mächtige Schichte von seinem gelben Sande, auf dessen Grunde nun, unmittelbar über dem Tegel sich die Reste fanden. In geringer Entsernung von dieser Stelle südlich, wurden bei dem Baue des Arsenals in diesem obern brakischen Tegel Congerien und Knochen ausgefunden.

Herr Dr. Hörnes theilte ferner mit, dass man in diesem Sandlager schon mehreremale Knochenreste von urweltlichen Thieren gefunden habe; er entwarf einen Situationsplan dieser Abgrabungen und bezeichnete die Stellen dieser früheren Funde. Vor allem reich war der vom Jahre 1827, welchen Herr Kustos-Adjunct Dr. Fitzinger in einer kleinen Broschüre \*) beschrieben hat. Der damalige Fund bestand aus folgenden Stücken, welche sich im k. k. Mineralien-Kabinete befinden:

- 1. Einem 4' 4" langen, am dicksten Ende 5" breiten Stosszahn.
- 2. Der rechten Hälfte eines Unterkiefers mit beiden Mahlzähnen, deren Länge  $5\frac{1}{2}$ ", deren Breite 3" beträgt.
- 3. Einem Theil der linken Hälfte dieses Unterkiefers mit beiden Mahlzähnen.
- 4. Einem Theil der rechten Oberkiefer-Hälfte, ebenfalls mit beiden Mahlzähnen.
- 5. 2 Halswirbeln, und einzelnen unkenntlichen Knochenfragmenten und
- 6. einigen Trümmern eines kleinen Stosszahns, welcher nicht diesem, sondern sicher einem jüngern Individuum dieses Thieres angehört hatte.

Ausserdem wurde später an derselben Stelle eine vortrefflich erhaltene Kinnlade von Sus palaeochoerus Kaup aufgefunden.

<sup>\*)</sup> Nachricht über die zu Wien in der Sandgrube am Rennwege kürzlich aufgefundenen fossilen Zähne und Knochen eines urweltlichen Thieres: Mastodon angustidens. Wien 1827.

Am 4. Dezember 1846 wurde ungefähr 100 Klaster südlicher ein ganzes Oberkieser von Acerotherium incisieum Kaup, ausgegraben.

Hierauf den 28. Mai 1847 wenige Schritte hievon östlich ein Unterkiefer desselben Thieres, welches in Betreff der Grösse, Erhaltung und Abnützung der Zähne u. s. w., ganz zu vorstehendem Oberkiefer passte.

Am 18. Juni 1847 wurden ferner in einer weiter östlich gelegenen Sandgrube des Herrn Furchheimer ein Femur eines Mastodonten, endlich am 8. October 1847 in derselben Grube Zähne und Knochenreste von Dinotherium giganteum Cuv., Mastodon angustidens Cuv. Acerotherium incisioum Kaup und Hippotherium gracile Kaup gefunden. Sämmtliche Knochenreste lagen stets im nämlichen Niveau, im feinen gelben Sande, unmittelbar über dem Tegel. Mehrere dieser frühern Funde zeigte Herr Dr. Hörnes unter Erläuterung der charakteristischen Kennzeichen derselben vor, und lud die Anwesenden ein, die grössern Objecte im Mineralien-Kabinete zu besehen.

Unter den vorgewiesenen Gegenständen war auch ein Zahn von Elephas primigenius Blum., welchen die k. k. geol. Reichsanstalt kürzlich durch Herrn v. Ettingshausen ebenfalls von da, aber aus dem das ganze Gebilde bedeckenden Löss erhalten hatte. Da der Elephas primigenius gleichsam den Uebergang von dem in der Tertiärzeit lebenden Mastodenten zu dem jetzt lebenden Elefanten bildet, so war es nicht uninteressant, hier in so naher Berührung 2 nun ausgestorbene Typen desselben Geschlechts in den übereinander gelagerten Schichten zu finden. Herr Dr. Hörnes machte noch aufmerksam, dass derselbe Fall im Wienerbecken beim Rhinoceros tichorrhinus und Acerotherium incisivum Kaup, beobachtet worden sei. Während die Reste des ersten Thieres nur im diluvialen Löss sich finden, wurden die Acerotherien Reste in den darunter liegenden tertiären Sandlagern und Leythakalken gefunden. Die im Löss vorkommenden Knochenfragmente sind stets weiss gefärbt, während die im tertiären Sand und Leythakalk oder brakischen Tegel gefundenen, gelb oder schwärzlich gefärbt sind, welcher Umstand bei Bestimmung von einzelnen Knochenfragmenten nicht unbeachtet gelassen werden darf. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei fernern Abgrabungen, welche ehen jetzt schwunghaft betrieben werden, da der Sand

als Bausand sehr geschätzt ist, noch mehrere Reste an jener Stelle werden aufgefunden werden.

Herr Dr. Giraud hält folgenden Vortrag über das von ihm in allen Entwicklungsstufen beobachtete, höchst seltene Dorcatoma rubens St.

Cet insecte, fort rare, n'a été trouvé, à ma connaissance, dans les environs de Viénne, que par le Doct. Krakowitzer et Mr. Schmidt; le premier en recueillit un seul individu avec le filet dans la Brigittenau et le second en a rencontré quelques autres au Prater. Le hazard m'ayant fait découvrir dans les environs de Heimbach un assez grand nombres d'individus réunis dans une racine de chêne serpentans à découvert sur le sol et frappée partiellement de décomposition; je puis donner quelques renseignemens sur les différentes phases de son développement.

Je reviens d'abord sur quelques points de la description de l'insecte parfait, pour completer ou modifier celle, qu'en ont donné quelques auteur. Long: 1 à 1 1/2 lign. Largeur presque egale à la longeur; les femelles sont en général très sensiblement plus grandes. Corps très convêxe, presque semi-sphèrique, d'un rouge ferrugineux, uniforme, quelquefois un peu plus foncé sur la tête et le corselet, dans d'autres cas la couleur des élytres est plus clairs entre l'ecusson et les epaules. Thorax finement ponctué, marqué longitudinalement dans son milieu d'une ligne enfoncée, superficielle et peu marquée. Ponctuation des élytres beaucqup plus forte, on voit le long de leur bord externe trois stries profondes et sept autres moins marqueés mais ordinairement trés sensible, rarement presque éffacées, entre les précédentes et la suture il n'y a pas de côtes comme l'indique Mr. de Castelnau; tout le corps est couvert d'une villosité fauve, courte et assez serrée; il y a des ailes sous les élytres. Les organes de la bouche ne différent pas des caractères généraux du genre. Les antennes examinées sur un certain nombre d'individus se composent de huit articles seulement; le premier trés gros, le second plus petit, presque arrondi et faisant une saillie obtuse en dehors, les trois suivants sont tellement rapprochés et peu distincts qu'ils paroissent n'en faire qu'un, même vys à un asses

fort grossissement; chez quelques individus je n'ai pu distinguer clairement que deux articles, mais sur plusieurs autres j'en ai compté très distinctement trois; le sizième est le plus gros, il est de forme aplatie, presque triangulaire et fortement échancré en dedans, sa base forme dans ce sens un angle saillant, le septième plus petit que le précédent lui ressemble un peu par la forme, le huitième est grand allongé, ocoide et légèrement déprimé. Les antennes des femelles m'ont paru toujours plus gréles que celles des mâles, qui tont proportionellement beaucoup plus robustes. Cinq articles à tous les tarses dans les deux sexes. Segments abdominaux au nombre de cinq sans y comprendre le pygidium; l'oviducte est rétractile, aplaté et terminé par deux petites pointes très aigues, à l'uide desquelles l'insecte a porté un oeuf qeses tengtemps, sous mes yeux jusqu'à ce qu'il eût trouvé un lieu convenable pour le déposer.

L'oeuf est blanc, presque diaphane, ovoide et tellement petit, qu'il est difficile de l'appereevoir à l'oeufl nu.

La larve purvenue à son complet développement a 1 1/2 à 2 lignes de longeur, elle est molle, blanche ou d'une teinte légèrement ardoisée, de forme presque demi-cylindrique, un pou plus renflée dans les anneaux thoraciques, l'abdomen se rétrécit insensiblement; toute la surface dorsale est profondement ridée et comme couverte de mamelons d'un blanc masse qui rend la distinction des segmens difficile; ceux-ci sont au nombre de douve. Le corps est toujours plus ou moins courbé en dessous, et ne peut pas se redresser on ligne droite; le petit animal, forcé de se tenir sur le coté, ne peut se déplacer, qu'avec peine et moins à l'aide de ses pattes que par un mouvement vermiculaire. La larve est hexapode, chaque pied est formé de trois articles, le dernier terminé en pointe, allongée, trés aigue et à peine courbée au bout, - et Cheilognathe, c'est à dire, pourvue d'une bouche à mandibules et à machoires. La tête un peu moins large que les anneaux thoraciques, est convexe, sub-écailleuse, très légèrement colorie, les organes de la bouche ont une teinte plus foncée; les mandibules asses fortes, peu saillantes, termineés en pointe aigue, sont roussâtres et cornées. Il n'y a pas d'yeux. Tout le corps est couvert de poils très courts, plus nombreux vers la bouche, et visibles seulement par un fort grossissement. Quand la larve est sur le point de se transformer en nymphe, elle se construit une coque arrondie, avec les fragments des matieres, quelle a rongé. Au bout de quelques jours la nymphe est formée, et l'on reconnoit déjà toutes les parties de l'insecte parfait. D'abord tout à fait blanche, elle se colore peu à peu et au bout de 12 à 15 jours l'insecte est en état de quitter sa première demeure. J'ai observé plusieurs fois que la copulation avoit lieu immediatement après ce premier réveil, avant même que les organes eussens pris tout leur consistance.

Il est à noter encore, que tous les états, c'est à dire, l'oeuf, la larve à divers degres de développement, la nymphe et l'insecte complet existaient en meme temps au milieu de la masse ligneuse et friable qui leur servoit de retraite et d'aliment.

Herr Georg Frauenfeld zeigt einen Apparat vor, der dazu dient, die, nach der von Herrn Kustos Hekel erfundenen Maschine mittelst Zahlenbildern dargestellten Fischumrisse aus diesen Zahlen herzustellen, welchen Apparat sich jeder im Nothfalle selbst anfertigen kann, während die Maschine selbst, eine bedeutende Summe kostet, und wodurch also jene sinnreiche Methode von Herrn Hekel zuerst in den Fischen Kaschmirs 1838 beschrieben, und sodann im 2. Bande der Annalen des Wiener Museums 1840 in Anwendung gebracht, erst zur vollen allgemeinen Benützung wird kommen können.

Herr Graf Marschall zeigt an, dass ihm die Frau Hofräthin von Schreibers die Correspondenz des Freiherrn von Wulfen mit ihrem seligen Grossvater Freiherrn von Jacquin übergeben habe, und zugleich gestatte, dass der Verein dieselbe im wissenschaftlichen Interesse vollständig benützen könne, und frägt an, ob man nicht zu diesem Zwecke eine Commission ernennen wolle, welcher die Briefe zu übergeben seien.

Der Vorsitzende Herr Direktor Fenzl, der in jenen Briefen, namentlich für kryptogamische Pflanzen, von denen Wulfen viele und umfassende Kenntniss besass, manche wichtige Aufklärung hofft, ersucht den Hrn. Ob. Landes-Gerichtsrath Aug. Neilreich, dieselben zur verläufigen Durchsicht und Berichterstattung zu übernehmen.

## Versammlung am 2. Juli.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fenzl.
Neu aufgeführte Mitglieder.

Herr Aichinger v. Aichenhein Josef, k. k. Major.

- Botteri Matthäus, zu Lessina.
- Friedenfels, Eugen v., Ministerialsekretär.
- Giovanelli, Augustin Freih. v., Cooperator in Süd-Tirol.
- Hirner Corbinian.
- Hölzel Michael, Apotheker in Maria-Zell.
- Kaczkovsky, Michael Ritter von, Doct. der Med.
- Kleyle, Joachim Ritter von, k. k. Hofrath.

Se. Hochw. Hr. Komoromy Edmund, Abt zu heiligen Kreus. Horr Leschina Frans.

- Masch Anton, Dr. Prof. zu Ung. Altenburg.
- Meiller, Ignaz von, k. k. Beamter.
- Moser, Ignaz, Dr. Prof. zu Ung. Altenburg.
- Pach Ignas, Apotheker.
- Patruban, Karl von, Dr. der Medizin.
- Pokorny Franz, Dr. der Rechte.
- Sigmund Wilhelm, zu Reichenberg.

Se. Hochw. Hr. Steininger Augustin, Abt zu Zwettel.

Herr Tausch, Herrmann, Dr. Prof. zu Olmütz.

- Winkler Franz.
- Zekeli Friedrich.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Zeitschrift für Pharmacie. Wien 1851. Nr. 1-10. 8.

Geschenk des Hrn. Sedlaczek.

Natur wissenschaftliche Abhandlungen. Bde. 1—3. 4., und Berichte der Versammlungen von Freunden der Naturwissenschaften. Bde. 1—6. 8. Herausgegeben von W. Haidinger. Wien 1847—50.

Geschenk des Hrn. Sect. Rathes W. Haidinger.

Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1822-44. 8. Bde. 1-12. Geschenk Sr. Durchl. Hrn. Fürst Khevenhüller.

Jahresberichte des naturwissenschaftlichen Vereins zu Halle. II. III. 1850

—51. 8. Zum Tausche für hiesige Vereinsschriften.

Ein Faszikl (75 Arten) getrockneter Laub- und Lebermoose der österreichischen Flora.

Geschenk des Hrn. Al. Pokorny.

Ein Faszikl (41 Arten) getrockneter Pflanzen aus dem Donauthale bei Melk, Geschenk des Hrn. Ant. Korner

Zwei für die Flora Wiens neue Pflanzen getrocknet, nebst einer Abbildung.

Geschenk des Hrn. Joh. Ortmann.

Sieben neue oder an neuen Standorten aufgefundene, im botanischen Wochenblatte besprochene Pflanzen.

Geschenk des Hrn. Alex. Skofis.

Digitized by GOOGLE

Herr Alois Pokorny bespricht die bisherige Erforschung der Moosstora Unter-Oesterreichs: Bei der unbestreitbaren Wichtigkeit, welche einer der Hauptzwecke des zoologisch-botanischen Vereins— die Erforschung der Flora und Fauna des gesammten Kaiserstaates— besitzt, dürste es nicht ohne Interesse sein, sich über die bisherige Durchforschung einzelner Theile des Gebietes in minder bekannten naturhistorischen Richtungen eine klare Uebersicht zu verschaffen; der folgende kurze Bericht soll nun die Resultate der bisherigen Beobachtungen über die Moosstora des zunächst liegenden Theils des Gebietes, nemlich der nähern Umgebungen Wiens und des Kronlandes unter der Enns, übersichtlich ihrem Umfange nach, darstellen.

Die Moosslora von Unter - Oesterreich wurde bisher nur von Wenigen, von diesen aber mit ganz besonderer Vorliebe berücksichtigt, so dass die Moose dieses Gebietes nun fast eben so genau bekannt sind, als die ungleich mehr beachtete Phanerogamenslora desselben. Dieses erfreuliche Ergebniss wurde besonders durch die in neuerer Zeit von Welwitsch, Garovaglio, Putterlik, Dr. Grünner und mir angestellten Beobachtungen herbeigeführt, während die ältern Beobachtungen und Angaben eines Kramer und N. J. Jacquin fast nur von historischem Werthe sind, und sich nur auf sehr allgemein verbreitete Arten beschränken, wie es der damalige Zustand der Wissenschaft auch nicht anders erlaubte.

Die ältesten Angaben über Moose von Unter-Oesterreich finden sich in Guil. Henr. Kramers: Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum. Viennae 1756. — Hier finden wir noch unter Algae die Marchantia polymorpha, und unter Muscineben Lycopodium 14 Arten Laubmoose angeführt.

Nic. Jos. Jacquin zählt in seiner: Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro vindobonensi, Vindob. 1762 bereits 4 Arten Lebermoose und 28 Laubmoose auf.

N. Th. Host's Synopsis und Flora Austriaca enthalten zwar eine Aufzählung der im Kaiserthum Oesterreich muthmasslich vorkommenden Moose, jedoch ohne nähere Angabe des Standortes, so dass diese Werke nicht als Quellen für die Moosslora von Unter-Oesterreich betrachtet werden können.

Dr. Ant. Elect. Sauter erwähnt blos in seinem: — Versuch einer geographisch botanischen Schilderung der Umgebungen Wiens 1826 — dass Wiens Klima und Boden den Moosen nicht besonders günstig sei; ein Ausspruch, der durch die folgenden Zahlenverhältnisse vollkommen bestättigt wird.

Viel wichtiger sind Welwitsch's und Garovaglio's Aufzählungen. Fr. Welwitsch lieferte im 4. Bande der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich unter der Enns, Wien 1834, in seiner Abhandlung: — Beiträge zur cryptogamischen Flora Unter-Oesterreichs — eine vollständige Aufzählung der damals bekannten Laub – und Lebermoose. Er führt 55 Arten Lebermoose und 255 Arten Laubmoose an, die sich nach Abzug der auf die blosse unbestimmte Angabe Host's angeführten oder sonst zweifelhaften Arten, auf 29 Leber – und 194 Laubmoose reduziren.

Santo Garovaglio gibt in seiner — Enumeratio muscorum omnium in Austria inferiore hucusque lectorum Viennae 1840 — eine sehr genaue und kritische Aufzählung der Laubmoose Unter-Oesterreichs, von denen er nach Abzug einiger zweiselhasten, 266 Arten ansührt.

Einzelne Angaben über Moose aus Unter-Oesterreich finden sich in Schwägrichen's und Hübener's Mooswerken, in der *Bryologia europaea* und Rabenhorst's Cryptogamenflora zerstreut.

Theils durch meine eigenen Beobachtungen, theils durch die kritische Revision des reichhaltigen von Welwitsch, Putterlik und Garovaglio gesammelten im Herbarium des botanischen Museums zu Wien befindlichen Materials, hat sich die Zahl der bisher aus Unter-Oesterreich bekannten Moose nicht unbeträchtlich vermehrt. Die Zahl der Lebermoose steigerte sich nämlich auf 71, die der Laubmoose auf 305, die Zahl aller Moose daher auf 376 Arten.

Folgende kleine Tabelle zeigt auf eine nicht zu verkennende Weise den erfreulichen Fortschritt, den die Erforschung unsers Gebietes in neuerer Zeit genommen.

|              |   |   |     |   |     | Kramer<br>1756 | Jacquin<br>1762 | Welwitsch<br>1834 | Garovagi.<br>1840 | 1851 |
|--------------|---|---|-----|---|-----|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------|
| Lebermoose . | • |   |     | • | •   | 1              | 4 .             | 29                |                   | 71   |
| Laubmoose .  | • |   | . • | ٠ | . ] | 14             | 28              | 194               | 266               | 305  |
| Moose        | • | • | •   | • | .   | 15             | 32              | 223               |                   | 376  |

Rine nummerische Vergleichung der Gefässpflanzen und Moose Unter-Oesterreichs mit denen Deutschlands liefert den Beweis der obigen Behauptung, dass die Moose Unter-Oesterreichs schon so ziemlich erschöpfend bekannt sind, allerdings unter der Voraussetzung, dass unser Gebiet verhältnissmässig nicht reicher an Moosen sei, als an Phanerogamen. Unterscheidet man hiebei noch die Flora von Wien im engern Sinne, wie sie von Neilreich umschrieben wird, von der von ganz Unter-Oesterreich, so tritt die Reichhaltigkeit der erstern an Gefässpflanzen und ihr bereits von Sauter hervorgehobener Mangel an Moosen ganz besonders hervor. In der folgenden Tabelle findet sich eine Uebersicht der Gefässpflanzen Wiens, Unter - Oesterreichs und Deutschlands nach Neilreich und Koch und eine ähnliche der Moose dieser 3 Gebiete nach meinen eignen bisherigen Untersuchungen und Rabenhorst's Cryptogamenflora:

|                |   |   |   |   |      | II.<br>Unter-<br>Osterr. | III.<br>Deutsch-<br>land | 1: II | I : M | и: ш   |
|----------------|---|---|---|---|------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|
| Gefässpflanzen |   |   |   |   | 1397 | 1824                     | 3321                     | 1:1,3 | 1:2,3 | 1:1,8, |
| Lebermoose .   |   |   |   |   | 35   | 71                       | 176                      | 1:2,0 | 1:4,9 | 1:2,4  |
| Laubmoose .    | • | ٠ | • | • | 185  | 305                      | 539                      | 1:1,6 | 2:2,9 | 1:1,7  |
| Moose .        | • | • | • | • | 220  | 376                      | 715                      | 1:1,7 | 1:3,2 | 1:1,9  |

Die beigefügten Verhältnisszahlen sind hier noch belehrender, als die absoluten Zahlenverhältnisse, und von ganz besonderm pflanzenstatistischem Interesse. Während die Gefässpflanzen der Wiener-flora sich zu jenen Deutschlands verhalten wie 1:2,3 ist das Verhältniss der Moose ein viel ungünstigeres, wie 1:3,2, ja es sinkt für die Lebermoose allein auf 1:4,9 also fast nur ½ der deutschen Arten. Ziemlich befriedigend ist dagegen das Verhältniss der bisher bekannten Moosarten von ganz Unter-Oesterreich zu jenen Deutschlands; denn dieses Verhältniss 1:1,9 ist nur um 0,1 oder beiläufig 19 Arten ungünstiger, als das entsprechende Verhältniss der Gefässpflanzen Unter-Oesterreichs und Deutschlands 1:1,8. Es wäre daher unter der Voraussetzung, dass Unter-Oesterreich verhältnissmässig nicht reicher an Moosen sei, als an Gefässpflanzen, nur noch die geringe Zahl von 19 Moosarten hier zu entdecken; wozu allerdings be-

sonders bei den Lebermoosen die grösste Aussicht vorhanden ist, deren mangelhaftere Beachtung wohl allein an dem minder günstigem Verhältnisse 1:2,4 Schuld trägt.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um einigermassen Anhaltspunkte zur Beurtheilung der bisherigen Erforschung der Moosflora von Unter-Oesterreich zu liefern. Dem Umfange nach gehört sie gewiss zu einer der reichsten Specialfloren. Was den Inhalt derselben betrifft, so erlaube ich mir nur eine für Deutschland neue Art und ein merkwürdiges Vorkommen subalpiner Moose in der Nähe Wiens hervorzuheben.

Das für Deutschland neue Laubmoos wurde bereits 1844 von Dr. Putterlik im Helenenthale bei Baden entdeckt, und von Herrn v. Lobarczewski in Haidingers naturwissenschaftlichen Abhandlungen I. p. 48 (1847) unter dem Namen: Omalia Besscri bekannt gemacht. Identisch mit dieser Art scheint das von Sendtner am Draga d'Orlich bei Triest gefundene von Karl Müller in der Synopsis muscorum II. p. 45 (1850) als Nekera leiophylla Gümbel, von den Verfassern der Bryologia europaea aber als Nekera Sendtneriana beschriebene und abgebildete Laubmoos zu sein. Ich fand diese ausgezeichnete Art, jedoch auch nur steril an Buchenstämmen in der schattigen Waldschlucht zwischen Siegenfeld und dem Helenenthale bei Baden, so wie auch im Schiegengraben bei Berchtoldsdorf. Durch die Zartheit, die kleinen rippenlosen, eiförmigen Blätter, die an der Spitze stumpf und fast winzig klein gesägt sind, unterscheidet sie sich von der verwandten Nekera complanata und Omalia trichomanoides sehr auffallend.

Das erwähnte Vorkommen subalpiner Moose in der Nähe Wiens trifft mit dem nicht minder merkwürdigen Vorkommen einiger alpinen Arten von Phanerogamen ebendaselbst zusammen, die hier für Unter-Oesterreich ihre nördlichste Grenze erreichen. Es sind die in botanischer Beziehung so merkwürdigen Alpenkalkfelsen hei Gisshübl, welche diese Pflanzen beherbergen. Schon von Alters her sind hier die Standorte von Saxifraga Aizoon, Ribes alpinum, und Draba aisoides berühmt. Hierzu fand ich noch 2 subalpine Lebermoose Metzgeria pubescens, Scapania aequiloba, und in ihrer Verbreitung so

merkwürdige Leskea rostrata. Dieses ursprünglich nordamerikanische Laubmoos wurde in neuerer Zeit auch an wenigen Lokalitäten der südlichen Alpenketten gefunden. In Unter-Oesterreich beobachtete ich es auf Alpenkalk in der sogenannten Waisnixriese am Fusse des Schneebergs und neuerlich unter ähnlichen Verhältnissen bei Gisshübl. Vielleicht liesse sich die Zahl der alpinen Gewächse um Gisshübl noch vermehren, und dadurch eine Erklärung dieser sonderbaren Erscheinung anbahnen.

Herr J. Ort mann theilt mit, dass er im verslossenen Monat 3 für die Wienerslora neue Pslanzen aufgefunden habe. Er bemerkt, dass die erste derselben, Sturmia Loeselii Rchb., nach Hänke's Angaben in der letzten Hälste des vorigen Jahrhunderts am Neusiedlersee an höchst gefährlich zugänglichen Stellen, wahrscheinlich in den Sümpsen bei Esterhäcz und im Hanszag gefunden wurde. Seit jener Zeit war es Niemand mehr geglückt, diese für ganz Deutschland so seltnen Orchideen mehr allda aufzusinden, so dass die Richtigkeit dieses Fundes ganz bezweifelt wurde, und kein Botaniker dieselbe für das Gebiet der Wienerslora und des Neusiedlersee's mehr annehmen zu dürsen glaubte.

Herr Ortmann in Begleitung seines Freundes Herrn Czagl entdeckte dieselbe jedoch am 9. Juni bei Moosbrunn in der Nähe der Jesuitenmühle und später noch mehrere Gruppen östlicher von da gegen Reisenberg und Mitterndorf an sumpfigen Orten im Grase versteckt zu 6 — 8 Exemplaren vereint, an denen er 1 bis 9 Blüthen zählte\*).

Die zweite, in neuerer Zeit von Herrn Dr. v. Ettingshausen bei Hirschwang aufgefundene Pflanze Carex pulicaris L. fand Herr Ortmann bei Steinbach, aber nicht, wie in allen Floren angegeben, auf nassen Wiesen, sondern auf einer ziemlich trocknen Hutweide.

Die letzte aufgefundene Pflanze ist Ornithogalum narbonense L. Herr Ortmann fand schon vor 2 Jahren 1 Exemplar in einem Haferfelde nächst Rodaun; am verflossenen Sonntage aber wieder 3 Exem-

<sup>\*)</sup> Die von Herrn Dr. Schiner gefertigte Abbildung ward mit den getrockneten Exemplaren vorgezeigt und dem Vereine überlassen.

plare zwischen Grametneusiedl und Velm in einem Gerstenacker. Koch führt diese Pflanze nicht auf, Reichenbach gibt sie im Veronesischen und Vicentinischen an. Sie steht dem O. pyrenaicum sehr nahe, zu welchem mehrere Autoren sie auch als Varietät ziehen, wobei wohl manche Verwechslung statt gefunden haben mag, wie überhaupt in der ganzen Gattung Ornithogalum noch viele Zweisel zu lösen sind. Die Abbildungen von O. narbonense in Clusius und Reichenbachs Werken, die Herr Ortmann verglichen, stimmen mit den gefundenen Exemplaren wohl nicht ganz genau, von O. pyrenaicum hält er seine Pflanze aber bestimmt specifisch verschieden, denn es sind nach ihm bei diesem fraglichen O. narbonense: Die Wurzelblätter aufrecht, Pärigonblätter länglichlanzettlich, Blüthentraube sehr lang pyramidal, Blüthen auf der Oberseite blendend weiss (bei O. pyrenaicum Wurzelblätter flach, niedergestreckt, Perigonblätter lineal länglich, stumpf, Blüthentraube kurz kegelförmig, Blüthen oberseits grünlichweiss) auch fängt sie erst zu blühen an, wenn O. pyrenaicum schon abgeblüht hat, sie ist die späteste der hiesigen Ornithogalum. Auch wächst O. narbonense in Getreidefeldern, während O. pyrenaicum in der Regel auf feuchten Wiesen oder aus Wiesen kürzlich umgestalteten Aekern wächst. Von diesen Pflanzen wurden lebende Exemplare in den unter ` Herrn Hillebrands Aufsicht stehenden, der österreichischen Flora bestimmten Host'schen Garten gepflanzt.

Herr Fried. Brauer liest über die Larve von Panorpa communis:

Da es mir trotz vieler angewandter Mühe nicht gelang, die noch unbekannte Larve dieses Insekts, von welchem Dr. Fr. Stein die Nymfe die er im moorigen Boden fand, in Wiegmann's Archiv 1838 beschrieb, aufzufinden, schritt ich zu dem Versuche, dieselbe aus Eiern zu erhalten. Ich sperrte schon im vorigen Jahre in ein Glas 5 Weibchen und 1 Männchen, die ich mit Aepfel, Kartoffeln, jungen Pflanzen, todten Fliegen, später selbst mit rohem Fleisch, was sie am liebsten aufnahmen, fütterte. Obwohl die Begattung erfolgte, wobei sich zeigte, dass dieses Thierchen polygamisch ist, indem sich das eine Männchen mit allen 5 Weibchen während 2 Tagen begattete, so erhielt ich doch keine Eier. Ohne mich durch diesen missglückten Versuch abschrecken zu lassen, wiederholte ich denselben heuer, und zwar

mit glücklichem Erfolge. Ich hatte 1 Männchen mit 2 Weibchen eingesperrt, und diessmal dauerte der Begattungsakt weit länger oft an 2 Stunden. Nach 4 Tagen setzten die Weibchen die Eier in die Erde ab, indem sie mit dem gegen das Ende sehr zugespitzten Hinterleibe in der lockern Erde ein Loch aushöhlten. 3 Tage darnach starben sowohl die Weibchen als das Männchen. Die Eier waren gleich nach dem Legen weiss, ziemlich gross mit einer wasserhellen Flüssigkeit, nach Art der Phryganeodeen Eier umgeben, wurden jedoch schon am folgenden Tage bräunlich und trübe, und in einigen Tagen wieder lichter, aber mit braunen Linien netzförmig gezeichnet. Nach acht Tagen krochen die Larven aus, die in ihrem Aeussern den Käferlarven gleichen. Der Kopf ist im Verhältniss zum Leibe gross mit starken Kiefern, grossen hervorragenden Augen, mit kurzen, aus dicken Grundgliedern und einem fadenförmigen Endgliede bestehenden Fühlern versehen, von Farbe braungelb. Der Prothorax ist hornig, und dem des vollendeten Insekts ähnlich, die übrigen Brustringe sind wie der Hinterleib durchsichtig, und mit kegelförmigen Warzen, die an der untern Seite des Hinterleibes eine Art Bauchfüsse bilden, besetzt, auf welchen, gegen die letzten Leibesringe zu immer länger werdende Borsten sitzen.

Aus dem letzten, das ist dem zehnten Segmente ist, ähnlich, wie bei der Osmylus Larve, ein gabelförmiges Organ hervorstreckbar, welches eine klebrige Flüssigkeit ausschwitzt, und theils als Nachschieber, theils zum Anhalten an glatten Gegenständen dienen mag. Die Beine sind kurz, und zeichnen sich durch dicke Hüften aus.

Die Larve schliesst sich vermöge ihrer Gestalt einerseits an die Larven der *Phryganeodeen*, andererseits wegen des grossen Kopfes und den stark entwickelten Kiefern an die Larve der *Sialiden*, und bildet durch ihre Lebensweise in feuchter Erde einen schon von Burmeister wegen der Nymfe berücksichtigten Uebergang von den im Wasser lebenden Larven der *Phryganeodeen* und *Sialiden*, zu den im Trockenen lebenden *Raphidiodeen*.

Die Nahrung der Larven besteht bei mir in rohem Fleische und Brot, und sind dieselben gegenwärtig schon beinahe ganz ausgewachsen.

Herr Aug. Neilreich erstattet den Bericht über die in voriger Versammlung an ihn übergebenen Briefe Wulfens:

Frau v. Schreibers, Tochter des verstorbenen Jos. Frz. Freih. von Jacquin, war so gütig durch die Vermittlung des Herrn Grafen Marschall unserm Vereine jene Briefe zur Einsicht mitzutheilen, die Frz. X. Freiherr von Wulfen an seinen grossen Zeitgenossen Nik. Jos. Freiherrn von Jacquin, ihrem Grossvater, geschriehen hat. Der Verein hat mich beauftragt, diese Briefe durchzugehen, und mich zu äussern, welcher wissenschaftliche Gebrauch von denselben etwa zu machen sei. Indem ich diesem Auftrage nachkomme, habe ich die Ehre folgenden Bericht zu erstatten:

Diese Briefe ungefähr 110 an der Zahl, in der Regel in französischer und nur bei botanischen Beschreibungen in lateinischer, höchst selten und nur stellenweise in deutscher Sprache geschrieben, fallen grösstentheils in den Zeitraum von 1770 bis 1790 und lassen sich in naturgeschichtlicher Beziehung in 2 Abtheilungen sondern. Die 2te Hälfte (1780-90) enthält meistens Bücherbestellungen oder Dankschreiben für erhaltene und andere persönliche Angelegenheiten, aber nur wenig von wissenschaftlicher Bedeutung. So beklagt sich z. B. Wulfen, dass es mit dem Bücherverkehr in Klagenfurt schlecht stehe, und dass er erst jetzt erfahre, dass Linné (fil.) ein Supplement zu den Species plantarum geschrieben habe. Die erste Hälfte (1770 bis 1780 dagegen handelt fast nur von botanischen und mineralogischen Gegenständen, einmal auch von einer Vogelgattung (Colymbus). Die mineralogischen Abhandlungen sind vorzüglich Metallen und insbesondere dem Kupfer und Blei gewidmet. Was nun den botanischen Inhalt dieser Briefe betrifft, so kommen allerdings darin Aufzeichnungen von hohem Werthe und Pflanzenbeschreibungen mit jener vollendeten Genauigkeit vor, die man an Wulfen gewohnt ist, aber alle diese Aufsätze sind längst schon ein Gemeingut der botanischen Welt geworden, da sie in Jacquin's bekannten Werken: Miscellanea et Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia, dann im Appendix ad floram austr. fast wörtlich und oft in derselben Zeitfolge enthalten sind. Zwar findet sich in dieser Korrespondenz manches vor, was in obigen Werken nicht enthalten ist, aber

diese Bemerkungen haben nur mehr einen historischen Werth, indem aus denselben ersichtlich ist, wie Wulfen über gewisse Dinge erst nach und nach zur klaren Ansicht gelangte, und weil man daraus die Gründe ersieht, die ihn bestimmten, das auszusprechen, was uns jetzt in Folge seiner Bemühungen nun freilich ganz klar geworden. So schreibt er z. B. er habe eine Pedicularis und eine Saxifraga gefunden, deren ältere Botaniker zu erwähnen scheinen, die er aber in Linné's Werken nicht finden könne. Erst später erklärt er sie für neue Arten, nennt sie Pedicularis rosea und Saxifraga muscoides und liefert jene Beschreibungen dazu, die nachher in Jacquins Miscellanea aufgenommen wurden.

Zweier Briefe glaube ich jedoch besonders erwähnen zu sollen, des einen aus Pietät für den gefeierten Forscher der Alpenflora, des andern, weil er für uns Wiener Botaniker von Wichtigkeit ist. In dem ersten drückt Wulfen seinen lebhasten Dank darüber aus, dass ihm Jacquin die Ehre erwiesen, eine Pflanze nach seinem Namen zu benennen, (Wulfenia carinthiaca) und ihn dadurch in die Reihe jener berühmten Botaniker, als eines Burserus, Bauhinus, Clusius, Haller, Linné, Jacquin und anderer gestellt habe. Der zweite Brief betrifft das Aronicum scorpioides Rchb. oder Arnica scorpioides L.

Jacquin schreibt nämlich in der Flora austriaca seiner Arnica Doronicum (Aronicum Clusii, Koch) einen kriechenden der Arnica scorpioides L. einen abgebissenen Wurzelstock zu, und findet eben darin den Unterschied dieser zwei sich sehr ähnlichen Arten (Fl. Aust. I. p. 58. IV. p. 26). Ferner bemerkt er von Arnica scorpioides »carissime in Alpibus« und in der That hat sie meines Wissens, noch Niemand mit Sicherheit in Nieder-Oesterreich gefunden.

Wulfen dagegen, welcher die auf den Schieferalpen Kärnthens häufig vorkommende Arnica scorpioides L. mit der Pflanze Jacquins für identisch erklärt, schreibt derselben ebenfalls einen kriechenden Wurzelstock zu (Collect. I. p. 227—9) hebt also Jacquin's wesentliches Unterscheidungsmerkmal wieder auf.

Alle diese Widersprüche werden in vorerwähntem Schreiben Wulfens an Jacquin aufgeklärt, denn aus diesem ist ersichtlich:

- 1. Dass die Abbildung der Arnica scorpioides L. in der Flora austriaca IV. I. 349 nicht nach niederösterreichischen sondern nach 3 von Wulfen aus Kärnthen eingeschickten Exemplaren angefertigt worden sei, und dass also Jacquin diese Pflanze wahrscheinlich in Niederösterreich auch nicht gefunden habe;
- 2. dass der Wurzelstock der Arnica scorpioides auf der Tafel 349 ganz fehlerhaft gezeichnet sei, indem diess Wulfen ausdrücklich bemerkt, und sich darüber gegen Jacquin beklagt.

Meine schon früher gehegte Ansicht, dass sich Aronicum scorpioides und Aronicum Clusii nicht wesentlich unterscheiden, dürfte hierin eine Bestätigung finden.

Belangend schliesslich die Frage, welcher wissenschaftliche Gebrauch von dieser Correspondenz Wulfens zu machen sei, so glaube ich wohl nicht, dass sie dem Drucke zu übergeben wäre, denn das Naturgeschichtliche, was sie enthält, ist aus den Aufsätzen Wulfens in vorerwähnten Werken Jacquin's ohnehin bekannt, diejenigen Bemerkungen aber, die man darin vermisst, beziehen sich nur auf den geschichtlichen Entwicklungsgang der Studien Wulfens oder haben nur ein Lokalinteresse für Kärnthen. Um aber diese, Kärnthen insbesondere betreffenden, Stellen herauszuheben und zu sichten, würde eine genaue Kenntniss dieses in botanischer Beziehung noch keineswegs hinlänglich bekannten Landes erforderlich sein, eine Kenntniss, die ich für meine Person nicht besitze.

Es erübrigt somit wohl nur, mit dem Danke der Gesellschaft für die Mittheilung dieser Correspondenz, an die Frau v. Schreibers die Bitte zu verbinden, diese Briefe sorgfältig aufzubewahren, da sie für den einstigen Verfasser einer Flora von Kärnthen, der diesem an Naturschätzen reichen Lande hoffentlich bald zu Theil werden wird, von hohem Werthe sind.

Herr Ant. Kerner bespricht die Flora des Donauthales von Melk bis Hollenburg:

Ich erlaube mir über einen der Wienerslora zunächst liegenden Florenbezirk zu sprechen, der in botanischer Hinsicht bis jetzt noch wenig bekannt ist.

Es ist diess das schöne Donauthal von Melk abwärts bis Hollenburg und umfasst somit einen kleinen Abschnitt der Ausläufer des böhmischmährischen Urgebirges, der westlich an die Ebene von Pöchlarn gränzt, und östlich bis an die Mündung des Traisenflusses in die Donau sich erstreckt. Ich beschränke mich mit Hinweglassung der fast überall in Mitteldeutschland häufig gefundenen Pflanzen, auf ein blosses Vergleichen dieses Florabezirkes mit der Wienerflora, wobei ich Herrn A. Neilreich's ausgezeichnetes Werk über letztere Flora als Norm ansehen werde.

Im Allgemeinen ist die, durch das Vorkommen so vieler botanischen Schätze ausgezeichnete Flora von Wien eine viel reichhaltigere zu nennen, und es fehlen in dem besprochenen Bezirke die meisten Arten, die vorzüglich der Flora Ungarns eigenthümlich sind, und im Beken von Wien ihre westliche Begränzung finden, ebenso auch sehr viele Pflanzen, die die Kalkflora des Wiener Bekens bilden; obschon auch die Kalkflora in unserm Bezirke vertreten ist, sich daselbst aber nur auf die stellenweise im Gneusse vorkommenden Partien von Urkalk und auf die Kalk Breccie, welche die Hügel bei Hollenburg bildet, beschränkt.

Die Verschiedenheit beider Floren ist somit vorzüglich bedingt, durch das andere geognostische Verhältniss unseres Bezirkes, womit höchst wahrscheinlicher Weise auch das Auftreten von Voralpenpflanzen in der Ebene oder auf ganz niedern Bergen, die noch durchaus nicht in die Region der Voralpen reichen, im Zusammenhange stehen mag.

Aus der Familie der Ranunculaceen ist vor Allem das Vorkommen von Aconitum Anthora L. erwähnenswerth. Es findet sich auf den Gneussfelsen fast des ganzen Donauthales und zwar am häufigsten zwischen Mautern und Rossatz gewöhnlich in Gesellschaft von Allium fallax, oft in riesigen bis 4' hohen Exemplaren.

Aus der Familie der Fumariaceen ist zwar keine in der Wienerflora nicht vorkommende Art anzuführen, doch nicht uninteressant
dürfte das verschiedene Verhalten der Corydalis Arten in beiden Bezirken sein. Während nämlich C. cava häufig um Wien auftritt, ist
sie hier eine Seltenheit zu nennen, hingegen findet sich die für die

Wienerstora seltene C. solida häusig im Aignerthale bei Mautern im Rechbergerthale bei Krems, und nächst Aggsbach und Gurhof.

Aus der Familie der Cruciferen führe ich Alyssum saxatile an, welches im Frühjahre alle Felsen des ganzen Donauthals mit seinen orangefarbnen Blüten schmückt, und besonders interessant scheint es mir, dass diese Pflanze, die von den meisten Floren als eine Kalkpflanze angeführt wird, hier dem Urgebirge eigen zu sein scheint, da sie sich auch wieder auf den Ausläufern des Centralalpenzuges, auf dem Rosaliengebirge findet.

Aus der Familie der Droseraceen finden wir in den Sumpfen des Jauerlings auf Sphagnum cymbifolium: Drosera rotundifolia.

Aus der Familie der Sileneen fand ich im Jahre 1847 an der Schiffslände bei Stein Silene gallica in ziemlich beträchtlicher Menge. Seit dieser Zeit wurde sie aber nicht mehr sichtbar, und es kann daher ihr Vorkommen nur als ein zufälliges angesehen werden.

Aus der Familie der Lineen erwähne ich Linum alpinum, und zwar jene höhere aufrechtstehende Form, welche als Linum montanum von Schleicher bezeichnet wurde, die sich häufig auf den freien Grasplätzen in den Donauauen bei Mautern findet.

Aus der Familie der Hypericineen finden wir auf sandigen Aeckern bei Bergern und Dürnstein Hyperiecum humifusum.

Aus der Familie der Rosaceen treffen wir Geum rivale, in den Donauauen bei Krems und sehr häufig an Waldbächen am Jauerling; Von dem Genus Rosa selbst fanden wir unter Gebüsch am Donauufer bei Mautern einen Strauch von Rosa turbinata mit einfachen Blüten, welche Pflanze ganz mit jener wie wir sie zwischen Nussdorf und dem Kahlenbergerdörfel nächst Wien finden, übereinstimmt, doch halte ich dafür, dass diese Rose an beiden Standpunkten nicht wirklich wild, sondern nur verwildert ist, wofür auch der Umstand sprechen mag, dass ich an den Sträuchern am Wiener Standpunkte im heurigen Jahre eine halbgefüllte Blüte fand.

Aus der Familie der *Cucurbitaceen* führe ich *Bryonia alba* an, die häufig an Hecken und Gartenzäunen um Mautern, Krems etc. vorkömmt, hingegen fehlt *Br. dioica* nnd diese tritt erst wieder bei

Melk auf, wo wieder Br. alba ebenso wie um Wien eine Seltenheit ist.

Von den Portulaceen lege ich Montia minor Gmel. vor, welche ich in sumpfigen Stellen an der östlichen Abdachung des Jauerlings fand.

Aus der Familie der Sclerantheen: Scleranthus perennis, der sich häufig an trocknen Grasplätzen und auch auf sandigen Aeckern oft in Gesellschaft von Scl. annuus findet.

Aus der Familie der Crassulaceen bemerke ich Sedum reflexum und zwar die Form mit blaubereisten Blättern: Sedum rupestre L., welche Pflanze sich auf den meisten Gneussfelsen und insbesondere häusig auf dem Pfassenberge bei Stein und bei der Ruine Dürnstein, gewöhnlich in Gesellschaft von Sempervirum hirtum findet.

Aus der Familie der Compositen erwähne ich vorerst Arnica montana, die ungemein häufig auf den Bergwiesen bei Mautern, Rossatz Langeeg und am Jauerling auftritt, und daselbst auch jährlich für die Apotheker in grosser Menge eingesammelt wird. — Podospermum laciniatum, welches in der Wienerflora als eine seltene Pflanze gelten kann, treffen wir häufig an Wegen und in Strassengräben um Krems und Mautern, während das um Wien so gemeine Pod. Jacquinianum fehlt, und im Wienerbeken seine westliche Begränzung finden dürfte.

Artemisia austriaca, von welcher man glaubte, dass sie über das Wienerbeken nicht weiter westlich auftrete, wurde von uns häufig um Krems, Mautern und am Fuchinger Berge gefunden.

Aus der Familie der Ambrosiaceen verdienen 2 Pflanzen einer Erwähnung, nämlich: Xanthium spinosum und Sycios angulatus. Erstere findet sich an Schuttstellen um Krems und Mautern, und letztere wurde von uns bereits durch 5 Jahre am Brückendamme bei Mautern beobachtet, wo sie sich an Weidengebüsch emporrankt. Doch dürfte diese Pflanze ebenso wie Xanth. sp. vermöge seiner abhängenden Samenkapseln von dem aus Ungarn häufig in jener Gegend durchgetriebenen Borstenvieh dahin gebracht worden sein.

Von den Pyrolaceen führe ich Pyrola uniflora eine in den Voralpen wohl häufige Pflanze, die sich aber in diesem Gebiete auf

ganz niedern Bergen, zwischen Moos, unter Vaccinium Myrtillus, bei Bergern findet. Viel häufiger als an diesem Standorte ist sie am Jauerling.

Von den Gentianeen finden wir Gentiana obtusifolia sowohl auf Bergwiesen bei Bergern, wie auch am Jauerlinge bei Spiz.

Aus der Familie der Scrophularineen ist erwähnenswerth: Scrophularia Scopolii Hppe. die von unserm verstorbenen Freunde Gregor Pfaller an schattigen Stellen unter Gebüsch in den Parkanlagen des Melker Stiftgartens aufgefunden wurde. Ob diese Pflanze dort wirklich spontan vorkomme, oder ob deren Same mit Erdreich oder durch sonst einen Zufall dahin verschleppt wurde, ist wohl schwer zu entscheiden.

Von den Labiaten finden wir Calamintha Nepeta am Ausslusse der Bielach in die Donau unterhalb Melk, und von da fort im Bielachthale, wo sie am häufigsten bei der Ruine Osterburg austritt.

Aus der Familie der *Primulaceen* erwähne ich der *Soldanella montana*, welche bald nach dem Schmelzen des Schnees am Jauerlinge in Gesellschaft von *Cardamine trifolia* blüht, und daselbst oft ganze Strecken mit ihren blauen Blüthen schmückt. *Hottonia palustris* kann als eine in den Donaulachen bei Theyss und unterhalb Mautern häufige Pflanze betrachtet werden.

Besonders interessant dürfte das Verhalten der beiden Primeln: elatior und acaulis Jcq. in diesem Bezirke sein. So findet sich Primula acaulis nirgends im ganzen Donauthale und tritt erst wieder bei dem Dorfe Winden nächst Melk auf, von wo sie sich wieder westwärts häufig findet. Pr. elatior hingegen ist im ganzen Gebiete sehr gemein und findet sich schon in den Grasgärten bei Mautern. — Jch kann mich durchaus nicht der Ansicht anschliessen, dass diese beiden Pflanzen, Formen einer Species sind, um so weniger, als ich das von Leighton angegebene Unterscheidungsmerkmal bestätigt fand, nach welchem die Kapsel von Pr. acaulis nur die Hälfte so lang als der Kelch, von Pr. elatior hingegen so lang als der Kelch ist, ebenso neigen auch die Kelchzähne von Pr. acaulis mehr gegen einander, während die von Pr. elatior nach auswärts abstehen. Was die in manchen Floren angegebene Geruchlosigkeit von Pr. elatior anbelangt,

so konnte ich mich nur vom Gegentheile überzeugen, indem die in jenem Florenbezirke wachsende *Pr. elatior* einen äusserst angenehmen Dust aushaucht.

Aus der Familie der Betulineen erwähne ich der Alnus viridis, die wir am Fusse des Berges auf welchem die Ruine Aggstein steht, treffen; viel häusiger aber ist diese Erle am Jauerling, wo sie mit Salix aurita die einzige Strauchvegetation bildet.

Von den Salicineen fand ich um Mautern 2 Formen von S. Daphnoides, wo bei der einen die Blätter und Zweige grauflaumig sind, während bei der 2ten sowohl die Blätter als Zweige in der ersten Jugend ganz kahl getroffen werden.

Es kommt diese zweite Form sehr nahe der S. acutifolia Willd., von der sie sich aber durch die halbherzförmigen Stipulae unterscheidet. — Ferner zwei Formen von S. viminalis, eine breiterblättrige gemeinere, und eine schmalblättrige, die Wimmer als varietas foliis angustissimis bezeichnete, und welche ich nur am Donauufer bei Rossatz fand. — Von S. purpurea führe ich erstens jene Form an, deren Staubgefässe nur bis zur Mitte verwachsen sind S. purp. S. monadelpha Koch S. mirabilis Host, und S. eine Form mit graufilzigen Blättern, die Wimmer als var. fol. novellis sericeo-canis bezeichnete, beide am Donauufer nächst Mautern.

Von S. amygdalina finden sich auch in diesem Florenbezirke Koch's beide Varietäten, concolor und discolor, die Host als ligustrina und semperflorens bezeichnet.

Ich machte bezüglich dieser beiden Formen die Beobachtung, dass S. discolor, die am Donauuser und an den Flüssen der Ebene häusig ist, während sie in den subalpinen Gegenden sehlt, in zwei Blütenstadien blüht, das erste Mal im April, und das zweite Mal aus den Blattwinkeln der neugetriebenen Zweige im Juni, Juli. S. concolor, die am Donauuser die seltenere Form ist, sindet sich hingegen häusiger in den subalpinen Gegenden und blüht (auch in der Ebene) constant um 14 Tage später als S amygd. discolor. — S. Pontederam = purp. cinerea et glaucescens Wimmer sand ich in zwei sehr umsangreichen Sträuchern nächst Mautern am Donauuser, doch nur in Stempelblüthen.

Aus der Familie der Orchideen führe ich an: Herminium monorchis, die sich sowohl auf sumpfigen Waldwiesen wie auch auf trockenen grasigen Wiesenplätzen um Mautern findet, und an letzteren Standpunkten oft 1½ Schuh Höhe erreicht. Ueberhaupt ist der besprochene Florenbezirk sehr reich an Orchideen und insbesonders häufig treffen wir auf den Bergwiesen um Mautern, Rossatz, Arnsdorf und am Jauerling: Orchis sambucina und deren purpurblühende Varietät: incarnata Wild., ferner O. mascula und globosa, welche zusammen oft ganze Strecken, wie mit einem bunten Teppiche schmücken.

Aus der Familie der Amarylideen ist bemerkenswerth: Leucojum vernum, eine der ersten Zierden des Frühlings, welche bald nach dem Schmelzen des Schnees sich auf den Wiesen des Aignerthales nächst Mautern und von da fort über Bergern bis Langegg findet.

Aus der Familie der Cyperaceen ist Lriophorum alpinum, welches sich in den Sumpfwiesen des Jauerling's mit Sedum villosum und Taraxacum. palustre Dc. findet, bemerkenswerth.

Schliesslich mache ich noch auf eine Pflanze aufmerksam, die bisher nicht als in der Wienerslora vorkommend bekannt war: Es ist diess *Trifolium striatum*, welches ich auf der Haide des Laaerberges an mehreren Punkten fand.

Auf einen von Hrn. Grafen Marshall gestellten Antrag: es sollen aus den dem Vereine zukommenden Druckschriften zur Kenntnissnahme der Mitglieder auszugsweise Inhaltsanzeigen zusammengestellt werden, wird folgender Beschluss gefasst:

Es solle, wer immer es für zweckdienlich hält, aus dem, dem Vereine zugegangenen, oder weiter dazu einbezogenem literarischen Materiale, Inhaltsanzeigen oder sonstige übersichtliche Zusammenstellungen zu geben, dieselben durch Vorlage an den Verein zur Kenntniss desselben bringen können.



# Versammlung am 6. August.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fenzel.

#### Neu aufgeführte Mitglieder:

- Herr Abl Friedrick, k. k. Feldapotheker, q. Senior su Prag.

- Andorfer Josef, Apotheker in Langenlois.
- Bach August, Dr. der Rechte.
- Beranek Rudolf, in Korneuburg.
- Beyer Johann, Sekretär der Gen. Direkt. der Comunicationen.

Se. Hochg. Hr. Coudenhove, Paul Graf v., k. k. Kämmerer, Bez. Hptm. in Hitsing. Herr Eberhard Eduard, Dr. der Medizin in Gloggnitz.

- Ehrmann Martin S., Dr. Prof. zu Olmütz.
- Eltz Johann.
- Fehrenhack Franz, Apotheker zu Radstadt.
- Grimburg, Franz Grimus Ritter von, Apotheker zu St. Pölten.
- Gutsch Joachim, k. k. Militär Verpfl. Verwalter.
- Hofmann Franz V.
- Hornig, J. v.
- Kalbruner Herrmann, Apotheker in Langenlois.
- Koch Karl.
- Lavizzari, Dr. zu Mendrisio, Canton Tessin.
- Lederer Julius.
- Molin, Dr.
- Mösslang Karl.
- Nissl von Meyendorf, k. k. Oberstlieutenant der Artill.
- Nussbaumer Johann, in Königswart.
- Pillwax Johann, Dr. der Med., Prof. am Thierarz. Inst.

Herr Possinger Alois, k. k. Kanz. Adj. der n. ö. Statthalterei.

- Pregl Michael.

Se. Hochw. Hr. Rath Paul, in Königswart.

Herr Rauch Franz, k. k. Hofgärtner.

- Schink Josef, k. k. Beamter.
- Senoner Adolf.
- Sidi.
- Uhl Gustav, k. k. Beamter.
- Vladarz Michael, Dr. der Rechte.

Se. Hochw. Hr. Zenner Ferdinand, Katechet an der Normal-Hauptschule.

### An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

- a. 1. G. D. Nardo: Spesie de' soofitari, 1845. 4.
  - 2. F. Rossi: Neue Arachniden. Wien 1846. 4.
  - 3. L. Mitterpacher: Iter Slavoniae. Ofen 1783. 4.
  - 4. F. Riess: Beiträge zur Fauna der Infusorien. Wien 4.
  - 5. J. Märter: Verzeichniss öst. Bäume und Sträucher. Wien 1796. 8.
  - 6. W. Kramer: Elenchus veget, et anim. Wien 1756. 8.
  - 7. J. Ferber: Briefe aus Wälschland. Prag 1773. 8.
  - 8. E. Prangner, über: Enneodon Ungeri. 1845. 8.
  - 9. Botanische Reisen in den kärntnerischen Alpen. Klagenfurt 1792. 8.
  - 10. Verzeichniss adriatischer Fische und Krebse. Triest 1796. 8.
  - 11. L. Fizinger: Systema reptilium F. I. Wien 1843. 8.
  - 12. F. Sartori: Fauna von Steiermark. Graz 1808. 8.

#### Sämmtlich Geschenke von Hrn. Kust. Adj. Fizinger.

- b. Höhenmessungen in Österreich und Salzburg, zusammengestellt von Adolf Senoner. Geschenk des Verfassers.
- c. Schreiben des Mannheimer Vereins für Naturkunde, nebst einem Hefte Druckschriften, den 17. Jahresbericht desselben.

#### Zum Tausch für unsere Druckschriften.

- d. c. 2 Schreiben der Institute der Wissenschaften zu Mailand und Venedig zur Anknüpfung eines wissenschaftlichen Verkehrs.
  - f. Schreiben der k. naturf. Gesellschaft zu Moskau mit Tauschanbot des Bulletin de Moscou gegen hierseitige Druckschriften.
  - g. Zeitschrift für Pharmacie Nr. 13 und Fortsetzung.

#### Geschenk des Hrn. Sedlaczek.

- h. Aug. Neilreich: Flora von Wien sammt Nachträgen. Wien 1846 und 1851.

  2 Bde. 8. Geschenk des Verfassers.
- i P. J. Kreuzer: Taschenbuch der Flora Wiens. 1852. 8.

#### Geschenk des Verfassers.

- k. Sturm: Insekten Deutschlands. 20 Theile in 10 Bänden. Nürnberg 1849. 8.

  Geschenk Sr. Durchl. des Fürsten Khevenhüller.
- 1. Schreiben des Mitredakteurs der öst. Zeitschrift für Pharmacie Hrn. Sedlaczek mit dem Antrag: Die Verhandlungen des Vereins auf eigene Kosten der besagten Redaction zum Drucke besorgen und selbe den Abonnenten ihrer Zeitschrift als eine Beilage versenden zu dürfen, gegen dem, dass dem Vereine das alleinige Eigenthumsrecht des Manuskripts verbleibe, und eine Auflage von 500 Fxemplaren, bloss gegen Vergütung des für diese Zahl benöthigten Papiers zur Verfügung gestellt werde.

Dieser Antrag wird mit dem Beisatze angenommen, dass bei vollständiger Erkräftigung des Vereins, derselbe jene von dem Hrn. Antragsteller übernommenen Auslagen seiner Zeit bei Herausgabe der Vereinsschriften auf sich übertrage. Hr. Dr. M. Hörnes überreichte dem Vereine ein Werkchen: Sistematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Österreich bisher entdeckten Land- und Süsswasser-Mollusken (mit Ausnahme der Naktschnecken, *Limacoidea*) mit Angabe der wichtigsten Fundorte von Johann Zelebor, Wien 1851, — von Seite des Verfassers zum Geschenke, und theilte die Veranlassung der Herausgabe dieser Broschüre mit:

Schon im Jahre 1847 machte Hr. Ferd. J. Schmidt aus Laibach ein ähnliches Verzeichniss für die Provinz Krain; im Jahre 1848 Hr. Prof. Meinrad Ritter v. Gallenstein ein gleiches für die Provinz Kärnten bekannt. Hr. Ludwig Parreiss veröffentlichte im VI. Bande der Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien p. 97 ebenfalls ein Verzeichniss der im Erzherzogthume Österreich bis zum Jahre 1849 aufgefundenen Land- und Flussconchylien. Da jedoch in diesem Verzeichnisse unter der Rubrik Fundort stets nur ein einziger im Allgemeinen angeführt wurde, obgleich die meisten an mehreren Punkten, und jede Art in mehr oder weniger eigenthümlichen Verhältnissen gefunden wird; so forderte Hr. Dr. Hörnes den Verfasser, der sich schon seit einer Reihe von Jahren mit dem Sammeln der Land- und Flussconchylien insbesondere im Erzherzogthume Österreich beschäftigt und mannigfache Erfahrungen in dieser Beziehung gesammelt hatte, auf, diese seine Erfahrungen, vorzüglich des Vorkommens derselben an verschiedenen Fundorten zusammenzustellen, damit das interessante Studium dieser Tniere durch grössere Erleichterung bei Auffindung derselben, in Österreich mehr Anhänger gewinne.

Hr. Zelebor entsprach dieser Anforderung vollkommen und fügte noch eine genaue Beschreibung mehrerer von ihm entdeckten Arten und eine kurze Anleitung zum Sammeln bei.

Hr. Dr. Hörnes erwähnte noch, dass auch in neuester Zeit ähnliche Verzeichnisse in den Berichten des naturwissenschaftlichen Vereins in Hermannstadt für Siebenbürgen von Hrn. C. Fuss erschienen seien, und stellte schlüsslich den Antrag: Der zoologisch-botanische Verein in Wien möge sich mit den Conchiliologen der verschiedenen Kronländer des österreichischen Kaiserstaates in Verbindung setzen, um

ähnliche Verzeichnisse, wo dieselben noch nicht vorhanden sind, ins Leben zu rufen, und ein Gesammtbild dieser interessanten Fauna in dem weiten Kaiserreiche zu erhalten. Dieser Antrag wird dahin erledigt, dass Hr. Dr. M. Hörnes am Schlusse der Versammlung mit dem Hrn. Sekretär eine Anzahl Mitglieder zur Bildung eines Ausschußes ermitteln wolle, welche in nächster Sitzung die Art und Weise, diesen Antrag zur Ausführung zu bringen, zur Vorlage bringen sollen.

Hr. A. Neilreich gibt folgendes Verzeichniss jener Pflanzen der Wiener Flora über deren Vorkommen nähere Aufschlüsse wünschenswerth wären, da viele derselben unzweifelhaft früher daselbst aufgefunden wurden, andere aber zur Erwartung berechtigen, sie in diesem Gebiete aufzufinden, so wie das allmälige Verschwinden mancher interessanten Art dringend auffordern muß, weitere Fundorte derselben zu entdecken.

Asplenium germanicum Weis. Diese, schmächtigen Formen des gemeinen Asplenium Ruta muraria L. sehr ähnliche, und schwerlich davon specifisch verschiedene Pflanze wird von Wulfen bei Gloggnitz, von Welwitsch bei Schottwien angegeben. F. Winkler fand sie vor vielen Jahren am Kuhschneeberg. Sonst scheint sie Niemand um Wien mit Sicherheit gefunden zu haben.

Aspidium Thelypteris Sw. Diese Art findet man bekanntlich in allen Gässen auf der Landstrasse, die zum Heumarkt führen, unter ungarischem Heu verstreut; ein Beweis, dass sie auf dem sogenannten Heuboden des Wieselburger Comitates massenhaft vorkommen muss. Am westlichen Ufer des Neusiedlersees wächst es eben so wenig, als im Becken von Wien. Gleichwohl fand sie F. Winkler schon vor längerer Zeit am Rand eines Waldes auf der Südseite des Tulbingerkogels gegen die Bergwiesen des Groisauthals; doch konnte er in neuester Zeit seinen frühern Standort nicht mehr auffinden. Welwitsch fand sie um Wien nicht.

Struthiopteris germanica W. In Portenschlags Herbarium liegt ein Exemplar dieser prachtvollen Form mit der Aufschrift "Thernberg am Bach". Vielleicht ist darunter der von Hollenthor über Thernberg in die Pitten fliessende Schlattenbach gemeint. Dieser Fundort beruht demnach auf einer wenigstens 30 Jahre alten Angabe, und wenn

diese Pfianze auch seit Portenschlag nicht mehr gefunden worden zu sein scheint, so beweist dieß noch keineswegs, dass sie dort nicht mehr vorkomme, denn das weitläufige Gebiet des s. ö. Schiefergebirgs ist höchstens um den Wechsel herum nothdürftig untersucht, in der Richtung gegen Ungarn zu aber in botanischer Beziehung noch völlig unbekannt. Wer also Gelegenheit hat, in den Umgebungen von Aspang, Edliz, Hollenthor und Thernberg längere Zeit verweilen zu können, der unterlasse ja nicht, diesen Farn zu suchen.

Calamagrostis tenella Host. Diese mehr einem Agrostis ähnliche Art, soll nach Zahlbruckner am Schmeeberg wachsen, wo sie meines Wissens bisher Niemand fand. Dolliner gibt sie am Oetscher an, und vielleicht bezieht sich auch Zahlbruckner's Angabe auf denselben Standort, denn es unterliegt keinem Zweifel, dass er bei der in Schmidl's Schneeberg enthaltenen Aufzählung der dort wachsenden Pflanzen auch solche Arten aufgenommen hat, die nur am Göller, Oetscher oder Dürrnstein vorkommen. Möglicher Weise könnte diese Art indessen doch noch auf den Alpen des Wienerbeckens gefunden werden.

Avena tenuis Mönch. Host gibt diese Art in seiner Synopsis aus Galizien an, eine Angabe, die älter als ein halbes Jahrhundert ist. Vor ungefähr 10 Jahren fand sie Kovats auf Waldwiesen im Eichenwalde des Hameau gegen das ehemalige Jägerhaus zu. Ich habe sie dort vergeblich gesucht. Wäre also den Dornbacher Botanikern zu empfehlen.

Poa laxa, Hänke. Am Schneeberg nach Merten's und Koch; eine sehr zweifelhafte Angabe. Dolliner fand sie nur am Oetscher und Dürrnstein, zwei Alpen, wo manche Art vorkommt, die hier nicht zu finden ist. Scheint in neuerer Zeit von Niemanden im Gebiete der Flora Wiens gefunden worden zu sein und dürfte vorzugsweise auf Schiefer vorkommen.

Carex rupestris All. Dolliner und Winkler fanden diese leicht zu übersehende Segge auf der Heukuppe in der Richtung gegen das Raxenthal, aber der Standort konnte in neuerer Zeit nicht mehr aufgefunden worden.

Scirpus supinus L. Sauter nahm diese Art in die Flora Wiens auf, gibt aber keinen Fundort an. Nach Host wächst sie in den Leitha-

sümpsen bei Bruck, nach Dolliner bei Staatz, doch fand er sie nicht selbst. Zwei höcht zweiselhaste Angaben.

Leucojum vernum L. Sonderbar, dass diese das Gebiet der Flora von Wien umkreisende Pflanze im Wienerbecken noch nicht gefunden wurde. Graf Zich y und Hille brandt fanden sie am Niederalpl bei Mürzsteg (Unkrystallinischer Schiefer) also hart an der Grenze des Gebiets der Wienerflora. Vielleicht wächst sie im s. w. Theile unserer Voralpen, etwa im Preinthale bei Huebner's Durchschlag (wo auch Cochlearia officinalis aus der Mariazeller Flora herabzieht), und möglicherweise hat man sie nur ihrer frühen Blüthezeit wegen bisher noch nicht gefunden.

Gagea bohemica Schult. Diese schon in den ältesten Zeiten auf der Haide des Laaerberges von Portenschlag entdeckte Art hat Kovats vor ungefähr 8 Jahren daselbst wieder gefunden, dann aber nicht mehr. Auch ich bin durch mehrere Jahre in der ersten Hälfte April auf den mir von Kovats angegebenen Standort gegangen, aber stets vergebens. Sie scheint also nur höchst selten zum Vorschein zu kommen, und blüht vielleicht sehr früh mit den ersten Frühlingsblumen.

Gagea minima, Schult. Dass diese sehr ausgezeichnete, aber hier oft verweckselte Art wirklich von Portenschlag bei Weidling am Bach gefunden wurde, beweist sein Herbarium. Aber der Fundort ist längst verloren gegangen, und alle übrigen von Andern angegebenen Standorte scheinen mir zweiselhaft zu sein. Vielleicht ist auch hier die frühe Blüthezeit Ursache, dass man diese Psianze nicht mehr fand.

Potamogeton compressus L. Scheint ohne allen Zweifel ehemals in den Sümpfen der Brigittenau hinter den Wirthshäusern vorgekommen zu sein. Allein diese Gegend hat durch die Trockenlegung des Fahnenstangenwassers und noch mehr in neuester Zeit solche Veränderungen erlitten, dass schon ich diese Pflanze nicht mehr finden konnte. Botaniker also, welche Gelegenheit haben, auch entlegenere Donauinseln, z. B. die Lobau zu besuchen, mögen dieser in 2 Varietäten (P. zosteraefolius und P. acutifolius) vorkommenden Art ihre besondere Ausmerksamkeit zuwenden.

Typha minima, Hppe. Bekanntlich ist der alte Fundort dieser Pflanze in der Brigittenau längst von der Donau weggerissen worden.

Vor einigen Jahren gelangte ich im Herbste bei sehr niedrigem Wasserstande auf eine kleine Donauinsel zwischen dem Prater und der Zwischenbrückenau, wo ich Blätter der *Typha minima* häufig fand. Im nächsten Frühjahr wollte ich der Blüthe wegen nachsehen; allein ich konnte des hohen Wassers wegen nicht wieder auf diese Insel gelangen. Sie wäre also doch noch in den Donausümpfen zu finden.

Salix Pontederana W. und Salix longifolia, Host. Sind diese zwei Weiden nach Wimmer's wichtiger Ansicht auch nur Bastarde (die erste von S. purpurea und S. viminalis, die zweite von S. purpurea und S. cinerea, oder vielleicht von S. viminalis und S. cinerea), so kommen sie doch in beständig wiederkehrenden Formen vor und erhalten sich wie z. B. Cirsium tataricum in unveränderter Gestalt. Beide scheinen aber hier seit Host's Zeiten nicht mehr gefunden worden zu sein, und dürften auf jeden Fall nur einzeln vorkommen.

Eurotia ceratoides C. A. M. Dass diese Art im nördlichen Tulnerbecken bei Retz und Jetzelsdorf wachse, ist eine ausgemachte Sache; sie soll aber auch bei Ernstbrunn und Feldsberg im Wienerbecken vorkommen, was sehr leicht möglich ist. Put ter lik will sie auch auf den Erdabhängen von Stillfried gegen die Eisenbahn zu, bemerkt haben. Wäre daher Botanikern an der Thaya und March sehr zu empfehlen.

Kochia arenaria Kth. und Kochia prostrata, Schrd. 2 Arten, die beständig in der Flora Wiens figuriren, ungeachtet Niemand einen sichern Standort anzugeben weiß. Anderererseits ist es schwer, ihr Vorkommen mit Bestimmtheit zu verneinen, da sie in den Thalwegen der March und Thaya möglicher Weise aufgefunden werden könnten.

Chenopodium rubrum S. Sonderbar, dass diese Pflanze zu den Seltenheiten gehört. Ich selbst habe sie nur auf der Viehweide von Moosbrunn und am Haideteich von Vöslau gefunden, an beiden Orten kömmt sie aber nicht mehr vor. Alles, was ich in Herbarien als Ch. rubrum aus der Wiener Gegend gesehen habe, war nicht die echte Pflanze dieses Namens, sondern Chenop. urbicum  $\beta$  intermedium, das dem Ch. rubrum höchst ähnlich sieht, und sich mit Sicherheit nur durch die sämmtlich wagrechten schwarzen Samen unterscheiden lässt. Ein neuer Standort dieser Pflanze wäre also sehr wünschenswerth.

Doronicum Pardalianches L. Wird von ältern und neuern Botanikern im Gebiete der Wienerstora angegeben, aber stets mit unsichern schwankenden Ausdrücken. Nur in Kováts Herbarium sah ich ein Exemplar, das Precht in der Prein gefunden haben will, allein ich sah D. Pardalianches in Bauerngärten der Prein kultivirt. Wenn es hier überhaupt vorkommt, so müsste man es auf Schiefer, insbesonders auf den Voralpen und Waldbrüchen des Wechsels, Kampsteins, Saurückens u. s. w. suchen.

Crupina vulgaris Cass. Professor Fenzl fand sie auf der Südseite des an Pflanzenreichthum unerschöpflichen Haglersberges bei Winden, allein ungeachtet ich seit 5 Jahren jedes Jahr zwei- bis dreimal an die Stelle, wo sie einstens vorkam, gehe, konnte ich sie bisher nicht finden, was dadurch leicht erklärlich wird, dass sie eine jährige Pflanze. Auf jeden Fall wäre es sehr zu wünschen, dass auch andere Botaniker dieser Art nachspüren würden.

Serratula radiata M. B. Portenschlag fand sie wie sein Herbarium bezeugt, bei Bruck an der Leitha, wahrscheinlich auf den dortitigen Leithakalk-Hügeln. Ich habe in der Gegend zwischen Bruck und dem Neusiedlersee oft botanisirt, aber diese Pflanze vergebens gesucht; ich wünschte, dass Andere hierin glücklicher wären.

Crepis pülchra L. Kam noch vor nicht langer Zeit am Kalenderberg bei Mödling auf steinigen buschigen Plätzen vor, auch fand ich sie in einem Holzschlage am hohen Anninger. An beiden Orten scheint sie aber verschvrunden zu sein, ich habe mich wenigstens vergeblich bemüht, sie zu finden, ungeachtet Scheffer mir die Stellen, wo sie am Kalenderberge wächst, persönlich gezeigt hat.

Gentiana utriculosa L. wurde von F. Winkler am Wetterkogelsteig, von Baron Leithner in der Oed, von beiden aber nur vereinzelt gefunden. Der von Frauen feld am Riederberg entdeckte Standort ist zwar ergiebiger, erscheint aber, da G. utriculosa bei uns eine subalpine Pflanze ist, nicht als natürlich, und könnte daher leicht wieder verloren gehen. Neue Fundorte wären daher sehr wünschenswerth.

Myosotis versicolor Schlchtd. Eine durch die über den Kelch hinausragende Blumenkronröhre sehr auffallende Art. Kovats fand sie vor mehreren Jahren auf Bergwiesen auf der Abdachung des Steinriegels

gegen das obere Weidlingbachthal. Ich habe sie nach ihm vergeblich dort gesucht, und auch er scheint sie nachher dort nicht mehr gefunden zu haben.

Veronica bellidioides L. Eine Schieferpflanze, die Dolliner auf der südlichen, also steiermärkischen Abdachung des Semmerings fand, und die in neuerer Zeit im Gebiete dieser Flora vergeblich gesucht wurde.

Pedicularis sylvatica L. Diese in nördlichen Gegenden eben so häufig als bei uns P. palustris wachsende Art kommt hier nur in subalpinen Gegenden, und zwar höchst selten vor. F. Winkler fand sie vor langer Zeit an feuchten, moosigen Waldstellen bei der Kapelle Maria Schutz am Semmering. Kramer gibt sie in der Prein und bei Bruck an der Leitha an, letzterer Standort scheint jedoch auf einer Verwechslung mit P. palustris zu beruhen. Ich habe dieser Art mit besonderem Eifer nachgesucht, konnte jedoch zu keinem Erfelge gelangen.

Cortusa Matthioli L. wird von den ältern Botanikern auf den Voralpen Wiens, aber mit sehr unbestimmten, unsicheren Ausdrücken angegeben. Wenn sie hier wirklich vorkommen sollte, so dürste sie noch am ersten im Preinthale (hinter Nasswald, nicht bei Reichenau) in der Nähe des Huebner'schen Gescheides, oder des Sonnleitsteines zu finden sein, da diese Gegend den Quellen der Mürz am nächsten liegt, und mit den Ausläufern der Gippl und Göller, wo Cort. Matthioli richtig vorkommt, in Verbindung tritt.

Glaux maritima L. Bei Wolkersdorf nach Schultes, bei Staatz nach Dolliner. Letzterer fand sie nicht selbst, und wies mich an Prof. Unger. Dieser aber erimerte sich nicht, sie gefunden zu haben, drückte auch die Meinung aus, dass der Standort, den Dolliner meint, nicht bei Staatz, sondern in der Richtung gegen Laa im Thayathale liegen dürfte, weil dort nämlich Halophyten allerdings vorkommen.

Centunculus minimus L. wurde von F. Winkler im Jahre 1845 im kurzen Grase an etwas feuchten Stellen der Röbrlwiese am Fusse des Hermannskogels, dann aber nicht mehr gefunden. Eine so kleine Pflanze kann sehr leicht übersehen werden, und dürfte daher bei wiederholten Nachforschungen neu aufzufinden sein.

Chimaphila umbellata Nutt. Clusius fand diese Pflanze häufig im Jahre 1519 in den Wäldern bei Enzersdorf im langen Thale mit Pyrola minor. Wahrscheinlich meint er den Ernstbrunner Wald, der sich noch gegenwärtig von Oberhollabrunn bis Mistelbach in einer Länge von 4 Meilen ausdehnt. Den Weg von Ernstbrunn nach Enzersdorf, d. i. das sogenannte lange Thal habe ich selbst zurückgelegt, aber nur trockne Eichen- und Rothföhrenwälder ohne Spur einer Pyrola gefunden. Dieser Wald ist jedoch sehr gross, und wie es scheint, seit Clusius nur von wenigen Botanikern betreten worden. Chim. umbellata könnte also auf dieser hochgelegenen waldigen Hügelreihe des ehmaligen V. U. M. B. der Wasserscheide der Donau und der Thaya um so eher gefunden werden, als sie im Pressburger Komitate zwischen Blasenstein und Szenicz in einer Entfernung von nur 12 Meilen von Ernstbrunn ebenfalls auf tertiärem Boden noch jetzt vorkommt. Allein es versteht sich wohl von selbst, dass man mittelst Ausflügen von Wien diese Entdeckung schwerlich machen wird, sondern dass es nothwendig ware, in der Gegend von Ernstbrunn sich durch längere Zeit aufzuhalten.

Heracleum angustifolium Jcq. Fl. aust. T. 173 (nicht Enum. vindob.) Eine Alpenform des H. Sphondylium von der Gestalt und Blattform des H. elegans Jcq. mit grünen und strahlenlosen Blüthen. Ob diese Pflanze von H. sibiricum L. verschieden sei, weiss ich nicht, weil ich keine dieser 2 Pflanzen noch lebend gesehen habe, denn H. angustifolium ist sehr selten, und wurde meines Wissens nur von F. Winkler im Saugraben gefunden. Diese Varietät wäre also aufzusuchen, um sie dann mit russischen Exemplaren des H. sibiricum zu vergleichen. So viel ich jetzt zu beurtheilen im Stande bin, scheint mir aber Letzteres von der Pflanze Jacquins nicht verschieden, und somit keine echte Art zu sein.

Chaerophyllum cicutaria Dc. (Ch. Villarsis Koch.) F. Winkler fand es am Dürrenstein und auf der Herrnalpe, also jenseits des Hauptrückens der norischen Alpen; nach Dolliner soll es am Semmering vorkommen. Alle meine Bemühungen diese Pflanze dort oder wo anders zu finden, waren bisher fruchtlos. Sedum roseum Sep. (Rhodiola rosea L.) Kramer gibt es auf der Preineralpe an; Portenschlag fand es zufolge seines Herbariums am Schneeberge; nähere Bezeichnungen des Fundertes fehlen. Wurde in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Sedum reflexum L. Eine Schieferpflanze, welche Dolliner auf Felsen bei Schottwien in der Richtung gegen Klamm fand. Ich habe es dort vergeblich gesucht.

Ranunculus aquatilis L. Durch die Ausschüttung des Kanalbassins vor dem Stubenthore ist der einzige mir bekannte Standort der var. a heterophyllus mit schwimmenden Blättern vorloren gegangen; es wäre also ein neuer aufzusuchen.

Cardamine resedifolia L. Eine Pflanze höherer Schieferalpen, Gleichwohl hat sie Köchel am Schlangenweg der Raxalpe; F. Winkler auf der Abdachung des Kaisersteins gegen den Kuhschneeberg, und Hillebrandt erst heuer am Unterberg bei Gutenstein in einer Höhe von nur 3000' gefunden, aber immer in einigen wenigen Exemplaren. Meines Erachtens dürfte diese Art auf der Heukuppe, der hohen Lechnerin und in obiger Stelle des Schneebergs vorzugsweise zu suchen sein. Sie blüht aber schon im Juni.

Sisymbrium austriacum Jcq. stand meist sehr häufig an der Eisenbahn zwischen Neunkirchen und Terniz, wo es aber schon seit Jahren verschwunden ist. Bilimek fand es bei Weikersdorf am Steinfeld, ich heuer im Atlizgraben, aber nur in einem einzigen Exemplare. Alle diese Standorte scheinen mir zufällig zu sein, denn S. austriacum ist nach Jacquin eine Voralpenpflanze, die Putterlik zufolge seines Herbars in den Thälern des Schneebergs gefunden hat. Eine nähere Angabe vermisst man bei ihm so gut, wie bei Jacquin. Nach allem diesem weiss man also eigentlich nicht mehr mit Sicherheit, wo man S. austriacum suchen soll.

Thlaspi rotundifolium Gaud. Dolliner versicherte mich, diese Pflanze am Kaiserstein und auf der Eishüttenalpe gefunden zu haben. Allein in neuerer Zeit wurde sie an beiden Orten vergeblich gesucht.

Alyssum saxatile L. Kommt in Mähren bei Nikolsburg häufig vor, und wächst nach Kreuzer bei Steinabrunn, einem Dorfe süd-

lich von Nikolsburg an der Leithakalkablagerung zwischen Voitelsbrunn und Herrnbaumgarten. Dieser Standort wäre jedoch näher auszumitteln.

Bryonia alba L. Scheint unstreitig hin und wieder um Wien gefunden worden zu sein, aber die Standorte sind längst verloren gegangen, so dass man jetzt nicht weiss, ob man sie in die Flora Wiens aufnehmen kann. Ein bestimmter Aufschluss hierüber wäre allerdings wünschenswerth.

Stellaria glauca, With. fand Winkler vor vielen Jahren in den Donausumpfen bei Langenzersdorf. Alle andern angegebenen Standorte scheinen mir unrichtig zu sein. Wäre vielleicht in der Lobau mit Erfolg zu suchen.

Cerastium trigynum, Vill. (Stellaria cerastoides L.) F. Winkler fand sie im Bärenloche der Raxalpe; Bilimek im Saugraben, aber jeder nur in wenigen Exemplaren, auch ist ihnen der genaue Standort nicht mehr erinnerlich. Dürfte auf der Süd- und Südwestseite der Raxalpe zu suchen sein.

Gypsophila repens L. wurde von Bilimek in schwer zugänglichen Felsenschluchten auf der Südwestseite der Raxalpe aber nur einmal aufgefunden.

Gypsophila acutifolia Fisch. Ungeachtet diese osteuropäische Pflanze von verschiedenen Botanikern an verschiedenen Orten der nördlichen Bucht des Wiener Beckens angegeben wird, als bei Wagram, Laa, Lundenburg u. s. w. so möchte ich die Richtigkeit dieser Angaben gleichwohl noch immer in Zweifel ziehen. Das Vorkommen dieser Art wäre daher zu konstatiren.

Althaea cannabina L. Von allen österreichischen Botanikern gibt nur Kramer einen Fundort an, nemlich Bruck a. d. Leitha und die Weingärten am Adlersberg. Dieser Berg liegt ungefähr  $1^{1}/_{2}$  Stunden nördlich vom Bahnhofe zu Trautmannsdorf zwischen Schwadorf und Arbesthal. Da sie im August blüht, so könnte sie noch in diesem Jahre gefunden werden.

Hypericum humifusum L. Soll bei Baden vorgekommen sein, auch fand es Dolliner an den Ufern der Leitha oberhalb Neustadt. Dürfte im Flussgebiete der Pitten zu suchen sein.

Elatine Alsinastrum L. Wird von Dolliner bei Staatz angegeben. Das bei Glaux maritima angeführte gilt auch hier.

Econymus latifolius Scp. Mit Sicherheit nur auf dem Feuchtenberge bei Reichenau, wo Konst. v. Ettingshausen diese Pflanze fand. Alle andern bisher um Wien angegebenen Fundorte sind entweder unrichtig, oder doc höchst zweifelhaft. Könnte indessen leicht auch auf andern Voralpen vorkommen, und nur übersehen worden sein.

Geranium palustre L. Angeblich bei Marchegg. Moriz Winkler, ein sehr verlässlicher Botaniker fand sie dort nicht. Dürste gleichwohl, wenn sie um Wien überhaupt vorkommt, nur auf den Wiesen der March oder der Thaia zu finden sein.

Rosa cinnamomea L. Kommt in den Auen der Kamp bei Grafenegg mit einfachen Blüthen, also wirklich wild vor (Prof. Fenzl). Hier fand ich sie nur verwildert mit halbgefüllten Blüthen in der Nähe menschlicher Wohnungen, oder vernachlässigten Parkanlagen. Die Fundorte bei Weidlingbach, am Anninger und bei Rauheneck scheinen mir daher, da sie sich stets nur auf einzelne Exemplare beziehen, zweifelhaft zu sein. Ein echt wildes Exemplar dieser Art aus den Umgebungen Wiens wäre daher wohl willkommen.

Potentilla salisburgensis, Hänke, nach meiner Ansicht nur eine Varietät der P. verna, im übrigen eine mit dieser sowohl als mit P. aurea oft verwechselte Pflanze, kommt mit Sicherheit nur im obern Scheibwald vor, wo sie Dr. v. Ettingshausen fand. Vielleicht nur übersehen, dürfte sie an andern ähnlichen Orten zu finden sein.

Alchemilla alpina L. Eine auf Schieferalpen nicht seltene Art wurde hier nur von F. Winkler in der Vertiefung zwischen dem Hohen- und dem Kuhschneeberge vor langer Zeit und nach ihm nicht wieder gefunden. Ein neuer sicherer Standort wäre daher um so mehr wünschenswerth, als man sonst diese Art nur als eine zufällige Erscheinung der Wiener Flora betrachten müsste.

Herr Dr. R. Schiner überreicht dem Vereine eine Schachtel mit Käfern, nebst folgenden Bemerkungen über selbe:

Ich erlaube mir zu den wenigen Käfern, die ich hiemit für unsere Sammlungen übergebe, einige Notizen beizufügen. Rhynchites hungaricus, Fbr. ist in Redtenbachers Fauna weder im Texte noch in den Nachträgen aufgeführt, und wurde nach der Versicherung mehrerer meiner Freunde noch niemals in Oesterreich gefunden. Auch in Ungarn, wo dieser Käfer vorkommt, soll er kaum weiter gegen Westen getroffen werden, als bis zum Plattensee hin. Ich fand denselben im Monat Juli d. J. in Pulkau, am östlichen Abhange des Manhartsberges, neben Weingärten auf einer Aristolochia Clematitis. Ohwohl sein ganz vereinzeltes Auftreten nicht berechtigen dürfte, diesen Käfer in die österreichische Fauna aufzunehmen, so glaubte ich doch von dem Funde Erwähnung machen zu sollen.

Macrolenes macropus Ill, in Redtenbachers Fauna austriaca ebenfalls nicht aufgenommen, wird aber in künftigen Nachträgen zu diesem Werke nicht übergangen werden dürfen. Ich fand mehrere Stücke desselben im verflossenen Jahre, und auch heuer bereits zwei auf dem Kalenderberge bei Mödling, so wie meine verehrten Freunde Dr. Hampe und Sartorius das Thier auf demselben Standorte und ferners noch Hr. Ulrich eingesammelt haben.

Von Platyscelis melas Ltr. sagt Sturm in seiner Fauna Deutschlands (2. Bd. p. 209), dass Ziegler diesen Käfer »auf einem der höchsten österreichischen Gebirge unter Steinen« gefunden habe. In der neuesten Ausgabe seines Katalogs gibt er als Standort Volhynien an. In Redtenbacher's Fauna heisst es p. 599: »Nach Angabe Sturm's und Duftschmid's in Oesterreich.« Durch mündliche Mittheilung meines Freundes Miller erfuhr ich, dass Hr. Ulrich den Käfer alljährlich, doch sehr vereinzelt gefunden babe. Nach alledem glaube ich berechtigt zu sein, von dem Auffinden dieses jedenfalls seltenen Thieres in grösserer Menge, sprechen zu dürfen. - Ich fand nämlich im heurigen Frühjahre, als ich in Begleitung unseres hochverehrten Herrn Präsidenten die Mödlinger Berge besuchte, in dessen Gesellschaft 10 Stücke Platyscelis melas, auf einem einzigen etwa 100 Schritte im Umfange betragenden Flecke, unter Steinen. Wir versuchten unser Glück noch mehrere Male, ohne ein weiteres Exemplar zu entdecken. Der Standort war der erste Vorberg des sogenannten Vorderstoders, und es war auf den übrigen Hügeln auch nicht eine Spur dieses Insekts zu finden.

Wenn ich noch von den 4 Arten von Cymindis spreche, die ich hier beifügte, so geschieht diess nur, weil ich Gelegenheit hatte, im vorigen und im heurigen Jahre 468 Exemplare dieser Käfer einzusammein, und weil es nicht ohne Interesse sein dürfte, über das Verhältniss des Vorkommens der einzelnen Arten die gemachten Beobachtungen mitzutheilen. - Ich fand alle 4 Arten vom Mai bis zum Oktober immer in gleicher Menge. Die Mödlinger kahlen Hügelreihen von Gumpoldskirchen bis Rodaun, die östlichen Abhänge des Manhartsberges und der in der Nähe Ladendorfs gelegene 1556 Wienerfuss hohe kahle Berg von Niederleis sind die Standorte, wo ich meine Cymindisarten einsammelte. Sie finden sich alle, wie bekannt, unter Steinen, und ich bemerke nur, dass Cymindis miliaris, sobald ich nur den Stein aufhob, äusserst schnell zu entfliehen trachtete, während C. axillaris sich am trägsten zeigte, und kaum zur Flucht sich anschickte. In Mödling und auf dem Manhartsberge fand ich mit ihnen meist Calathusarten, und ziemlich häufig auch Licinus cassideus und Ocypus cyaneus. Auf dem Niederleiser Berge nebst diesen auch Harpalus cordatus und Carabus scabriusculus. Letzterer Käfer ist in der Umgebung Ladendorfs überhaupt ziemlich gemein.

Was die Zahlen des Vorkommens betrifft, so stellt sich das Vorhältniss folgender Massen dar. Unter den 468 Stücken waren

von C. miliaris 12 Exemplare.

- » C. homagrica 210
- » C. axillaris 186
- » C. humeralis 60° »

C. humeralis mag wohl in Ebenen häufiger vorkommen. — Nicht unberührt will ich lassen, dass ich C. miliaris jedesmal nur auf dem südlichen oder östlichem Abhange des Gebirgs antraf, während sich die übrigen Arten auf allen Seiten vorfanden. Recht auffallend war diess bei einer Excursion, die ich in Gesellschaft unseres hochverehrten Hrn. Präsidenten und meines theuren Freundes Frauenfeld im heurigen Frühjahre auf dem Niederleiser Berg machte. Während ich auf der südöstlichen Abdachung 5 Stück C. miliaris einsammelte, fanden meine Herren Begleiter, obwohl sie nahe an 100 Stücke der andern Arten einsammelten, auf den übrigen Seiten des Berges auch

nicht Einen C. miliaris. Es mag diess auch nur ein Zufall gewesen sein, obgleich sich die Erscheinung aus physikalischen Gründen recht wohl erklären liesse. Interessant wäre es überhaupt über die geographische Verbreitung sowohl, als auch über das lokale Vorkommen gewisser Käferarten Beobachtungen anzustellen. Die pflanzengeographischen Studien haben in neuester Zeit so bedeutende Fortschritte gemacht, während über die geographische Verbreitung der Coleoptern noch wenig vorliegt. Jedes Sandkorn zu diesem Baue würde dankbar aufgenommen werden müssen.

Schlüsslich erlaube ich mir, einen Käfer vorzuzeigen, der wohl zu den seltensten der europäischen Fauna zu zählen sein wird, und dessen Besitz ich der Güte Sr. Durchl. des Herrn Fürsten Khevenhüller verdanke. Ich meine den Leptodirus Hohenwartii Schm. Bekannt ist, dass dieses sonderbare Thier im Jahre 1831 you dem Grafen Franz v. Hohenwart in der Adelsberger Grotte auf dem sogenannten Kalvarienberge entdeckt wurde. Das einzige Exemplar, welches in den Besitz des Hrn. Schmid gelangte, ging durch einen unglücklichen Zufall verloren, und es konnte, trotz aller angewandten Mühe und obwohl dem Grottendiener für einen solchen Käfer 25 fl. geboten wurden, bis zum Jahre 1847, also durch volle 16 Jahre kein weiteres Exemplar mehr aufgefunden werden. Se. Durchl. der Herr Fürst v. Khevenhüller reiste im August v. J. nach Adelsberg in der ausgesprochenen Absicht, diesen seltenen Höhlenkäfer zu sammeln, und es gelang ihm wirklich, die vorliegenden zwei Stücke nach dreistündigem Suchen auf dem sogenannten Kalvarienberge zu finden. Der erste Käfer kroch langsam auf einer Stalactitsäule empor, und beschleunigte seine Schritte bei Annäherung des Lichtes nur wenig. Hinter demselben fand Se. Durchlaucht den ebenfalls neuen Chelifer, vom Herrn Kustos Kollar Chelifer longimanus genannt, von dem Schmidt schon früher vermuthete, dass er dem Leptodirus nachstelle. Auch beim Auffinden des zweiten Exemplars zeigte sich wieder der genannte Chelifer. Die Fragmente von aufgefressenen Leptodirus die am Boden lagen, und ein dritter Chelifer bestätigen nur noch mehr die Eigenschaft dieses Thieres. - Ein Exemplar wurde in Weingeist getödtet, das zweite in ein kleines Fläschchen gegeben,

wo es nach zwei Tagen, als es Se. Durchlaucht präpariren wollte, noch Lebenszeichen gab.

Hr. Frauenfeld hält folgenden Vortrag:

Hr. Pregl hat mir von seiner diessjährigen Reise in Dalmatien einige ornithologische Notizen mitgetheilt, die mehrere von ihm alldort beobachtete Sylvien betreffen, welche entweder überhaupt für die Fauna des österreichischen Kaiserstaates neu, oder sonst noch so wenig bekannt sind, dass jeder Beitrag zu ihrer Lebensgeschichte gewiss willkommen ist. Am 29. Mai schoss er bei Salona vier Männchen von Sylvia olivetorum Strkl., wovon er jedoch nur zwei Exemplare erhielt, da das dritte so zerschossen war, dass es nicht abgebalgt werden konnte, das vierte in ein Getreidefeld fiel, in welchem er es, der anwesenden Leute wegen nicht zu suchen wagte. Sie war ihm durch ihren fremdartigen Gesang aufgefallen. Den, den Rohrsängern angehörigen Schuabel und flachen Kopfbau, dann die Längenverhältnisse des Flügels abgerechnet, gleicht sie an Grösse und Färbung dem Weibchen von S. orphea am meisten. Ihr Gesang ist stümperhaft, wie von jungen Vögeln, die erst singen lernen: tschrå, tschrå, tschre, tschri, tschroitschra. Der Schnabel ist oben olivenfarb, unten gleichmässig hellgelb (bei diesen drei untersuchten Exemplaren), nicht an der Spitze dunkler, wie überall angegeben. Gaumen orange. Die Wurzel desselben ist breit, flach, doch nicht so flach, wie bei S. arundinacea, Firste wenig erhaben. Das Oelgrau des Rückens geht an den Seiten allmälig in die weisse, schwach gelblich überflogene Unterseite über. Vom Oberkieferrand reicht über das Auge ein heller Streif, wodurch, da die Kehle ebenfalls licht ist, die Stelle vor bis unter dem Auge als abgegränzter grauer Fleck erscheint. Iris kastanienbraun, Augenlieder besiedert. Schwinger zweiter Ordnung sehr hell gesäumt. Abortive Schwinge kürzer, als die Flügeldeckfedern. Der Schwanz wenig abgerundet. Aeusserste Schwanzfeder an der Aussenfahne schmal, über die Spitze und Innenfahne etwas breiter weiss gesäumt, zweite und dritte ebenso, nur ist der Saum schmäler. Beiläufig 10 atlasglänzende Querstreifen auf selbem. (Es finden sich diese nach dem einfallenden Lichte recht deutlich schillernden Binden bei der Mehrzahl der Sylvien.) Füsse lichtbleifarb. Sie hält sich in den

mit Wein, Oliven, Feigen bepflanzten Bergen, nicht wie S. orphea hoch, sondern am Boden zwischen den Weinstöcken sehr versteckt, und ist äusserst scheu, so dass es Hrn. Pregl nur mittels der Eule gelang, sie zu Schusse zu bringen. Strickland hat diese Sylvie auf Zante entdeckt, wo sie von ihm in der Nähe des Wassers angegeben wird. Diess war in der Gegend, wo Hr. Pregl seine Vögel schoss, nicht der Fall, indem sie daselbst vom Wasser weit entfernt leben, obschon ihr Benehmen dem der Rohrsänger gleicht. Dass sie dort auch nistet, dürfte mit Rücksicht auf Zeit — Ende Mai — wo sie, zwar sämmtlich alte Vögel, gefunden worden, kaum zu bezweifeln sein. Sie mag übrigens da sehr selten sein, was daraus hervorgeht, dass diese auffallende, mit keinem der übrigen Sänger zu verwechselnde Art überall nur mit Hinweisung auf Strickland aufgeführt erscheint, ohne dass Dalmatien als Fundort erwähnt wurde.

## Ausmass einiger Theile (Wiener Mass).

| Ganze Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " über die Firste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " vom Vorderrand des Nasenloches bis zur Spitze         —5           " vor den Nasenlöchern breit         —2           " an der Wurzel dick         —2,1           Gange Flügellänge         —5,5"           Von der Spitze der 1. Schwinge bis zur Flügelspitze *)         2—2,7           " " " " 2. " " " " -2,3           " " " " (3. Flügelspitze) |
| " vor den Nasenlöchern breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| an der Wurzel dick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gange Flügellänge ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von der Spitze der 1. Schwinge bis zur Flügelspitze *) . 2 —2,7 " " " 2. " " " —2,3 " " " (3. Flügelspitze)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von der Spitze der 1. Schwinge bis zur Flügelspitze *) . 2 —2,7 " " " 2. " " " —2,3 " " " (3. Flügelspitze)                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " " 2. " " " " —2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , , , 5, , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n n n 7. n n n —6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " " 10. " " —10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sylvia melanocephala in den Campagnen von Macarska und Salona nicht gar selten, und zur Brütezeit unser Schwarzplättchen dort vertretend, ähnelt im Gesange der S. curruca, mit einigen fremden Tönen, wodurch sie dem Kenner leicht bemerkbar wird. Ihre Augen sind braun,

<sup>\*)</sup> Es wird durch diese Art Darstellung möglich, den Flügel in seinen natürlichen Längenverhältnissen nachzuzeichnen.

Augenlieder hellroth, was schon von weitem sichtbar ist, und diess Thierchen sehr hübsch macht. Ihr Aufenthalt sind niedere Sträuche, nur bei völliger Windstille auf Bäumen, wo sie während ihres schwätzenden Gesanges, wie *Museicapa*, fliegende Insekten fängt. Vor der Eule schmettert sie, nur etwas schwächer, wie S. nisoria.

Die ziemlich nahem Verhältnisse zu S. hypolais stehende S. icterina ist durch die abortive Schwinge schnell zn unterscheiden. Man kann sich durch dieses Kennzeichen bei mehreren schwierigen Arten mit Sicherheit zurecht finden. Sie ist bei ihr weit länger, als die oberen Deckfedern, während sie bei S. hypolais kaum so lang, bei S. sibilatrix viel kürzer, als diese sind. Sie beträgt sich wie der gelbe Spottvogel, hält in der Grösse das Mittel zwischen ihm und S. sibilatrix, und findet sich gerne auf Oliven. Gesang viel rauher, schwächer, und nicht reine Nachahmung anderer Vogelstimmen. Der Anfang ist stets ziwi, ziwi, wie bei Schwalben, wenn sie einen Feind erblicken.

Eine der S. palustris sehr nahe stehende, vielleicht von manchen mit ihr verwechselte, jedoch bedeutend kleinere, wohl noch nicht beschriebene Sylvie habe ich in den Bergen bei Almissa nicht gar selten gefunden. Der Gesang unterscheidet sie von S. palustris jedoch sehr; er ist mehr dem der S. phragmitis ähnlich, ohne Variation, besser Gekreisch: tsche, tscha, tsche, tschiri; oder tschre, tscha, tsche, tschi, tschi, tschiri. Sie hält sich nie in einzelnen, sondern stets in dicht beisammen stehenden Olivenbäumen auf. Ihre Eier, deren ich eines in einem geschossenen Weibchen zum Legen reif fand, sind weiss, mit feinen schwärzlichen Punkten reichlich besäet. Iris lichtbraun.

Das leichteste, schon oben bei S. icterina von Hrn. Pregl gebrauchte Unterscheidungszeichen ist auch hier die erste Schwinge, die, während sie bei S. palustris die oberen Deckfedern nicht erreicht, bei der in Frage stehenden diese weit überragt, so dass, nachdem der Flügel der S. palustris nur um 1" länger ist, dieser Unterschied von der Spitze der ersten Schwinge bis zur Flügelspitze  $2^{1/2}$ " beträgt.

Ich würde diese Sylvie unbedenklich zu der in Kaiserling-Blasius Wirbelthiere Europa's, pag. LIV angemerkten S. pallida Ehrb. aus Syrien, Oberegypten, Nubien (die beiden andern: lanquida und rufescens fallen wegen der Färbung aus), von welcher ich durch Herrn

Parreiss ein Exemplar aus Kordofan mit der Bezeichnung S. arundinacea zu besitzen glaube, da es mit den daselbst angegebenen Maassen genau übereinstimmt, — ziehen, wenn nicht das für diese Art herausgehobene Merkmahl, nämlich: zweite Schwinge bedeutend kürzer, als die sechste, bei drei mir vorliegenden Exemplaren 1 3, 2 2 insoferne abwiche, dass sie gleich dieser sechsten Schwinge ist, während die in diesem Werke befindliche Angabe: Gefieder oben grau, ohne alle Rostfarbe, besser passt, als bei dem eben erwähnten Exemplare aus Kordofan, welches einen lehmfarbigen Anflug zeigt.

Durch die Güte des Herrn Kustos Natterer hatte ich Gelegenheit, zwei aus dem Berliner Museum stammende Exemplare von S. pallida Ehrb. zu vergleichen, ohne dadurch eine Lösung dieses Widerspruches zu erlangen, indem diese mit meiner afrikanischen vermeintlichen S. pallida vollkommen überstimmen. Gray setzt in die nächste Nähe von S. palustris noch Calamodyta affinis Hodgs. des brittischen Museums, die ich nicht kenne, und auch leider nicht vergleichen kann; möglich, dass diese das Räthsel lösen könnte. Es mag nun aber diese Sylvie mit S. pallida Ehrb. zusammenfallen oder nicht, jedenfalls ist sie für Europa neu, und ich bemerke nur noch, dass ich die hier erwähnte kordofansche Sylvie eben so wenig mit der von Herrn Pregl in Dalmatien geschossenen vereinen möchte, als S. palustris und arudinacea zu vereinen sind.

Sie zeichnet sich unter allen mir bekannten Rohrsängern dadurch aus, dass sie den flachesten Kopf und an der Wurzel am stärksten niedergedrückten breiten, verhältnissmässig längeren Schnabel hat. Zugleich ist sie die kleinste von allen.

## Beschreibung des Vogels.

Ganze Oberseite bräunlichgrau: Schwingen und Schwanz etwas dunkler. Unterseite weiss, schwach graulich überflogen; Brustseiten und Flanken. Vom Kieferrand an um das Auge ein weisslicher Streif, eben so der Achselrand weisslich. Schwingen heller gesäumt, 3 bis 5 an der Aussenfahne verengt; jene der zweiten Ordnung vorzüglich an der Spitze etwas breiter licht. Schwanz abgerundet. Aeusserste Schwanzfeder ringsum, zweite und dritte nur an der Innenfahne mit hellem

Saume. Bürzl etwas heller, als der Rücken. Untere Schwanzdeckfedern weiss. Oberschnabel bräunlich, Unterschnabel bleichgelblich. Füsse etwas dunkler, wie bei S. palustris. Iris lichtbraun. Kopf sehr flach niedergedrückt, Kieferrand wenig eingezogen.

Ich führe hier zum Vergleiche auch die Maassen des Exemplars von Kordofan und der S. palustris an.

|                                                        | Sylvia<br>aus<br>Dalmatien.<br>(Preglii?) | Sylvia<br>aus<br>Kordofan.<br>(pallida?) | Sylvia<br>palustris. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Ganze Länge                                            | 4"-6"                                     | 5"-0"                                    | 5"-2"                |
| Länge des Flügels                                      | 2 - 5                                     | 2 -6,5                                   | 2 -6,2               |
| Schwanz                                                | 2 -1,5                                    | 2 -1                                     | 2 -2                 |
| Schnabel vom Mundwinkel zur Spitze .                   | 7,75                                      | 7,75                                     | 7,75                 |
| » Vorderrand des Nasenloches                           |                                           |                                          |                      |
| zur Spitze                                             | 4                                         | -3,8                                     | -3,75                |
| Schnabel über die Firste vom befiederten               | l                                         | :                                        | -                    |
| Ende bis zur Spitze                                    | 5,2                                       | -4,9                                     | 5,3                  |
| Schnabel von den Nasenlöchern                          | -1,8                                      | -1,6                                     | -1,6                 |
| w an der Wurzel dick                                   | 1.6                                       | -1,7                                     | -1,7                 |
| Von der Spitze der 1. Schwinge bis zur                 |                                           |                                          | •                    |
| Flügelspitze                                           | 1 -3,5                                    | 1 -4,7                                   | 1 3                  |
| Von der Spitze der 2. Schwinge bis zur                 | i .                                       |                                          |                      |
| Flügelspitze                                           | -2                                        | 3                                        | <b>0,5</b> .         |
| 3. (Flügelspitze)                                      |                                           |                                          |                      |
| Von der Spitze der 4. Schwinge bis zur                 | Laute manualisadan                        |                                          | 4.0                  |
| Flügelspitze                                           | kaum verschieden                          |                                          | -1,2                 |
| Von der Spitze der 5. Schwinge bis zur                 | 0.55                                      | 0.55                                     |                      |
| Flügelspitze                                           | -0,75                                     | 0,75                                     | -2                   |
| Von der Spitze der 6. Schwinge bis zur<br>Flügelspitze |                                           | 2                                        | 0.7                  |
|                                                        | -2                                        | _z                                       | 2,7                  |
| Von der Spitze der 7. Schwinge bis zur<br>Flügelspitze | -3,1                                      | -2,9                                     | -3,7                 |
| Von der Spitze der 8. Schwinge bis zur                 | 0,1                                       | -2,3                                     |                      |
| Flügelspitze                                           | -4,4                                      | -3,9                                     | -4,7                 |
| Von der Spitze der 9. Schwinge bis zur                 |                                           |                                          |                      |
| Flügelspitze                                           | 5,1                                       | <b>—4,</b> 5                             | 5,2                  |
| Von der Spitze der 10. Schwinge bis zur                | 1                                         | 7,0                                      | ~ 0,4                |
| Flügelspitze                                           | 6                                         | -5,5                                     | 6                    |
| 0 1                                                    | -                                         | ,-                                       |                      |

Am 30. Mai schoss Herr Pregl bei Macarska von den höchst seltenen Falco Eleonorae Gen. ein Männchen. Nach seinen, nach dem Leben gemachten Aufzeichnungen ist der Schnabel grau, Wachshaut blaugrün, Augen dunkelbraun, Füsse zitronengelb, und reichen die Flügel bis zur vorletzten Binde der äussersten Schwanzfeder. Er hatte so eben eine Lerche verzehrt.

Zugleich zeige ich hier lebende Exemplare von Limax vor, welche ich von Herrn Baron Loudon aus Bistritz in Mähren erhalten habe. Die-

selben zeichnen sich durch ihre schöne hell- bis ultramarinblaue Farbe aus, welche ihren Mantel und Leibesrand, so wie die runzeligen Erhöhungen des Körpers ziert. Zu sehr Laie in der Kenntniss der Mollusken will ich nur hervorheben, dass der, dem Limax maximus L. in den verschiedensten Farbenkleidern eigene lichte Mittelstreif längs des Bauches, dieser Schnecke fehlt, dass sie zarter, durchsichtiger ist, von nicht so derber Consistenz zu sein scheint, wie selbst kleinere Individuen des L. maximus; dass ich aber sonst keinen Unterschied finden konnte. Ueber diese Färbung ist mir keine Angabe bekannt, nur Ferussac sagt, dass sich unter den zahlreichen Farbenabänderungen dieses Thieres auch welche finden, bei denen der Mantel einen blaulichen Schein hat.

Als Kuriosum führe ich noch an, dass ich ein beinahe doppelt so grosses ganz schwarzes Individuum des L. maximus, welches ich in Hadersdorf gefunden hatte, und zum Vergleich benützen wollte, in das Glas hineingab, wo ich meine 10 Individuen dieser blauen Schnecke hielt, und dass derselbe am zweiten Tage ganz verstümmelt sich fand, indem die Runzeln des Mantels und Rückens abgenagt und beinahe 1 Zoll des Schwanzendes vollkommen abgefressen waren, so dass durch die offene Leibeshöhle die Eingeweide heraustraten, solbst als ich es herausnahm, und ein par der blauen hinzusetzte, fingen dieselben mit Gier an dem verstümmelten Thier wieder zu nagen an. Ferner hatten sich aus einem früheren Behältniss vier Stücke derselben, die eine Länge von 3 Zoll und über ½ Zoll Dicke im Ruhestande haben, durch eine kaum Eine Linie breite Spalte in dem Zeitraume einer halben Stunde durchgezwängt.

Herr A. Pokorny sendet *Riccia crystallina* und Equiseten-Keimlinge getrocknet mit folgender Notiz:

Durch Herrn Hille brandt wude ich auf einen neuen Standort der für die Wienerslora so seltenen Riccia crystallina ausmerksam gemacht. In den Ausgrabungen eines neuen Wienbeetes in der Nähe der Tandelmarktbrücke hatte sich vom Wege in die Stadt rechts, in Folge der heurigen Ueberschwemmung ein seiner Schlamm abgelagert, der nur sehr langsam vertrocknet. Auf diesen zeigte sich nun das erwähnte Lebermoos mit verschiedenen andern Anslügen und einigen Phanerogamen. Von besonderem Interesse aber war für mich die Beobachtung

zahlreicher Equisetenpflänzchen. Bei näherer Betrachtung bemerkte ich nämlich nicht nur jedes Pflänzchen am Grunde noch von seinem Vorkeime umgeben, sondern auch alle möglichen Stadien der Entwicklung des Letzteren. Da nun keimende Equiseten bisher nur äusserst selten beobachtet wurden (nach Schleiden sind Agardh's umd Bischoff's Beobachtungen bisher noch immer die einzigen), so erlaube ich mir hiermit die Herren Botaniker auf die bezeichnete Lokalität, wo diese Entwicklung jetzt so häufig und bequem zu sehen ist, aufmerksam zu machen. Es ist diess um so empfehlenswerther, als vielleicht noch andere Funde, insbesondere was *Phascaceen* anbelangt, hier gemacht werden dürften, wenn der Schlamm nicht bald ausdorrt. Mir selbst ist die weitere Verfolgung der Sache durch meinen Ausflug in die Torfmoore des nordwestlichen Unterösterreichs für dieses Jahr nicht vergönnt, und kaum dürfte die Lokalität so günstig für dergleichen Erscheinungen längere Zeit hindurch bleiben.

Am Schlusse bezeichnet Herr Dr. M. Hörnes dem Sekretär folgende Mitglieder für den oben erwähnten beabsichtigten Ausschuss:

Herr Kustos Partsch, Hr. Bergrath v. Hauer, Hr. Dr. Hörnes, Hr. Parreiss, Hr. G. Frauenfeld.

# Versammlung am 1. Oktober 1851.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr Kustos Hekel.

Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Abel Ludwig, Handelsgärtner.

Se. Hochw. Hr. Breunig Ferdinand, Prof. der Naturg. am Schottengymnasium.

— — Dechant Norbert, Supplent am Schottengymnasium.

Herr Fröhlich Rudolf, Dr. der Medizin.

- Grossbauer Franz, Prof. d. Forstwissenschaft zu Mariabrunn.
- Heger Ernest, in Brunn am Gebirge.
- Heller Joh. Georg, Obergärtner der k. k. Gartenbau-Gesellschaft.
- Hirsch Michael, Lehrer an der Wiener Hauptschule.
- Kegeln Franz, k. k. Oberstlieutenant u. Lokal-Direktor zu Mariabrunn.
- Klemensiewitz Ludwig, Gymnasial-Professor.
- von Kuenburg, Ferdinand Graf, k. k. Bergamts-Oberassessor zu Hall.
- von Lichtenfels, Rudolf Ritter, Dr. der Medizin.
- Mann Josef.

Se. Hochw. Hr. Matz Maximilian, Cooperator zu Gumpendorf.

Se. Hochw. Hr. Reinegger Gabriel, Pfarrer in Oberweiden.

— — Schmidt Franz, Prof. und Katechet zu St. Anna.

— Schreyber, Franz S. Edler v., im Stift zu Klosterneuburg.

— Sedlaczek Wilhelm, Abt zu Klosterneuburg,

— Szenczy, Emericus Gymnasialdirektor zu Stein am Anger.

— Tacchetti Karl Edler von.

— Winkler Moriz.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Schreiben der naturf. Ges. zu Moskau nehst Bull. d. nat. de Moscou 1851. No. 1.

Zum Tausch für Vereinsschriften.

Katalog der Bibl. des k. k. Hofmineral. Kabinetes zu Wien von P. Partsch. Wien 1851,

Geschenk des Hrn. Verfassers.

· Schreiben des naturhist. Vereins von Kärnthen.

Zum gegenseitigen Verkehr.

Höhenmessungen in Tyrol, zusammengestellt von A. Senoner. Wien 1851.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

Zwei Schreiben, der k. Akad. zu Neapel und der k. Akad. zu Schweden.

Zum gegenzeitigen Verkehr.

Schreiben der naturf. Ges. zn Emden mit 1 Hft. Jahresbericht und Statuten, dann

Schreiben des zool. mineral. Vereins zu Regensburg nebst Jahrg. 1—4 des Correspondenzblattes und 1. Bd. Abhandl.

Zum gegenseitigen Austausch.

500 Exempl. Bogen 2-7 der Sitzungsberichte des Vereines, und

300 — Mitgliederverzeichniss (Sep. Abdr.)

besorgt durch Hrn. W. F. Sedlaczek.

Herr Dr. Rudolf Schiner übergibt dem Vereine das von ihm in der Wienerflora aufgefundene *Crypsis schoenoides* Lam: nebst alopecuroides und aculeata mit folgenden Notizen:

Am 7. Sept. unternahm ich in Begleitung meines Freundes Czagleine kleine Excursion in das Marchfeld, und war so glücklich eine für Wiens Flora neue Pflanze aufzufinden. Es ist dieß die schöne Grasart Crypsis schoenoides Lam: — Sie wächst bei Breitensee an der südlichen Seite des daselbst befindlichen Sees in Gesellschaft-von Crypsis alopecuroides Schrad. und Cyperus fuscus L. in ausgetrockneten Lachen auf einem nur kleinen Distrikt. An demselben See und zwar an dem die östliche Seite desselben begränzenden Gestrippe fand ich auch eine von jenen Pflanzen, welche Herr A. Neilreich im letzter Versammlung als zweifelhaft für unser Gebiet bezeichne te

Bryonia alba L. welche daselbst sich ziemlich häufig an den Weidengebüschen aufrankt.

Vielleicht dürfte das ganze Verzeichniß jener seltneren Pflanzen interessiren, welche wir an demselben Tage noch außerdem fanden. Wir begannen unsere Excursion von Angern aus. Gleich in diesem Ort und um denselben steht Pulicaria vulgaris in allen ausgetrockneten Lachen häufig, Heliotropium europaeum fanden wir in einzelnen Exemplaren außer dem Dorfe. Der March entlang, etwa eine halbe Stunde weit, findet sich das wunderschöne Eryngium planum in einem Kleefelde ziemlich häufig, während unmittelbar an dem Fluße zwischen dem Weidengebüsche Lycopus exaltatus überall vorkömmt. Im Orte Zwerndorf überdeckt Pulicaria vulgaris wieder alle ausgetrockneten Plätze, auch bemerkten wir daselbst zuerst in ihrer Gesellschaft Pulicaria dysenterica und Mentha pulegium. Althaea officinalis wächst ebenfalls in diesem Dorfe ziemlich häufig. Auf dem Wege nach Baumgarten links auf den Wiesen kömmt Gentiana pneumonanthe vor. Auch fanden wir stellenweise häufig die Blätter einer Thalictrumart gruppenweise wahrscheinlich von Thalictrum flavum var: a, latisectum. Veronica longifolia und Clematis integrifolia treten hie und da in kleinen Gruppen auf. Im Wasser findet sich Sium latifolium. Verwundert waren wir über die Flora niederer Sandhügel, welche sich mitten aus den Moorwiesen wie Inseln erheben. Statice elongata, Gnaphalium arenarium, Peucedanum oreoselinum, Alyssum montanum, welches abermals in Blüte stand, Euphrasia lutea, Seseli glaucum und coloratum und andere dergleichen Pflanzen standen hier in Menge. Besonders erfreut waren wir über das Vorkommen der Statice, welche mit ihren hellrothen Blüthenköpfen ganze Strecken bedeckt. An Wegen von Baumgarten und bis nach Marchegg hin findet sich Chaiturus marrubiastrum in Gesellschaft von Leonurus cardiaca. Die Hügel um Marchegg sind von beiden Varietäten des Marrubium peregrinum ganz bedeckt. Auch trasen wir an den Hecken daselbst Galega officinalis und in ausgetrockneten Lachen Helosciadium repens Koch. Nicht unbemerkt will ich es lassen, daß hier Pulicaria vulgaris beinahe verschwindet, während P. dysenterica häufiger auftritt. Auf dem Wege nach Breitensee fanden wir noch Gna-

phalium arenarium und in den Flugsandfeldern Panicum sanguinale und ciliare, Poa Eragrostis, und Portulaca oleracea nebst Passerina annua. Am See, der mit Blättern von Nymphaea alba bedeckt ist, findet sich Oenanthe phellandrium, die beiden erwähnten Crypsisarten, Tara-aacum leptocephalum, Ranunculus flammula, Aster Tripolium und Bryonia alba. An der Eisenbahn selbst trafen wir Gnaphalium luteo-album.

Ich bemerke noch, dat bei einem zweiten Aussuge, den ich mit meinem Freunde Miller in dieselbe Gegend machte, von uns nahe bei Schloßhof Eryngium planum und Clematis integrifolia, so wie bei Groißenbrunn Cyperus flavescens und Gnaphalium luteo-album ziemlich häusig angetrossen ward.

Das Vorfinden so vieler für die südliche und südöstliche Umgebung Wiens seltener Pflanzen im Marchfelde berechtigt zu der Hoffnung, daß durch fleissiges Durchforschen dieser interessanten Lokalität noch manches Neue und Gute aufgefunden werden dürfte, und ich glaube mit Recht die Aufmerksamkeit der Herrn Botaniker dahin lenken zu dürfen.

Herr A. Pokorny gibt Beiträge zur Kenntniß des böhmisch-mährischen Gebirges:

Zu den gewöhnlichsten Erscheinungen des böhmisch-mährischen Gebirges gehören die Torfe, eine Pflanzenformation, welche durch ihre Eigenthümlichkeiten und ihre Anwendbarkeit für den Botaniker nicht minder, wie für den Geologen, und Oekonomen von beachtenswerthem Interesse ist. In dem ganzen mächtigen, aus krystallinischen Schiefer und Massengesteinen bestehenden Gebirgszuge, der unter dem Namen des böhmisch-mährischen Gebirges mit dem Böhmerwalde auf das Innigste zusammenhängt, und das südöstliche Böhmen, das südwestliche Mähren und nordwestliche Oesterreich begreift, werden allenthalben die seichten Mulden und schmalen, eines nur geringen Falles sich erfreuenden Thäler, so wie auch die von stagnirenden Gewässern bedeckten Hochebenen von mehr oder minder ausgedehnten Torfmooren erfüllt, Wenn gleich die Torfbildung hier nicht so mächtig und über meilenweite Strecken ausgedehnt erscheint, wie wir sie in Norddeutschland, im nördlichen Frankreich, in Litthauen, Irland u. s. w. antreffen, so ist sie doch stellenweise hinreichend ausgebildet, um abbauwürdig zu sein, und Tausende von Jochen Landes einer bessern Kultur zu entziehen.

Die Torfmoore des böhmisch-mährischen Gebirges, so wie auch wahrscheinlich die ungleich größern des benachbarten Böhmerwaldes in den obern Moldau-Gegenden, gehören wohl zumeist zu den sogenannten Hochmooren und liefern durchgehends Fasertorf, der in Schichten von verschiedener Mächtigkeit oft in mehreren Lagen übereinander, auf einer geringen Schichte von Thonerde oder Tegel ruht, unter welcher sich wieder eine dickere Schichte von grobem Kies und Granitsand befindet. Da in diesem Gebirge gegenwärtig, so weit ich erfahren konnte, nirgends bedeutendere Torfstiche eröffnet sind, so ist es schwer, über die Strucktur dieser Torfe sich nähere Einsicht zu verschaffen. Alte Torfstiche und etwaige Abzugsgräben sind noch am lehrreichsten. Die bekanntesten dieser Torfmoore, die auch geraume Zeit (1812-1820) abgebaut wurden, befinden sich bei Gutenbrunn (Landesgericht Krems, Bezirksgericht Ottenschlag). Hier wurden zum Betriebe der k. k. Glasfabrik auf Veranlassung des damaligen Oberverwesers J. Fl. Weinhold zwei größere Torfstiche in der sogenannten Klafterau und beim Blockhaus eröffnet. Gegenwartig sind diese Torfstiche theils von den Abfällen bei der Torfgewinnung verschüttet und an ihrer Oberfläche wieder verwachsen, theils auch mit Wasser erfüllt, so daß vom Baue dieser Torflager nicht viel zu sehen ist. Doch finden sich ziemlich genaue Angaben hierüber in Joh. Fl. Weinhold's neuen praktischen Erfahrungen über die Bearbeitung und Benützung des Torfes als Brennmittel zur Ersparung des Holzes bei der Glaserzeugung. Nebst gründlicher Anleitung zur Erbauung der zur Torfbeheizung geeigneten verschiedenen Glas-Manufaktursöfen nach beiliegenden Bauplanen. 4. Wien (auf kais. Kosten) 1815, S. 1-6. 15-25; dem wesentlichen Inhalte nach auch in = W.C.W. Blumenbach's neueste Landeskunde von Oesterreich unter der Enns 2. Aufl. I. Güns 1834, p. 243-234 enthalten.

Das eine der beiden Gutenbrunner Moore, in der Klafterau, hat nach Weinhold unter dem Rasen 6—8 Zoll hoch mit fruchtbarer Erde bedeckt, eine meistentheils 2 Schuh mächtige Lage von lichtbraunem, mehr gelblichem Torfe (gelber Torf genannt) der aus feinen Wurzeln und

Blättern besteht, die noch sehr wenig in Fäulniß übergegangen sind, und wenige Erdtheile enthalten; unter dieser ersten Torflage liegt meist auf 6-8-10 Schuh tief ein dunkelbrauner, mehr schwarzer Torf (speckiger Torf genannt) welcher aus den erdigen Ueberresten der Blätter und Wurzeln von wohl verfaulten Wassergewächsen besteht, deren Gestalt nicht mehr erkennbar ist. An einzelnen Stellen ist dieser fette Torf auch nur 2-3 Schuh tief, öfters wechseln beide Torfgattungen schichtenweise auf 2-3 Schuh mächtig bis in die Tiefe des Lagers von 12 Schuh miteinander ab, der Grund oder die Sohle des Torflagers besteht meistens aus weißem Kies- oder Granitsande mit Thonerde vermengt, an manchen Stellen scheidet sich das Torflager von diesem Grunde noch durch eine 6-8 Zoll hohe Lage von schwerem, bläulichen Mergelschlamm ab, der mit sehr wenigen Wurzeln durchzogen ist. In dem zweiten Gutenbrunner Torfmoore nächst dem Blockhause liegt größtentheils eine Art Moostorf von 6-7 Schuh Tiefe mit einer Lage von 4-6 Zoll guter Erde unter dem Rasen bedeckt.

Man unterscheidet hier dreierler verschiedene Torfgattungen. Die erste, gewöhnlich 1—1½ Schuh mächtig, besteht aus gröberen oder feinern Holzwurzeln, die halb verfault sind, und nur wenig Erdtheile enthalten. Sie ist mehr licht- als dunkelbraun, die zweite und dritte Gattung, welche schichtenweise bis gegen die Sohle des Lagers abwechseln, bestehen theils aus gröbern Holze und feinern Wurzelfasern verschiedener Wassergewächse mit schweren erdigen Theilen gemengt, theils aus feinen zarten haarigen Wurzelfasern verschiedener Sumpfgewächse wie zusammengefilzt, aber auch mit schweren erdigen Theilen durchmengt. Beide Gattungen sind mehr schwarz als braun, Die Sohle besteht auch hier aus Kies- und Granitsand, Thonerde und Mergelschlamm.

Nach dreijährigen Erfahrungen will Weinhold in diesen Mooren einen jährlichen Nachwuchs des ausgestochenen Torfes von 4—6 Zoll beobachtet haben, woraus er folgert, daß binnen 26—30 Jahren das ganze
14 Fuß mächtige Torflager sich wieder ersetzen könne. Allein die nun
seit 30 Jahren aufgegebenen Torfstiche bestätigen diese Erwartung keineswegs, wie denn auch gründliche Untersuchungen der Torfmoore im
Jura von Lesquereux einen jährlichen Nachwuchs von höchstens 1 Zoll
Höhe nachgewiesen haben.

- Ausser diesen beiden Tørfmooren, von denen das in der Klafterau seinen Abfluss in die Isper, das beim Blockhaus aber in den Weitenbach hat, gibt es noch an vielen andern Stellen um Gutenbrunn Torf, aber von geringerer Mächtigkeit, so z. B. unmittelbar an dem Gutenbrunn durchfliessenden Weitenbache gegen Martinsberg abwärts. Wegen ihrer grossen Ausdehnung sind auch die mehr flachen und als Hutweiden benutzbaren Torfe um Rapottenstein, Ottenschlag, besonders aber die mehrere hundert Joche einnehmenden Torfe von Schwarzenau (Bezirksgericht Zwettl) berühmt. Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit sind die sogenannten Moose in der Wittingauer tertiären Hochebene an der Grenze von Unterösterreich und Böhmen. Sie liegen durchgehends bereits im Stromgebiete der Elbe und bestehen in Wäldern, die auf einer Art von Torfboden stehen, ohne jedoch, wie es scheint, mächtigere Torflager zu bilden. In ihrer grössten Ausdehnung kommen sie längs des östlichen Randes des tertiären Bodens von Wittingau in einer fast ununterbrochenen Länge von 4 Meilen vor. Von Gmund beginnend erstrecken sich diese Mooswälder nördlich über Erdweiss, Witschkoberg (Hallandy) Rotenschachen in Unterösterreich nach Chlumetz. Mirochau bis in die Gegend von Platz in Böhmen, Ihre grösste Breitenausdehnung haben sie nordwestlich von Gmünd über Sofienwald, Tannenbruck in Unterösterreich, Julienheim und Georgenthal in Böhmen (über 2 Meilen). Die vorzüglichsten dieser Moose sind: das Wielander und Kälbermoos zwischen Gmund und Erdweiss; das Moos hei Sofienwald; das rothe Moos bei Georgenthal; das Gemeindemoos zwischen Witschkoberg und Rothenschachen; das breite und Hüttenmoos bei Nowa Wes, der Chlumetzer Wald und der Mirochauer Morast bei den gleichnamigen Orten.

Diese Mooswälder bestehen grösstentheils aus Fichten und Föhren, seltener finden sich Tannen; dass aber diese Ebene nicht immer von Nadelholz bedeckt war, sieht man besonders im Wielander Walde bei Gmünd auf das deutlichste. In diesem gänzlich verwahrlosten Walde findet sich noch eine bedeutende Menge (angeblich 1500 Stücke) grosser, ausgewachsener Eichenstämme von Quercus pedunculata und noch häufiger sind vermoderte Stöcke, die auf Bäume von noch grössern Dimensionen hindeuten. Diese zerstreuten Eichen sind ohne Zweifel die ehrwürdigen Ueberreste ehmaliger ausgedehnter Eichenwälder. Bei

der Vernachlässigung jeder Waldkultur wird der spärliche Nachwuchs dieser alten Baume von dem rascher wachsenden Nadelholze allenthalben erstiekt und so dürfte nach der Fällung jener alten Stämme kaum eine Spur des ehmaligen Eichenwaldes in dieser Gegend zurückbleiben. Auch einen alten Stamm von Tilia grandifolia Ehrh., der eben (8. August) in voller Blüthe stand, beobachtete ich in der Mitte dieses Waldes. Eines bessern Standes erfreuen sich die grössern Grundbesitzern zugehörigen Strecken dieser Mooswälder, welche durch Entziehung des Wassers und Sorge für jungen Nachwuchs erfreulichere Resultate für die Zukunft versprechen. In dem zur Herrschaft Gmund gehörigen Wald bei Josephschlaggarten kann man an den zahlreichen Abzugsgräbern die merkwürdigen Bodenverhältnisse dieser Mooswälder erkennen. Unter dem alles bedeckenden Moosteppiche findet sich eine kaum 1-2 Fuss mächtige Schichte einer torfartigen Substanz, stellenweise aber selbst nur eine 3-6 Zoll hohe Schichte von schwarzer Dammerde, unterhalb welcher sogleich die Sohle dieses Beckens, welche hier ebenfalls aus für Wasser und Wurzeln undurchdringbarer Thonerde und groben Kiessand besteht, gelegen ist. Dennoch gedeihen auf diesem seichten Grunde die genannten Waldbaume sehr gut, was besonders bei den Föhren um so merkwürdiger ist, als sie bekanntlich eine Pfahlwurzel haben, und daher tiefen lockern Boden lieben. Nach einer Mittheilung des Herrn Schilhardt, Oberförsters zu Gmünd, sollen die Föhren hier auch keine Pfahlwurzel entwickeln, da dieselbe bald verkummert. Dass die Wurzeln der Bäume horizontal, theilweise oberhalb der Erde verlaufen, und die Stämme dadurch den festen Stand verlieren, so dass sie dem Umwerfen durch Stürme sehr ausgesetzt sind, ist eine nothwendige Folge dieses seichten Bodens.

Die hier auseinander gesetzten Verhältnisse stimmen genau mit den Bedingungen überein, wie sie bei der Bildung der holzführenden Schichten der Hochmoore im Allgemeinen von den genauesten Beobachtern als vorhanden gewesen angenommen worden. Hiernach wären diese Mooswälder als in Bildung begriffene Torfmoore zu betrachten, ein Ziel, welches sie vielleicht im Laufe der Jahrhunderte erreichen würden, wenn nicht der Mensch durch seine eingreifende Thätigkeit, durch Entholzung

und Entwässerung des Bodens den langsam und stille wirkenden Kräften der Natur entgegentritt.

In dem übrigen nördlicher gelegenen Theil des böhmisch-mährischen Gebirges scheinen keine so ausgedehnten Torfmoore vorzukommen. Kleinere Ansammlungen von Torfsubstanz und Torfwiesen sind aber auch bier fast allgemein verbreitet. So ist das ganze Thal von Ober Dubenky, Kalischt, Herren Dubenky, Dwortze an der Grenze des ehmaligen Iglauer und Taborer Kreises bei Potschatek mit Torfen erfüllt. Bei Iglau selbst findet sich unterhalb Girsching gegen Gisshübel zu ein Torfmoor, wo sogar etwas Torf gestochen wird, der aber hier durchschnittlich nur 3-4 Fuss mächtig ist. Die untern Schichten sind wie gewöhnlich mit Hölzresten erfüllt, obgleich an der Oberfläche gegenwärtig da, wo gegraben wird, keine Holzpflanzen vorkommen. Achnliche auf einer Schichte von bläulichen Tegel und groben Kiessand ruhende Torfe sind auch um Pfanendorf, unterhalb Simmersdorf, hinter dem Segelberge, im Birkenwalde hinter Stannern am Ursprung des kleinen Igelflusses und an vielen andern Orten um Iglau zu treffen.

Was nun die Vegetation anbelangt, welche gegenwärtig auf der Oberstäche dieser Torse gedeiht, und aus deren nur theilweise veränderten Resten überhaupt die ganze Torsmasse besteht, so ist sie eine in vieler Beziehung eigenthümliche, wenn gleich auf den meisten Torsmooren gleichartige. Folgendes Verzeichniss enthält die von mir alldort beobachteten Arten. Da die Flora von Wien bei all' ihrer Reichhaltigkeit keine Torspslanzen enthält, eine Vergleichung der angrenzenden Florengebiete mit dieser nun so genau durchsorschten und bekannten Musterflora ein besonderes Interesse darbietet, so sind in diesem Verzeichnisse die in der Flora von Wien gar nicht oder doch nur sehr selten vorkommenden Arten durch ein Sternchen hervorgehoben:

## Gasteromycetes

Stemonitis fusca Roth. Im Wielandermoos bei Gmünd.

# Hymenomycetes

\* Geoglossum hirsutum Pers. Im Herhst zwischen den Politiern von Sphagnen gemein.

#### Lichenes

Cladonia macilenta Hsim. Auf verbranntem Torfe im Gutenbrunner Torfmoore in der Klafterau.

## Hepaticae

Marchantia polymorpha L. Die Sumpfform, häufig

#### Musci

- \* Sphagnum cymbifolium L., und
- \* \_ acutifolium Ehrh. überziehen in dichten Polstern grosse Strecken.
- sguarrosum Pers. Vorzüglich in Mooswäldern.
- \* subsecundum Nees. In Torfgrähen um Iglau.
- \* Splachnum ampullaceum L. Auf thierischen Resten im Kälbermoos hei Erd-weiss; um Ober-Dubenky bei Potschatek.

Leucobryum vulgare Hampe. An den Rändern der Dorfmoore gemein.

Dicranum Schraderi W. M. Bei Kalischt.

- undulatum Ehrh. In den Möoswäldern sehr gemein.
- \* cerviculatum Hdw. An Torfgräben um Gmünd und Girsching Bartramia fontana Hdw. gemein.
- \* Meesia longiseta Hdw. Bei Kalischt, unterhalb Simmersdorf.
- \* tristicha Funk. Mit der vorigen

Aulacomnium palustre Schwgr. gemein.

\* Catharinea tenella Rhl. Um Gmünd, bei Ihlafka

Polytrichum commune L. gemein. Das grösste Moes der Mooswälder,  $1\frac{1}{2}$  Fuss und darüber.

- juniperinum Wlld. gemein.
- gracile Menz. In den Gutenbrunner Torfen

Hypnum aduncum L. gemein.

- fluitans L. In den Abzugsgräben, häufig
- cordifolium Hdw. Um Gmünd, Iglau
- cuspidatum L. gemein.
- \* straminèum Dks. Um Gutenbrunn; um Gmünd
- \* nitens Schrb. gemein.

#### Equisetaceae

Fquisetum palustre L. und.

- limosum L. In mehreren Formen gemein.

#### Lycopodiaceae

\* Lycepodium inundatum L. Am nördlichen Rande des Edelsberger Teiches bei Gutenbrunn.

#### Gramineae

Nardus stricta L. An trocknen Stellen der Torfe gemein.

Aira cespitosa L. gemein.

Molinia coerulea L. Besonders um Gutenbrunn und Gmünd massenhaft,

Holcus lanatus L. Um Kalischt, bei Iglau häufig.

Phalaris arundinacea L.

Phragmites communis Trin.

Anthoxanthum odoratum L. Häufig in der Klasterau bei Gutenbrunn.

Triodia decumbens P. B. In den Mooswäldern sehr gemein.

#### Cyperaceae

\* Carex stellulata Good. Allgemein verbreitet, mit den Folgenden:

- \* Carex canescens L.
  - cespitosa Good.
  - panicea L.
  - vesicaria L.

Eriophorum augustifolium Rth.

- latifolium Hppe.
- gracile Kch. Im Wielandermoos bei Gmünd.

#### Juncaceae

Juncus communis Meyer. gemein.

- \* filiformis L. Sehr gemein.
- \* supinus L. Ueberall an Torfgräben.
- \* squarrosus L. Wiese hinter Weissenbach gegen den Waschteich bei Nagliz zu.

#### Alismaceae

Triglochin palustre L. Bei Kalischt.

#### Melanthaceae

Veratrum album L. Torfmoore bei Gutenbrunn.

#### **Coniferac**

Pinus sylvestris L. Gewöhnlich verkrüppelt.

Abies excelsa DC. In der Klafterau bei Gutenbrunn;

Juniperus communis L. gemein.

#### Betulaceae

\* Betula pubescens Ehrh. Beim Blockhaus bei Gutenbrunn, um Girsching Alnus glutinosa Grtn. gemein.

### Dipsaceae

Scabiosa succisa L. gemein.

#### Compositae

Arnica montana L. Höchst gemein auf den Torfwiesen um Stift bei Gutenbrunn.

Bidens cernua L. und var. minima L. Um Iglau

Cineraria crispa L. var. rivularis. gemein.

Cirsium palustre Scop. gemein.

Taraxacum palustre DC. Bei Kalischt

Crepis paludosa Mönch. Besonders in den Mooswäldern sehr gemein.

#### Rubiaceae

Galium uliginosum L. und

— palustre L. In Torfgräben

#### Gentianeae

Menyanthes trifoliata L. gemein.

#### Scrophularineae

Veronica scutellata L., und

- serpyllifolia L. Um Iglau häufig
- \* Pedicularis sylvatica L. Bei Iglau häufig
  - palustris L. gemein.

#### Utricularieae

Utricularia vulgaris L. Torfgräben bei Herrndubenky, auch um Iglau.

#### Primulaceae

Lysimachia nummularia L. gemein.

#### Ericaceae

Calluna vulgaris Salsb. An trocknen Stellen der Torfe, gemein.

Vaccinium myrtillus L., und

- vitis idaea L. Allgemein verbreitet
- \* uliginosum L. Im Torfmoore beim Blockhaus nächst Gutonbrunn.
- \* oxycoccos L. zwischen Sphagneen in den Mooren um Gutenbrunn, besonders häufig aber in den Mooswäldern bei Gmünd, auch um Kalischt.
- \* Ledum palustre L. Im Moose bei der Sosienwalder Glashütte nächst Gmünd massenhaft.

#### Umbeliiferae

\* Cicuta virosa L. Um Gmünd.

#### Saxifrageae

\* Sedum villosum L. Zwischen Sphagneen in der Torfwiese beim Bade Potschatek; auch um Iglau.

#### Ranunculaceae

Ranunculus flammula L. Höchst gemein

auricomus L. Gemein.

Caltha palustris L. Gemein.

#### Droseraceae

\* Drosera rotundifolia L. Auf Torf überall höchst gemein, besonders in den Torfwäldern um Gmünd, gewöhnlich zwischen Sphagneen Parnassia palustris L. Gemein.

#### Violarieae

\* Viola palustris L. Sehr gemein.

#### Portulaceae

\* Montia fontana L. In Abzugsgräben der Torfmoore.

### Callitrichineae

- \* Callitriche stagnalis Scop. Bei Ottenschlag
  - vernalis Kütz. In Gräben gemein.

#### Rhamneae.

Rhamnus frangula L. Sehr häufig

#### Oenothereae

\* Epilobium palustre L. gemein.

#### Rosaceae

\* Comarum palustre L. Gemein, stellenweise massenhaft.

Potentilla Tormentilla Scop. Sehr gemein.

Geum rivale L. Häufig bei Iglau.

Spiraea Ulmaria L. var. denudata. Gemein.

Sanguisorba officinalis L. Häufig um Iglau.

#### **Papilionaceae**

Trifolium hybridum L. gemein.

\* Trifolium spadiceum L. Bei Stift um Gutenbrunn, besonders häufig um Gmünd; auch bei Potschatek und Iglau,

Herr A. Neilreich spricht über Poa cenisia All.

In den Nachträgen zu meiner Flora von Wien habe ich die Poa cenisia als eine für das Gebiet dieser Flora zweifelhafte Art angeführt. Da ich eben heuer so glücklich war, sie auf der Schütt der Griesleiten unterhalb der Eishüttenalpe zu finden, so glaube ich nachstehende nach lebenden Exemplaren entworfene Beschreibung dieser Pflanze den Freunden der Botanik mittheilen zu sollen.

Po a c e n i s i a All: Halme einzeln oder in lockern Rasen, am Grunde kricchend, die nicht blühenden zweireihig beblättert, Blätter lineal lanzettlich, zusammengelegt, das . oberste Halmblatt viel kürzer als seine Scheide.

Wurzel faserig, zahlreiche Halme treibend. Halmé am Grunde vielfach verästelt und weit umher kriechend, mit dem obern Theile aufsteigend oder aufrecht, einzeln oder in lockern weitschweifigen Rasen vereinigt. Die unterirdischen kriechenden Halme ausläuferartig, stielrund, gelblichbraun, an den Gelenken mit verwelkten Blattresten besetzt, vorn in lebende Halme übergehend oder die Spitze durch Fäulniss zerstört, abgestorben. Die oberirdischen Halme kahl wie die ganze Pflanze; sammt den Blättern bläulichgrün, selten grasgrün, und dann schlaffer, unterwärts manchmal purpurn überlaufen; die blühenden 1/2-1 Schuh hoch, stielrund nur an der Basis etwas zusammengedrückt, bis ohngefähr zur Mitte nut 2—3 abwechselnden ziemlich entfernt stehenden Blättern besetzt, oben nackt; die nicht blühenden schief hervortreteud, nur 1/2-3" lang, zusammengedrückt, zweireihig beblättert und dadurch sehr auffallend. Blätter lineallanzettlich, kurz zugespitzt, nur 1-1/2" lang, 1" breit, zusammengelegt, selten hohlkehlig offen, das oberste des blühenden Halmes viel kürzer als seine Scheide, Blatthäutchen zerrissen-zerschlitzt, der untern Blätter abgestutzt, der obern länglich-vorgezogen. Blüthenstand eine 1-3" lange lockere oder gedrungene mit der Spitze nickende Rispe, Rispenäste fein, oft schlänglich, glatt oder rauh, die untern gewöhnlich paarweise, die obern einzeln. Aehrchen länglich- oder eilanzettlich, zusammengedrückt, 2-3" lang, bis 1" breit, in der Regel dreiblüthig, manchmal aber auch 2-, 4- oder 5blüthig. Balg 1klappig, Klappen ziemlich gleich gross, lanzettlich, zugespitzt, undeutlich 3nervig, am Rückennerven rauh, sonst kahl und glatt. Die Bälglein mit langen dehnbaren Wollhaaren verbunden, 2spelzig, untere Spelze lanzettlich, spitz oder zugespitzt, am Rücken und am Rande bis gegen die Spitze mit langen Haaren besetzt, sonst kahl, undeutlich 5nervig; obere Spelze kleiner, lineal-lanzettlich, schwach-zweispitzig, kahl, nur am Rande kurz gewimpert. Balg und Spelzen grün, vor der Spitze violett- und goldgelb gescheckt, am Rande trockenhäutig und weiss, Aehrchen daher wie bei den meisten Alpengräsern bunt, an schattigen, feuchten Stellen, manchmal aber auch einfärbig und bleich gelbgrün.

Diese hier beschriebene Pflanze ist nach Decandolle Flore franç: V. p. 275, Bertol: Fl. ital. I. p. 533 und Koch Syn. p. 931 die wahre Poa cenisia Allioni Auct: ad Fl. pedemont. (1789) p. 40 oder Poa stolonifera Bellardi, Append: ad Fl. pedem: (1792) p. 9. obschon die Beschreibung dieser zwei Autoren nicht ganz zutrifft. Da indessen Host, Schrader und Reichenbach unter diesem Namen Formen der Poa alpina L. verstehen, so wäre es zur Vermeidung von Verwechslungen wohl am besten, den ohnehin nicht ganz passenden Namen Poa cenisia ganz aufzugeben und dafür jenen der Poa stolonifera Bell: oder Poa distichophylla Gaud., zu wählen.

Diese Art kömmt übrigens in 2 Varietäten vor:

α diffusa. Rispenäste nackt, erst an der Spitze verzweigt und mit Achrchen besetzt, die untern zur Zeit der Blüthe wagrecht—abstehend oder herabgeschlagen; Rispe daher locker, ausgesparrt, pyramidenförmig.

Synonyme: Poa stewosa Host. gram. IV. t. 26. Reichenbach Jcon. XI. Fig. 1633. (die Form mit bunten Aehrchen). Poa Halleridis Roem. et Schult. Syst. II. p. 539. Reichenbach l. c. Fig. 1634 (die Form mit bleich gelbgrünen Aehrchen).

 $\beta$  coarctata. Rispenäste fast vom Grunde an verzweigt und mit Achrchen besetzt, alle aufrecht abstehend, Rispe daher gedrungen, länglich.

Synonyme: Poa distichophylla Gaud. Agrostol. I. p. 199, Reichenbach Iconogr. XI. Fig. 1632. — Poa cenisia. Sturm, Heft 86.

Poa cenisia wächst auf Kalkalpen im Felsenschutte und steigt mit dem Kiese der Giessbäche auch in subalpine Thäler herab, ist aber für die Flora Wiens auf jeden Fall sehr selten. Bisher fand ich nur die Var: α im tiefen Felsenschutte zwischen der Königsschussund der Preiner- oder Rothen-Wand unterhalb der Eishüttenalpe (d. i. auf der sogenannten Schütt der Griesleiten) in einer Höhe von 4-5000' mit Avena distichophylia Vill. vermischt. Doch vermuthe ich, dass sie im Felsenschutte der Hohenlechnerin gegen das Geisloch und im Bärenloch der Raxalpe ebenfalls vorkommen dürfte. Sie blüht Ende Juli, Anfangs August.

Wie die meisien Arten der Gattung Poa sich sehr ähnlich sehen, so ist auch Poa cenisia von mehreren derselben schwer zu unterscheiden. Mit Poa pratensis L. und Poa compressa L. theilt sie die am Grunde kriechenden ausläuferartigen Halme, allein die untern Rispenäste der Poa pratensis stehen meistens zu 5 beisammen und bei Poa compressa sind die blühenden Halme zweischneidig zusammengedrückt, auch fehlen bei beiden die zweireihig gestellten Blätter der sterilen Halme. Poa sylvatica Vill. ist eine ganz anders gestaltete 3—4mal höhere Pflanze mit ebenfalls zweischneidig zusammen-

gedrückten Halmen und Blattscheiden. Poa laxa, Hänke hat längere Halmblätter, kürzere Blattscheiden, eine fast traubenförmig zusammengezogene Rispe und die unfruchtbaren Halme sind nicht zweireihig = sondern fast büschelförmig - beblättert. Alle übrigen verwandten Arten haben eine dichtrasige Wurzel und treiben keine Ausläufer. Sehr nahe ist dagegen Poa cenisia mit Poa alpina verwandt. Sie hat die kurzen Halmblätter, die langen Blattscheiden, die Gestalt der Rispe und der Aehrchen, so wie die ganze Tracht der letztern Art und unterscheidet sich von derselben nur dadurch, dass die Halme der Poa alpina (wenigstens in der Regel) in dichte Rasen vereinigt sind, bei Poa cenisia dagegen mit ihrer Basis kriechen und daher einzeln stehen, oder nur lockere Rasen bilden, denn die zweireihig beblätterten sterilen Halme finden sich bei der Hochalpenform der Poa alpina, nämlich bei der var: y supina, bei welcher auch die Rasenbildung nur schwach ausgedrückt ist, mehr oder minder deutlich ausgedrückt auch vor. Unwillkührlich dringt sich daher die Vermuthung auf, Poa. cenisia sei nur eine im lockern Steingerölle entstandene Varietät der vielgestaltigen Poa alpina L. Anderseits muss dagegen bemerkt werden, dass Poa alpina an andern Stellen z. B. im Saugraben auch im Felsenschutte der Alpen die dichtesten Rasen bildet, und dass Poa cenisia und Avena distichophylla mit ihren kriechenden Halmen, und dann wieder Avena alpestris Host. mit ihren dichten Rasen auf dem Schütt der Griesleiten neben einander stehen, so dass also der Boden allein die kriechende Beschaffenheit der Halme nicht verursachen kann. Ich habe hierüber noch zu wenig Beobachtungen in der freien Natur gemacht, um über den spezifischen Werth der Poa cenisia entscheiden zu können.

Herr Czagl zeigt von ihm in der Umgebung Wiens neu aufgefundene Käfer aus der Familie der *Carabicinen* vor, welche Funde jeweilig in Begleitung seines Freundes Ortmann stattfanden, als einen Beitrag zur geographischen Verbreitung der Coleoptern:

Carabus clathratus. Im Prater habe ich diesen schönen Carabus 1m Mulm eines ausgehöhlten Baumstammes nächst der Dampfmühle gefangen.

Carabus nitens, in Baiern häufig vorkommend, im ersten Frühjahre bei Moosbrunn in 3 Exemplaren. Carabus hungaricus. Ich erwähne denselben vorzüglich, weil ihn Herr Prof. Redtenbacher in seiner Fauna austriaca als ein einziges Mahl gefangen anführt, und nach unsers ausgezeichnetsten Coleopterologen Herrn Ludwig Miller mir gemachter Mittheilung von dem eben angeführten am Rennweg gefangenen Exemplare die Muthmassung herrschte, dass dieses Thier von einem ungarischen Heuwagen herabgefallen sein, daher sein Vorkommen nur zufällig sein dürfte.

Ich kann sein Vorkommen nicht besser constatiren, als wenn ich bemerke, dass ich im Jahre 1849 diesen Käfer am Laaerberge an der Abdachung gegen Laa und heuer an derselben Stelle abermals in einem Exemplare sammelte, welche ich lebend hier vorzeige.

Herr Kustos Hekel berichtet über aussergewöhnliche Individuen der Bachforelle (Salar Ausonii Cuv. Val.) Es wurde nämlich in diesem Herbste in der Fischa nächst der Schuppermühle bei Wiener-Neustadt eine solche Forelle gefangen die 22 Pf. wog und 35 Zoll lang, 9 Zoll hoch war, die also nach jener, welche M. Ram ond aus dem Gouffre du Garve gesehen haben soll, und die 40 Zoll lang gewesen sey, das grösste bekannt gewordene Individuum dieser Forellenart ist. Leider erhielt er bloß einen nach dem natürlichen Exemplare genau verfertigten Umriss, den er vorlegt. Auffallend ist hieran die nicht unbedeutende Erhebung des Unterkiefers an seiner Symphyse und die vollkommen abgerundete Schwanzflosse, was wohl auf ein hohes Alter deutet, da die Aufwärtskrümmung des Unterkiefers bei mehreren Salmarten ungewöhnlicher Grösse, mithin von höherem Alter, bei jenen, welche Seen bewohnen, öfter vorkommend, indem sie sich leichter der Verfolgung entziehen können, eine regelmässige Erscheinung ist; die Schwanzflosse aber, welche bei Fischen gewöhnlicher Grösse ausgeschnitten ist, bei den grösseren gerade abgeschnitten wird, und so mit zunehmendem Alter immer mehr Neigung zur Abrundung zeigt. Nach dem von ihm gewiss viel zu hoch angesetzten jährlichen Zuwachs von 1/2 Pf., der nur im gleichmässigsten höchst günstigen Verhältnisse vorausgesetzt werden kann, muss sie also wenigstens 44 Jahr alt gewesen sein.

Als Gegensatz zu diesem Riesen zeigt er in Weingeist Exemplare eben dieser Forellenart vor, die bei abgemagerten spindligem Körper

einen unverhältnissmässig grossen Kopf haben. In Oberösterreich, wo sie vereinzelt vorkommen, heissen sie Abentheurer. Doch auch aus Mähren erhielt er ganz ähnliche Forellen, durch Herrn Baron Loudon aus dessen Forellenteichen zu Bistritz, der diese Abmagerung dem gewöhnlichen Fischegel zuschreibt. (Siehe Anmerkung.)

Ferner gibt er eine genaue Darstellung der Zahnstellung auf der Vomerplatte mehrerer Salmonen unserer Gewässer zur Feststellung der Saiblingarten, von denen er folgende 4 Arten bestimmt: Salmo salvelinus L. (Hekel). — Salmo distichus Hekel, im Mondsee, — Salmo monostichus Hekel, im Königssee, — Salmo Umbla. Cuv. et Val. im Genfersee; und deren Synonyme er mit erschöpfender Kritik ordnet.

Anmerkung. Nahe bei den im nordöstlichen Winkel des grossen Wienerbeckens liegenden Städtchen Bistritz in Mähren befindet sich in den die letzten westlichen Vorposten der Karpathen bildenden Bergen Hostein und Gavornik welche sich zu der nicht unansehnlichen. Höhe von 2300 Fuss erheben, das reizende, liebliche Rudolfsthal, welches die Wasserabflüsse dieser Berge gesammelt als Flüsschen Bistrizka der gleichnamigen Stadt zusendet. Diese sämmtlichen Abflüsse führen Forellen, welche regelmässig in die unmittelbar an ihrer Vereinigung gebildeten drei Teiche eingesetzt werden. Nach den biskerigen Beobachtungen werden unter den Forellen, während bei den aus den Bächen genommenen noch keine Verschiedenheit bemerkt wurde, erst in den Teichen solche verkümmerte wahrgenommen, und besonders ist dieß heuer der Fall, so dass wohl nicht nur die Piscicola geometra, die sich heuer sehr wenig vorfand, sondern auch noch andere Ursachen Veranlassung dazu sein mögen. Durch die vielen Regen dieses Sommers war das Wasser nicht nur häufig trüb und schlammig, sondern in Folge dieser Witterungsverhältnisse auch ein auffallender Mangel an Insekten bemerkbar. Es dürfte mithin kümmerliche Nahrung ein eben so wichtiges Moment für diese Abmagerung bilden. Die getroffene Einleitung, diese Fische mit anderweitiger Nahrung reichlich zu versehen, mag vielleicht schon für das nächste Jahr zeigen, in welchem Massstabe dieselben noch daselbst vorkommen. Frauenfeld.

Zur Einleitung der Wahl eines Ausschusses für die administrativen Geschäfte des Vereins wurde an sämmtliche anwesende Mitglieder das gedruckte Verzeichniss der Mitglieder ausgetheilt, worin die von jedem Betreffenden als Ausschüsse Vorzuschlagenden ersichtlich gemacht werden sollen, und sind diese Verzeichnisse zur weitern Veranlassung in dem Versammlungslokale möglichst bald niederzulegen.

# Versammlung am 6. Oktober 1851.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr Dr. Ed. Fenzl.

# Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Erber Josef.

- Frappart Viktor, k. k. Justizbeamter.

- Gelentsèr Privatus, Oberapotheker (Conv. d. Barmh. z. Wien).

Se. Hochw. Herr Hanf Blasius, Pfarrer in Zeutschach.

Herr Hasslinzsky Friedrich, Prof. d. Naturgesch. in Eperies.

- Hiess Anton, Schullehrer.

Se. Hochw. Herr Jahn Auremundus, Prior d. Conv. der Barmherzigen zu Wien. Herr Jechl Franz, Dr. Prof. der Pastoraltheologie in Budweis.

- Kahl Anton, Dr. der Medizin.
- Klug Friedrich, Dr. geh. Obermedizinalrath in Berlin.
- Kutschera Franz.

Se. Durchl. Herr Fürst Karl Lichnowsky-Werdenberg.

Herr Opitz Cölestin, Oberarzt. (Conv. d. Barmh. z. Wien).

- Rollett Karl, Dr. der Medizin in Baden.
- Schawel Johann, Dr. Prof. d. Moraltheologie in Budweis.
- Schuller Joh. Jak. Manufakturzeichner.

Se. Hochw. Herr Steyrer Raimund, Kapitular in St. Lambrecht. Herr Suss Eduard.

- Uleram Anton, Edler v.
- Wollner-Kögler Ludwig.

An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg. 5. Heft, 1851. 8. Neubrandenburg. Zum Tausch.

J. Bianconi: Specimina 2001. Mosambicana. Fasc. 1-3. Bonon. 40.

Geschenk des Herrn Ad. Senoner.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1. Jahrg. 1—4. 2. Jahrg. I. 1851.
Von der k. k. geol. Reichsanstalt.

500 Exemplare, Bogen No. 5, 6, 7, 8 der Vereinsmittheilungen besorgt durch Herrn Sedlaczek

Abbildung der Sylvia Preglii

Mitgetheilt von Herrn Dr. Aug. Bach.

- 4 Faszikeln getrockneter cultivirter Pflanzen
  - Geschenk von Herrn Castelli.
- F. X. Fieber: Species generis Coriza und Genera Hydrocoridum. Prag 1851. to nebst Schreiben des Verfassers.

Uébergeben durch Herrn Kustos Koller.

F. Rossi: 2 flüglige Insekten des Erzherzogthums Oesterreichs. Wien 8vo Geschenk des Herrn Braunhofer. Zeitung des entomol. Vereins zu Stettin. 4 Jahrg. 1843, 1844, 1845, 1846.

Geschenk des Herrn Heller.

## Commissionsbericht.

Folge des, in der Versammlung am 6. August d. durch Herrn Dr. M. Hörnes gestellten Antrags: Conchylien-Verzeichnisse jener Theile des öst. Kaiserstaates, wo solche noch nicht vorhanden, um ein Gesammtbild dieser interessanten Fauna des weiten Reiches zu erhalten, ins Lehen zu rufen, — trat die an eben diesem Tage bezeichnete Kommission am 4. Nov. d. zusammen, um das in dieser Beziehung Vorhandene der einzelnen Kronländer zu prüfen, und die Mittel zu berathen, diesen Zweck zu erreichen. Bei Prüfung der einzelnen Kronländer ergab sich, daß kaum aus dem 3. Theil derselben solche Aufzählungen bekannt seien, und selbst von diesen noch ein großer Theil nur ungenügend oder sonst beschränkt.

Es wurden sonach aus den ausgebreiteten Verbindungen und Bekanntschaft der Hrn. Hrn. Partsch, Dr. Hörnes und Parreiß alle Conchyliologen Gesammtösterreichs verzeichnet und beschlossen:

Es wären diese sämmtlichen Herren von Seite des Vereins einzuladen, nicht nur ihre Beobachtungen, Erfahrungen und Verzeichnisse von Conchylien der bezüglichen Kronländer mitzutheilen, sondern dieselben auch zu ersuchen, die typischen Exemplare zum Belege ihrer Mittheilungen beizugeben, deren Revision und allfällige Bestimmung vorzunehmen sich Herr Parreiß bereit erklärt, wobei es natürlich den resp. Einsendern überlassen bleibt, ob diese Exemplare dem Vereine verbleiben, oder zurückgestellt werden sollen.

Der Sekretär legt das übersichtlich zusammengestellte Resultat der Abstimmung aus den Wahlzetteln für den bestimmten Ausschuß vor. Nachdem die Zahl dieser Ausschußglieder auf 18 festgesetzt worden, wozu noch die Herren des jetzigen Verwaltungsbureaus zu rechnen sind, wird weiters bestimmt, daß nach gemachtem Auszuge die betreffenden Herren zur gefälligen Annahme der Wahl in Kennt-

niß gesetzt werden sollen, daß sodann die definitive Beendigung dieser Angelegenheit in nächster Sitzung zur Vorlage komme.

Herr Dr. M. Hörnes legte der Versammlung die erste Lieferung seines Werkes: »Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wiena zur Ansicht vor, und gab einige Erläuterungen über die Herausgabe dieses Werkes. Es wies das hohe Interesse des Studiums der fossilen Mollusken in zoologischer, geologischer und selbst technischer Beziehung nach. In zoologischer Hinsicht ergänzen die aufgefundenen neuen Formen, welche zum Theil ausgestorben sind, das System, und erweitern dadurch unsere Kenntniß in Beziehung des Thierreichs überhaupt. Insbesondere haben in neuester Zeit Nachgrabungen, welche auf Veranlassung des Herrn Sektionsrathes Haidinger von Seite der k. k. geol. Reichsanstalt ausgeführt wurden, zu den glänzendsten Resultaten geführt, wodurch sich ein nie geahnter Reichthum von Formen im Wienerbecken herausstellte, so daß dasselbe in dieser Beziehung den andern Artenreichen Becken oder Tertiärablagerungen von Paris, Bordeaux, der Tourraine, den Subapenninengebilden, Podolien u. s. w. in Mannigfaltigkeit der Formen durchaus nicht nachsteht.

In geologischer Beziehung führte das genaue Studium der Mollusken und ihrer Lagerungsverhältnisse zu äußerst interessanten Resultaten. Es zeigte sich, daß die grosse Wassermasse, welche einst das Wienerbecken; das bekanntlich von Gloggnitz bis Olmütz, und von Maissau bis Preßburg sich erstreckt, erfüllte, langsam abgeflossen sei, und zwar auf eine Weise, die nur durch eine totale äußerst langsame Hebung von ganz Europa bedingt sein konnte, so wie sich gegenwärtig noch ganz Schweden hebt, wie geschichtlich nachgewiesen werden kann. Diese Hebung führte zuerst die Trockenlegung des obern Donaubeckens, endlich die des großen ungarischen Beckens herbei; das schwarze Meer scheint noch ein Ueberrest jener Beckenbildung zu sein, welches jedenfalls bei zunehmender Hebung des Continents ebenfalls trocken gelegt worden wäre. Zu ganz gleichem Resultate wurde Philippi beim Studium der fossilen Mollusken Unteritaliens und Siziliens im Vergleiche zu den lebenden Mollusken des mittelländischen Meeres geführt. Eine solche sich weit erstreckende continentale Hebung wird jedoch noch durch andere merkwürdige Thatsachen bestättiget, so finden sich auf der

Digitizadoy LOOGLE

Insel Cypern in einer Höhe von ungefähr 80 Fuß auf der Insel Rhodus und zu Hudh in Karamanien in Kleinasien ganz dieselben Versteinerungen, wie sie im Wienerbecken vorkommen, ein Beweis, daß auch diese Länder gleichzeitig mit dem Continente von Europa zusammenhängend gehoben wurden. Als eine fernere Merkwürdigkeit verdient hervorgehoben zu werden, daß ein großer Theil der im Herzen von Europa fast in der Mitte des Festlandes aufgefundenen Fossilreste Thieren angehört, welche noch gegenwärtig im mittelländischen Meere leben, doch kommen auch noch andere Formen, die denen noch jetzt in den indischen Meeren lebenden Formen gleichen, vor; doch meist in tiefern Schichten, während jene Formen, welche noch gegenwärtig im mittelländischen Meere leben, in den obern Schichten gefunden werden.

Ja selbst in technischer Beziehung ist das Studium dieser Fossilreste von Wichtigkeit, denn durch sie lernen wir das Alter der
Schichten kennen, in denen wir uns befinden, und können hieraus
über die Möglichkeit des Vorkommens der Kohlen sichere Schlüsse
machen. Auch bei Grabung der artesischen Brunnen ist die Berücksichtigung der Fossilreste von Wichtigkeit, da das artesische Wasser
meist nur aus denselben Schichten emporquillt.

Was nun die Herausgabe des Werkes selbst anbelangt, so wird dasselbe von Seite der k. k. geol. Reichsanstalt herausgegeben, da die genaue Kenntniß der Fossilreste des österreichischen Kaiserstaates zur Lösung der Aufgaben dieser Anstalt unumgänglich nöthig ist. Das Werk selbst soll in 20 Lieferungen mit 100 lithographirten Tafeln innerhalb von 4 Jahren erscheinen.

Die vorliegende erste Lieferung enthält das Genus Conus, das allerdings schwierigste im ganzen Systeme, da die zu diesem Genus gehörenden Mollusken ungemein polymorph sind, und die Farben, die die meisten Anhaltspunkte bei den lebenden Conen gewähren, bei den fossilen zum Theil gänzlich fehlen. Dieß veranlaßte Dr. Hörnes auf Mittel zu sinnen, um wenigstens die Farbenreste zum Theil wieder herzustellen, und dieß ist ihm auch durch folgendes Verfahren vollkommen gelungen. Dr. Hörnes taucht zu diesem Zwecke die Schalen in siedendes Wasserglas (kieselsaures Kali); augenblicklich kommen

die letzten Reste von Farben, welche sich nach dem Versteinerungsprozesse noch in den Schalen erhalten haben, zum Vorschein und das
Wasserglas veranlaßt zugleich eine dauernde Färbung, da sich das
kieselsaure Kali mit dem Kalk zu einem Doppelsalze verbindet, wobei
zugleich die Schalen fester werden. Die Methode, deren sich Dr.
Hörnes bei Bearbeitung der Genera der fossilen Mollusken bediente;
ist ohngefähr folgende: Vorerst wurde die gesammte Literatur durchgenommen; Copien von den in den zerstreuten Werken enthaltenen
Zeichnungen genommen und auf diese Weise ein wissenschaftliches
Materiale vorbereitet. Es stellte sich bei dem Genus Conus heraus,
daß nicht weniger als 43 Autoren 144 fossile Species benannt, jedoch
nur 90 abgebildet haben, von denen wieder nur ohngefähr 50 wirkliche Spezies sein dürften.

Nach Zusammenstellung des wissenschaftlichen Materials wurde zum Studium der im k. k. Hofmineralienkabinete aufbewahrten Sammlangen auslandischer Petrefakte geschritten, und die Bestimmung von 47 Arten von Conus festgestellt. Nun erst wurde die Bearbeitung der im Wienerbecken vorkommenden Fossilreste vorgenommen, wobei nicht nur die äußerst reiehhaltige Sammlung am k. k. Hofmineralienkabinete benutzt wurde, sondern wobei zugleich die, kürzlich durch den Ankauf der prachtvollen v. Hau er'schen Sammlung bedeutend vermehrte Sammlung der k. k. geol. Reichsanstalt benützt werden konnte, welche zu diesem Behufe, dank der Liberalität des Herrn Direktors dieser Anstalt, Herrn Sectionsrathes Haidinger in 200 Laden in die Räume des k. k. Hofmineralienkabinetes übertragen wurde.

Im Ganzen wurden im Wienerbecken 19 Spezies Conus unterschieden, von denen 2: der Conus Haueri, Partsch., und der Conus extensus, Partsch., ganz neu sind, und noch nirgends beschrieben vorkommen, während die übrigen meistens durch sehr schlechte Abbildungen nothdürftig bekannt waren.

Diese 19 Spezies wurden nun auf das Genaueste von einem sehr geschickten Zeichner der k. k. Hof- und Staatsdruckerei Herrn Rudolph Schön gezeichnet und lithographir<sub>t</sub>, und in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei gedruckt.

Bei den Abbildungen wurden nicht nur alle Spezies, sondern jede

in 3 auf einander senkrechte Richtungen dargestellt, um den Conchyliologen so viel wie möglich Anhaltspunkte zum Bestimmen zu geben. Auch wurden die Alterszustände berücksichtigt, und die verschiedenen Wachsthumsperioden, da dieß bei der großen Veränderlichkeit der Schalen in der Entwicklung derselben, früher zu sehr vielen Irrungen Anlaß gab, und z. B. einen Autor veranlaßte, bei einem andern Genus aus einer Spezies deren 14 zu machen. Bei der Beschreibung der einzelnen Spezies selbst, folgt nach der lateinischen Diagnose, die Angabe der Maße nach dem metrischen Systeme nach der Messungsweise des Herrn d'Orbigny, dann die Literatur, die Angabe des Fundortes, endlich einige Bemerkungen über das Vorkommen dieser Spezies in anderen Becken, oder Vergleichungen mit lebenden Arten.

Am Schlusse des ganzen Werkes soll nicht nur eine geologische Uebersicht des Wienerbeckens, sondern auch eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Fundortes, so wie die Vergleichung der aufgeführten Formen in Tabellen mit den in den übrigen Tertiärablagerungen vorkommenden oder gegenwärtig noch lebenden Formen gegeben werden.

Herr Ort mann berichtet über eine in der zweiten Hälfte August in dem ehmaligen Viertl ob dem Manhartsberg unternommene botanische Exkursion Folgendes:

Das von mir ausersehene Gebiet erstreckt sich von dem Dorfe Rudmanns bei Zwettl, nördlich bis an die böhmische Grenze, wobei ich die Ortschaften Petzles, Haslau, Teichhäusel, Limbach, Kirchberg am Wald, Ullrichs, Naudorf, Hoheneich, Gmünd, Breitensee, Zuggers, Erdweiß und Peinhafen berührte. Die Standorte habe ich mit möglichster Genauigkeit bezeichnet, und nur jene Pflanzen mitgetheilt, welche entweder in der Wienerflora gar nicht vorkommen, oder doch zu den Seltenheiten gehören.

Eine spezielle Andeutung der geologischen Verhältnisse hielt ich dagegen für überflüssig, weil diese Gegend dießfalls gleichzeitig von zwei Mitgliedern der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien, mit denen ich auf meiner Wanderung zusammentraf, untersucht wurde, und daher eine Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zu gewärtigen ist. Bemerkenswerth fand ich:

Nymphaea alba L, und

Nuphar luteum Sm. In Teichen zwischen Breitensee und Zuggers.

Teesdalia nudicaulis RBr. Auf trockenen Sandäckern bei Zuggers.

Drosera rotundifolia L. An Teichrändern bei Rudmanns, und häufig in Wäldern bei Peinhafen auf Torfmooren.

Gypsophila muralis L. Häufig auf nassen Feldern bei Zwettl.

Dianthus prolifer L. Auf trockenen Abhängen bei Zwettl.

Spergularia rubra Pers. Zwischen Rudmanns und Stift Zwettl auf Sandplätzen.

Malva alcea L. Auf Ackerrainen bei Petzles ziemlich häufig.

Hypericum humifusum L. Auf feuchten, sandigen Abhängen zwischen Breitensee und Zuggers. Selten

Sarothamnus vulgaris Wim. In Wäldern bei Hoheneich und Gmünd.

Trifolium spadiceum L. Auf nassen Wiesen bei Rudmanns und Zwettl, häufig.

Comarum palustre L. Gemein auf nassen Wiesen bei Breitensee, seltener an
Teichrändern bei Rudmanns.

Alchemilla arvensis Sop. Gemein auf Stoppelfeldern von Zwettl bis Gmünd.

Peplis portula L. Ueberall an Teichrändern und in Gräben, bei Haslau, Limbach und Erdweiß.

Scleranthus perennis L. An sandigen Stellen bei Stift Zwettl gegen Petzles. Sedum villosum L. An Teichrändern bei Rudmanns. Selten.

Cicuta virosa L. In Wiesengräben bei Breitensee und in Teichen bei Gmünd.

Thysselinum palustre Hffm. In sumpfigen Waldwiesen bei Hoheneich. Valerianella auricula Dc. In Getreidfeldern von Zwettl bis Gmünd, häufig. Filago montana L. Gemein auf Sandfeldern bei Petzles.

Arnica montana L. Auf Torfwiesen bei Peinhafen und Erdweiß.

Arnoseris pusilla Grtn. Auf Sandfeldern bei Zuggers.

Jasione montana L. Auf trocknen Abhängen und an Feldrändern bei Zwettl. Ledum palustre L. Sehr häufig in Wäldern bei Peinhafen auf Torfmooren.

Cuscuin epilinum Whe. Gemein in Leinfeldern bei Rudmanns und Zwettl. Vaccinium Oxycoccos L. und

Andromeda polifolia L. In Wäldern bei Peinhafen auf Torf.

Juncus filiformis L. Ueberall auf nassen Wiesen bei Zwettl und Rudmanns.

Juncus supinus Mnch. An Teichrändern und in Gräben bei Rudmanns, häuß-

ger auf nassen Haiden bei Erdweiß und Peinhafen.

Scirpus ovatus Fl. D. An Teichrändern bei Haslau und Teichhäusel, dann in Lachen bei Erdweiß.

Scirpus setaceus L. In feuchten Aekern bei Zwettl und Erdweiß. Selten.

Eriophorum vaginatum L. Auf torfigen Waldwiesen bei Peinhafen.

Carex cyperoides L. An Teichrändern bei Rudmanns und Teichhäusel.

Carex brysoides L. Gemein in Wäldern bei Kirchberg.

Holcus mollis L. Ueberall in Haferfeldern bei Zwettl bis Kirchberg Danthonia decumbens Dc. An sandigen Waldrändern bei Zwettl.

Lolium arvense Wihr. In Leinfeldern bei Rudmanns.

Lycopodium clavatum L. In Wäldern bei Kirchberg.

Asplenium germanicum Weis, und

Asplenium septemtrionale Hffm. Im Felsenspolten beim Stift Zwettl.

Ferner habe ich einen neuen Standort von Chenopodium rubrum L. entdeckt, Herr A. Neilreich hat in der Versammlung vom 6. Aug. d. das fernere Vorkommen dieser Pflanze im Gebiete der Wienerflora in Frage gestellt, weil sie auf den ihm bekannten Plätzen nicht mehr existirt, und alles, was er aus Herbarien der Wienergegend sah, nicht die echte Pflanze dieses Namens, sondern Chenopodium urbicum B. oder intermedium war. Er sprach hiebei zugleich den Wunsch für die Auffindung eines neuen Standortes dieser Pflanze aus.

Mir glückte es im heurigen Herbst diese Pflanze in mehreren Exemplaren auf dem Glacis auf 2 verschiedenen Plätzen zwischen dem Stubenthor und dem Invalidenhaus zu finden, und habe zum Beweise, daß meine Angabe auf keiner ähnlichen Verwechslung beruht, Herrn Neilreich diesen Standort zur eignen Ueberzeugung mitgetheilt. Uebrigens fand ich selbes bereits vor 2 Jahren nicht weit von diesem Platze ebenfalls in mehreren Exemplaren.

Weiters entdeckte ich im Laufe dieses Sommers eine für die Wienerslora neue Carex bei Moosbrun, nemlich: Carex Kochiana Dc. Selbe unterscheidet sich von C. paludosa durch die länglich eirunden Früchte, und durch die mit einer langen Haarspitze versehenen weiblichen Bälge. Koch hält sie für eine Varietät von Carex paludosa Good.

Endlich erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit der verehrten Versammlung auf eine eigene Form von Chenopodium murale mit gelbgrünen; roth eingefaßten Blättern und rothen Blüthen zu lenken. Diese Form entsteht wenn Ch. murale und glaucum gemeinschaftlich mit einander auf feuchten Stellen vorkommen. So lange murale mit glaucum in keine Berührung kommt, ist die Farbe der Blätter und Blüthe von ersterer Pslanze, wie auch in den Floren angegeben, — dunkelgrün. In dem Verhältniß aber, als sich diese beiden Chenopodien einander nähern, werden die Blätter von murale schmäler und nehmen ganz die gelblich-rothe Farbe von glaucum an, so zwar, daß sie dem äußern Ansehen nach von einander nicht viel verschieden sind.

Würde sich außer der Blatt- und Farben Verschiedenheit zugleich eine Abweichung in der Samenbildung zeigen; dann dürfte diese Form als Bastard anzusehen sein. Da dieselben noch keine vollständig reifen

Samen enthalten, so bleibt die Lösung dieses Zweifels weitern Beobachtungen anheimgestellt.

Herr Kustos J. Hekel gibt das Verzeichniß von Fischen und Amphibien aus der Gegend von Botzen in Weingeist, welche Herr Ministerialsekretär L. Ritter v. Heufler, als Geschenk für den Verein übergeben hatte.

| Provinzialnahme: Sistematische Bezeichnung:            |
|--------------------------------------------------------|
| 1. Laubfrosch Dendrokyas viridis Wgl.                  |
| 2. Prill                                               |
| 3. Sunenfisch oder Bestaller Alburnus alborella Bonap. |
| 4. Steinbeiß Acanthopsis toenia Ag.                    |
| 5. Weisse Scharl Leucos cisalpinus Hekel.              |
| 6. Alten                                               |
| 7. Die Rothscharl Scardinius hesperidicus Hekel.       |
| 8. Waronala Leucos cisalpinus Hekel.                   |
| 9. Die Schleich                                        |
| 10. Die Brunnenpfrill                                  |
| 11. Asch Thymallus vexillifer Agass.                   |
| 12. Tolben Cottus gobio L.                             |
| 13. Bürstler Perca fluviatilis L.                      |
| 14. Der Schreierfrosch Rana temporaria L.              |
| 15. Karpf Cyprinus Carpio L.                           |
| 16. Barm Barbus eques Cuv.                             |
| 17. Aalfisch                                           |
| 18. Färäll Salar Ausonii Valenc.                       |

Ferner spricht derselbe über den Carpione des Gardasees (Fario Curpio Hek). Salviani, Artedi, Linné bezeichneten ihn als eigene den transalpinen Gewässern angehörige Art. Erst Agassiz stellte selben zu Salmo fario L. und Valenciennes zu Salmo umbla L.

Der Carpione des Gardesees stimmt im äußern Aussehen mit unsern gesleckten Seesorellen überein; das wichtigste Kennzeichen jedoch, die Stellung der Vomerzähne, welche die 3 Gattungen, in welche Salmo Cuv. zerfällt, bedingt, zeigt die auffallende Ähnlichkeit mit Fario Marsilii, Hekel, wodurch also die Unhaltbarkeit der Annahme Agassiz's und Valenciennes, indem S. fario L. und S. umbla nicht in diese Abtheilung gehören, von selbst ergibt.

Es gehören in Europa nur 3 Salmonen in die Gattung Fario (mit einreihig gestellten Vomerzähnen) F. argenteus, Val. F. lemanus,

Val. und Marsilii Hek. Dem ersten gleicht der Carpione an Farbe und Körperverhältnissen am meisten, die Zahl und Stärke der auf dem Pflugscharbeine sitzenden Zähne, die sich beim Carpione auf 16, bei F. argenteus auf 4-5 beläuft, unterscheidet ihn jedoch hinlänglich, dieß ist auch der Fall mit F. lemanus, der eine ebenfalls nur geringe Anzahl davon besitzt. Beim Marsilii, wo die Zahl sich mehr nähert, indem selber 13 besitzt, ist die Wendung dieser Zähne maßgebend, da die Zahnspitzen bei diesem so alterniren, daß diese, da die Basis durch die Gaumenhaut verhüllt ist, in 2 parallelen Reihen zu stehen scheinen, indem sie beim Carpione bloß nach rückwärts gebogen, dem Auge eine einfache Reihe darstellen. Diese Abweichungen, nebst noch einigen bei näherem Vergleich sich zeigenden Verschiedenheiten, geben dem Carpione des Gardasees die unzweifelhaften Rechte einer eigenen Art, für welche Herr Hekel, nachdem er alle Autoren berührt, welche diesen Fisch erwähnen, und nachweist, daß Willughby Schuld an den Verwirrungen sey, die bei dieser Art bestehen, den Linne'schen Speziesnamen, beizubehalten vorschlägt, und ihn Fario Carpio, Hekel, nennt.

Der vorsitzende Herr Vicepräsident Professor Fenzl legt mehrere ihm von dem Vereinsmitgliede Herrn A. Sennoner mitgetheilte um Olasji in der Zips von Herrn Prof. Haßlinzsky gesammelte und für das Vereinsherbar eingesandte Exemplare einer für die Flora Österreichs und Mitteleuropas neuen Carex Art vor. Bei der kritischen Bestimmung derselben ergab sich, daß diese ausgezeichnete Art Carex pediformis C. A. Meyer sey, eine bisher nur in Kamtschatka, am Baikalsee und auf den Niederungen des Altaigebirges in Sibirien, in Lappland und mehreren Gegenden Norwegens aufgefundene Segge. Nach den brieflichen Mittheilungen Prof. Haßlinzkys's wächst sie auf einen einzigen Punkt beschränkt auf trocknem Kalkboden. Herr Prof. Fenzl weist die völlige Identität der ungarischen Pflanze mit der sibirischen an mehreren im Museumsherbare befindlichen Original-Exemplaren C. A. Meyer's und Ledebours nach, bespricht unter Vorweisung der Abbildungen derselben in Kunze's Supplementen der Riedgräser und Anderson's Cyperographia scandinavica die wesentlichen Unterschiede dieser Art und

Carex digitata, praecox und der übrigen verwandten derselben Abtheilung und macht in pflanzengeographischer Hinsicht auf die Wichtigkeit dieses neuen Beitrages zur Kenntniß der Flora des österreichischen Kaiserstaates aufmerksam. Er empfiehlt nachdrücklich die genaue Erhebung der Standorte und Vegetationsverhältnisse gedachter Lokalität, knüpft an diesen Gegenstand noch einige morphologische Bemerkungen über die Unterschiede der Fruchtbildung bei Carex, Uncinia und Schoenoxyphium und ersucht um nähere Verfolgung der bei einigen unserer Carex Arten vorkommenden rudimentären Entwicklung der im Utriculus mit dem Pistille zugleich eingeschlossenen stielartigen Fortsetzung der secundären Blüthenaxe.

# Versammlung am 3. Dezember 1851.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr Dr. Ed. Fenzl.

# Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Chotek Rudolf, Graf, zu Korompa, nächst Neutra.

- Däubler Konrad, in Goisern.
- Finger Julius.

Se. Hochw. Herr Gruscha, Anton, Dr. d. Theologie, Prof. d. Religionswissenschaft. Herr Hassenbauer Johann, k. k. Regierungsrath.

- Hinterlechner Georg, k. k. Gymnasial-Professor.
- Juratzka Jakob, k. k. Rechnungs-Assessor im Handelsministerium.
- Krämer, Herrmann von.
- Lacroix Johann, k. k. Münzer.
- Lang Franz, Apotheker und General-Cassakontrollor in Neutra.
- Lichnowsky-Werdenberg, Robert Graf, rom, Pralat und Domherr in Olmütz.
- Mandl Franz, Dr. der Medizin, Corpsarzt der Trabanten-Leibgarde.
- Massalongo Dr. A., Professor in Vetona.
- Masur Frans, Dr. der Medizia.
- Schedl Christian.
- School Adolf, Mag. der Pharmacie, Apotheker zu Mistek.
- Semeleder Friedrich.
- Stens Anten, zu Neusiedl am Sec.
- Tomek, Dr. der Medizin, Schlossarzt in Kamerburg.
- Venansio Friedrich, Dr. in Bergamo.
- Se. Hochw. Herr Wachtelhofer Severin, Dr. der Medizin und Philosophie bei den P. P. Barnabiten.

### An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Höhenmessungen im Kronlande Tirol, Steiermark und dem lomb. venet. Königreich, von A. Sennoner. 40.

Istituto geologico centrale di Vienna da A. Svnnoner. 80.

Geschenk des Verfassers.

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürg Vereins für Naturwissenschaft zu Herrmanstadt, Jahrg. I u. II, Nr. 1—9, 80. nebst Zuschrift.

Zum gegenseitigen Verkehr.

500 Exemplare von Bogen 9 und 10 der Mittheilungsberichte.

Besorgt durch IIrn. Sedlaczek.

#### Verzeichniss

der durch Abstimmung erwählten Ausschussmitglieder für die administrativen Angelegenheiten des Vereins.

Herr Dr. August Bach, k. k. Notar.

- » Johann Egger, k. k .Hofwundarzt.
- " Konstant v. Ettingshausen.
- " Clèmens Hampe.
- Frans Ritt. v. Hauer, k. k. Bergrath.
- Ludwig Ritt. v. Heufler, k.k. Min. Sek.
- Dr. Moritz Hörnes, k. k. Kust, Adjunct.
- " Rudolf Kner, k. k. Professor.
- Vincens Kollar, k. k. Kustos.

- Herr Theodor Kotschy, Ass. am bot. Mus.
- Julius Lederer.
- Ludwig Miller, k. k. Beamter.
- August Neilreich, k. k. O. L. G. Rath.
- Paul Partsch, k. k. Kustos.
- Dr. Alois Pokorny, suppl. Professor.
- Rud. Schiner, k. k. Minist. Concip.
- W. F. Sedlaczek, Apotheker.
- Dr. Franz Unger, k. k. Professor.

Herr Dr. Giraud bespricht seine entomologischen Wanderungen in Gastein:

Messieurs: Je me propose de faire part à la société du résultat d'une série d'excursions entomologiques que j'ai eu occasion de faire dans la vallée de Gastein pendant plusieurs années de suite. Personne d'entre vous n'ignore que ce petit pays ressemble, à une oasis au milieu des montagnes qui forment l'extrême frontière du Duché de Salzbourg et de la Carinthie. L'intrérêt qui se rattache à cette belle contrée ne se limite pas à la célèbre source qui y attire tous les ans un nombre toujours croissant d'étrangers de tous les pays. Le peintre voit se derouler devant lui un panorama admirable, digne de rivaliser avec les plus beaux sites de la suisse. Le Rathhausberg, la vallée de Bockhartsee, celle d'Anlauf, le Schlapperebenkas au pied du Scharek fournissent au minéra-

logiste de riches sujets d'étude. Le Botaniste et le Zoologiste font partout une abondante moisson qui leur fait oublier les fatigues de leurs pénibles périgrinations. L'entomologie ayant été l'objet spécial des mes recherches, ce sont particulierement les Coléoptères qui feront le sujet de ma communication.

# Carabiques.

La famille des carabiques est sans aucun doute une des plus riches en espéces sinon en individus dans la faune des alpes; je ne mentionnerai que très sommairement celles dont la répartition géographique est plus étendue, et qui offrent un mondre intérêt, j'accompagnerai d'une courte notice celles qui meritent une remarque spéciale.

Les premiers genres ne sont représentés que par quelques espèces répendues au loin et trés connues. Ce sont les Cicindela campestris, L. sylvicola, Dej. Dromius agilis, F. quadrimaculatus, L. truncatellus, Gyll. Lebia cyanocephala, L. et chlorocephala, Ent. H. Dyschirius gibbus, F. tous peu fréquens.

Cymindis vaporariorum, L

- punctata, Bon.
  - basalis, Gyll.

Deux exemplaires seulement pris sous une pierre dans un terrain sec et sablonneux dans la vallée de Böckstein. Je n'ai jamais rencontré d'autre espèce du même genre.

Le genre Cychrus ne compte que trois espèces: C. rostratus, L. et attenuasus, F. qui ne sont, pas rares, et dont le dernier se montre encore à une hauteur de 5000' et plus, tandis que le rostratus se tient toujours dans des lieux moins élevés; et le

## Cychrus angustatus, Hoppe.

Ce bel insecte paroit extrêmement rare dans ces montagnes; je l'ai rencontré exclusivement sur le versant septentrional du Graukogel et jamais à une très grande élévation; il semble séjourner de préférence sous les troncs d'arbres absttus et en décomposition. Plus d'une fois j'en ai trouvé les élytres et le corselet dans les excrémens des oiseaux de grande taille et c'est même cette rencontre qui me révêla la présence de l'insecte dans cette contrée. Je dirigeai en conséquence mes recherches de ce côté et après avoir parcouru une grande partie de la montague sans négliger de renverser chaque pierre et chaque tronçon d'arbre qui se trouvait sur mon passage, j'eus enfin la satisfaction de trouver l'insecte tant désiré-J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle la mort survient quand il est, piqué: tandis que tous les autres individus pris dans la même journée, grands et petits, étoient pleins de vie le soir à mon retour, le C. angustatus étoit presque toujours mort depuis long-temps. J'ai fait la même remarque pour le Car. nodulosus. Pendant une période de huit ans, je n'ai trouvé que sept individus, quoique, chaque année, je l'aie recherché avec un soin particulier.

Le genre Carabus est certainement un des plus interessants tant par la beauté des espéces que par leur nombre. J'en ai fait une double liste selon leur fréquence et selon la hauteur de lieux qu'ils habitent, ce qui permet de saisir d'un coup d'ocuil leur ensemble et leur répartition:

| Selon la fréquence:    |                  | Selon  | la hauteur:                           |                   |
|------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| Carabus auronitens, F. |                  | Carabu | Carabus nemoralis, Ill.               |                   |
|                        | sylvestris, F.   |        | _                                     | hortensis, L.     |
|                        | hortensis, L.    |        |                                       | Bonellii, Dej     |
| <u>`</u>               | violaceus, L.    | •      | ·                                     | Linnei, Pans.     |
|                        | Hoppei, Germ     | -      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | violaceus, L.     |
|                        | Fabricii, Panz.  |        | agentone.                             | auronitens, F.    |
| -                      | depressus, Bon.  |        | <del></del>                           | arvensis, F. var. |
|                        | nemoralis, Ill.  |        |                                       | catenulatus, F.   |
| _                      | arvensis, F. var |        |                                       | sylvestris, F.    |
|                        | catenulatus, F.  |        |                                       | depressus. Bon.   |
| -                      | Linnei, Panz.    |        |                                       | Hoppei, Germ      |
|                        | Bonellii Dej.    |        |                                       | Fabricii, Panz.   |

Les espèces nemoralis, arvensis, catenulatus sont assez rares. Il y a quatre à cinq ans, le C. hortensis étoit très fréquent, depuis lors je ne l'ai rencontré que beaucoup plus rarement, et je l'ai inutilement cherché dans plusieurs localités ou précédemment presque chaque pierre en abritoit un.

## Carabus violaceus, F.

It habite non seulement les vallées, mais aussi il parvient jusqu'à une assez grande hauteur, il est à peu près invariable, assez petit, le bord de ses élytrés est presque toujours violet, très rarement tirant sur le pourpre.

#### Carabus auronitens, F.

Mêmes lieux que le précédent. Les individus que l'on prend vers 6000' environ sont ordinairement plus petits; j'en posséde plusieurs dont la taille est de moitié moindre de l'état normalé les antennes et les pattes sont d'un brun de poix.

#### Carabus Hoppei, Germ.

Assex fréquent à 6000' environ, Rathhausberg, Lucasstuhl, Hohestuhl, Nassfeld. Les individus de couleur foncée sont de beaucoup les plus nombreux. En général il se trouve plus haut, que le sylvestris et rarement dans les mêmes lieux.

### Carabus sylvestris, F.

Commun. La variété de couleur noire métallique, su avec une teinte ferrugineuse sur le disque des élytres ou le long de la suture, ou même tout à fait noire, est beaucoup moins frèquente que le type de l'espéce.

## Carabus Linnei. Meg.

J'ai trouvé en 1847 trois individus dans un bois très humide et non loin de la source de Gastein, depuis lors je l'ai inutilement cherché.

#### Carabus depressus, Bon.

Assez rare — à 5000 jusqu'à 6000'. La couleur varie du bronzé plus on moins verdâtre ou bronzé neirâtre. La différence de taille est aussi assez grande,

## Carabus Bonellii, Dej.

J'ai pris un seul individu de cette espèce dans Gastein même, sur un des murs, qui entourent la jolie Villa, dite la Solitude. L'insecte se trovoit vers le milieu de la hauteur de ce mur, les jambes écartées et fixées sur la pierre dans la position du repos. Je pris toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne pût m'échapper, car a la faveur de la disposition des lieux, cela etoit très facile, mais je fus très étonné de le trouver mort dans une position semblable quelle pouvoit avoir étè la cause de cette mort qui avoit ainsi arrété le petit animal dans sa marche le long d'une parvi perpendiculaire, qui n'offroit aucune entrave? Je n'en saurais donner l'explication. — Je laisse à d'autres plus compétens le soin de décider si cet insecte est suffisamment distinct du précédent, ou bien s'il n'en est qu'une simple variéte; ses caractères spécifiques sont peu tranchés, cependant on constate facilement les différences sur lesqu'elles Dejean s'est fondé pour établir cette espèce, telles sont la forme du thorax un peu plus large en avant et plus en coeur, la couleur plus verte des élytres et de leurs points imprimés et enfin celle des pattes dont les jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

### Carabus arvensis, F. var. aereus Zgl.

Le seul individu que je possède est de la taille des petits exemplaires de l'arvensis, ses pattes sont tout à fait noires, sa forme est un peu plus allongée, moins ample, les élytres sont moins arrondies vers l'extremité et plus étroites.

#### Carabus nodulosus. F.

Il n'est pas trés rare aux environs de Salzbourg à l'embouchure des petits affluents de la Salza, on m'a dit, qu'il se trouvait aussi à Berchtesgaden et à Reichenhall en Bavière.

## Leistus ferragineus, L. Fröhlichli, Dft. et nitidus Dfd.

Pas très rares. Ce dernier est trés agile, il habite non seulement sous les pierres on dans les tronès d'arbres pourris, mais je l'ai plusieurs fois recueilli en secouant le coudrier (Corylus avellana) et l'aulne (Betula alnus).

Le genre Nebria est un de ceux qui fournissent la plus grand partie des Carabiques, que l'on rencontre dans une excursion sur ces montagnes, quoique le nombre des espèces soit assez restreint. Il est de huit.

## Nebria picicornis, F.

Pas rare dans les vallées.

## Nebria Gyllenhalii, Schnh.

Commune sur le bord des torrents, sous les pierres que l'eau baigne, dans les vallèes, jamais sur les très hautes montagnes.

#### Nebria Jokischii Sturm.

Beaucoup plus rare et dans les mêmes lieux que la précédente.

## Nebria stigmula Dj. (Hellwigii St. Dft.)

Je n'hésite pas à regarder cette espèce comme la véritable Stigmula Dj. Elle est extrêmement commune partout à une hautour de 5000 à 6000. Elle ressem-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ble beaucoup à l'Hellucigii Pans. que j'ai prise abondemment sur le Schnee-berg. Elle se distingue de celle — ci par sa forme plus aplatie, par sa couleur, presque tout à fait noire, par la ponctuation plus marquée de ses stries, par la présence de plusieurs points plus gros enfoncés le long de la troisième; ces points sont ordinairement très visibles, ils sont au nombre de quatre ou cing sur chaque élytre; il n'est pas rare que plusieurs d'entr'eux manquent, quelquefois même ils sont presque entièrement effacés. Si à cette absence de points se joint encore la ponctuation des strices beaucoup plus fine, comme cela s'observe quelquefois, la distinction devient plus difficile, mais la couleur générale est toujours plus foncée et surtout plus uniforme. Dans la N. Hellwigit elle est d'un noir brunâtre la tête, les bords du corselet et des élytres sont le plus souvent ferrugineux; on observe en outre une tache rougeâtre souvent très apparente entre les yeux. Peut — étre, malgré ces differences, pourroit — on ne regarder ces deux formes que comme des variétés de la même espèce tenant à la différence des lieux.

### Nebria castanea, Bon. var. concolor, Bon.

J'ai pris la variété noire seulement, en assez grand nombre dans le voisinage d'un amas de neige tassée par le vent à peu de distance de la ligne où les grands arbres cessent de creitre. Quelquefois sept à huit individus étoient réunis sous la même pierre. Grankogel.

#### Nebria brunnea Dft.

Fréquente et dans les mêmes lieux que la stigmula.

## Nebria atrata Dej.

J'en pris, il y a 4 ans, douze individus sur le sommet du Graukogel à 7800', deux ans plus tard, j'en ai trouvé encore une quinzaine sur un des points les plus èlévés du Ruthhausberg du côté de Nassfeld. Mon observation confirme pleinement la remarque de Dejean au sujet des régions habitées par cet insecte. Je ne l'ai jamais aperçu un peu plus bas, dans les endroits où se montrent les individus les plus clairs des espèces precédentes.

## Nebria angustata Dej.

Trois individus seulement venant du Salesenkogel.

# Elaphrus cupreus Dft.

Ordinairement rare. J'en ai rapporté cette année un vinglaine d'individus pris dans les gazons marécageux jusqu' à 5000'

# Loricera pilicornis, F.

Çà et là sous les pierres et quelquefois sur les arbres.

# Pristonychus janthinus Dft.

Très rare. Environs de Böckstein.

Dans le genre Calathus je n'ai noté que les éspeces suivantes. C. melanocephalus, F. micropterus. Dft. fulcipes, Gyll. et cisteloides. Ill. Une remarquable variété de cette dernière est le frigidus Dej. Il se distingue par sa taille plus petite, par l'impression postèrieure de son corselet plus marquée et par ses élytres plus profondèment striées.

## Taphria vivalis, Ill.

Çà et là sous les pierres. Rare.

Parmi les Anchommenus je ne trouve qu'un petit nombre d'espèces sans interêt particulier. Ce sont: A. parumpunctatus, F., viduus, Ps., moestus, Dft., angusticollis, F.

Le genre Pterostichus est assez riche en espèces dont quelques unes sont très répendues. Les plus communes sont: Pt. melanarius Ill., unctulatus, Crtz., fasciatopunctatus, F., Jurinei, Pz. (la var. Zahlbruckneri, Gyss. assez rare) lepidus., F. niger, F., striolus, F., et nigritus, F. On trouve plus rarement le Pt. ovalis, Ill., metallicus, F., oblongopunctatus, F., pygmaeus, St., eruditus, Meg. et enfin l'espèce suivante, qui est nouvelle et que Mr. Louis Miller a fait connoître le premier. La briéveté de la description de l'auteur m'engage à ajouter quelques détails qui me paroisent indispensables.

## Pterostichus Kokeilii Miller (Stettin. ent. Zeit., Jän. 1850, p. 11).

Apterus, niger; thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque bistriato; elytris brevioribus, oblongoovatis, convexis, subtiliter striato-punctatis, punctisque quatuor impressis; pedibus rufo-piceis. Long.  $5\frac{1}{2}$  lign. larg.  $2\frac{1}{4}$  lign.

Il a quelque ressemblance avec le Pt. maurus, mais il est facile de l'en distinguer. Il est d'un noir très légèrement métallique, assez brillant, sa forme est moins allongée, plus large, plus convexe, son corselet est autrement conformé. La tête est assez forte, lisse, les impressions longitudinales entre les antennes sont bien marquées. Les palpes sont d'un brun noirâtre avec l'extremité du dernier article plus claire. Les antennes sont fortes et ne dépassent guères la base du corselet, leurs quatre premiers articles sont d'un ferrugineux obscur, les autres brunâtres et couverts d'une pubescence courte. Le second article est presque égal en longueur au troisième ; dans le maurus le troisième est très sensiblement plus long que le second. Le corselet est beaucoup plus large que long, très peu rétréci en arriére, presque carré; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez profonde; l'impression transversale antérieure est peu distincte, la postérieure est très apparente; il a de chaque côté de la base deux impressions longitudinales, dont l'externe est plus allongée que l'interne et dont le fond est un peu rugueux, ses bords lateraux ne sont pas sinués en arrière comme dans le maurus, mais leur courbe se prolonge jusqu'aux angles postérieurs qui sont coupés carrément et un peu émoussés au sommet. Écusson noir, triangulaire. Les élytres sont en ovale peu allongé, assez convexes, foiblement sinuées à l'extrêmité; leur stries sont fines et légèrement ponctuées, les intervalles sont planes ou presque planes; il y a sur le troisième, quatre points enfoncés, tous placés sur le bord de la secondestrie; la position relative de ces points est variable comme leur nombre qui se réduit quelquefois à trois. On voit en autre le commencement d'une strie entre la première et la suture près de l'écusson. Les pattes sont d'un rouge de, poix. Chez un des individus que j'ai sous les yeux, les cuisses et l'extrêmité des jambes sont d'un brun noirâtre, il se distingue en outre des autres par sa couleur un peu plus brillante et par ses stries un peu plus fines.

J'ai rapporté de Gastein cinq exemplaires de cette espèce, j'en possède trois, j'ai donné le quatrième à Mr. Louis Re'dtenbacher et le cinquième à Mr. le comte Ferrari, il y a cinq ans. Je ne me rappelle pas le sexe de ce cinquième, tous les autres sont des femelles.

Mr. Miller a pris cet insecte dans les Alpes près de Judenburg dans la haute Styrie.

Parmi les Amara, je n'ai à mentionner que les espèces: A. vulgaris, Dj., montivaga, St., acuminata, Pk., apricaria, F., fulva, Dj., picea, F., brunnea, Gyll., et erratica Dft.

Cette dernière espèce, qui est très rare ne se trouve pas dans la fauna austriaca. Dufts chimidt qui l'a fait connoitre le premier a fait sa description sur un seul individu qui existoit dans la collection de Selmann, mais il ne dit pas, d'où il provenoit.

- Le genre Harpalès est mal représenté. Après les laevicollis Dft., et fulvipes F. qui sont très communs, surtout le premier, viennent les H. aeneus, F. ruscornis, F., griseus, Fz., honestus, Dft. Ce dernier m'a fourni une seule fois la jolie var: ignavus Dft.

### Trechus paludosus Gyll.

Ça et la sous les pierres, sous l'écorce des vieux arbres, dans les endroits humides.

## Trechus rotundipennis Dft.

Très rare.

## Trechus retundatus Dj.

Peu fréquent dans les régions où cesse la grande végétation. Rathhausberg, Grankogel, Nassfeld.

## Trechus lithophilus Putz.

Dans les mêmes lieux que le précédent; rare.

Outre les Bembidium fasciolatum, Dft. rupestre, Ill. tibiale Dft. et nanum Gyll. Qui sont abondans, on trouve encore:

## Bembidium bipunctatum, L.

Assez rare.

# Bembidium brunipes, Dej. rusicorne, St.

Il n'est pas très rare dans les vallées; je ne crois pas l'avoir reacontré à plus de 5000'

## Bembidium stomoides, Dj.

J'ai recueilli sept individus de cette espèce que je crois être la stomoides de Dejean et qui est tout à fait distincte du B. crenatum du même auteur ou de l'albipes St. Elle a la plus grande analogie avec le B. brunipes; elle s'en distingue néammoins à la première vue par sa taille un peu plus petite, mais surtout par la forme de ses élytres qui sont moins allongées, plus ovales, un peu convexes et par leur ponctuation qui est aussi un peu moins forte. Cette espèce est plus rare que la précédente. N'ayant pas noté l'endroit précis ou je l'ai trouvé, j'ignore si elle habite les mêmes lieux qu'elle.

### Bembidium glaciale Heer.

Peu commun. Entre 6000 et 8000', principalement sur le bord des mares d'eau de neige.

# Hydrocanthares.

Le nombre des espèces que j'ai observées dans cette famille est assez petit et se renferme presque exclusivement dans les deux genres: Agabus et Hydroporus. Les grandes espèces ne se montrent pas dans ces contrées, du moins n'aije jamais eu occasion d'en voir une seule. Les Agabus Sturmii, Gyll. et maculatus, L. sont les plus communs, mais ils semblent rechercher des lieux différents. L'A. maculatus se trouve dans le lacs ou au bord des rivières dans les endroits ou l'eau est plus tranquille. Je l'ai trouvé encore a plus de 5000'. Re et se c.

L'A. Sturmi plus commun que le précédent recherche les flaques d'eau que l'on rencontre fréquemment sur les montagnes. Je n'ai jamais pris les deux espèces ensemble. L'A. bipustulatus, L. est plus rare et se tient dans des régions plus basses.

Agabus Solieri Aubé (Colymbetes alpestris Heer).

Je l'ai trouvé par la première fois cette année, dans le Windschnursee sur la Reetalpe à une hauteur d'environ 7000'. Au premier abord on seroit tenté de le prendre pour un Ag. Sturmii, qui se montre très fréquemment à une hauteur moins considérable. La différence de coloration des deux sexes est comme dans celui ci très frappante quand l'insecte est vue dans l'eau. Les femelles se distinguent à la première vue par la couleur rousse presque ferrugineuse de leurs élytres. Cette teinte s'assombrit aussitôt que l'insecte est hors de l'eau Après la mort la couleur devient d'un noir de poix, mâte, excepté l'extrêmité des élytres qui est plus lisse, plus brillante et ordinairement roussâtre. Les pattes sont d'un noir luisant, uniforme, avec éclat métallique. Cet Agabus se rapproche du bipustulatus, L. par les impressions fines et linéaires, dont il est couvert. mais il en différe essentiellement par sa forme plus déprimée, par son corselet un peu plus court, plus arrondi sur les côtés et dont les angles postérieurs sont aussi plus mousses, et enfin par la différence de coloration des deux sexes. Heer\*) dit, qu'il est un peu plus petit que le bipustulatus; sur cinquante exemplaires que je pesséde le plus grand nombre égale la taille des plus grands individus de ce dernier.

Hydroporus borealis Aubé et nigrita Gyll.

Assez fréquens.

Hydroporus memnonius, Nic.

Cinq individus seulement rapportés du Reetsee.

Hydroporus melanocephałus, Gyll.

Cette espèce qui habite particulierement le nord de l'Europe, se trouve fréquemment daprès Heer dans les montagnes de la Suisse. Elle est rare dans celles de Gastein.

<sup>\*)</sup> Fauna coleopterorum helvetica P. I., pag. 147. Colymbetes alpestris.

## Hydroporus griseo-striatus, Degeer.

Belle espèce qui paroit habiter toutes les latitudes de l'Europe. Les exemplaires que possède le cabinet impérial de Vienne, avec lesquels j'ai confronté les miens, viennent de la France méridionale. Au bé dit qu' Eschscholtz l'a rapportée d'Unalaschka, et l'a décrité sous le nom de quadristriatus. J'en possède dix-sept individus pris dans le Reetsee.

Parmi les palpicornes je me borne à mentionner les espèces suivantes.

## Helophorus glacialis, Heer.

Sur quarante trois piéces que j'ai recueillies dans plusieurs flaques d'eau à la hauteur de 6000 à 7000', cinq seulement appartiennent à cette espèce, tous les autres sont de l'espéce suivante. Selon Heer, il est très fréquent en Suisse. Mr. Miller m'a dit l'avoir souvent pris en Styrie.

## Helophorus nivalis. Miller.

Oblongus, capite pronotoque nigro-aeneis vel nigro-cupreis, hoc quinque sulcato, sulcis lateralibus internis valde flexuosis, margine punctato rugoso; elytris fortiter striato-punctatis, interstitiis convexis, obscure telaceis, aeneo micantibus, palpis, antennis, pedibusque rufo-ferrugineis. Long: 1½ — 1¾ lignes.

Tête d'un bronzé plus ou moins obscur, quelquesois un peu verdâtee, brillant, densément ponctuée, chargée sur le front d'une impression transversale, recourbée et d'une autre longitudinale plus prosonde et se réunissant à la précédente au sommet de sa courbure, palpes ferrugineux ou d'un ferrugineux obscur; antennes de la même couleur. Prothorax médiocrement convexe, de la couleur de la tête, transversal, assez fortement rétréci vers la base, creusé longitudinalement de cinq sillons prosonds, dont les deux lateraux internes sont très flexuex, intervalles couverts n'une ponctuation bien marquée, marge fortement ponctuée et rugueuse. Écusson arrondi et tres sinement ponctuée.

Élytres un peu plus larges à leur origine que le prothorax à sa base, moins de trois fois aussi longues que lui, légérement élargies un peu au delà du milieu, convexes, arrondies à l'extremité, d'un testacé obscur bronzé, souvent d'un noir bronzé avec quelques taches testacées en arrière et sur les côtés, mais toujours assez indistinctes, marquées transversalement au quart de leur longueur d'une dépression bien apparente; à dix stries profondes et fortement ponctuées; intervalles convexes, lisses, le sutural, et assez souvent le cinquieme et le septième un peu plus saillans, ces deux derniers vers leur origine seulement; pattes ferrugineuses ou d'un rouge ferrugineux avec les tarses un peu assombris surtout vers l'extremité du dernier article.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'H. glacialis, mais elle s'en distingue facilement par sa forme un peu plus large, par les intervalles des stries qui sont convexes et par la couleur ferrugineuse de ses pattes.

Je l'ai vue dans la collection de Mr. Ullrich où elle porte le nom-de tristis, es dans celle de Mr. Miller sous le nom de nivalis, que j'ai adopté.

# Hydraena riparia, Kugel.

Assez rare dans le petits torrents qui descendent des montagnes, plus rare dans l'eau staguante, jusqu'à 5000'.

## Hydraena gracilis. Miller.

Un peu plus fréquente que la précedente et dans les mêmes lieux. Je posséde un individu qui se distingue de tous les autres par le développement beaucoup plus fort des deux derniers articles des palpes maxillaires, j'ignore sí cette particularité a été observée et si elle se rattache à la différence des sexes.

# Sylphales.

### Necrophorus mortuorum, F.

Assez rare. Je l'ai recueilli à Gastein, à Salzburg, et en Bavière. Je ne l'ai jamais pris dans les debris de matières animales, comme cela arrive pour ses congénères, mais seulement dans les champignons en putréfaction.

# Staphy lini.

## Myrmedonia Haworthi, Steph.

Je mentionne ici cette belle espèce à cause de sa rareté, quoiqu'elle soit étrangère à la contrée dont je m'occupe. Elle a été prise par moi aux environs de Potzleinsdorf près de Vienne. Erichson qui n'en connoissoit que deux individus dont l'un lui avoit été donné par Schüppel, comme venant d'Autriche, avoit regardé cet insecte avec doute à la vérité, comme une variété de la fulgida. Je crois que c'est avec raison, qu'on en a fait une espèce particulière, sa taille double de celle de la fulgida et la coloration différente de ses élytres paroissent suffisanement justifier cette séparation.

Aleochara bipunctata Grav. et lanuginosa, Grv.

Rares dans la vallée inférieure de Gastein.

Boletobius cingulatus Mannh.

Un exemplaire unique.

Staphylinus fossor Scop.

Pas rare sous les pierres dans les endroits sablonneux.

Staphylinus fulvipes Scop.

Extrêmement rare.

## Lathrobium scabricolle Er.

Il ressemble entièrement à un Rugilus par son facies et Heer l'avoit placé dans ce genre, mais ses caractères génériques sont ceux des Lathrobium aux quels Erichson l'a réuni. Selon Heer il se trouve rarement dans le Jura, près de Neuchatel et de Genève — il est unique dans ma collection. Graukogel à 5000'.

# Dianous coerulescens, Gyil.

Très rare sous les pierres sur le bord des rivières.

# Anthophagus spectabilis Heer. -

Je ne posséde qu'un seul individu pris sur les bords très humides d'un petit ruisseau à 4000'. Cet insecte est nouveau pour la faune d'Autriche. Erich sof

n'en fait pas mention dans sa grande monographie des Staphylins. He er qui le premier l'a fait connoître dit qu'il est extrêmement rare dans les montagnes du Valais. Kiesen wetter semble le regarder comme très voisin de l'A. austriacus si non comme identique. Je suis disposé à croire; que cet habile, entomologisté n'a pas eu sous les yeux le véritable A. spectabilis. Son oeuil exerce auroit facilement été frappé de la différence. L'exemplaire que je posséde est absolument conforme à la description qu'en donne Heer et celle-ci ne put pas s'appliquer à l'austriacus. L'auteur de la faune suisse s'exprime ainsi: "Caput magnum, punctulatum, in fronte exeavatum, foveolis duabus oblongis impressum, antice margine elevato; antennae dimidio corpore longiores, crassiusculae, totae ferrugineae; pronotum breve, subtransversum, postice peulo angustatum, crebre et sat profunde punctatum, totum nigrum. Elytra pronoto latiera et multo longiora, sat crebre punctata, obscure testacea; pedes testacei, femoribus infuscatis. Long.  $2^{1}/_{2}$ —3 lin.«

L'ensemble de ces caractères ne convient nullement à l'A. austriacus. La comparaison des deux espèces suffit d'ailleurs pour lever tous les doutes. L'A. spectabilis a une forme beaucoup plus allongée rappelant plutôt celle du Deleaster dichrous dont il a à peu près la taille, du moins la femelle qui est le seul individu que je connoisse. L'excavation profonde à deux fossettes sur le front, limitée on avant par un bord saillant légèrement déprimé au milieu, ne s'observe pas dans l'A. austriacus. Le corselet est un peu moins large, plus quadrilatère et couvert d'une ponctuation plus fine. Les élytres sont aussi proportionellement moins larges et moins dilatées en arrière, elles sont plus finement ponctuées et autrement colorées.

## Anthophagus melanocephalus Heer.

Très fréquent à une hauteur de 5000 à 6000' sur le rhododendron, l'aulne (Alnus), le veratrum album etc. avec les espèces armiger, austriacus, testaceus et alpinus. Tous les individus, que je pesséde, à l'excéption d'un seul, ont une tâche assombrie, étroite et allongée autour de l'écusson. La description de Heer n'en parle pas. Cette observation avoit été faite avant moi par Kiesenwetter qui a trouvé sur les montagnes limitrophes de la Carinthie, l'insecte dont il est ici question.

# Geodronius plagialus, F.

En faisant des recherches très attentives mais inutiles pour retrouver l' A. spectabilis, j'ai trouvé huit Geodromus; sur ce nombre un seul porte une tâche rouge sur le milieu de la suture des élytres, chez le second celles-ci ont parteut une l'égère teinte sougeâtre foncée, tous les autres sont noirs. Ils ont tous à peu près la même taille, aucun ne peût se rapporter au Kunzei de Heer.

# Olophrum alpestre Er. (Acidota alpina, Heer).

Un seul individu pris sur le Graukogel à 6000' environ, sous une pierre dans le voisinage de la neige.

# Anthobium longipenne Er.

Fréquent sur la sorbier, le noisetier, l'aulne et plusieurs autres plantes avec l'A. mostanum Er. 4000-5000'.

### Megarthrus depressus. Pk.

Très rare.

## Anisotoma picea III,

Deux individus seulement trouvés sous les pierres dans un lieu sablonneux dans la vallée de Böckstein.

#### Anisotoma nitidula Er.

Un seul exemplaire pris sous une pierre le long du chemin appelé Erzweg ou Römerweg près de Bockhartsee.

### Agathidium badium Er.

Extrèmement rare.

Phalacrus substriatus Gyll. et Ph. corruscus, Pk. Très communs.

## Epurea decemguttata, F.

J'ai recueilli deux exemplaires de cette espèce qui est rare le long du chemin qui conduit de Werfen à Gastein, mais j'ai négligé de noter l'endroit précis. Je l'ai plus fréquemment rencontrée dans donc le parc aux cers près de Munich. Les espèces E. immunda, Er. neglecta, Heer, pygmea, Gyll. melanocephala, Mrsh. florea, Er. et aestiva L. ne sont pas rares, les deux dernières surtout se montrent fréquemment sur les fleurs en ombelle.

## Cryptarcha strigata, F.

Je n'en posséde que quelsques individus pris dans le pays de Salzbourg. Je l'ai prise en abondance dans le parc aux cerfs deja cité, autour des plaies des vieux chènes, d'ou découloit une séve extravasée dont l'insecte paroit faire sa nourriture.

## . Peltis ferruginea L.

Commune, seule espèce du genre que j'aie remontrée.

# Thymalus limbatus, F.

Assez rare sous l'écorce des vieux sapins jusqu'à 4500'.

# Sylvanus bidentatus. F.

Seule espèce du genre observée. Pas commune.

# Mycetophagus fulvicollis, F.

Deux individus seulement pris dans le bois vermoulu et sec.

# Syncalypta setosa Witi,

Très rare sous les débris des végétaux. Vallée de Böckstein.

# Syncalypta setigera, Ill.

Moins rare que la précédente. Environs de Salzbourg.

On trouve dans le genre Byrrhus les espèces suivantes B. pilula L. et var. arietinus, Steff., fasciatus, F., dorsalis, F., varius, F. La plus commune des toutes est le Byrrhus scabripennis, Steff.

On trouve cet insecte sur les limites de la grande végétation, jè ne l'ai jamais vu à une hauteur de 7000'. Il se tient caché sous les pièrres même pendant les plus beaux jours, il se creuse ordinairement dans la terre une petite cavité qui s'adapte parfaitement à la forme de son corps et dans laquelle il séjeurne dans un état d'engourdissement apparent. Les rugosités qui couvrent les élytres varient beaucoup, chez quelques individus elles sont très marquées, elles sont très foibles chez d'autres, et l'on observe tous les degrés intermediaires. Ceux qui sont récemment transformés sont couverts d'une villosité soyeuse, chatoyant à la lumière, mais le plus grand nombre en est plus ou moins privé sans doute par le frottement.

Simplocaria semistriata, F.

Pas rare.

Simplocaria acuminata, Er.,

Un seul exemplaire.

Elmis Maugetii Ltr.

Je l'ai pris abondamment dans les petits courants d'eau. Les endroits où l'eau tombe en cascade m'ont fourni la plus abondante moisson. Le plus souvent je négligeois de retourner les pierres pour ne m'attacher qu'aux fragments de bois submergés, dans la certitude d'en trouver un plus grand nombre.

## Phyllopertha horticola, F.

Cette espèce qui est très commune partout dans les régions plus chaudes et les pays plats, se montre aussi à des hauteurs considérables. J'en ai pris un certain nombre sur le sommet du Gamskahrkogel, dont la hauteur est de 7789. C'est sur la neige qui n'abandonne presque jamais le côté nord-est de cette cime que je l'ai trouvé avec un bon nombre d'autres insectes dont quelques uns très rares. Ils avoient sans doute été jettés lá par la violence du vent et engourdis par le froid ils n'avoient plus la force nécessaire pour reprendre leur vol. La chasse dans ces conditions est souvent très fructueuse et je ne la négliges jamais.

Dans le genre Aphodius je me borne à citer les espèces plus particulières aux régions alpines. Telles sont:

Aphodius alpinus Scop.

Assez fréquent.

## Aphodius discus Schm.

J'ai pris cette année pour la première fois une trentaine d'individus sur la Reetalpe dans deux flaques d'eau, où ils étoient venus se noyer, tous étoient vivants et parfaitement conservés. Comme l'espèce m'étoit inconnue alors, ma curiosité étoit d'autant plus grande, je recherchai attentivement sur les bords de l'eau et même à une assez grande distance, je n'en découvris qu'un seul sur la terre. Les excrémens desséchés des animaux ne renfermoient absolument aucun habitant. La végétation n'étant pas sortie de son sommeil d'hiver, quoique nous fussions en juillet, les troupeaux n'avoient pas encore parcouru ces hautes régions, les Chamois seuls se montroient en grand nombre. Je ne pus donc re-

cueillir aucun renseignement sur la manière de vivre de cet insecte que je trouvois seul au milieu d'une nature que la chaleur du soleil n'avoit pas encore revivisité.

## Aphodius depressus Kugel.

Ça et là dans les régions subalpines.

### Ammeecius gibbus, Grm.

Peu fréquent.

La famille des Buprestides trouve à peine quelques représantants, outre l'Ancylocheira rustica, L. qui est commune. Je n'ai vu qu'une fois les élytres isolées de l'A. octoguttata, L. quelques Agrilus quercinus Rat. et plus fréquemment l'Anthaxia umbellatarum, F.

# Élatérides.

### Adelocera fasciata, L.

Pas rare. Je l'ai surtout trouvée sous l'écorce des grands sapins gisant à terre, et je ne doute pas que sa larve n'ent vécu dans la même lieu.

### Athous trifascialus, Hbst.

Ce joli insecte est très rare. J'en possede quatre individus, dont trois ont éte pris à Böckstein pendant une journée très chaude; il vole avec beaucoup de rapidité et se pose volontieres sur les arbres renversés et exposés à l'ardeur du soleil. Le quatrième dont le dessein est un peu moins distinct et qui se rapporte au bifasciatus Gyll, a été pris dans un tronc de sapin en partie décomposé.

# Campylus linearis, F.

Médiocrement rare, sur les feuilles dans les endroits humides. La var. dont les élytres sont tout à fait noires, à l'exception d'une bordure étroite qui reste jaunâtre est fort rare.

## Limonius Bructeri, F.

Je n'ai pris que très rarement l'insecte parfait, mais j'ai fréquement trouvé la larve en juillet sous la mousse qui recouvre les pierres sur lesquelles est répandue une légère couche de terre végétale. Parmi celles que j'ai observé les unes avoient atteint leur entier développement et se sont bientôt transformées en mymphe d'où l'insecte parfait est sorti en Septembre. Déux plus petites ont continué à grandir, à la fin d'Octobre leurs mouvemens sont devenus plus lente et comme engourdis. Les ayant visité de nouveau à la fin de Novembre, je les si trouvé immobiles mais s'agittant au moindre attouchement. Il y a tout lieu de croire qu'elles passeront ainsi tout l'hivér et que l'insecte se développera de bonne henre au printemps prochain. Ces larves sont conservées dans la même terre où je les ai decouverts.

Description: Longueur 5 à 6 lign. largeur 3/4 lign. Corps cylindrique, un peu aplati sur ses faces abdominale et dorsale; couleur générale d'un jaune rougeâtre en dessus, ou d'un jaune orangé chez les individus plus jeunes; tête un peu rembrunie, palpes et antennes annelées de brun et de jaune pâle. Anneaux au nombre de douze, le premier ou cervical plus grand que les autres. Ils ont

une consistance semi ecailleuse et offrent tous sur la ligne médiane une impression longitudinale très fine et distincte surtout par sa coloration un peu plus pâle, ponctuation éparse et peu profonde, poils roules et très peu nombreux disséminés sur tout le corps. L'anneau anal est rebordé horizontalement en arrière et sur les côtés en forme de demi cercle, ce rebord offre en arrière une échanceure presque circulaire et formée comme par un emporte-piéce. Trois paires de palles sur les premièrs anneaux. Un tubercule charnu, ayant la forme d'un cône tronqué sur l'anneau anal.

J'ignore si cette larve a été observée par d'autres, mes recherches dans les ouvrages d'entomologie ne m'ayant conduit à aucun résultat.

### Ampedus balteatus, L.

Très rare.

## Ampedus elongatulus, F.

Un seul exemplaire pris à Lend au pied d'un érable. Cet insecte ne doit pas etre confondu avec l'elegantulus Schah., que l'on trouve au Prater et dont il est facile de le distinguer.

## Ampedus serofa, Grm.

Assez fréquent dans le tronc des vieux sapins rénversés à terre. Il pénêtre fort loin dans l'epaisseur du bois qui se décompose, on le trouve plus rarement sous l'ecorce.

### Ampedus brunnicornis, Grm.

Dans les mêmes lieux que le précedent, mais beaucoup plus rare.

## Cryptohypnuş riparius, F.

Il n'est pas très rare sous les pierres à 6000' environ: Graukogel.

## Cryptohypnus dermestoides Hbst.

Comme le précédent; rare.

Dans le genre Corymbites on rencontre assez souvent les espèces suivantes: C. haemalodes, F. aulicus, Ps. cupreus, F. aeruginosus, F. pectinicornis, L., et tessellatus, L.

Les espèces du genre Diacanthus sont: holosericeus, F., melancholicus, F., aeneus, L., et rugosus Grm. Aucun n'est rare. Le D. rugosus ne se montre qu'à une hauteur considérable. Il se tient immobile tous les pierres, il est très rare de le voir voler, ou de le rencontrer courant sur le gazon. On peut présumer que la larve ne vit pas dans le bois, car l'insecte se montre dans les lieux qui en sont complettement dépourvus et j'ai plusieurs fois rencontré des individus de consistance encore trés molle qui me paroissoient s'être transformés dans le lieu, ou je les ai capturés; il ne me paroit pas invraisemblable quelles trouvent leur nourriture dans les racines des plantes herbacées.

Sericosomus brunneus, F.

Pas très rare, Nassfeld.

Sericosomus tibialis Lap.

Un seul exemplaire.

(Fortsetzung folgt.)

Herr Dr. Const. v. Ettingshausen legt das erste Heft seines Werkes: «die Tertiärfloren der österreichischen Monarchie« zur Ansicht vor. Dasselbe enthält die Bearbeitung der in den nächsten Umgebungen von Wien bisher aufgefundenen Reste vorweltlicher Pflanzen. Dieselben finden sich nur in denjenigen tertiären Lokalitäten, welche durch das brackische Aussehen ihrer Fauna sehr ausgezeichnet sind. Diese Eigenthümlichkeit des Vorkommens und insbesondere die Aufmerksamkeit, welche die k. k. geologische Reichsanstalt zunächst den geologischen Verhältnissen von Unterösterreich und der angrenzenden Länder zugewendet, bestimmten den Verfasser die Untersuchung dieser interessanten Pflanzenreste vor allen zu unternehmen, und deren Resultate zu veröffentlichen. Nach denselben konnten 33 Arten der fossilen Flora von Wien unterschieden werden, welche sich in 24 Familien derart vertheilen, daß alle größern Abtheilungen des Gewächsreichs vertreten erscheinen. Aus der Vergleichung sowohl der Arten als der Geschlechter, welchen sie angehören, mit denen der bekannteren Floren der Tertiärformation, ergibt sich mit Bestimmtheit das miocene Alter dieser Flora. Sie zeigt die größte Verwandtschaft mit der fossilen Flora von Parschlug in Obersteiermark.

Herr Al. Pokorny gibt unter Überreichung eines Fascikels getrockneter Pflanzen für den Verein, fernere Beiträge zur Flora des böhmisch-mährischen Gebirges:

Die Ausmerksamkeit, welche die Wiener Botaniker, nachdem sie ihre nähern Umgebungen auf eine eben so genaue als erschöpfende Weise durchforscht haben, nun auf die angrenzenden natürlichen Florenbezirke richten, bestimmt mich, einige Beobachtungen über jenes benachbarte Gebiet, welches die zahlreichsten und auffallendsten Verschiedenheiten gegen die Wiener Flora zeigt, nämlich über das böhmisch-mährische Gebirge, mitzutheilen. Bereits habe ich in einer der früheren Sitzungen die Ehre gehabt, über die Torfvegetation dieses Gebirges zu sprechen; auch haben die Herren Kerner und Ortmann diesem Vereine höchst schätzenswerthe Mittheilungen über die eigenthümliche Flora desselben gemacht, und unser verehrter Vice-

Digitiz 13 Google ...

präsident Herr Direktor Fenzl wies in der letzten Sitzung auf die Wichtigkeit der Verbreitungsgesetze einzelner interessanter Pflanzen in dieser, ihm aus eigner Anschauung bekannten Gegend hin. Es ist dadurch namentlich die Kenntniss des südöstlichen Theiles dieses mächtigen zwischen Krems, Znaim, Brünn und Olmütz einerseits, und Linz Budweis und Czaslau andererseits liegenden Gebirgszuges, schon bedeutend gefördert worden, und es baben die ältern Beobachtungen, die sich zumeist auf einen von Welwitsch im Sommer 1833 dahin unternommenen Ausflug gründeten, größtentheils ihre Bestätigung gefunden. Auf einer botanischen Exkursion, welche ich im August dieses Jahres unternahm, durchstreiste ich das ganze Gebirg in seiner Längsrichtung von Krems bis nach Iglau, und hatte dabei Gelegenheit, die Eigenthümlichkeit, aber auch große Gleichförmigkeit in der Flora des ganzen Gebirgszuges, den ich aus der Gegend von Iglau her genau kenne, zu beobachten.

In Stein angelangt, fand ich die Botaniker Herrn Major Aichinger und die Herren Kerner in Mautern, bei denen ich mir rücksichtlich der Richtung meiner Exkursionen Rathes erholen wollte, verreist. Die steil gegen die Donau abfallenden aus Gneus bestehenden Berge mit ihren kurzen und schmalen, zugleich aber tiefen, schluchtähnlichen Thaleinschnitten, hier Gräben genannt, stechen zu sehr von den benachbarten, mit Wein terassenförmig bepflanzten Lehmhügeln und der Fläche des Donauthals selbst ab, um nicht jeden der Gegend auch unkundigen Botaniker zum Besuche einzuladen. Ich begab mich daher alsbald in das benachbarte Alaunthal zwischen Stein und Krems, dessen reiche Vegetation eine merkwürdige Mischung der Kalk- und Schieferflora zeigte. Während namentlich die herumliegenden Steine und Felsen von Gneus von den für Schiefer charakteristischen Flechten und Moosen überkleidet waren, hefand sich unter den Phanerogamen eine große Zahl von kalkliehenden Pflanzen, welche auf dem Plateau des böhmisch-mährischen Gebirges nicht mehr vorkommen, oder doch sehr selten sind. Hierher gehören: Equisetum elongatum, Sesleria coerulea, Anthericum ramosum, Tofjeldia calyculata, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Bupleurum falcatum, Seseli glaucum, Dictamnus fraxinella, Polygala major, Clematis recta, Tunica

saxifraga, Linum tenuifolium, Lavatera thuringiaca, Genista pilosa, Medicago falcata, Dorycnium pentaphyllum. Von einem jungen Botaniker erfuhr ich, daß auch Campanula bononiensis und Linum hirsutum hier gefunden worden sein sollen.

, Die Beobachtung, daß sich zahlreiche Kalkpflanzen auf den Abfällen des böhmisch-mährischen Gebirges gegen das Donauthal vorfinden, fand auch bei einer Exkursion auf den Dürrenstein ihre Bestätigung. Außer den eben angeführten fanden sich noch folgende kalkliebende Pflanzen vor: Sempervivum hirtum, Iris germanica, Teucrium chamaedrys, Alyssum montanum, Arabis petraea, Silene otites und Anemone pulsatilla. Außer Allium flavum, welches alle. Felsen bedeckte, halte ich die hier häufigen Arten: Alyssum saxatile, Sedum reflexum, und Aconitum anthora für die südliche und östliche Grenze unseres Gebirges sehr bezeichnend, da sie außer im Donauthale mir auch aus der Gegend von Znaim bekannt sind, meines Wissens aber auf dem eigentlichen Plateau des Gebirges nirgends vorkommen, und bekanntlich in den nähern Umgebungen Wiens ebenfalls fehlen. - Außer diesen Anklängen an die Kalkflora mehren sich jedoch hier schon die Anzeichen der Schieferslora, besonders in dem häufigen Auftreten von Asplenium Trichomanes, septemtrionale, Jasione montana, Sileranthus perennis und andere. Das Bild der vollkommensten Schieferslora zeigt sich jedoch, wie man den höchsten Punkt erstiegen hat und nordwärts blickt. Hier muß jedem Besucher der Gegend der grelle Unterschied, der in der Landschaft wie in der Vegetation besteht, auffallen. Statt des schönen, an den untern südlich gekehrten Gehängen noch mit Weinbergen bepflanzten Donauthales, erblickt man nun mit einem Mal das rauhe, wellenförmige Gebirgsland, das in ermüdender Einförmigkeit sich ohne Unterbrechung nordwärts erstreckt, und nur eine stets wiederkehrende Abwechslung von Wäldern und Feldern zeigt, da die Wiesen, Sümpfe, Torfe und Teiche, an denen dieses Gebirge so reich ist, sich gewöhnlich in den schmalen Thälern dem Auge entziehen. Gleich im Walde zeigt sich dieser Charakter der nördlichen Abdachung durch das massenhafte Auftreten von Calluna und Vaccinium Myrtillus, mit den sie begleitenden Moodes und Farren so dass einige Exemplare

Cyclamen europaeum um so mehr abstachen. Gleichfalls ausnahmsweise beobachtete ich hier das kalkholde Polypodium Dryopteris, β. glandulosum (P. calcareum L.) ebenfalls auf Gneus. In der Nähe des Scheibenhofes wurde nebst den gewöhnlichen Getreidearten und der Kartoffel noch Mais und der charakteristische Mohn im Großen gebaut. Auf einer Trifft stand bereits ein Strauch von Alnus viridis, welche am ganzen Plateau des Gebirges stellenweise sehr häufig wächst; auf einem Brachacker fanden sich in großer Menge: Scleranthus annuus, Filago montana, Chrysanthemum chamomilla, Arnoseris pusilla, Alchemilla arvensis, und Viola arvensis; eine Vertheilung von Arten, wie sie in der Wienergegend nirgends zu finden ist. Die Vegetation der Feldraîne, Holzschläge und einer Sumpfstelle beim Rehberger Hof, so wie die Abhänge des Kremserthales zeigten so wenig Auszeichnendes, daß ich sie hier übergehe. Obwohl nicht mehr zur Flora des hier zu erörternden Gebirges gehörig, mag aber hier erwähnt werden, daß auf der zweiten der eigentlichen Mündung der Krems gegenüber liegenden Donauinsel an einer Stelle ziemlich häufig die seltene Typha minima in Gesellschaft von Hippophaë rhamnoides wächst.

Das tertiäre Hügelland, welches sich zwischen Krems und Langenlois befindet, ist durchgehends mit Weingärten und Feldern bedeckt, und bildet nur in den tiefeingeschnittenen Hohlwegen, auf deren senkrechten Lehmwänden Isatis tinctoria und Cytisus austriacus vorkommen, einiges botanische Interesse. In Langenlois sprach ich Herrn Apotheker Kalbruner, welcher seit Jahren mit vielem Eifer die Flora des angrenzenden böhmisch-mährischen Gebirges beobachtet, und an einer Aufzählung der in der Bezirkshauptmannschaft Krems vorkommenden Phanerogamen arbeitet. Möchte er doch durch die Veröffentlichung derselben recht bald eine vollständige zusammenhängende Darstellung der Vegetation einer Gegend geben, von der wir bisher nur lückenhafte Skizzen besitzen.

Der eigenthümliche gegen das Donauthal so abstechende-Charakter des Plateau's im böhmisch-mährischen Gebirge ist eben so auffallend, wenn man dasselbe bei Weissenkirchen am Seibringberge betritt, wo sich die Poststrasse mühsam hinaufschlängelt, dann aber auf einem verhältnismäßig ebenen Boden über Rottes nach Ottenschlag fortzieht. Zwischen beiden letztern Orten, die schon sehr hoch liegen, und daher ein sehr rauhes Klima besitzen, bemerkte ich Alnus viridis und in einem Haferfelde Muscari comosum in größter Menge. Bei Ottenschlag fand ich an Teichrändern Juncus supinus, Scirpus setaceus, und eine Landform von Callitriche stagnalis. Anfangs August stand hier Tilia grandifolia in voller Blüte, die Johannisbeeren reiften eben, Roggen, Hafer und Gerste grünten noch.

Gegen Gutenbrunn, 2562' hoch gelegen, wohin ich mich dann wandte, wird die Gegend noch rauher und eigenthümlicher. Fast theilt sich nur Wald und Sumpf, in dem Flächeninhalt: der kulturfähige Boden tritt sehr zurück. Gutenbrunn liegt am östlichen Abhange eines Gebirgsrückens, der sogenannten weißen Steinwand, der mit einem zusammenhängenden Waldbestand von 24000 Jochen bedeckt ist, und seine zahllosen Quellen nach vier Richtungen entsendet, indem die Quellen des kleinen Kamp, der großen Krems, des Weiten- und Isperbaches hier nahe neben einander liegen. Da das Gebirge nur gegen Süden in das Isperthal steil abfällt, nach den übrigen Richtungen hingegen sich nur sanft verslacht, das ganze Terrain aber von dichten Wäldern bedeckt ist, so unterliegt es eigenen Schwierigkeiten hier sich zu orientieren, und die Gegend nach einem gewissen Plane zu begehen. Zudem kommt, daß es schwer ist, einen Führer zu bekommen, der den Wald und die Torfe in demselben genau kennt. Da ich bereits früher über die Vegetation der hiesigen Torfe eine Mittheilung maehte, so beschränke ich mich hier bloß nur auf einige Andeutungen über die Waldflora. Dieselbe gleicht an sumpfigen Stellen sehr der Torfflora, hat aber sonst einen fast subalpinen Charakter. Es sind hier anzuführen: Lycopodium clavatum, und annotinum, Danthonia decumbens, Luzula albida, und maxima, Majanthemuw bifolium, Convallaria verticillata, Listera cordata (sehr häufig an der Straße nach Zillek), Orchis maculata, Gymnadenia conopsea, Hieracium paludosum, Senecio nemorensis, Doronicum austriacum, Pyrola uniflora, und die Vaccinien.

Auf einer Exkursion auf den aus dem tiefen Isperthale 3355' hoch aufsteigenden Ostrong bei Leimbach hatte ich Gelegenheit,

die große Armuth der hierortigen Bergflora im Vergleich mit den Bergen in der Umgebung von Wien zu erkennen. Am Wege dahin stand bei Leimbach unter feuchtem Gebüsch: Salvia glutinosa, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Impatiens noli tangere, Spiraea ulmaria, Pimpinella magna. An einer Wiese am Fuße des Berges hinter einer Brettsäge: Orchis latifolia, Platanthera bifolia, Epipactis palustris (in einem Exemplare), Succisa pratensis, Nardus stricta. Im Walde, der fast nur aus Büchen bestand, war von einer untergeordneten Flora gar nichts zu sehen; erst weiter oben zeigte sich ein Holzschlag mit der ihm eigenthümlichen aber gewöhnlichen Flora. Der ziemlich langgedehnte Bergrücken besitzt unter dem Gipfel trockene Bergwiesen, welche folgende Pflanzen zeigten: Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Luzula albida, Arnica montana, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula rotundifolia, Rhinanthus minor, Polygala vulgaris. Auch der höchste Punkt; der Peilstein, enthielt nur triviale Arten: Carex leporina, Aira flexuosa, Solidago virgaurea, Hieracium murorum, Rubus Idaeus.

· Von Gutenbrunn verfügte ich mich über Zwettl direkt nach Gmünd, wo ich mehrere Ausslüge in die merkwürdige Sumpsebene gegen Erdweis, Weissenbach und Thiergarten bei Nagliz unternahm. Da gerade diese von Wald bedeckte Sumpfebene die ausgesprochenste Sumpf-Vegetation besitzt, so wurden diese ihre Verhältnisse ebenfalls schon früher besprochen: Es sei hier nur in Kürze noch erwähnt, das massenhafte Vorkommen von Nuphar luteum in der Luschniz oberhalb Erdweis, von Pteris aquilina in den Wäldern daselbst. Seltener sind: Polypodium phegopteris und Thysselinum palustre im Wielander Walde und Rhynchospora alba auf einer Sumpfwiese bei Weissenbach. So weit ich das böhmisch-mährische Gebirge bisher bezüglich seiner Flora kennen gelernt habe, so waren vorzüglich drei Bezirke, deren jeder sich durch eigenthümliche Vegetationsverhältnisse auszeichnet, zu unterscheiden, und künstige Excursionen hienach einzurichten. Der erste dieser Bezirke umfaßt die östlichen und südlichen Abfälle des Gebirges, und zeichnet sich durch zahlreiche, dem angrenzenden Wiener-Florengebiete angehörige, häufig kalkholde Pflanzen aus. Der zweite und zugleich größte Bezirk be-

greist das ganze Plateau des Gebirgs, und enthält die eigenthümliche aber einförmige und arme Schieferslora desselben. Nur im südlichen Theile kommen durch die höhere Elevation über die Meeressläche bedingt, zahlreiche der Berg- und subalpinen Flora zugehörige Arten hinzu. Zum dritten Bezirke gehört endlich die in ihren Vegetationsverhältnissen höchst eigenthümliche tertiäre Hochebene von Wittingau (1400—1500 'hoch über der Meeressläche gelegen), welche im südöstlichen Theile die ausgedehnteste Torfvegetation und in ihrem nördlichen und westlichen Theile die ausgezeichnetste Teichslora besitzt.

Herr Salzer legt eine von ihm heuer am Schneeberg zwischen Primula integrifolia und P. minima gefundene Primel als Primula floerkeana vor. In der darüber entstandenen Diskussion, wobei Herr R. v. Heufler bemerkt, daß die vorliegende Pflanze wohl von der, von Flörke 1798 auf Urgebirg im Zillerthale entdeckten, von Lehmann beschriebenen Pr. floerkeana verschieden sei, weist Herr Vicepräsident Direktor Fénzl darauf hin, daß solche sparsam, höchst lokal, oder ganz vereinzelt vorkommende Pflanzen vorzüglich ins Auge zu fassen seien, um ihre eigenen Artrechte oder deren hybride Natur zu ermitteln, indem es wohl der Analogie aus dem Thierreiche nach, nicht unmöglich sein dürste, daß auch unter den Psianzen einzelne Arten im Aussterben begriffen sein könnten. Sind es Hybriden, zu welcher Vermuthung die verdächtige Nachbarschaft unserer Kalkpflanze sehr auffordert, so dürsten wir es hier mit zwei verschiedenen Formen zu thun haben, indem die auf Urgebirg in Tirol, wo Pr. integrifolia ganz fehlt, vorkommende Pr. floerkeana sich stats unter Pr. glutinosa und Pr. minima findet, und wobei also jedenfalls letztere eine Hauptrolle spielen würde.

Herr Dr. J. Rud. Schiner theilt ein Schreiben des auf einer naturwissenschaftlichen Reise in Sicilien abwesenden Herrn Präsidenten, Sr. Durchlaucht Fürsten von Khevenhüller-Metsch, seine heurige Durchforschung der Adelsberger Grotte betreffend, mit:

"Der günstige Erfolg meiner vorjährigen Reise nach Adelsberg, wo ich zwei Exemplare des so seltenen *Leptodirus Hohenwarti* auf-

zufinden so glücklich war, veranlaßte mich, auch heuer mein Glück zu versuchen. Ich reiste deßhalb im verflossenen August nach Adelsberg in der Absicht, dießmal die Höhle recht gründlich zu durchforschen. Ausgerüstet mit allen Apparaten, die mir zu dieser Expedition als zweckmässig erschienen, traf ich am 9. August in Adelsberg ein, und sorgte sogleich um verläßliche Führer für den nächsten Tag. Am 10. August früh um 10 Uhr trat ich denn in Begleitung zweier Führer und meines Jägers die unterirdische Reise an. Das erste, was uns begegnete, waren Fledermäuse, die vor dem Lichtscheine scheu aufflogen, und sich aus der Höhle tummelten. Wir setzten über die Brücke, gingen die Stiege abwärts, und kamen so an den Fluss, an dessen Ufer ich unter Steinen kleine Muscheln fand, die wie schwarze Punkte aussahen, und welche ich nur mit Zuhilfenahme meiner guten Loupe als Conchylien erkannte. Während ich mehrere derselben einsammelte, flogen mückenartige, lichtgrüne Dipteren an das Licht, die ich nebst einer grössern Neuroptere, gleichfalls vom Lichtscheine angelockt, einsammelte. Es waren Chironomus viridulus, Mg. und Baetis bioculata, Pz.

Das nächste Thier, welches ich auffand, war der herrliche Pristonychus Schreibersii Schm., der nicht unter Steinen, sondern in den Winkeln der Felsenwände ruhig saß.

Bis zur berühmten Calvariengrotte war weiter Alles wie ausgestorben, der große Dunst und Qualm, welcher von allen möglichen Brennapparaten, die man täglich in die Grotte schleppt, um sie den zahlreichen Besuchern zu erleuchten, mag wohl alles Lebende verbannen. Auch da fand sich lange nichts vor, bis ich es versuchte in die Spalten und Klüfte abwarts zu klettern, und mein Jäger in der entgegengesetzten Richtung dasselbe that. Letzterem gelang es wirklich zu meiner Freude zwei Stücke vom Leptodirus zu finden. Ich selbst mußte mich mit mehreren zerfressenen Stücken und einer kleinen Schnecke begnügen, die ich tief unten auffand und mitnahm. Alle Exemplare wurden nur auf ganz reinen Stalactitwänden gefunden, wo sie langsam umherkrochen. Obwohl wir bis fünf Uhr Nachmittags unablässig und fleißig gesucht hatten, erbeuteten wir doch für diesen Tag nichts weiter als diese zwei Leptodirus. Der zweite Führer kam

zwar mit der Nachricht, daß er gleichfalls ein schönes frisches Exemplar desselben gefunden habe, allein er hatte es mit einem Obisium longimanum Koll. (Blothrus spelaeus Schiödte) in ein Fläschchen geworfen, wo wir es, von letzterm in Stücke zerlegt, vorfanden. Dieser letztere ganz zufällige Umstand hatte für mich, obwohl mir dadurch ein Exemplar des Leptodirus verloren ging, doch viel Belehrendes und bestätigte mich in meiner schon ausgesprochenen Ansicht, daß dieses Obisium dem Höhlenkäfer nachstelle und aufzehre. Die Stückchen des verunglückten Käfers waren so regelmäßig und gliedweise abgetrennt, daß man alle leicht erkennen konnte, und es den Anschein hatte, als habe das Thier nur ein Pröbchen seiner Zergliederungskunst ablegen wollen.

Am nächsten Tag, den 11. August, waren wir um zehn Uhr früh wieder an Ort nnd Stelle. Wir suchten wieder bis gegen fünf Uhr Nachmittags fleißig und fanden in denselben-Schluchten der Calvariengrotte drei schöne Exemplare des Leptodirus, ganz unter denselben Verhältnissen, wie den Tag früher. Das eine Exemplar, welches ich eingesammelt habe, kroch wieder langsam den Weg vor sich betastend auf ganz reinen Stafactitwänden hinan. Auch mehrere zerfressene Exemplare fand ich wieder, und in einem Spinnengewebe ein verunglücktes Obisium zugleich mit den Ueberresten eines Leptodirus. Die Spinne selbst, welche ziemlich groß, beinahe von der Größe einer Kreuzspinne war, entsich so schnell in die Finsterniß, daß ich sie leider nicht erforschen konnte.

Am 12. August verließ ich Adelsberg, um einen Ausflug nach Triest zu machen, kehrte aber am 17. wieder dahin zurück, und verfügte mich sogleich — es war zwei Uhr Nachmittags — in die Grotte.

Einer meiner Führer, welcher bei unserm letzten Besuche gehört hatte, wie ich den Verlust der großen Spinne bedauerte, sammelte während meiner Abwesenheit, tief in der Grotte eine solche, und übergab sie mir. Ich erkannte sogleich, daß sie augenlos sei. Herr Kustos Kollar hatte die Gefälligkeit sie später zu bestimmen. Es war Stalita taenaria, Schiödte, eine Spinne aus der Familie der Dysderae.

Bei diesem dritten Besuche der Calvariengrotte hatte ich Gelegenheit, in der tiefen Schlucht zur linken Seite, eine Weile lang das Treiben

eines Obisium zu beobachten. Das Thier kroch bald rechts, bald links, tastete nach allen Seiten herum und schien offenbar irgend etwas aufsuchen zu wollen. Ich vermuthete, daß diese Jagd einem Leptodirus gelte, und hatte mich hierin nicht getäuscht. Ungefähr vier Schuh höher an der entgegengesetzten Wand derselben Säule kroch ein herrlicher Leptodirus. Lange Zeit ließ ich beide Thiere ungestört, bis ich mit Bestimmtheit erkannt hatte, daß die Bewegungen des Obisium offenbar von den des Leptodirus geleitet waren, und daß es somit dem Höhlenkäfer wirklich nachstellte. Indessen hatte meine Blendlaterne auf die Thiere eingewirkt, ich sah, daß beide unruhiger wurden, und durfte, wenn ich sie sicher einsammeln wollte, nicht länger zögern. Der Käfer war sogleich eingefangen, nicht so leicht ging es mit dem Obisium, das sich förmlich zur Wehre setzte, ziemlich schnell vorwärts und rückwärts prallte, und durchaus nicht mein Gefangener werden wollte. - Mittlerweile hatte auch einer der Führer einen Leptodirus gefangen, und zwar an derselben Stelle, wo ich am 11. August mein Exemplar gesammelt hatte. Ein drittes Exemplar, das an diesem Tage noch meine Beute wurde, kam unter eigenen Verhältnissen vor. Einer der Führer bemerkte es an einer Säule und rief mich dahin. Der Käfer war mit dem Rücken an der Säule angeheftet, und streckte alle sechs Füße weithin aus. Ich löste ihn sorgfältig los, und fand bei genauerer Untersuchung, die ich mit Hilfe der Loupe anstellte, das ganze Thier mit feinen Spinnenfäden so geschickt umsponnen, daß es sich in dieser Lage schwerlich mehr bewegen konnte, und so von der grausamen Spinne wahrscheinlich ganz ausgesogen wurde; wenigstens schien der Hinterleib ganz leer zu sein, wie an jenen Stücken, die ich am Boden zerstreut vorfand.

Gegen neun Uhr Nachts beendeten wir unsere Excursion. Im Ganzen hatte ich dieses Mal acht Stücke des seltenen Käfers erbeutet.

Wenn ich aus diesen wenigen Beobachtungen irgend einen Schluß ziehen darf, so wäre es dieser: Der Leptodirus scheint ein Nachtthier zu sein, denn wir fanden gegen Abend verhältnißmäßig die meisten Käfer. Sein Vorkommen ist konstatirt nur in der Calvariengrotte anzunehmen, wo er in den tiefsten Schluchten, da wo er nicht leicht

durch die Lichtfackeln der Besucher beunruhigt wird, auf ganz reinen, feuchten, doch nicht allzunassen Stalactitwänden langsam umherkriecht, und sich wohl auch in den Höhlungen derselben verbirgt. Seine Feinde sind das benannte Obisium und ohne Zweifel auch die augenlose Höhlenspinne Stalita Taenaria.«

Richard Fürst zu Khevenhüller-Metsch.

Herr Ludwig Miller legt die ausführliche Beschreibung der auf pag. 10 dieser Mittheilungen vorläufig aufgeführten und daselbst theilweise unterschiedenen von ihm neu entdeckten Käfer Oesterreichs vor:

#### Bembidium lateritium Mill.

Viride, nitidum, thorace cordato, postice utrinque foveolato punctatoque, elytris ovatis punctato-striatis, antennis pedibusque flavis. Long. 2 lin. Bemb. Milleri, Rdtb. in litt.

Grün glänzend. Das Halsschild etwas hreiter als lang, gegen die Basis stark verengt, die Hinterecken rechtwinklig. Flügeldecken tief punktirt-gestreift, vor der Spitze manchmal röthlich durchscheinend, der umgeschlagene Rand, oft auch die Unterseite des Halsschildes rothbraun.

Dem Bemb. rufipes ähnlich, aber kleiner, das Halsschild viel schmäler, Palpen, Fühler und Füße gelb, höchstens die letztern Fühlerglieder gebräunt.

Im März und April in allen Ziegelgruben um Wien, am häufigsten in der ersten in Inzersdorf links von der Straße.

# Helophorus nivalis. Mill.

Oblongo-ovatus, convexus, capite thoraceque viridi-aeneis, hoc quinque sulcato, elytris testáceis, dorso aeneo-nigris, punctato-sulcatis, interstitiis aequalibus, antennis pedibusque rufis. Long. 13/8 lin.

Unter allen Arten an den tiefen Furchen des Helsschildes und der Flügeldecken leicht kenntlich. Kopf und Halsschild grünlich, dicht gekörnt; letzteres mit fünf tiefen Furchen, die mittlere in der Mitte

etwas erweitert, die zwei innern seitlichen gekrümmt, die äußern gerade, gegen die Basis verschmälert, die Hinterwinkel stumpf, die vordern vortretend, spitz. Die Flügeldecken besonders an der Basis sehr tief punktirt-gefurcht, braun, am Rücken schwarzmetallisch, oft die ganze Oberseite dunkelmetallisch. Fühler und Taster dunkel-, Füße hellroth.

Häufig auf den österreichischen und steirischen Alpen in von abfließendem Schneewasser gebildeten Lachen.

## Ocalea rivularis, Mill.

Nigro-picea, subtititer dense punctulata, thorace elongato, postice medio obsolete foveolato, pedibus pallidis. Long,  $2-2^{1}/_{3}$  lin.

Gewöhnlich etwas größer als Ocalea castanea. Schwarzbraun, glänzend. Das erste Glied der Fühler und die Palpen lichtbraun, die Füße gelb. Kopf, Halsschild und Flügeldecken gleichmäßig sehr fein und dicht punktirt. Halsschild schwach gewölbt, mit einem seichten Grübchen in der Mitte vor dem Hinterrande, etwas länger als breit, an den Seiten vor der Mitte gerundet, nach hinten verengt, an der Basis viel schmäler als die Flügeldecken, die Hinterwinkel stumpf, die vordern abgerundet. Der Hinterleib schwarz glänzend, auf dem Rücken sehr schwach punktirt. Eine durch das längliche, schmälere Halsschild und die feine, sehr dichte Punktirung ausgezeichnete Art.

An Waldbächen in der westlichen Umgebung von Wien.

# Quedius irideus, Mill.

Niger, abdomine laete iricolore, antennis, pedibus elytrisque piceis. Long.  $3^{1}/_{2}$  — 4 lin.

In die Verwandtschaft des Qued. maurorufus gehörend. Kopf, Halsschild und Schildchen schwarz glänzend. Fühler pechbraun, das erste Glied etwas heller. Der Kopf etwas schmäler als das Halsschild, ober den Augen zu jeder Seite mit zwei schief gestellten, und am innern Rande der Augen mit einem Punkte. Halsschild an der Basis von der Breite der Flügeldecken, am Hinterrande stark, an den Seiten schwach gerundet, nach vorn verschmälert, vorn gerade abgeschnitten. Die Vorderwinkel herabgebogen. Die Flügeldecken pech-

braun, fast glanzlos, nicht tief und etwas weitläufig punktirt, der äußerste Hinterrand rothgelb. Die Beine pechbraun. Die Regenbogenfarben am Hinterleib sind bei dieser Art besonders lebhaft.

An feuchten Stellen in den Wäldern um Dornbach.

## Meligethes flavicornis, Mill.

Ovalis, convexus, nigerrimus, nitidus, subtiliter griseo-pubescens, crebre subtiliterque punctatus, antennis totis pedibusque anterioribus flavis. Long. 1 lin.

Dem Melig. serripes nahe stehend. Die Fühler ganz gelb. Halsschild fast so lang als breit, hinten von der Breite der Flügeldecken, am Hinterrande beiderseits neben dem Schildchen ausgebuchtet, dannschräg abgeschnitten, die Hinterwinkel sehr stumpf-, an den Seiten schwach gerundet, sehr fein gerandet, gegen vorn etwas verschmällert. Flügeldecken wie das Halsschild etwas gewölbt, gleichmäßig sehr fein und dicht punktirt, mit sparsamer Behaarung bekleidet. Die Beine braun, die vordern Schienen gelb, bis zur Mitte feingekerbt, von da bis zur Spitze mit 5—6 größern Sägezähnen besetzt.

Um Wien auf Salvia pratensis, einzeln auch auf Symphytum officinale.

# Meligethes Lepidii, Mill.

Brevis, convexus, niger, subtiliter griseo-pubescens, antennis pedibusque obscure rufis, tibiis anticis subtiliter serratis, denticulisque minimis interstitialibus instructus. Long.  $^3/_4-1$  lin.

Schwarz, fein grau behaart. Die Fühler dunkelroth. Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, am Hinterrande zu beiden Seiten neben dem Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, gegen die Hinterwinkel gerade abgeschnitten, diese, da die Seiten des Halsschildes gerundet sind, stumpf. Flügeldecken wie das Halsschild gleichmäßig fein und dicht punktirt. Die Beine dunkelroth, die vordern Schienen gelblich, fein sageförmig gegen die Spitze zu stärker gezähnt, und zwischen je zwei größern mit einem sehr kleinen Zähnchen besetzt. Die Hinterschienen bis über die Mitte mit feinen Börstchen bewimpert.

Durch die eigenthümliche Bewaffnung der Vorderschienen ist diese Art leicht von allen andern zu unterscheiden.

Um Wien auf Lepidium Draba sehr häufig.

# Meligethes Khevenhülleri, Mill.

Brevis, convexus, niger, fortiter minus dense punctatus, subtiliter cinerco-pubescens, antennis pedibusque anterioribus rufis, tibiis anticis serratis, unguiculis basi dentatis. Long. 1 lin.

Eine dem Metig. solidus und denticulatus nahe stehende Art, aber kleiner und stärker gewölbt, mit spärlicher grauer Behaarung bekleidet. Schwarz, die Fühler gelbroth. Kopf fein punktirt. Halsschild etwas breiter als die Flügeldecken, nach vorn kaum verschmälert, an den Seiten stark gerundet, der Hinterrand beiderseits nehen dem Schildchen ausgebuchtet, die Hinterecken abgerundet, die Oberseite stark gewölbt und tief punktirt. Flügeldecken gewölbt, die Punktirung gröber und etwas weitläufiger als am Halsschild, hie und da Runzeln bildend. Die Schienen sind gelbroth, die hintern und die Schenkel meist pechbraun. Die hintern Schienen am Außenrand mit Dörnchen besetzt, die vordern zuerst fein, dann gegen die Spitze sehr stark sägeförmig gezähnt.

Beim Männchen ist die Unterseite weitläufig und fein, beim Weibchen dicht und gröber punktirt.

Auf den Bergen um Baden bei Wien auf Helianthemum oelandicum.

# Omophlus alpinus, Mill.

Niger, elytris flavo-brunneis, vertice confertissime, thorace vage subtiliter punctato. Long. 7 lin.

Schwarz mit gelbbraunen Flügeldecken. Kopf besonders am Scheitel sehr dicht punktirt, zwischen den Fühlern mit einem Quereindruck. Halsschild vorn fein, an der Basis stärker gerandet, in der Mitte fein und weitläufig, an den Seiten gröber und dichter punktirt; am Seitenrand in der Mitte mit einem grubenartigen Eindruck, alle Winkel abgerundet, die vordern etwas vorgezogen. Flügeldecken fein punktirt-gestreift, verworren punktirt, die Punkte hie und da Runzeln bildend.

Von Omophlus cisteloides durch bedeutendere Größe, dichte Punktirung des Scheitels und die feiner und unregelmäßiger gestreiften Flügeldecken zu unterscheiden.

Am Schneeberg. Ziemlich häufig z. B. ober der Baumgartner-hütte auf Krumholz.

# Versammlung am 7. Jänner 1852.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr Dr. Ed. Fenzl.

## Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Dohrn C. A., Präsident des Stettiner entomol. Vereins.

- Kaczkowsky Anton von, Dr. der Medicin.
  - Kerndl Frans.
- Krazmann Emil, Dr. der Medicin.
- Lorinser Gustav, Dr. der Medicin in Eger.
- Low Franz, Dr. der Medicin in Heiligenstadt.
  - Mayer Alois, in Lippiza.
- Mayer Josef, k. k. Revident im Handelsministerium.
- Pernhofer Gustav.
- \_ Rabl Johann.
- Roncalli, Anton Graf von, in Bergamo.
- -- Roth Joh. Rud., Dr. der Medicin, auß. Professor an der Universität zu München, Mitglied der k. bayr. Akademie der Wissenschaften.
- Widmann Bernhard.
- Wohlmann Bruno, Dr. der Philosophie.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. 7. Hft. 80.

Zum Tausch.

Sturm's Fauna: Insecten. Band 21. 80.

Geschenk Sr. Durchlaucht des Hrn. Präsidenten.

M. Gemminger: Electr. Organ im Mormyrus, und

Dr. Roth: Diagnosen abyssinischer Coleoptern. 80.

Geschenk des Hrn. Grafen Marschall.

Abhandlungen der naturf. Gesellschaft zu Görlitz. 5. Bd., u. 6. Bd. 1. Hft. 80.

Zum Tausch.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt., II. 2. 80. Durch dieselbe.

Osw. Heer: Abhandlung über den Vegetat. Character der schweiz. Alpen. 80., und Generische und specifische Charactere der europäischen Orthopteren. Manuscript. Geschenk des Hrn. Grafen Marschall.

E. Heger: Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten. Geschenk des Verfassers.

H. Schott: Die Sippen der Primeln, und wilde Blendlinge öst. Primeln. 80.
Geschenke des Verfassers.

78 Arten Coleoptern aus Gastein als Belege über die Mittheilungen der dortigen Fauna.

Geschenk des Hrn. Dr. Giraud.

Acht Schreiben von den Herren: Brittinger in Steyer, Prof. Kolenati in Brünn, Dr. Sauter in Salzburg, E. A. Bielz in Hermannstadt, F. A. Schmidt in Laibach, C. Grimmer in Gratz, Ed. nob. de Bétta in Verona, Hptm. Wiedenhoffer in Padua—als Erwiederung auf die durch die conchyl. Commission erlassene Einladung, deren Beobachtungen dem Vereine mitzutheilen, was von sämmtlichen Herren bereitwillig zugesagt worden ist.

Herr A. Neilreich trägt über hybride Pflanzen der Wiener Flora vor:

Daß Bastarde im Pflanzenreiche vorkommen, ahnte schon Camerarius im Jahre 1694; Linné schrieb bereits 1751 eine Dissertatio de plantis hybridis, und Kölreuter begann 1759 die ersten Versuche künstlicher Bastardbefruchtungen. Obschon die Existenz hybrider Pflanzen später heftig angegriffen wurde, so haben doch die von Schiede, Wiegmann, Herbert, Lasch, A. Braun, Wimmer, Nägeli, Gärtner und Andern gemachten Beobachtungen die Bastarderzeugung im Pflanzenreiche außer allen Zweifel gesetzt.

Um die Hybridität einer Pflanze zu erkennen, hat man einen zweifachen Weg eingeschlagen: Erzeugung derselben durch künstliche Befruchtung, dann Vergleichung ihrer Merkmale mit den characteristischen Merkmalen der Stammarten, zwischen welchen sie wächst und aus denen sie entstanden sein soll. Dieses letztere Mittel ist zugleich das einzige, um einen in der freien Natur aufgefundenen Bastard als solchen zu bestimmen, allein da der Erfolg stets vom practischen Blicke und dem richtigen Tacte des Botanikers abhängt, so ist das eben erwähnte Mittel nicht nur von sehr relativem Werthe, sondern schon an und für sich unsicher, in vielen Fällen aber auch höchst trügerisch. Ebenso wird durch dasselbe die grosse Frage, ob

eine gegebene zweiselhaste Form ein Bastard oder nur eine den Uebergang zweier vermeintlicher Arten vermittelnde Varietät sei, geradezu umgangen und abermals wieder dem klugen Ermessen des Botanikers anheimgestellt. Dazu kommt noch, dass man zufälliger Weise gerade über jene Gattungen, welche nach der allgemein angenommenen Meinung in der freien Natur am häusigsten Bastarde erzeugen sollen, z. B. Cirsium, Hieracium, Salix, die wenigsten Versuche mit künstlichen Befruchtungen gemacht hat, so dass die hybride Natur derselben auf diesem allein zuverlässigen Wege bisher nicht erprobt worden ist.

Wenn ich daher von hybriden Pflanzen der Wiener Flora spreche, so sind darunter nichts als mehr oder minder gegründete Vermuthungen gemeint, denn außer Geum urbano-rivale, dessen hybrider Ursprung durch künstliche Befruchtung erwiesen ist, sind alle nachstehende als Bastarde aufgeführte Pflanzen nur nach ihrem äußern Aussehen für hybride Formen bestimmt worden. Aber selbst hier stößt man überall auf Zweifel und schwer zu überwindende Schwierigkeiten, weil der Mangel bestimmter Begriffe über Art und Varietät bei Erkennung der Bastarde höchst empfindlich hervortritt.

Die Aufzählung der hybriden Pflanzen der Flora von Wien oder, richtiger gesprochen, die Aufzählung jener Pflanzen, welche früher theils als Arten, theils als Varietäten gegolten haben, und von denen man in neuerer Zeit vermuthet, daß sie für Bastardbildungen zu betrachten seien, kann daher bei den spärlichen Vorarbeiten und den wenigen von mir in dieser Richtung gemachten Beobachtungen nur ein höchst unvollkommener Versuch sein, dessen Zweck nicht darin besteht, etwa ein Bild der hybrideu Erzeugnisse unserer Flora aufzurollen, sondern der vor der Hand nur dahin gerichtet ist, auf die Materialien hinzuweisen, aus denen für die Zukunft etwas Besseres geschaffen werden soll.

#### Vetzeichniss

der in der Flora von Wien vorkommenden Pflanzen,

/ von welchen man annimmt, dass sie hybriden Ursprungs seien.

Festuca loliacea Huds. fl. angl. ed. I. p. 38, Sm. fl. brit. I.
 p. 122, E. B. t. 1821 oder Festuca elongata Ehrh. Calam. Nr. 93, Beitr.

VI. p. 133, Reichenb. Icon. XI. p. 29 Fig. 1566 (Fl. v. Wien p. 49) ist nach A. Braun ein Bastard von Festuca elatior L. (F. pratensis Huds.) und von Lolium perenne L.; nach Koch Syn. p. 943 eine gute Art, die an den Orten, wo sie vorkömmt, gewöhnlich in grösserer Menge vorhanden ist; nach Babington man. of brit. Bot. p. 373 eine Varietät der Festuca elatior L.; nach Gärtner Bast. Erz. p. 170 eine Reihe verschiedener Uebergangsformen der Gattung Festuca; nach Reichenbach Icon. XI. p. 3 und 29 endlich eine sogenannte gemischte Species, welche theils als Varietät mit einfacher Ähre zu Festuca elatior L. gehört (Fig. 1566), theils eine eigene Art, nämlich Lolium festucaceum (Fig. 1347-8) bildet. Mir scheint gleichwohl die Ansicht A. Braun's die richtige zu sein, weil der Festuca loliacea gewöhnlich auf einem und demselben Individuum characteristische Merkmale zweier Arten zukommen, welche noch überdieß zu verschiedenen Gattungen gehören. Denn die Tracht und die einfache zweizeilige Ähre, deren obere Ährchen an den Ausschnitten der Ährenspindel mit einklappigem Balge stiellos sitzen, bezeugen die Abstammung von Lolium perenne, die mehr entfernt stehenden etwas stielrundlichen nicht flachgedrückten Ährchen, von velchen die untern einen zweiklappigen Balg haben und kurzgestielt sind, manchmal auch paarweise beisammen stehen, sind dagegen der Festuca elatior entnommene Merkmale. Zufolge verglichener Original-Exemplare aus Ehrhard's und Babington's Hand stellt die Abbildung in der E. B. t. 1821 ein dem Lolium perenne sehr nahe stehendes Exemplar, jene in Reichenb. Icon f. 1566 dagegen die echte in der Mitte stehende Bastardform dar. Festuca loliacea wäre zugleich der seltene Fall einer bigenerischen Bastarderzeugung (Festuca-Lolium oder mit vollem Namen Festuca elatiori - Lolium perenne). Um Wien ist sie auf jeden Fall höchst selten und vielleicht kommt die echte Pflanze Hudson's hier gar nicht vor. - Lolium festucaceum Link in der Linnæa II. 1827 p. 234-6, Hort. reg. bot. berol. I. p. 273 ist, wie aus der Beschreibung deutlich zu ersehen ist, mit Festuca loliacea Huds. identisch; Lolium festucaceum Reichenb. Icon. XI. t. 6 aber balte ich für Lolium perenne, und zwar stellt Fig. 1347 die Var.  $\beta$ . vulgare, Fig. 1348 die Var. y. ramosum Kunth en. I. p. 436 dar, welche letztere aber von der Abbildung der ästigen Varietät des Lolium

perenne in Leers fl. herborn. t. 12 f. f (Fl. v. Wien p. 60) nicht verschieden ist. Diese ästige Varietät des Lolium perenne, die man an Rainen und auf Grasplätzen um Wien öfter findet, und die mitunter irrig für Festuca loliacea gehalten wird, ist kein Bastard, sondern wie schon M. und K. in Deutschl. Fl. I. p. 715 bemerken, eine im üppigen Boden antstehende Degeneration des Lolium perenne.

- 2. Ob Scirpus Duvalii Hoppe eine Varietät von Scirpus lacustris L. (Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 92) oder ein Bastard von S. lacustris L. und S. triqueter L. oder eine eigene Art sei, vermag ich mit Bestimmtheit nicht zu entscheiden, weil ich diese stets nur einzeln zwischen den verwandten vorkommende Pflanze der beständigen Ueberschwemmungen der Donau wegen bisher nur im halbentwickelten zustande gefunden habe. Nach allen Umständen und den vorhandenen 3 guten Abbildungen (Sturm H. 36, E. B. t. 1983 und Reichenb. Icon. XVIII. f. 724) zu schließen, scheint sie mir aber ein Bastard (Scirpus lacustri-triqueter) mit vorherrschendem Typus des S. lacustris zu sein.
- 3. Nigritella suaveolens Koch (Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 109-10) ist schon nach Villars Vermuthung in der Hist. des pl. de Dauph. II. p. 39 ein Bastard von Nigritella angustifolia und Gymnadenia odoratissima, nach Moritzi Fl. d. Schweiz p. 506 von Nigritella angustifolia und Gymnadenia conopsca. Da alle diese 3 Arten auf Voralpen nebeneinander wachsen, so ist wohl für die Richtigkeit beider Ansichten die Möglichkeit gegeben, und vielleicht kommen auch zweierlei Bastardbildungen vor. Die Pflanze Villars indessen oder Nigritella suaveolens Reichenb. Icon. XXIII. p. 103 t. 114 scheint mir des kurzen Spornes, der schinalen Blätter und der feinen Tracht wegen ein Bastard von N. angustifolia und G. odoratissima zu sein. Ich habe diese auf den Voralgen Wien's, so wie überall, höchst selten und stets nur einzeln und zufällig vorkommende Pflanze weder selbst gefunden, noch lebend gesehen. Dieß wäre zugleich der zweite und für die Flora Wien's auch letzte Fall einer bigenerischen Verbindung, wenn anders Nigritella und Gymnadenia natürliche Gattungen sind und nicht vielmehr beide zu Orchis gehören (Nigritella angustifolio-Gymnadenia odoratissima oder vielleicht besser Orchis nigro-odoratissima).

- 4. Ophrys hybrida Pokorny in Reichenb. Icon. XXIII. p. 79 t. 113 gleicht in der Tracht so wie in der Gestalt der 5 Parigonzipfel der Ophrys muscifera, in der Form und in der Beschaffenheit der Honiglippe der Ophrys aranifera. Ohne Zweifel ein Bastard (Ophrys muscifero-aranifera), welchen A. Pokorny nur einmal am Bisamberge fand, wo bekanntlich die beiden Stammarten häufiger als an irgend einem andern Orte der Umgebungen Wien's vorkommen.
- 5. Daß a) zwischen Salix fragilis L. und Salix alba L. Bastarde vorkommen (Salix fragili-alba Wimmer nach der Flora 1850 p. 636), ist sehr wahrscheinlich (auch Koch de Salic. comm. p. 16), sie sind aber unendlich schwer von Salix fragilis β glauca Spenn. oder Salix Russelliana der Autoren (Fl. v. Wien p. 173) zu unterscheiden, und daher vorzugsweise in mehr kahlen Formen der Salix alba zu suchen. Wimmer und Grabowski in der Fl. Siles. III. p. 360, Reichenbach in der Icon. XXI. p. 28 und Wimmer in der Flora 1850 p. 636 halten sogar die Salix Russelliana selbst für eine solche hybride Verbindung, was insofern richtig sein mag, als die englische Salix Russelliana Sm. fl. brit. III. p. 1045, E. B. t. 1808 eine von obiger Varietät der Salix fragilis mit rückwärts bläulich bereiften Blättern verschiedene Pflanze ist, was leicht möglich wäre.
- b) Salix fragilis L. bildet ferner einen Bastard mit Salix pentandra L. (Salix fragili-pentandra Wimm. in der Flora 1845 II. p. 438). Hierher gehören nach Wimmer in der Flora 1849 I. p. 38: Salix cuspidata Schulz fl. Starg. suppl. p. 47, Salix Meyeriana Willd. Berl. Baumzucht p. 427, Reichenb. Icon. XXI f. 1266, Salix tetrandra L. Ölandsha Resa im Inhalte nach Fries nov. mant. I. p. 41 (denn in der deutschen Uebersetzung der Reise nach Öland kommt keine S. tetrandra vor), endlich Salix fragilis Host's Garten, nicht in seinem Werke. Allein da Salix pentandra L. in Nieder-Österreich erst bei Weitra an der böhmischen Grenze wächst, so kann die eben genannte hybride Form um Wien nicht vorkommen.
- c) Salix fragilis vermischt sich endlich auch mit Salix amygdalina oder Salix triandra L. und bildet dann Formen, deren & Kätzchen durchaus oder theilweise 3 Staubfäden tragen (Salix fragili-

triandra Wimmer nach der Flora 1850 p. 636). Die um Wien bisher noch nicht gefundene Salix speciosa Host Salix t. 17 ist ein solcher Bastard. — Salix cuspidata Doll. en. p. 118 (nicht Schulz) und Salix fragilis Host fl. aust. II. p. 635 — 6 (nicht Host Salix t. 18, die von Salix fragilis β glauca nicht verschieden ist) möchte ich dagegen, da sie außer den ohnehin nur theilweise 3-männigen Kätzchen gar nichts von Salix amygdalina an sich haben, lieber für eine Varietät der Salix fragilis L. und für keinen Bastard halten. Diese Varietät γ. subtriandra ist um Wien minder selten, als man vielleicht meint, und zeichnet sich durch ihre grossen vollen σ Kätzchen schon von weitem aus. Dolliner gibt sie in der Brühl an; ich fand sie in den Auen der Schwarza bei Gloggnitz und sehr häufig zwischen Mattersdorf und Forchtenau jenseits des Rosaliengebirges, aber nicht in Gesellschaft der Salix amygdalina.

- 6. Die Ansicht, daß Saliw rubra Huds. (Fl. v. Wien p. 175) ein Bastard sei, (Saliw purpureo-viminalis Wimm. in der Flora 1845 II. p. 455) ist so ziemlich allgemein angenommen. Während sie in andern Ländern z. B. in Schlesien häufig vorkommt, ist sie hier eine seltene Erscheinung. Mir ist nur der Standort der & Pflanze bei Hütteldorf und der & bei Penzing bekannt.
- 7. Auch Salix Pontederana Koch, Reichenb. Icon XXI. f. 2037 (Fl. v. Wien p. 178) ist offenbar ein Bastard (Salix purpureocinerea Wimm. l. c. p. 435). Sie ist noch seltener als die vorige, und die alten Standorte im Wiener Becken bei Mauerbach und Heiligen-Kreuz sind überdieß verloren gegangen. Auf den Moorwiesen von Himberg und Moosbrunn, wo Salix cinerea und purpurea in großer Menge neben einander stehen, habe ich sie vergebens gesucht, doch fand A. Kerner in neuester Zeit die Pflanze bei Mautern, also außerhalb des Gebietes der Flora von Wien.
- 8. Salix purpureo-repens Wimm, in der Flora 1845 II. p. 435 (S. Doniana Sm.) und Salix incano-purpurea Wimm, in der Flora 1848 I. p. 311 glaube ich hier gefunden zu haben, und zwar die erste auf den Moorwiesen bei Himberg, die letzte in den Auen

der Schwarza bei Gloggnitz, doch sah ich beide nur in Blättern und bin daher des Fundes nicht gewiß. Die Bedingungen ihres Vorkommens sind wenigstens an dem einen wie an dem andern Orte reichlich geboten.

- 9. Zwischen Salix viminalis L. und Salix Caprea L. besteht eine ganze Reihe hybrider Formen (Salix viminali-Caprea Wimm. in der Flora 1848 I. p. 321), bei denen bald der Typus der einen, bald der andern Art vorherrscht und deren verschiedenartige Blattformen in nachstehenden Abbildungen stufenweise verfolgt werden können:
- a) Salix stipularis Reichenb. Icon. XXI f. 1249. Blätter verlängert - lanzettlich, jenen der S. viminalis L. am ähnlichsten. b) Salix acuminata Reichenb. l. c. f. 1252. Blätter länglich-lanzettlich, lang. c) Salix acuminata Hart. Forstpfl. t. 44. Blätter länglich-lanzettlich, kurz. d) Salix acuminata E. B. t. 1434. Blätter breit - eliptisch, jenen der S. Caprea L. ähnlich. Salix longifolia Host Salix t. 62 - 3, welche ehmals in der Brigittenau vorkam (Fl. v. Wien p. 176 – 7) und die zwischen den Formen a) und b) in der Mitte steht, kann dem äußern Ansehen nach nur hier ihren Platz finden und wird von Koch in den Syn. p. 746 - 7 auch dahin gezogen. Allein da Host die Salix longifolia auf den Wiener Donau-Inseln angibt, auf welchen von Salix Caprea keine Spur zu finden ist, und da überhaupt Salix viminalis L. hier nur an Bächen der Ebene, Salix Caprea L. nur auf Bergen wächst, so ist eine hybride Vermischung dieser zwei Arten nicht leicht erklärlich, und ich möchte daher den Ursprung der Salix longifolia Host lieber in Salix viminalis und cinerea suchen, welche wenigstens beide niedrige feuchte Gegenden bewohnen. Eine befriedigende Lösung dieser Zweifel ist indessen erst dann zu erwarten, wenn es einmal gelingt, die Salix longifolia im Freien aufzufinden, denn bisher ist sie der botanischen Welt nur aus den Exemplaren des Wiener Gartens und aus Host's Abbildung bekannt.
- 10. Daß **Populus canescens** Sm. (Fl. v. Wien p. 180) ein Bastard sei (*Populus albo-tremula*), war ich bereits in den Nachträgen zur Flora v. Wien p. 122 3 zu zeigen bemüht. Hinzufügen

muss ich noch, dass ich heuer in jener Baumgruppe rechts vom Damme nächst des Freibades im Prater, wo Populus canescens im Jahre 1838 mit Populus alba vermischt ziemlich häufig stand, eine auffallende Verminderung dieses Baumes, dagegen eine Vermehrung der Populus alba bemerkt habe. Populus canescens scheint also im Verlaufe dieser Zeit in die eine der Stammarten zurückgegangen zu sein. Dieser Baum mag sich unter günstigen Umständen leicht und auch in grösserer Menge fortpflanzen, allein um Wien bewohnt Populus tremula vorzugsweise höhere Gegenden, Populus alba gewöhnlich nur feuchte Auen; sie können sich also nicht häufig begegnen. Daher ihr seltenes Vorkommen im Gebiete dieser Flora.

- 11. Rumex Steinii Becker (Fl. v. Wien p. 197), welchen Dolliner in Gräben bei dem Neugebäude außerhalb Simmering angibt, ist nach Koch in Sturm H. 73 eine sehr gute Art (?) und kein Bastard, nach Döll rhein. Fl. p. 305 hingegen ein völlig unfruchtbarer Bastard von Rumex palustris Sm. und Rumex obtusifolius L. Ich habe diese Pflanze auch nicht einmal getrocknet gesehen, möchte aber Döll's Meinung für die richtige halten.
- 12. Inula hybrida Baumg. (Fl. v. Wien p. 231) ist ein deutlich ausgesprochener Bastard (Inula germanico-ensifolia), welcher häufig zurückschlägt. Ich habe diese Pflanze nur am Leopoldsberge beobachtet, sie dürfte aber an allen Orten zu finden sein, wo beide Stammarten mitsammen vorkommen. Allein Inula germanica ist hier selten, und noch seltener in größerer Menge an Einer Stelle.
- 13. Carduus nutans L. und Carduus acanthoides L. erzeugen nach Koch (Syn. p. 462) ebenfalls hybride Formen. Ich habe zwar noch keine gefunden, zweiste aber nicht, daß sie hier vorkommen, da die Stammarten so gemein sind und neben einander stehen.
- 14. Cirsium Chailleti Koch (Syn. ed. I. p. 393) ist ein auf den Sumpfwiesen der südöstlichen Umgebung Wiens häufig vorkom-mender Bastard (Cirsium arvensi-palustre Nägeli in Koch Syn. ed. II. p. 1000. Die frühere Benennung in Koch's Taschenb. p. 291,

nämlich Cirsium pannonico-palustre ist irrig). Diese Pflanze geht häufig in die Stammarten zurück und nähert sich daher bald mehr der einen bald mehr der andern. Ich hielt sie früher fälschlich für eine Varietät des Cirsium palustre (Fl. v. Wien p. 261-2). Cirsium Chailleti Gaud. Fl. helvet. V. p. 182 ist nach Nägeli in den Denkschriften der schweiz. Gesellsch. 1841 V. p. 108-9 und in Koch Syn. ed. II. p. 435 und 990—1 von obiger hybriden Form verschieden und nur eine durch ausgelaufene Aeste nach dem Abmähen des Hauptstengels entstandene Mißbildung des Cirsium palustre (C. palustre \( \beta \). putatum N\( \text{ageli l. c. t. II.} \). Allein diese Abbildung sieht der hybriden Pflanze so ähnlich, daß mir dieser von Nägeli gemachte Unterschied zwischen Cirsium Chailleti Gaudin (C. palustre β. putatum) und Cirsium Chailetti Koch (C. arvensi-palustre) nicht gegründet vorkömmt. Nägeli sah auch nur Ein Exemplar des Cirsium arvensi-palustre, welches ihm ebenfalls ein zum zweiten Mal nach abgeschnittenem Hauptstengel getriebenes Exemplar zu sein schien, daher ein Irrthum hier wohl erklärlich wäre.

- 15. Cirsium lataricum Wimm. et Grab. (Fl. v. Wien p. 263), ein in seinen Merkmalen ziemlich beständiger Bastard (Cirsium cano-oleraceum Reichenb. Fl. germ. p. 287) und daher schon von Jacquin als eine vermeintliche Art gekannt, ist auf nassen Wiesen um Wien nicht selten und kömmt stellenweise auch gesellschaftlich vor.
- 16. Zwischen dem gewöhnlichen Hieracium Pilosella L. (welches nach Koch Syn. p. 509 immer einen einköpfigen Hauptstengel, wohl aber manchmal mehrköpfige Ausläufer hat), dann Hieracium Auricula L. und Hieracium praealtum Wimm. et Grab. kommen Zwischenformen vor, die sich zwar durch den um die Mitte oder an der Basis in 2—5 einköpfige 1"—1' lange Aeste gabliggespaltenen Stengel sehr auszeichnen, welche aber in der Gestalt der Blätter und in der Größe der Köpfchen der einen oder der andern dieser drei Arten so ähnlich sehen, daß sie den Botanikern ein schwer zu lösendes Problem geben. Sie wurden daher bald als Arten (H. bifurcum M. B., H. stolonistorum W. et K., H. slagellare W., H. brachiatum Bertol., H. collinum Bess., H. hybridum Gaud. u. dgl.),

baid als Varietäten des H. Pilosella L. (Wimm. et Grab. Fl. Siles. III. p. 201-2), bald als hybride Formen (Fries nov. p. 248, Döll. rhein. Fl. p. 524, Nägeli in der Zeitschr. für wissenschaftl. Bot. II. 1845, p. 111-5) angesehen. In der Flora von Wien p. 287 hielt ich diese Formen übereinstimmend mit Wimm. Fl. v. Schles. p. 203-4 unter dem Namen Hieracium bifurcum für eine Art und schied sie in 2 Varietäten,  $\alpha$ . majus mit großen und  $\beta$ . minus mit kleinen Köpfen; in den Nachträgen p. 172 zog ich aber das großköpfige Hieracium bifurcum (H. stoloniflorum W. et K. und Koch) der offenbaren Aehnlichkeit wegen als mehrköpfige Varietät zu Hieracium Pilosella und glaubte in den kleinköpfigen Formen des Hieracium bifurcum (H. bifurcum Koch) eine Bastardbildung von Hieracium Pilosella L. und Hieracium vulgare a. glaucescens (H. praealtum Wimm. et Grab.) zu finden. Allein da ich mich sehr bald überzeugte, daß es vergeblich sei, zwischen den groß- und kleinköpfigen Formen des H. bifurcum eine feste Grenze zu finden, so sehe ich mich genöthiget, auch diese Ansicht aufzugeben und mich meiner frühern Meinung in der Art zu nähern, daß das Hieracium bifurcum Wimm. Fl. v. Schles. p. 203, und Fl. v. Wien p. 287 Var.  $\alpha$  und  $\beta$  (d. i. H. stoloniflorum and H. bifurcum Koch Syn. p. 510) aus einer Reihe hybrider höchst veränderlicher Formen von Hieracium Pilosella L. und Hieracium praealtum Wimm. et Grab.  $\beta$ . flagellare (Fl. v. Wien p. 289) bestehen, welche bald in die eine bald in die andere der Stammarten zurückschlagen, und ihnen dann an den äußersten Grenzen mit einziger Ausnahme des immer gabelspaltigen Stengels höchst ähnlich sehen, in der Mehrzahl der Fälle aber sich in eine ziemlich beständige Mittelgruppe zusammenfassen lassen, welche man leicht begreiflicher Weise für eine eigene Art (H. bifurcum M. a. B.) halten konnte. Diese Bastardbildung (Hieracium praealto-Pilosella) kommt im Hügellande der südlichen Bucht des Wiener Beckens bald einzeln bald truppenweise und zwar in manchen Jahren häufiger als in andern vor. Zwischen H. Pilosella L. und H. Auricula L. habe ich hier keinen Bastard gefunden.

17. **Hieracium villoso-murorum** (Nachträge zur Fl. v. Wien p. 178) kommt nur einzeln und selten auf dem Schneeberge

und der Raxalpe vor, meistens an der Grenze des Krummholzes, wo das alpine Hieracium villosum Jacq. und das subalpine Hieracium murorum  $\alpha$ . aphyllum zusammentreffen. Ein nach meiner Ansicht sehr entschieden ausgesprochener Bastard.

- 18. Hieracium alpino-murorum (Nachträge zur Fl. v. Wien p. 179). Schon in Fries nov. p. 255 wird auf diese Vermischung hingedeutet, während sie Wimm. et Grab. in der Fl. Siles. III. p. 185 als unrichtig in Abrede stellen, und Fries in der Mant. III. p. 97 seine frühere Meinung verwirft. So viel ist gewiß, daß auf den Kuppen des Wechsels Formen vorkommen, welche zwischen H. alpinum L. und H. murorum L. deutlich in der Mitte stehen, und welche sich ohne Annahme eines hybriden Ursprunges gar nicht erklären ließen.
- 19. Daß Galium ochroleucum Wolf oder Galium verum β. ochroleucum (Fl. v. Wien p. 307) ein Bastard sei, (Galium vero-Mollugo Schiede de pl. hybr. p. 64), wird bereits in Wallr. sched. crit. p. 503 bemerkt. Die Pflanze ist besonders im südöstlichen Hügellande der Umgebungen Wiens ziemlich häufig verbreitet.
- 20. Mentha nepetoides Lejeune revue de la fl. de Spa p. 116 (Fl. v. Wien p. 324), welche den Blüthenstand der Mentha silvestris und die Blätter der Mentha aquatica hat, könnte möglicher Weise ein Bastard sein, und Koch ist geneigt, sie dafür zu halten (Fl. v. Dentschl. IV. p. 249, Syn. p. 633). M. aquatica - silvestris Meyer Chl. Han. p. 289 und M. silvestri-aquatica Döll rhein. Fl. p. 355 sind wohl dasselbe. Derlei Formen kommen hier auch vor; allein ist der Typus der M. silvestris vorherrschend, so fallen sie mit Mentha piperita Huds. zusammen, ist jener der M. aquatica überwiegend, so gehen sie in die Var. 7. subspicata der Mentha aquatica über, und es ist geradezu unmöglich, hier die Grenze festzustellen. Ist doch Mentha piperita Huds. selbst nur ein Mittelglied, das M, silvestris und M. aquatica verbindet, folgerecht müßte man auch sie für einen Bastard erklären, wenn sie sich durch die Kultur nicht schon seit Jahrhunderten fortpflanzte und nicht auch im Freien stellenweise in großer Menge vorkäme. Die Artenbildung der Men-

then beruht auf so schwachen Grenzen, daß man bei dieser Gattung keine Bastarde annehmen kann.

- 21. Verbascum Thapso-phlomoides (Fl. v. Wien p. 371) fand ich 1832 im Windthale bei Mödling in mehreren Exemplaren, dann aber nie mehr wieder. Ueberhaupt sind die hybriden Bildungen der Gattung Verbascum um Wien sehr selten und ohne Dauer, da sie sehr bald wieder in eine der Stammarten zurückgehen.
- 22. Verbascum nigro-austriacum Reichenb. fl. germ. p. 380, eigentlich V. nigro-orientale, in der Brühl nach Dolliner.
- 23. Verbascum specioso-orientale. Diesen Bastard habe ich nur einmal oberhalb der Augustiner Hütten am Eisernen Thor zwischen den angegebenen Stammarten und zwar in einer mehr dem Verbascum orientale M. B. annähernden Form gefunden. Verbascum Schottianum Host fl. aust. I. p. 288, Fl. v. Wien p. 373 und wahrscheinlich auch Doll. en. p. 92 sind hiervon nicht verschieden. Verbascum Schottianum Schrad. hingegen, das nach Koch Syn. p. 591 ein Bastard von V. nigrum L. und V. floccosum W. et K. ist, muß eine andere Pflanze sein, wenn sie auch Schrader in Oesterreich angibt, weil Verbascum floccosum bisher wenigstens nirgend in Niederösterreich gefunden wurde.
- 24. Verbascum specioso-phoeniceum. Auch diesen Bastard fand ich nur in einem einzigen Exemplare am Leithagebirge gegen Winden zu an einer Stelle, wo beide Stammarten häufig vorkommen (Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 201). Das ähnliche Verbascum rubiginosum W. et K. ist nach Koch Syn. p. 592 ein Bastard von V. nigrum und V. phoeniceum.
  - 25. Zwischen Veronica Anagallis und Veronica Beccabunga L. kommen entschiedene Mittelformen vor, welche, da Erstere mir sehr gute Arten zu sein scheinen, keine Uebergänge sein können. Schon in M. u. K. Deutschl. Fl. I. p. 317 wird dieser Formen erwähnt, die ich in der Fl. v. Wien p. 382 als Var. β. prostrata zu Veronica Anagallis L. gezogen habe. In der normalen Gestalt hat V. Anagallis sitzende lanzettliche spitze, V. Beccabunga

Digitized by Google .\_\_\_

kurzgestielte ovale stumpfe Blätter, allein an Orten, wo beide Arten durcheinander wachsen, z. B. an der Wien zwischen Penzing und Hütteldorf kommen Exemplare vor, die in allmäligen Uebergängen beide Blätterformen verbinden. Ohne Annahme einer hybriden Bildung (Veronica Anagallidi-Beccabunga) würden diese Formen unerklärlich sein.

26. Die von dem Vereinsmitgliede Salzer auf dem Kaiserstein des Schneeberges aufgefundene und unter dem Namen *Primula - Flörkeana* in der letzten Sitzung dieses Vereins besprochene Pflanze ist nicht die echte *Primula Flörkeana* Schrader, sondern eine bisher wahrscheinlich noch nicht beschriebene hybride Form der *Primula integrifolia* und der *Primula minima* L., in deren Gesellschaft sie auch wächst. Ob *Primula intermedia* Tratt. Arch. t. 387 hierher oder zu *P. Flörkeana* gehöre, weiß ich nicht, da ich sonderbarer Weise die letztern Heste von Trattinik's Archiv ningends einsehen konnte.

(Unmittelbar nach gehaltenem gegenwärtigen Vortrage kam mir Schott's so eben erschienenes Werk: Wilde Blendlinge öst. Primeln zu Gesichte. Aus demselben erhellt, daß die von Portenschlag auf der Wildalpe bei Mariazell (Kalk) gefundene und von Trattinik abgebildete Primula intermedia mit der von Salzer am Schneeberg gefundenen Pflanze identisch sei, doch hält sie auch Schott für einen Bastard.)

Eine nähere Beschreibung vorerwähnter am Schneeberge gefun- dener Pflanzen dürfte daher am Platze sein.

**Primula integrifolio-minima.** Wurzelstock walzlich, knotig, schief, mehrköpfig, dickfaserig. Blätter grundständig, rosettig, dicklich, grasgrün, länglich-verkehrteiförmig, mit einem schwachen weißknorpligen Rande umgeben und daselbst von sehr feinen Drüsen fast unmerklich gewimpert, sonst für das freie Auge kahl, an beiden Seiten ganzrandig, vorn abgerundet und spitz-gekerbt-gezähnt,  $\frac{1}{2}$ —1" lang, nach oben 3—6" breit, in der Jugend einwarts gerollt. Stengel (vom Grunde bis zu den Deckblättern der Blüthen)  $\frac{1}{2}$ —1" hoch, aufrecht, blattlos, 1—2-blüthig, kahl, nur oberwärts sammt

den Kelchen feindrüsig behaart. Blüthen aufrecht, sehr kurzgestielt, jede von einem lineallänglichen spitzen Deckblatte gestützt. Kelche becherförmig, bleichgrün, röthlich überlaufen, länger als die halbe Blumenkronröhre, Zipfel derselben stumpf. Blumenkrone hellpurpurroth, Saum bis 1" im Durchmesser, Zipfel halb-zweispaltig.

Man sieht hieraus, daß diese Pflanze in der Tracht, in der Größe aller Theile, und in dem Blüthenstande kleinen Exemplaren der Kalkform der Primula integrifolia L., so wie sie hier auf Alpengipfeln vorkommt, ganz ähnlich sieht, während die Blätter mehr den Character der Primula minima L. ausdrücken, wenn sie auch minder abgestutzt, minder tief gezähnt und doppelt größer sind, als bei dieser. Die in Lehmann's Monogr. Primul. p. 73—4 t. 8 aufgestellte Primula integrifolia  $\beta$ . foliis serrato-dentatis venosis, von der Koch in der Syn. p. 677 sagt, daß er sie noch nie gesehen habe, ist von der hier beschriebenen Pflanze höchst verschieden und stellt ein dreimal größeres üppiges Exemplar der Primula integrifolia (?) mit durchaus gesägten Blättern dar, an dem von Primula minima L. keine Spur zu finden ist.

Die auf hohen Schieferalpen wachsende Primula Flörkeana Schrader (Lehm. Monogr. Primul. p. 81 t. 8, Sturm H. 54) ist nach M. u. K. Deutschl. Fl. II. p. 118, Hoppe in Sturm H. 54, Reichenb. Fl. germ. p. 402, dann Bluff et Fingerh. comp. II. p. 331 eine Mittelform zwischen Primula glutinosa Wulf. und Primula minima L., d. i. allem Anscheine nach eine Reihe hybrider Bildungen, welche bald der einen, bald der andern Stammart näher stehen. Im Blüthenstande gleicht sie der Primula glutinosa, die bei Sturm abgebildeten Blätter sehen dagegen ganz denen der Primula minima, jene in Lehmann's Monogr. mehr den Blättern der Primula glutinosa ähnlich. Dieser Bastard (Primula glutinoso-minima) scheint auf Urgebirgsalpen die Pflanze zu vertreten, die auf Kalkalpen als Primula integrifolio-minima vorkömmt.

27. Erysimum virgatum Doll. en. p. 13, in der Tracht und in den Blüthen mehr dem Erysimum hieracifolium L., in der Gestalt, Behanrung und Farbe der Blütter mehr dem Erysimum canes-

cens Roth ahnlich, ist wohl ohne Zweifel ein Bastard (Erysimum hieracifolio-canescens) und keine Varietät, wie ich in der Fl. v. Wien p. 490, Nachtr. p. 265 früher geglaubt habe. Diese Pflanze ist hier schon deßhalb selten, weil Erysimum hieracifolium L. überhaupt um Wien keine gemeine Pflanze ist und überdieß noch gewöhnlich an andern Standorten vorkommt als Erysimum canescens Roth. Sowohl untereinander als von der Wiener Pflanze verschieden scheinen mir Erysimum virgatum Roth und Erysimum virgatum Koch zu sein, doch dürsten auch diese ihren Ursprung von hybriden Verbindungen ableiten.

- 28. Daß Nasturtium austriacum Cr., N. amphibium R. Br. und N. silvestre R. Br. allerlei Bastarde bilden, scheint kaum einem Zweifel zu unterliegen. Nasturtium armoracioides, N. terrestre und N. barbareaeoides Tausch in der Flora 1840 II. p. 707, 711 u. 713, dann N. anceps der Aut. (denn unter diesem Namen werden offenbar verschiedene Pflanzen verstanden) dürften im Allgemeinen aus solchen hybriden Vermischungen entstanden sein, wenn es auch nicht immer möglich ist, die Stammarten derselben speciell nachzuweisen. Im Gebiete dor Flora von Wien sind mir nur 2 der hierher gehörigen Bastardformen vorgekommen, nämlich:
- a) Eine dem Nasturtium amphibium sehr ähnliche und nur durch durchaus fiederspaltige Blätter verschiedene Pflanze, ein einziges Exemplar bei Achau. Ich habe sie für Nasturtium anceps Reichenb. in der Flora 1822 I. p. 295 gehalten (Fl. v. Wien p. 504) und halte sie noch immer dafür, weil sie der Abbildung in Reichenb. Icon. XII. F. 4364 ganz ähnlich sieht und weil Koch in der Syn. p. 437 diese Abbildung für das wahre Sisymbrium anceps Wahlenb. Fl. Upsal. p. 223, den eigentlichen Ursprung der Art, erklärt. Ob nun diese Pflanze eine eigene Art oder eine Varietät des Nasturtium amphibium oder ein Bastard sei, vermag ich zwar mit Sicherheit nicht zu entscheiden, doch halte ich die letzte Ansicht für die wahrscheinlichste, und nach den Arten zu schließen, in deren Gesellschaft ich obige Pflanze fand, muss ich sie für einen Bastard von N. amphibium und N. silvestre erklären, welche der ersten dieser Arten jedoch viel näher verwandt ist, als der Nasturtium amphi-

- bio-silvestre). Eben so halte ich auch N. terrestre α. integrifolium und β. pinnatifidum, N. barbareaeoides und N. anceps Tausch l. c. p. 711—4 und 715—7 nach der sehr klaren Beschreibung des Verfassers für hybride Formen desselben Ursprunges, bei welchen bald der Typus der einen bald der andern Stammart mehr vorherrscht.
- b) Eine dem Nasturtium austriacum in der Tracht und im Bluthenstande ähnliche, aber durch durchaus fiederspaltige Blätter und ellipsoidische Schötchen verschiedene Pflanze in mehren Exemplaren am Straßengraben vor Mauerbach. Da sie F. Winkler zu einer ganz andern Zeit an derselben Stelle fand, so scheint sie dort beständig fortzukommen. Ich halte sie nach verglichenen Original-Exemplaren zwar für Nasturtium amoracioides \( \beta \). pinnatifidum Tausch in der Flora 1840 II. p. 707, aber ebenfalls für keine echte Art, sondern für einen Bastard und zwar nach der Umgebung und den gemeinschaftlichen Merkmalen zu schließen, von N. austriacum und N. silvestre. Die andere Varietät nämlich Nasturtium amoracioides a. integrifolium Tausch l. c. p. 707 ist dem N. austriacum sehr ähnlich, und weicht nur durch tief eingeschnitten - gesägte Blätter und ellipsoidische Schötchen ab, sie scheint mir gleichwohl ebenfalls hybriden Ursprunges zu sein, nur waltet bei dieser Form der Typus des N. austriacum überwiegend vor und N. silvestre tritt ganz in Hintergrund. Diese Pflanze habe ich hier nicht gefunden. Beide Varietäten des N. armoracioides Tausch hätten dann den Namen Nasturtium austriaco-silvestre zu führen.
- 29. Ob das Hypericum, welches ich im Jahre 1838 am Taborhausen in der Brigittenau in mehren Exemplaren, dann aber nie mehr wieder fand, zu Hypericum perforatum γ. latifolium Koch gehöre und somit eine Varietät sei (Fl. v. Wien p. 562—3) oder ob es seinen Ursprung aus einer hybriden Bildung herleite (Hypericum perforato-quadrangulum Lasch in der Linnaea IV. 1829, p. 415) ist schwer zu sagen. Ich würde keinen Anstand nehmen, diese Pflanze für den eben bezeichneten Bastard zu halten, wenn Hypericum quadrangulum L. bei uns nicht eine subalpine Art wäre, oder wenn sonst ein Hypericum mit ovalen stumpfen Kelchzirfeln irgendwo um Wien vorkäme. Eine hybride Bildung ist also hier sehr unwahrscheinlich.

- 30. Rosa sepium Thuill, oder Rosa canina ε. sepium M. u. K. (Fl. v. Wien p. 617, Nachträge p. 299) nach Vis. fl. dalm. III. p. 241 Rosa rubiginosa β. sepium dürfte wohl unbezweifelt als ein Bastard zu betrachten sein (Rosa canino-rubiginosa). Ungeachtet aber die Stammarten um Wien häufig neben einander wachsen, so ist dieser Bastard doch nur eine sehr seltene zufällige Erscheinung.
- 31. Geum urbano-rivale Schiede de pl. hybr. p. 72 oder Geum intermedium Erh. wird in dem Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 305-bereits als Bastard aufgeführt. Diese Pflanze ist von allen hier angeführten Bastarden die einzige, von welcher der hybride Ursprung durch künstliche Befruchtung erwiesen ist (Gartn. Bast. Erzeug. p. 699), allein sie ist höchst selten und scheint seit Schultes Zeiten um Wien nicht mehr gefunden worden zu sein.
- 32. Medicago media Pers. oder Medicago falcata β. versicolor Wallr. (Fl. v. Wien p. 645) wird schon in Wallr. sched. p. 399 und Gaud. fl. helvet. IV. p. 612 für einen Bastard erklärt (Medicago sativo-falcata). Diese Pflanze bedeckt in manchen Jahren ganze Wiesenstrecken, und kommt daher von allen hybriden Gewächsen der Wiener Flora am häufigsten vor; ein Umstand übrigens, der ihre hybride Natur zu bestätigen eben nicht geeignet ist.

Zwischen Brassica oleracea, B. Napus und B. Rapa L., zwischen Prunus avium und P. Cerasus L., zwischen Prunus domestica und P. insititia L. kommen ebenfalls verschiedene, meistens durch künstliche Befruchtung entstandene Bastarde vor, allein sie gehören der Horticultur an. Eben so führen viele Arten den Beinamen der kybriden z. B. Poa hybrida, Chenopodium hybridum, Tussilago hybrida, Ranunculus hybridus, Rubus hybridus, Trifolium hybridum L. s. w., obschon an ihnen durchaus nichts hybrides zu bemerken ist, selbst Mißbildungen hielt man für Hybriditäten wie z. B. Geum hybridum Wulfen.

Schließlich gibt es noch einige zu Bastardbildungen geneigte Gattungen, als: Aconitum, Aquilegia, Dianthus, Digitalis, Lychnis, Melandrium, Potentilla, Silene, von welchen man bisher im Gebiete

der Flora von Wien noch keine hybriden Formen beobachtet hat, höchstens könnte dieß vielleicht bei Aconitum Napellus und A. variegatum L. der Fall sein.

August Neilreich.

Herr Ludwig Miller legt die Abbildung und Beschreibung eines neuen sehr interessanten Höhlenkäfers vor, welchen der Herr Vereins-Präsident, Seine Durchlaucht Fürst von Khevenhüller, in der Adelsberger Höhle aufgefunden hat.

# Adelops \*) Khevenhülleri.

A. Ellipticus, convexus, ferrugineus, fulvo-pubescens, elytris confertim sublitissime transversim strigosis. Long.  $1^{1}/_{4}$  lin.

Die größte europäische Art, noch etwas größer als Adelops hirtus. Rostroth glänzend, mit goldgelber Behaarung bekleidet, auf der Unterseite etwas dunkler. Die Oberlippe, kaum merklich ausgerandet. Fühler länger als Kopf und Halsschild, die ersten 6 Glieder dünn, die 5 letzten allmälig dicker, das 8. Glied sehr kurz, das letzte eiförmig, länger als das vorletzte. Kopf und Halsschild sehr undeutlich weitläufig punctirt, letzteres um die Hälfte kürzer als an der Basis, breit, gegen die Spitze sehr stark verschmälert; der Vorderrand gerade abgeschnitten, die Vorderecken jedoch vortretend, abgerundet; die Seiten fast gerade, fein gerandet; der Hinterrand in weitem Bogen ausgerandet, die Hinterwinkel aber nicht zurückgezogen und die Schulterecken nicht bedeckend, wie bei den andern Arten. Die Flügeldecken gewölbt, sehr fein und dicht quer nadelrissig, an den Seiten schwach gerundet, gegen die Spitze verschmälert, die Spitzen selbst stumpf abgerundet.

Se. Durchlaucht der Herr Fürst von Khevenhüller entdeckte diese neue Art im Monat November 1851 in der Adelsberger Grotte. Obwohl sie nur in einem weiblichen Individuum besteht, und es sonst nicht räthlich ist, auf einzelne Stücke neue Arten zu begründen, so

DATZett by Google

<sup>\*)</sup> Herr Schiödte hat in einem Werke: "Specimen faunae subterraneae" die Käfergattung Adelops in Bathyscia umgetauft. Da selbe jedoch schon früher unter dem erstern Namen (Adelops, Tellkampf; Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte, 1844) beschrieben war, so muss dieser Name Geltung haben.

habe ich doch kein Bedenken getragen, dieses Thier, da es sich so sehr von den andern unterscheidet, als neue Art zu erklären; es gehört zu den interessantesten Entdeckungen der neuesten Zeit auf dem Gebiete der Coleopterologie.

Herr Dr. Giraud gibt den Schluß seiner Coleopterenfauna von Gastein:

Eubria palustris, Germ.

Extrêmement rare. Dans les régions subalpines.

Podabrus alpinus, Payk.

Ça et là sur les fleurs, rare.

Telephorus nivalis, Germ.

Assez rare. On le trouve jusqu'à 6000' et plus; je l'ai pris aussi dans les environs de Vienne.

#### Ebæus alpinus, Mitri.

Alatus, niger, nitidus, antennarum articulis duobus primis obscure testaceis, pedibus totis nigris, elytris virescentibus. Long. 14/5 lign.

Noir, brillant, très peu pubescent. Antennes foiblement dentrées en scie, noires, avec l'extrêmité du premier article et le second tout entier d'un testacé obscur; Épistome de la même couleur; labre et palpes noirs; tête finement ponctuée portant deux fossettes bien marquées en arrière et en dedans de l'insertion des antennes et une troisième moins distincte sur le milieu du front. Prothorax plus large que long, aussi large que les élytres à leur base, très finement ponctué, les angles antérieurs moins fortement arrondis que les postérieurs, le bord antérieur est un peu relevé et l'on aperçoit à la base au devant de l'écusson deux petites saillies obtuses mais assez sensibles. Ecusson triangulaire, finement ponctué. Élytres d'un vert bleuâtre, s'élargissant vers l'extrêmité ou elles sont arrondies séparément, plus fortement ponctuées que la tête et le corselet, un peu ruguleuses. Segmens de l'abdomen entièrement cornés. Les pattes sont tout à fait noires.

Le mâle m'est inconnu, je ne possède que deux femelles qui ont été prises à quelques jours d'intervalle sur un sapin abattu et récemment écorcé, à 9000'environ, sur le Graukogel.

## Cis glabratus, Mellié.

J'ai recueilli cette année dans un polyporus une douzaine d'individus de cette espèce qui ressemble un peu par la forme et la taille au *C. perforatus Gyll.* que j'ai pris plusieurs fois à Marienbad, mais il en est tout à fait distinct, les plus petits exemplaires sont de la taille de *l'orophius mandibutaris Gyll.* 

#### Orchesia laticollis, Redt.

Cette espèce paroit étre extremement rare. M. Redtenbacher qui l'a fait conneitre le premier n'en possédoit qu'un seul exemplaire trouvé à Dornbach

près de Vienne, j'en ai pris un seul aussi dans Gastein même, sur le bord d'un ruisseau.

#### Mycetochares flavipes, Fabr.

Plusieurs individus pris sous l'écorce dun érable (acer) à moitié desséché à environ 4500' Grauk ogel.

### Mycetochares bipustulata, Illig.

Cet insecte est extrêmement rare. Je l'ai pris une seule fois sous l'écorce d'un prunier près de Golling sur la route de Gastein.

#### Mordella variegata, Fabr.

Je ne l'ai jamais rencontrée sur les fleurs. On la trouve assez fréquemment sur les arbres coupés et privés de leur écorce. En raison de son extrême agilité et de la ressource que lui offrent les fissures du bois pour échapper au chasseur, il faut la plus grande adresse pour s'en emparer.

#### Anaspis thoracisa, L.

Très rare.

#### Anoncodes azurea, Schmidt.

Elie n'est pas très rare sur les fleurs.

#### Curculionites.

#### Tropideres cinctus, Payk.

Je l'ai trouvé une seule fois courant sur l'écorce d'un sapin.

## Hylobius pineti, Fabr.

Assez commun au pied des vieux mélèzes (Larix) et sous les branches abattues, beaucoup moins abondant néammoins que lH. abietis L.

## Plinthus megerlei, Panz.

Assez rare, sous les pierres entourées de mousse.

## Phytonomus Viennensis, Herbst. et Posticus, Schönh.

Peu fréquents tous les deux.

Le nombre des espèces appartenant au genre Otiorhynchus est de 24 dont deux seulement des environs de Salzbourg, toutes les autres sont de Gastein. Parmi celles que l'on rencontre le plus fréquemment on doit compter les suivantes: O. geniculatus Germ. Niger Fabr. et Var. villosopunctatus Ziegl. Tenebricosus Herbst. Unicolor Herbst. Planatus Herbst. Septentrionis Herbst. ovatus L. Pinastri Herbst. Lepidopterus Fabr. Gemmatus Fabr. Picipes Fabr. Hirticornis Herbst.

## Otierhynchus Maurus, Gyll. — O. demetus var, Wiesurii Schönh.

Je crois ne pas me tromper en rapportant l'insecte dont je veux parler à la var. Wiesurii Parrays, que mentionne Schönherr dans sa description de l'O. Demotus qui n'est pas lui même suffisamment distinct du Maurus Gyll. et auquel je crois qu'il doit être réuni. J'ai d'ailleurs confirmé la justesse de ma détermination par la comparaison des individus que je possède avec ceux qui se trouvent dans la collection Megerle qui fait partie du musée impérial et avec ceux

qui existent sous le même nom dans celle de Mr. Ullrich qui s'est prêté à mes recherches avec le plus grande obligéance. Cette variété se distingue surtout par les pattes noires ou d'un noir de poix, tandis qu'elles sont d'un rouge ferrugineux dans le Maurus. Schönherr dit qu'elle vient des Carpathes, mais il signale sussi dans sa description du Maurus un individu de Courlande dont les pattes sont également d'un noir de poix. Elle a de plus une ressemblance frappante avec le Comosellus Schonh., à la seule différence que dans celui-ci les intervalles des stries sont presque lisses (sub lacvibus) tandisqu'ils sont finement ruguleux dans la var. Wiesurii comme dans le maurus. Si l'on examine un grand nombre d'individus on s'aperçoit bientôt qu'il y a une grande variété dans la ponctuation des stries, dans le plus ou moins de saillie des intervalles et dans la force des rugosités qui les couvrent et cette circonstance me porteroit à penser que le comosellus pourroit bien aussi n'être pas suffisamment distinct du Maurus et se confondre avec la var. Wiesurii, cependant comme je n'ai pas vu le comosellus qui est un insecte de la Hongrie, je ne puis exprimer ici qu'un doute. Chez les individus qui n'ont pas perdu la villosité qui les recouvre, celle-ei est tantôt d'un gris blanchâtre, d'autres fois un peu verdâtre et même souvent d'un brun cuivreux. Cette villosité est inégalement répandue et forme de petites taches sans ordre. Ces particularités conviennent mieux au comosellus et ne sont pas mentionnées dans la description du Maurus ni du demotus, it est vrai que comme Synonime de ce dernier, Schönherr cite l'O. Sulcatus Payk var. 8 où ce caractère est clairement indiqué. J'ai pris mes exemplaires en assez grand nombre dans des lieux ombragés sur plusieurs plantes et entre' autres sur la Cacalia alpina à une hauteur de 5000' environ. Il est à remarquer qu'aucun n'a les pieds ferrugineux: Lukas-Stuhl.

## Otiorhynchus chrysocomus, Germ.

On le trouve avec le précédent et quelquefois aussi sur les jeunes sapins.

## Otiorhynchus Chevrolati, Schönh.

Je n'ignore pas que cet insecte a été réuni à l' O. Picipes Fabr. entr' autres par les auteurs du Catalogue des Coléoptéres d'Europe imprimé à Bautzen, cependant la comparaison avec le picipes des exemplaires que j'ai recueillis et qui sont absolument conformes à la description du Chevrolati, m'autorise à penser que c'est avec raison que Schönherr en a fait une espèce particulière. Voici les différences spécifiques qui motivent, selon moi, cette séparation. Prothorax moins globuleux, un peu plus long que large, (dans le picipes il est à peine aussi long que large) couvert d'une granulation plus fine. Les points ocellés des stries sont moins rapprochés, les intervalles sont plus saillants, les squamules sont moins denses, moins régulièrement arrondies et plus petites; les pattes sont d'un ferrugineux obscur. Tous ces caractères sont constans dans les cinq individus que je posséde. Sur le condrier (corylus) à plus de 4000'. Grankogel. Anlauf Thal.

## Otiorhynchus porcatus, Hbst.

Il n'est pas très rare sous les pierres sur la lisière des bois à environ 5000' jusqu'à 6000'.

#### Otiorhynchus foraminosus, Schonh.

Un seul individu pris sous la mousse dans une prairie. Vallée de Böckstein.

#### Otiorhynchus uncinatus, Germ.

Je l'ai rencontré plusieurs fois sous la mousse au pied des vieux chènes dans la plaine de Salzbourg.

#### Offorhynchus funicularis, Schönh.

Ce joli insecte qui se fait remarquer par le développement considérable du second article de son funicule, ce qui lui a valu la denomination choisie par Schönherr, se trouve aux environs de Salzbourg et à Berchtesgaden en Bavière. Je l'ai toujours obtenu en secouant le frêne (fraxinus) et le coudrier (corylus). Il porte le nom d'hortensis dans la collection Megerle et dans celle de Mr. Ullrich, mais cet insecte ne peut pas être le même que l'hortensis meg. cité par Schönherr comme synonime de son Pauper. Dans l'o Funicularis les principaux caractères diagnostiques sont les suivants; "Antennis fusco-ferrugineis, articulo tertio elongato, rostro obsolete sulcato; élytris rugosis, rude punctatostriatis, pedibus nigris, torsis obscure ferrugineis." Tous ces caractères conviennent parfaitement à l'insecte que jai sous les yeux. Dans la description du Pauper ou hortensis Meq., Schönherr s'exprime ainst: "rostro medio tenuiter carinato et utrinque obsolete canaliculato; elytris mediocriter punctato striatis, interstitiis planis, confertim-rugulosis; pedibus rufis, geniculis infuscatis etc.« Commo on le voit ces caractères sont loin de s'appliquer au même insecte. Je dois encore ajouter, pour justifier ma manière de voir, que les exemplaires qui se trouvent dans les deux collections déjà citeés sous le nom de Fraxini qui n'est autre que le Funicularis, m'ont paru identiques avec ceux portant le nom d'hortensis Meg. Selon Schönherr il se trouve en Illyrie et en Autriche.

#### Otiorhynchus varius Schönh.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte ne soit pas une espèce distincte de l'O. Varius Schönh., avec lequel seul il a une grande analogie. Comme lui, il se distingue de toutes les espèces du genre par la conformation de ses antennes dont les articles du funicule grossissent remarquablement en s'approchant de la massue qui est forte et pyriforme; la seule différence qui le distingue du Varius c'est la présence d'une carène sur le prothorax et la disposition ombiliquée des granulations qui le recouvrent, circonstances que auroient difficilement échappé à l'oeil de Schönherr qui dit simplement en parlant du prothorax du Varius: "supra confertim rugoso." N'ayant pas pû voir te Varius qui est un insecte de la Suisse, j'ai Jû, pour ne pas m'exposer à admettre trop légérement une espèce nouvelle, attendre de nouveaux éclaircissemens. Je ne possède que deux individus de cette espèce qui est une des plus remarquables du geure; ils ont été pris, il y a plusieurs années, dans la vallée de Böckstein.

## Otiorhynchus ragifrons, Giil.

J'ai recueilli doux individus soulement pendant un voyage a Gastein, mais j'ignore s'ils ont été pris dans cet endroit ou s'ils sont des environs de Salzhourg.

#### Otiorhynchus Lutosus Chevr.

Je ne sais pas si cette espèce a été décrite. Je l'ai reçue de France sous ce nom, qu'elle porte aussi dans quelques collections à Vienne. Je ne crois pas que Schönheer en fasse mention, je n'ai du moins rien trouvé dans cet auteur qui puisse se rapporter à cet insecte. Je l'ai pris deux fois à Gastein sous la mousse.

Enfin je possède encore deux espèces que je crois nouvelles et que je me propose de décrire plus tard. L'une d'elles se place naturellement auprès du Le-pidopterus par ses caractères spécifiques, l'autre ressemble beaucoup au Foraminosus, mais il est impossible de le confondre avec lui. Toutes deux viennent de Gastein.

#### Magdalinus phlegmaticus, Herbst.

Extrêmement rare. Hofgastein.

Balaninus Cerasorum Herbst. et villosus Herbst.

Ces deux espèces ne sont pas très rares dans le pays de Salzbourg; on roncontre la dernière sur les jeunes rameaux du chène.

Coeliodes rubicundus, Payk.

Très rare. Badbrücke près de Gastein.

## Longicornes.

Je me berne à noter les espèces les plus intéressantes, pour ne pas donner à ce travail une trop grande extension.

## Saphanus Spinosus, Fabr.

Il n'est pas très rare dans les bois d'aulne (alnus), si je ne me trompe pas, sa larve vit dans les souches de cet arbre comme celle du Sinodendron Cylindricum.

Callidium insubricum, Grm. - Rhopalopus insubricus, Muls.

Un seul exemplaire pris au pied du Geisberg près de Salzbourg.

## Clytus antilope, Illig.

Cette espèce est très rare. Je l'ai prise une seule fois à Salzbourg et plusieurs fois à Menters chwaig près de Munich. Elle se pose sur les haies séches pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Obrium brunneum, Fabr.

Extrêmement rare. Schweizerhütte.

Acanthoderus varius. Fabr.

Assez rare. Dans les vallées, jamais sur les hautes montagnes.

Mesosa curculionoides, L.

Plusieurs individus pris sur le tronc d'un tilleul sur le Mönchsberg près de Salsbourg.

Mesosa nubila Oliv. , Lamia nebulosa , Fabr.

Très rare, dans la même contrée que le précédent.

### Saperda phoca, Germ.

Cette espèce paroit être extremement rare. Je l'ai pris une seule fois à Aigen à peu de distance de Salzbourg.

#### Saperda scalaris, L.

J'ai trouvé une jolie variété dans Gastein même. Elle est entièrement noire à l'exception de quelques atomes blancs très petits et rares sur le disque des élytres dont ils indiquent à peine le dessein normal.

## Rhagium bifasciatum, Fabr. - Inquisitor, Fabr. - Indagator, L.

Ces trois espèces sont assez communes, surtout la dernière. Leurs larves vivent sous l'écorce des sapins abattus et sont un des agents les plus actifs de leur destruction. Le R. bifasciatum se montre ordinairement dans des lieux plus élevés et on le rencontre encore sur les limites extrêmes de la grande végétation

#### Toxotus cursor, L.

La femelle n'est pas rare dans les bois de sapin jusqua plus de 9000' sur le tronc des vieux arbres et sous les branches séches entassées. Le mâde est beaucoup plus rare.

#### Toxotus meridianus, L.

Je n'ai pris que quelques exemplaires de la var. Chrysogaster Schranck.

#### Pachyta Lamed. L.

J'ai capturé huit individus de cette espèce qui est plus particulière à la faune du nord, tous appartiennent à la var.  $\beta$  Payk, c'est à dire que leurs élytres sont d'un jaunâtre plus ou moins livide avec deux grandes taches allongées, irrégulières et noires. Le vol de l'insecte est lent à tel point que deux fois j'ai pu le reconnoitre et arriver à temps pour m'en emparer à l'aide du filet. Il fréquente les chantiers de bois de sapin, je ne l'ai jamais vu sur les fleurs. Vallée de Bōckstein.

## Pachyta spadicea, Payk.

Un seul individu pris à peu de distance de Gastein dans une prairie.

## Pachyta interrogationis, L.

Je n'en ái trouvé qu'un petit nombre, toutes appartiennent aux var. Bimaculeta Muls. et Ebenina Muls. Dans la première les élytres sont noires, excepté une petite tache jaune à leur extrêmité et un point de même couleur vers leur milieu près du bord externe. Dans la seconde elles sont entièrement noires, On la prend sur les fleurs jusqu'à 9000' et au delà. Graukogel Remsachalpe.

## Pachyta strigilata, Fabr. et clathrata, Fabr.

Assez rares. quadrimaculata, L. octomaculata, Fabr. sexmaculata, L. virginea, L. et collaris, L. Très communes.

## Strangalia annularis, Fabr.

Rare sur les fleurs dans les vallées.

Leptura virens, L. et rufipes, Schall.

Pas rares l'une et l'autre.

#### Grammoptera quadriguttata, Fabr.

J'en ai recueilli six individus sur la neige au Gamskahrkogel à plus de 7000'. Tous ont les élytres entièrement noires et appartiennent à la var. décrite par Fabricius sous le nom de femorata.

## Chrysomélines.

#### Donacia affinis, Kunze.

Pas très rare dans les vallées.

Le genre Chrysomela est un des plus riches de la faune alpine autant par le nombre des espèces que par la grande multiplication de plusieurs d'entr'elles, Parmi celles appartenant aux premiers groupes du genre nous trouvons les suivantes: Chrys. polita L., staphylea L., fastuosa L., varians Fabr., cerealis L. marginalis Duft., marginata L., analis L., violacea Pans., quadrigemina Suffr., ou gemellata Duft et enfin menthae Schott qui est la mentastri Suffr. ou graminis Redt. J'ai pris cette espèce sur la Mentha sylvestris jusqu'à près de 9000', tous mes exemplaires sont sensiblement plus petits que ceux que l'on trouve aux environs de Vienne.

On sait que l'accouplement s'observe quelquesois entre espèces voisines, je l'ai constaté une sois entre la C. violacea P var. à élytres d'un vert unisorme et la C. polita J. La même observation a aussi été faite par Rosenhauer d'après Suffrian. Selon le même auteur ce phénomène auroit été observé par Müller entre la C. menthastri P Suffr. et la polita J. L. J'ai vu la même chose entre la Timarcha lavigata P L. et la coriaria J Fabr. Le groupe qui renserme les espèces à forme allongée et que Dejean avoit distingué sous le nom d'Oreina est en quelque sorte particulier aux hautes montagnes et constitue un des traits distinctifs de la faune de ces contrées. Dix espèces provenant toutes de Gastein appartiennent à cette catégorie. Le catalogue des coléoptères d'Europe ayant adopté la pluspart des changements introduits dans la nomenclature de ces espèces par Mr. le Dr. Suffrian dans son interessante révision de ce genre publié dans la Linnea entomologica. vol. V, j'ai cru qu'il ne seroit pas sans utilité d'indiquer les dénonimations synonimiques adoptées par Mr. Louis Red tenbacher dans sa Fauna austriaca que est dans toutes les mains.

# Chrysomela speciosissima Scopoli, Suffr., gloriosa Oliv. Duft. Redt. punctata, Dahl.

On la trouve communément sur la Cacalia alpina et même ussez souvent sous les pierres. Tous les individus que je possede peuvent se rapporter aux quatre variétés suivantes:

- a) Couleur verte légérement bleuâtre avec la suture et la bande discoidale des élytres d'un bleu violet. Les bords anterieur et postérieur du corselet offrent souvent une étroite bordure de la même couleur.
- b) Couleur verte dorée avec la suture et la bande des élytres comme dans la précédente, celle ci moins nettement limitée.
- c) Élytres d'un cuivreux rutilant avec la suture et la bande vertes, cette dernière quelquefois bleuâtre dans le milieu.

d) D'un vert cuivreux obscur, avec la sature et la bande un peu plus claires.

#### Chrysomela elongata, Ziegl.

Très rare. J'ai pris à Nassfeld du coté du Rathhausberg trois individus entiérement semblables. Ils sont d'une belle couleur verte légèrement bleuttre et sont en outre parsemés irrégulierement de petits points brillants comme des paillettes métalliques.

#### Chrysomela monticola, Duft.

Cette petite espèce est répandue en assez grand nombre sur touts les montagnes de Gastein à une hauteur de 6000' environ. Le plus grand nombre de mes exemplaires est d'un beau vert métallique, quelques uns sont d'un vert doré peu éclatant. La taille des plus grands ne dépasse pas 3 1/4 lignes.

#### Chrysomela cacaliæ, Schrk., cacaliæ, Duft., daprès Suffr., cæruleolineata, Duft. Redt.

Cette espèce est des plus communes. On la trouve sur la plante dont elle porte le nom et souvent aussi sous les pierres jusqu'à 9000' et plus. Les variétés qu'elle m'a offert peuvent se réduire à deux

- a) d'un vert métallique peu brillant quelquesois un peu bleuâtre avec la suture et la bande discoidale d'un bleu violet plus ou moins soncé, celle ci assez souvent à peine indiquée.
- b) d'un vert obscur un peu bronzé, mât, la bande des élytres souvent complettement éffaceé. Moins commune que la précédente.

## Chrysomela Peirolerii, Bassi.

Extrêmement rare. J'en ai pris une paire sous les pierres au sommet du Gamakahikogel à plus de 7700'. Depuis plusieurs anneés toutes mes recherches pour retrouver cet insecte ont été infructueuses.

Cette espèce a été confondue avec la melanocephala Dft. Selon Suffrian elle différe de celle-ci, par absence de renflement des bords latéraux du corselet et par les rugosités beaucoup plus fortes des élytres. Le mâte se distingue par une fossette ovale, placée en travers sur le dernier segment abdominal.

## Chrysomela nivalis, Heer., bifrons, Duft., viridis, Redt.

Elle se trouve assez communément sous les pierres sur presque toutes les montagnes de Gastein entre 9000' et 7000' et même audelà. Les mâles se recommoissent à une légère dépression longitudinale sur le dernier segment de l'abdomen, ils sont plus petits et ordinairement d'un vert plus clair et plus brillant. Les femelles très sensiblement plus grandes, plus allongées un peu élargies vers l'extrêmité ont généralement une couleur plus mâte. Le caractère distinctif de cette espèce consiste dans le manque de renflement des bords latéraux du corselet. Les variétés de couleur se réduisent aux suivantes

- a) Vert doré assez clair, plus rarement un peu cuivreux d.
- b) Vert plus mat à teinte dorée plus ou moins prononcée, avec ou sans tache bleuâtre sur le disque des élytres P.
  - c) Vert bronzé tantôt clair, tantôt obscur P.

#### Chrysomela vittigera, Suffr., vittata, Dahl.

Je l'ai rencontrée assez souvent dans les mêmes lieux que la précedente. Sa couleur varie peu. La forme ordinaire et la suivante:

- a) Couleur verte dorée, avec la suture et une bande longitudinale d'un bleu foncé; souvent le bord postérieur du corselet est orné d'une bande de même couleur.
  - b) Comme la précédente, à exception de la bande dorsale qui manque. Rare.
- c) Vert bronzé sans éclat, avec la suture et la bande longitudinale vertes sur les bords. Rare.

#### Chrysomela pretiosa, Meg., gloriosa, Panz., phalerata, Redt.

On la rencontre assez fréquemment sur les plantes qui croissent au bord des ruisseaux entre 4000' et 5000'. Je ne l'ai jamais vu dans les régions élevées. Bockstein, Anlaufthal etc. Comme chez la pluspart de ses congénères ses couleurs sont très variables

### Chrysomela aurulenta, Suffr., cacaliæ et bifrons, Redt.

Cette belle espèce est assez rare; j'en posséde plusieurs exemplaires provenant de Gastein sans spécification des lieux où ils ont été pris; tous sont d'un beau vert doré à l'exception d'un seul qui est dun vert bronzé très foncé.

#### Chrysomela luctuosa. Oliv., Duft. Redt.

Très rare. Sous les pierres à 5000' environ. Nassfeld.

#### Lina ænea L.

Pas rare, jusqu'à plus de 4000'.

#### Gastrophysa raphani, Fabr.

Assez rare.

## Haltica cyanescens, Duft.

Rare sur le Veratrum album jusqu'à 5000'.

## Cassida hemisphærica.

Un seul individu pris avec le filet dans une prairie merécageuse. An laufthal.

## Coccinella alpina, Villa et magnifica, Redt.

Très rares toutes les deux. Vallée de Gastein.

## Clambus armadillus Degu. et pubescens, Redt.

J'ai pris très abondamment la première espèce dans les environs de Salzbourg et dans le jardin anglais à Munich, parmi une centaine d'individus stu moins, je n'en ai trouvé que quatre qui appartinssent à l'espèce pubescens.

## Calyptomerus alpestris, Redt.

Un seul exemplaire pris sur un sapin renversé et récemment privé de son écorce à environ 5500'. Graukogel.

### Microsphæra corticalis, Redt.

Assex rare à Gastein; je l'ai prise assez souvent dans les environs de Vienne sous l'écorce des arbres.

# Versammlung am 4. Februar 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Neu aufgeführte Mitglieder.

Herr Chimany Ernst.

Se. Hochw. Herr Hasel Franz, Dr. der Theol. Curat. am Peter.

Herr Hofer Joseph, Lehrer an der Realschule in der Leopoldstadt,

- Jesovitz Heinrich, Apotheker.

Se. Hochw. Herr Matz Alexander, Pfarrer in Ungarn.

Herr Roll Anton.

- Schober Johann, Director an der Realschule in der Leopoldstadt.

Se. Hochw. Herr Tschurtschenthaler, Chorherr von Neustift, Professor der Naturgeschichte in Brizen.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Pelegrino Strobel: Studí sulla Malacologia ungherese. Pavia. 1850. 8.

Delle conchiglie terrestri del d'intorni d'Innsbruk. Milano. 1844. 8. Notizie malacostatiche sul Trentino. Pavia. 1851. 8. 2 Hefte.

Note malacelogiche d'una gita in Vallumbona nel Bergamasco. Milano. 1847. 4. Geschenke des Verfassers.

J. A. Naumann: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 13. Bd. 1. Hälfte. 9. Geschenk des Durcht. Hrn. Fürsten Khevenhüller.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürch. Heft 1-5. Zürich. 1847-1851. 8.

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaft vom Verein Lotos in Prag I. 1931. 8.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt II. Nr. 3. 4. Wien. 1851.

Sämmtlich zum Austausch.

F. Brauer: Entwicklungsgeschichte der Panorpa communis; a. d. Akadem. Sitz. Ber. Oktob. 8. 1851. Geschenk des Verfussers.

Fischerv. Waldhelm. Entomographie de la Russie I. Moscou 1851. 4. Geschenk des Verfussers.

Ein Fascikel mit 70 getrockneten unbestimmten Algen aus Dalmatien. Geschenk des Herrn Botteri aus Lessina.

Eine Schachtel mit 72 Arten Land- und Süsswasser-Conchylien.

Geschenk des Herrn Grimmer aus Gratz.

500 Exemplare, Bogen 11—12 der Mittheilungsherichte, besorgt durch Herrn Sedlaczek.

Digitized by Google

Nouveaux Mémoires de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou IX. Moscou 1851. 4.

Zun Austersch.

Eine Schachtel mit 60 Arten Käfer.

Geschenk des Herrn Dr. Forster.

Oesterr. botan. Wochenblatt I. 1851. 8.

Geschenk des Herrn Alex. Skofitz.

Der Ausschussrath des Vereines Herr Ludwig Rifter v. Heu fler hielt folgenden Vortrag:

"Die Mitglieder der hiesigen Akademie der Wissenschaften Herr Dr. Fenzlund Dr. Unger haben derselben in der Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Klasse vom 11. April 1850. einen Commissionsbericht überreicht, der den Vorschlag betraf, Oesterreich auf ähnliche Art botanisch zu durchforschen, wie dieses mit Baiern nach einem von Hrn. v. Martius verfassten Programme geschieht. Die beiden Herren Akademiker haben sich damals wegen Mangels der nöthigen Vorarbeiten dagegen ausgesprochen; sie erkannten aber an, dass die "Gesammtaufzählung der kryptogamischen Pflanzen Oesterreichs ein empfindliches Desiderat sei, und demnach zunächst mit vereinten Kräften anzustreben wäre". Ich erlaube mir zu einer solchen Gesammtaufzählung einen kleinen Beitrag zu geben. Der Candidat der Medicin; Herr Wawra aus Brühm, der sich vorzüglich mit Studien über Pflanzenanatomie beschäftigt, hat auf seinen Reisen in Unter-Oesterreich, Mähren und Böhmen eine Anzahl Flechten gesammelt und mir zur Untersuchung über-geben. Ich habe sie bestimmt und überreiche nun das mit den Standorten versehene Verzeichniss derselben hier nachfolgend:"

## Catalogus Lichenum quorundam austriacorum.

Collegit Wawra, determinavit Heufler. Anno 1851.

## Cryopsorae.

#### Verrueariese.

Verrucaria rupestis Fr. var. Schraderi, Schneeherg hei Wien. Auf Kalk, auch im Leithagebirge.

#### Limboriese.

Urceolaria scruposa L. Brinn, trockene Orte auf Gneuss.

Digitized by Google

## Thallopsorae.

#### Lecanorinae.

- Lecanora rimosa, Ach. v. sordida Pers, et v. soredifera, Rbh. Brünn; Punkathal auf Granit.
  - subfusca, Buxb. L. var. atrynea Ach. Brünn, trockne Orte auf Glimmerschiefer.
  - verina, Ehrh., v. stillicidiorum, Ach. Karlsbad, in Wäldern auf Steinen, von we sie siek auf Moos hinüberzieht.
  - friabilis, Vill. Leithagebirg auf Kalk, (Margarethen-Steinbruch).
  - muralis, Schreb. Brünn, trockne Orte, auf Granit.
    - coarctatu, Sm. Leithagebirge, trockne Orte, auf Kalk.
  - erassa, Huds. Wien, oberhalb Rodaun, auf verwittertem Kalk.
    - callopisma, Ach. Leithagebirge, auf Kalk.

#### Parmellaceae.

- Parmetia parietina, L. Wien, auf nasser Rinde von Fagus sylvatica.
  - caperata, Dill. L. Brünn, bei Obržan auf Syenit, immer verwachsen in Frullania Tamarisci.
  - olivacea, Vaill. L. Brünn, auf Gneuss. Neusiedlersee, Nordwestseite, auf Chlerit.
  - Acetabulum, Neck. Wien, hei Baden auf Borken von Ulmen.
  - veratophylla, Raj. v. physodes, L. Karlsbad, am Dreukreuzlberg an den Zweigen von Pinus picea.
    - v. platyphylla, Ach. Karlsbad, am Dreikreuzlberg auf Kalksteinen,
- Peltigera casina. L. Brünn, feuchte Laubwälder zwischen Moos.
  - aphtosa , L. Brünn, ebenso.
  - sculata, Engl. Bot. Reichenau bei Wien, Höllenthal auf nackter Erde.

## Podetiopsorae.

#### Lecidescese.

- Lecidea alhombia, Schar. Braun, trockne Orte auf finenss.
  - fumosa, Ach. Brünn, ebenso und auf Glimmerschiefer.
  - vesicularis, Hoffm. Leithagehirge, auf Kalk.
  - pruinosa, Ach. v. immersa, Fr. ebenso.
- Bialora sphaeroldes, Diks. Wien, Wälder bei Baden auf Borken von Ulmus.
  - ' byssoldes, L. Brünn, auf nackter Erde.
  - : iomadophila, L. Brunn, faule Stämme von Fichten.

#### Cladoniaceac.

- Ctadonia digitata, Ft. Brunn, auf faulem Coniferenholze.
  - deformis, L. Falkenau in Böhmen, im Egerthale, zwischen Moos.

Cladonia degenerans, Whiby. Firk. Karlsbad, zwischen Moos.

- pyxidata, Tourn. L. v. communis, Rbh. Brünn, faules Coniferenholz.
- v. neglecta. Et. Brünn, bei Adamsthal, zwischen Moos.
- fimbriata, L. Brünn, nackte thouhältige Erde.
- rangiferina, L. Brünn, am Hadyberg, lichte Laubwälder.
- vermicularie, Sw. Schneeberg bei Wien, feuchte Orto, zwischen Moos.
- .- pleurota, Whiby. Ebenda, feuchte Grasplätze.
- cenotea, Ach. Brünn, an angehrannter Rinde, von Fagus silv.

#### Hamalineae.

Cetraria islandica. L. v. crispa, Ach. Brünn, bei Sodieschitz, Schiefer zwischen Gras.

- glauca, L. Karlsbad, an Stämmen von Pinus.
- -- cucultata, Bell. Rèichenau bei Wien, Höllenthal auf der Erde zwischen Moos.

Hagenia citiaris, L. v. verrucosa, Rbh. Wien, auf der Borke von Fagus.

Evernia furfuracea, L. Schneeberg bei Wien, auf dürren Aesten von

Pinus picea.

- divaricata, L. Ebenso.

Bryopogon jubatus, L. Ebenso.

#### Usueaceae.

Usnea barbata, Fr. v. campestris florida, L. Brünn, auf Borken von Pinus silv.

— v. camp. ceratina, Ach. Karlsbad, auf trocknen Aesten von Pinus picea.

## · Appendix.

Pulveraria chlorina, Ach. Brünn, feuchte Laubwälder auf Syenit.

- farinosa, Rbh. Karlsbad, auf nachter thonhältiger Erde.

Der Herr Redner las diess Verzeichniss vor, und begleitete es mit Bemerkungen über einzelne Arten, welche Leitpflanzen sind, (ein aus der Paläontologie herüber genommener Ausdruck), wohin insbesondere die Verrucaria rupestris, orusta rosea gehöre, welche höchst merkwürdigerweise seines Wissens in der Alpenkette noch nie auf deren Nordseite gefunden worden sei, während diese herrliche Pflanze auf den Kalkgebirgen des Südens überall vorkomme, und besonders die Felsen in den Karstwüsten mit ihrem heiteren Schimmer schmücke. Bei Pulv. chlorina erging er sich in einem Excurse über die Anamorphose des normalen Thallus, welche mit dem Namen Pulveraria bezeichnet werde, über die ausserordentliche Häufigkeit der Pulv. chl. in gewissen Gegenden, wo sie feuchte Felsen überdecke, und erinnerte an den Königstein in der sächsischen

Schweiz, dessen pralle der Elbe zugekehrte Wünde von weitem hellgelb leuchten. Die Pulo. chl., dieser gleichsam vegetabilische Schwefel
überdecke sie, und so trage die kleine Staubpflanze durch ihr massenhaftes Vorkommen zur Physiognomie der Landschaft bei, und
gebe der ohnehin so schönen Gegend einen neuen Reiz.

Herr von Heufler fuhr dann fort:

"Die Kleinheit dieses Beitrages führt mich zur dringenden Bitte an alle österreichischen Botaniker, den Kryptogamen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als hisher geschehen ist. Es wolle bedacht werden, dass nach Koch und Rabenhorst die deutsche Flora 3257 Arten gekannte und beschriebene Phanerogamen, dagegen 6734 Arten Kryptogamen züblt. Wenn mit dieser enormen Zahl der Zustand der Kenntniss der Kryptageman Oesterreichs verglichen wird, so ist meine angelegentlichste Bitte, die so merkwürdigen und so ausserordentlich lehrreichen Kryptogamen zu studieren, und die Resultate dieser Studien unserem Vereine nicht vorzuenthalten, gewiss mehr als gerechtfertigt. Ich erlaube mir hierbei auf ein 1850 zu Paris erschienenes Werk von Dr. J. Payer aufmerksam zu machen, welches in mehr als 1000 sehr feinen und naturgetreuen Holzschnitten die Charaktere der vorzüglichsten Gattungen der Kryptogamen und überhaupt eine leicht fassliche Uebersicht ihrer Naturgeschichte enthält. Es führt den Titel: Botanique cryptogamique, füllt einen mässigen Band und zeichnet sich auch durch seinen wahlseilen Preis aus. Dabei kann ich aber nicht verschweigen, welche Gefahr in diesem Buche den Lieblingen meiner botanischen Musse, den Flechten, droht. Sie sind als selbstberechtigter Stand ausgetilgt, und müssen unter den "Champignons" zwischen den Familien der "Pezizes und "Hypoxylong" also zwischen den Discomyceten und Pyrenomyceten Fr. gesucht werden. Das heisst wahrlich am Ende der Consequenzen einer blos mikrologisch - mikroskopischen Naturforschung angelangt sein. Es ist bezeichnend, dass auch in der Naturforschung der blosse grübelnde, zerspaltende, doctrinäre Verstand zu Resultateu kommt, welche dem sogenannten gemeinen Menschenverstande am schärfsten widersprechen.

Der Gegensatz solcher Naturforschung liegt im germanischen Lager und besonders hoch im Norden, wo die Schweden auch jetzt noch in tiefer und edler Auffassung obenan stehen, oder doch

hinter keinem andern germanischen Stamme zurückbleiben. Der unübertreffliche Fries, Professor der Botanik in Upsala, schreibt in seiner Summa vegetabilium Scandinaviae von der Analogie der Discompceten mit den Lichenen: Huec tanta est, ut oel. Schleiden priscam opinionem Ascomycetes ad Lichenes esse transferendos resuscitavit, cum collega ipsius Nägeli Lichenes in media Phycearum serie collocavit. Fons oppositorum horum errorum positus est in nimia attentione ad micrologicas notas, nec ad morphosin et biologicas rationes. Quo magis Systemata ad micrologicas notas reformare studemus, eo magis a natura, in evolutione libera aberramus, und später, wo er von den Pyrenomy veten spricht: Si Ascomy cetes cum Lichenibus jungantur, nulla adest ratio Hyphomycetes et Coniomycetes a Phyceis distinguere. Tantus est nexus inter omnes plantas nemeas, ul nulla extat inter hos differentia superior, quam biologica inter Proto- et Hysterophyta." Die Protophyta, die Atgen Linne's, werden dann nicht nach atomistischen, sondern nach biologischen Grundsätzen weiter eingetheilt in Protophyta aquatica: Wasserarpflungen, die Algen im engern Sinne und in Luft - Urpflanzen: Die Lichenen. Diese so naturliche und vortreffliche Eintheilung ist in dem Werke: "Genera plantarum" des grossen Botanikers und Polyhistors Endl i cher angenommen, eines Mannes, dessen Name in diesen Räumen nicht ohne die innerste Bewegung ausgesprochen werden kann."

Aus diesem Vergleiche germanischer und romanischer Naturforschung nahm der Redner Veranlassung, zu erwähnen, dass in Linn e's erster Dissertation De prolepsi plantarum vom 33. December 1760 (Am. ao. VI. p. 336) eine Stelle vorkomme, die den Gedanken anrege, schon Linn e habe jene Beobachtung über das Eindringen der Pollenschläuche in den Stylus bis zum Eimund gemacht, die dem italienischen Naturforscher Amici zugeschrieben wird. Die angezogene Stelle lautet: "Hoo pollen rumpitür, dum sub ipsa florescentia ad humidum stiyma adhaerescit, et explodit suum impalpabile, quod per stylum ad rudimenta seminum adtrahitur, sine quo rudimentum medullare novae plantae intra semen numquam yerminat; quare maxime probabile est, cum exterior tunica ligni, ex qua stamina proveniunt, nuperrime assumserit substantiam ligni e gelutimoso libro, pollen in se tenuissimum comprehendere substantiam

libri, quae ad medularem substantiam perceniat, tamque vestiet substantia corficali nutritiva gelatinosave libri mihi: saltem videor illud in seminibus Mirabilis observasse."— und obwohl die Worte rumpitur, expladere, und impalpabile auf das blosse Zerplatzen des Pollenkorns und nicht auf das organische Hervorwachsen der Schläuche deuten, so ist doch die Bemerkung über die Bekleidung des Keimes durch die Substauz des Pollens, und die Behauptung Linnés, dass er gerade an Mirabilis, welche Pflanzengattung das Amic i'sche Phünomen besonders deutlich zeigt, seine Beobachtung gemacht haben will, einer Beachtung werth. Auch darf nicht übersehen werden, dass auch bei dem Hervorwachsen der Schläuche die äussere Pollenhaut an den dünnern Stellen, welche scheinbare Poren vorstellen, wirklich erst geöffnet werden muss.

"Ich habe nun noch eine Bitte" - lautete der weitere Inhalt des Vortrages --- ,, und diese knupft sich ebenfalls an das bairische Programm an, welches ich bereits im Eingange erwähnt habe. Bevor ich aber den Gegenstand, um den es sich handelt, erwähne, erlaube ich mir den Versuch, die Geneigtheit der hohen Versammlung für den Naturforschar anzuregen, welcher von Baiern aus zunächst an mich das Ersuchen gestellt hat, welches ich nun verzutragen im Begriff stehe. Dieser Naturforscher ist Dr. Sendtner. Endlicher hat seinem Namen die Pflanzengattung Sendtnera gewidmet. Die sehr schöne und einzige Art dieser Gattung, welche in Deutschland vorkommt, Sendtnera Sauteriana (Hüben.), wurde zuerst von Dr. Sauter, dem ausgezeichneten österreichischen Kryptogamenforscher im Jahre 1828 am kleinen Rettensteine in Tirol entdeckt, später : ammelte sie Sendtner am Inzinger Berge, ich am Rosskogl, von woher ich hier dem Vereine einige Exemplare überreiche, Perktold am Glunggezer und am Fernerkogl, lauter Standorte, ausschliesslich im Urgebirge am nördlichen Abhange der Centralalpen, inner den Grenzen Tirols. Sendiner verdient wohl, dasseine so ausgezeichnete österr. Pflanze seinen Namen an der Spitze des ihrigen trägt, und dadurch sein Andenken in der Flora austriaca erhält, denn als Reisender für den scharfsinnigen und unermüdlichen Tommasini hat er das Küstenland in allen Richtungen wiederholt durchforscht, in der Beschreibung seiner 1847 gemachten botanischen Reise nach Bosnien ("Ausland" 1848, Nr. 22-206.) kommen eine Menge naturhistorischer Beobachtungen über Dahnatien vor, besonders über die Insel Pazman, wo er windseiern musste, und über Spalato. Ueberdiess hat er in der Abhandtung: "Beebachtungen über die klimatische Verbreitung der Laubmoose durch das österr. Küstenland und Dalmatien, 1848", einen höchst wichtigen Beitrag zur österr. Flora und Pflanzengeographie geliefert. Die bryologischen Ferschungen Sendtner's in Tirol sind in meiner Abhandlung über die Laubmoose von Thol erwähnt und benützt werden. - Dieser auf solche Weise um die Kenniniss des österr. Vogetationscharakters vielfach verdiente Botaniker nun, der eben in München an dem grossen Unternehmen der genauesten botanischen Durchforschung Baierns mitarbeitet, hat mir ein Verzeichniss von Pflanzen geschickt, die in Baiern auf dem in dieses Land reichenden Abhange der nördlichen Kalkalpenkette vorkommen, und die Bitte um die Mittheilung gestellt, wie weit diese Pflanzen in der nördlichen Alpenkette gegen Osten reichen. Diese für die Pflanzengeographie der Alpen sehr interessante Frage kann ich leider nicht selbst beantworten, weil mir die östlichen Nordalpen so viel wie ganz unbekannt sind. Ich erlaube mir daher dieses Verzeichniss dem verehrten Präsidium mit dem Antrage zu übergeben, ein Comité aus Mitgliedern unsers Vereins zusammenzusetzen, welches die Gifte hütte, die von Dr. Otto Sendtner gestellte Frage im Interesse der Wissenschaft, zu erörtern und zu beantworten."

## Verzeichniss dieser Pflanzen.

Anemone vernalis, patens; Thalictrum foetidum; Adonts vernalis; Ranunculus pyrenaeus, hybridus; Cardamine resedifolia, trifolia; Dentaria digitata; Draba Traunsteineri, Johannis, Wahtenbergii; Aethionema saxatite; Viola mirabilis, calcarata; Dianthus Segulerii; Saponaria ocymoides; Silene rupestris; Arenaria ciliata; Linum flavum, tenuifolium, alpinum; Hypericum pulchrum; Geranium phaeum, pyrenaicum; Dorycnīum suffruticosum; Phaca australie, astragalina; Oxytropis campestris; Coronilla Emerue; Vicia tenulfolia; Orobue tuteus; Geum reptans; Potentilla rupestris, recta, inclinata, cinerea; Agrimonia odorata; Rosa rubrifolia; Alchemilla pubescens; Cotoneaster tomentosa; Epilobium Dodonaei; Sedum dasyphyllum; Sempervivum tectorum, montanum; Ribes nigrum; Saxifraga mutata, bryoides; Astrantia carniolica; Bupleurum longifolium; Seltnum Chabraei; Galium helpeticum;

Valeriana supina; Dipsacus-pilosus; Linosyris vulyaris; Aster Amellus; Sten a ctis bellidiflora; Achillea macrophylla; Chrysanthemum alpinum; Cineraria campestris; Senecio lyratifolius, cordatus; Cirsium, heterophyllum; Saussurea alpina; Centaurea amara, axillaris; Leontodon incanus; Scorzonera purpurea; Hypochaeris uniflora; Chondritta juncea; Crepis grandiflora; Soyeria montana; Hieracium pilosellaeforme, bupleuroides, speciosum, amplexicante, tycopifotium; Phyteuma Michelii, nigrum; Campanula thyrsoidea, cervicaria: Arctostaphy los officinalis; Pyrola chlorantha; media; Swertia perennis; Ilex aquifolium; Gentiana lutea, excisa, competris; Cerinthe alpina; Verbascum phoeniceum; Digitalis purpurea; Veronica montana, Schmidtii, verna, praecox; Orobanche flava, lucorum, amethysteu, coerulescens, coerulea, ramosa; Melampyrum cristatum, nemorosum; Pedicularis versicolor, Sceptrum Carolinum; Scutellaria hastifolia; Utricularia intermedia; Ajuya chamaepitys; Primula acaulis; Cortusa Matthioli; Statice purpurea; Plantayo alpina, maritima; Chenopodium murale; Rumex maritimus, palustris, pratensis, hydrolapathum, nivalis; Daphne striala, cneorum; The sium intermedium, rostratum; Salix myrtilloides; Betula fruticosa, nana; Juniperus Sabina; Pinus Cembra; Butomus umbellatus; Scheuchzeria palustris; Potamogeton rufescens, gramineus, luceus, compressus; Orchis palustris: An acamptis pyramidalis.; Nigrite lla suaveolens; Ophrys aranifera, arachnites; Epipogium Gmelini; Gladiolus palustris, communis; Ir is sambucina, sibirica, graminea; Allium suaveolens, sphaerocephalum; Muscari batryoides; Juncus stygius, squarrosus, tenuis, tenageja; Luzula spadicea, nivea; Cladium Mariscus; Heleocharis ovata; Carex capitața, microglochin, cyperoides, baldensis, curvula, Buxbaumii, aterrima humilis, pilosa, maxima, frigida, pseudocyperus, riparia; Leers i a oryzoides, Calamagrostis Halleriana; Lasiagrostis Calamagrostis; Sesteria disticka; Avena sempervirens; Equisetum vartegatum; Marsitea quadrifolia; Lycopodium complanatum; Polystichum thelypteris.

Herr Med. Doctor Johann Egger hielt folgenden Vortrag: Ich habe die Ehre, einer hochgeehrten Versammlung eine kleine literarische Notiz verzulegen.

Man liest schon ziemlich lange, und besonders in den neuern und neuesten botanischen Werken bei der Gattung "Sesleria" Arduin als Aufsteller der Gattung beigesetzt, während doch wie die folgenden Citate aus beiden Werken beweisen, diese Ehre Scopoli gebührt. In Joannis Antonii Scopoli \*) Phil. et Medic. Doctoris etc. Flora carniolica, erste Ausgabe Wien 1760 erscheint pag. 189., wie es die ältern Autoren auch richtig citiren, zum erstenmal "Sesleria" (abgetrennt von der Gattung Cynosurus, L.) und Scopoli, nachdem er die Gattung erschöpfend charakterisirt und eine Species (coerulea), die er aus Bescheidenheit oder Versehen mit keinem speziellen Namen belegte, beschrieben hatte, sagt: "Memoriae nostrae nunquam excidet pulcherrimus rarisque plantis ditissimus hortus, quem ann. 1745 in urbe Veneta ad insulam S. Elenae saepius adivimus, exstructum a Domino Leonardo Seslero, Med. Doct. et naturae curiosissimo viro, cujus in observandis colendisque plantis summa diligentia omnino meretur, ut novum hoc graminis genus ejušdem nomine decoremus."

Linnée, obschon ein Freund Scopoli's und im steten Briefwechsel mit ihm, liess diese Gattung unbegreiflicherweise unbeachtet und in seinen Spec. plant. bei Cynosurus stehen.

<sup>\*)</sup> Die Anregung des Herrn Dr. Schiner, in dessen welter unten folgendem Vortrage veranfasst mich, Einiges aus dem Leben dieses Naturforschers mitzutheilen: Scopoli Joh. Ant. wurde 1723 zu Cavalese im tirolischen Fleimser Thale geboren, studirte zuerst in Hall, dann in Innspruck die Arzneiwissenschaft, wo ihm ausserordentlicherweise in seinem 20. Jahre der Gradus verliehen wurde. Anfangs verlegte er sich zu Trient, dann zu Venedig auf die medicinische Praxis. Er unterwarf sich zum zweitenmal unter van Swieten in Wien den rigorosen Prüfungen, und schrieb, als Dissertatio inauguralis, eine: Methodus plantarum 1759. Bald nachdem er auch zu Wien graduirt worden war, wurde er Physicus zu Idria. Später ernannte ibn Kaiser Franz I. zum Professor der Mineralogie daselbst. Im Jahre 1766, als der berühmte Bergrath und Professor der Chemie und Metallurgie zu Schemultz, Nicolaus Joseph Freiherr von Jacquin als Professor der Chemie und Botanik an die Wiener Universität versetzt wurde, erhielt er dessen Stelle zu Schemniz. Im Jahre 1776 kam er als Professor der Chemie und Botanik an die Universität von Pavia. Er schrieb viel und Ausgezeichnetes, war einer Menge gelehrter Gesellschaften Mitglied, unterhielt einen ausgebreiteten literarischen Briefwechsel mit den berühmtesten Gelehrten Europa's, die sich häufig bei ihm Raths erbolten. Scine Flora carniolica erlebte 2 Auflagen. Er starb als weithin berühmter Mann 1788. Ohne Zweifel gehört er unter die ersten Grössen österreichischer Gelehrten. Sein Name wird nie vergessen werden, so wie der seines Freundes Sesler, dem er in der Phanzenwelt ein ewiges Denkmal gesetzt hat.

Der Veroneser Peter Arduin, Custos des bot. Gartens zu Padue, unterzog, durch Linnée's Nichtbeachtung, wie er selbst sagt, aufmerksam gemacht, die Pflanze einer neuerlichen Prüfung, und in: Petri Arduini Veronensis, horti publici Patavini custodis animadversionum botanicarum specimine altero, Venet. 1764, also 4 Jahre spüter, pag. 20, nachdem er in der Vorrede noch eigens bemerkte: "ut de singulis fideliter referam, ne quisque suo honore meritoque fraudetur" heisst es: "Hoc Sesleriae genus fuit a clarissimo Scopolo constitutum in sua Flora carniolica, alque celebri Med. Doct. botanicesque cultori Leonardo Sesleri dicatum."

"Cum vero postea viderim hoc a celeberrimo equite Carolo Linnaso pro synonymo sui Cynosuri coerulei adhibitum, ea qua sum in hisce rebus curiositate, hanc plantam ad examen revocavi, eamque diligenter inspectam ad genus Cynosurorum non pertinere facile deprehendi. Quocirca acquum mihi visum est, ipsam suo Sesleriae generi restituere, simulque non inutile credidi ejusdem exactam descriptionem et iconem, naturalem figuram magnitudinemque exprimentem exhibere, ut, el quantum a Cynosurorum genere differat, quivis clare videre queat, et nullus deinceps super hac re dubitandi locus cuiquam botanicarum rerum gnaro relinquatur."

Ich glaube hiermit zur Genüge dargethan zu haben, dass dem höchst verdienstvollen Dr. und Prof. der Chemie und Botanik zu Pavia, Johann Anton Scopoli, die Ehre der Autorschaft der Gattung Sesleria gebühre.

Die Autorschaft der Species: Sesleria coerulea gebührt Arduin, da Scopoli die Species wohl trefflich beschrieb, aber, wie oben bemerkt entweder aus Bescheidenheit oder Versehen mit keinem Artnamen belegte, den Arduin regelrecht nach Linnée's Cynosurus coeruleus bildete, und in seiner Abhandlung beifügte.

Ich weiss für den Augenblick nicht, wer der erste war, der den oben berührten literarischen Irrthum in die botanischen Bücher brachte, aber gewiss ist, dass die Autorität des Hofraths Dr. Wallroth ihn bekräftigte und gleichsam stabil machte, indem er in der Linnaea, Jahrgang 1840, 14. Band, pag. 89, in dem Sendschreiben an den Apotheker Ernst Hampe zu Blankenburg, den letztern zurechtweisend, sagt: Sesleria ist nicht von Scopoli, sondern weit früher von Arduin und Adanson eingeführt worden.

Herr Dr. R. Schiner gibt biographische Beiträge aus dem Leben des unlängst verstorbenen Botanikers Johann Zahlbruckner.

Die Arbeiten und Leistungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften sind mit den Männern, welche hierbei thätig waren, oft so innig verschmolzen, dass in vielen Fällen ein richtiges Verständniss derselben erst durch ein gründliches Eingehen in die näheren Lebensverhältnisse dieser Männer erzielt werden kann.

Aber auch abgesehen von dem praktischen Nutzen, welchen das Studium der Geschichte der Naturwissenschaften und ihrer Pfleger im Allgemeinen haben muss, glaube ich, dass auch aus anderen Rücksichten die Aufbewahrung alles Dessen, was die Forscher betrifft, die auf dem bezeichneten Gebiete thätig waren, als eine der zu lösenden Aufgaben unseres Vereines betrachtet werden müsse.

Wenn ich als eine solche Rücksicht nur die Dankbarkeit bezeichne, die wir durch Aufzeichnung der Leistungen und Verdienste thätiger Männer diesen bezeugen; so glaube ich für meine Ansicht hinlängliche Theiluahme zu finden.

Es ist eine bekannte Sache, dass uns oft über die Coryphäen anserer Wissenschaft nur spärliche Daten zu Gebote stehen, um wie viel mehr wird dieses aber bei jenen denkenden und fleissigen Männern der Fall sein, die, mit den bescheidenen Ansprüchen von Dilettanten, der scientia amabilis so mauchen guten Dienst geleistet haben.

Durchlesen wir irgend eine Fauna oder Flora unseres Gebietes, so begegnen wir Namen, die längst verklungen sind und von deren Trägern oft nichts mehr übrig blieb, als das kleine Denkmahl, welches in der Benutzung dieses Namens zu irgend einer Gattungs- oder Artbezeichnung, für ewige Zeiten errichtet werden wollte.

. Und dennoch drängt sich jedem denkenden Leser der Wunsch auf, etwas über die Veranlassung zu wissen, warum wohl dieses Denkmal hingestellt worden sein mochte.

Was veranlasste — um nur ein Beispiel anzusühren — den grossen Linnée, den Namen jenes Georg Joseph Kamel, der in Brünn gehoren, kängere Zeit auf Manilla geleht haben sell, zur Bezeichnung einer der schönsten Zierpstanzen, der herrlichen *Camellia*, zu benützen?

Von Clusius bis auf den erst unlängst verstorbenen Trattinik könnte eine Relhe von Namen aufgezählt werden, über deren Träger nur wenige Notizen bekannt geworden sind.

Crantz, Kramer, Wulfen, Hänke, Hacquet, Leske, Mygind, Vest, Laicharding, Duftschmid, Dahl, und viele Andere haben noch keine erschöpfenden Biographen gefunden, schwer würde es aber jedem Biographen werden, aus den wenigen Nachrichten, die uns über solche Mäuner überliefert worden sind, ein vollständiges Bild ihrer Wirksamkeit aufzustellen.

In der festen Ueberzeugung, dass unser Verein nicht gegen seine Aufgabe handeln wird, wenn er in seiner Chronik zuweilen auch das einzeichnet, was die Freunde und Förderer naturwissenschaftlicher Studien in Oesterreich hatrist, exlaube ich mir, ihnen meine höchverehrten Herren, aus dem Leben eines der ausgezeichnetsten Kenner der Alpensora, J. B. Zahlbruckner's — alle jene Daten mitzutheilen, die mir bisher zugänglich geworden sind.

Johann Baptist Zahlbruckner, wurde den 15. Februar 1792 zu Wien geboren und lernte daselbst muter den damals berühmten Lehrern, Jordan, Scherer und Jacquin die Ockonomie und die Naturwissenschaften.

Früh erwachte in ihm die Liebe zur Botanik und trieb ihn vorzäglich zu den Alpen, die er in der Folge so grändlich kennen lernte.

Auf einer seiner Exensionen nach dem Schneeberge traf es sich einstmals, dass er, obwohl erst 23 Jahre alt, durch seine bereits tüchtigen Kenntnisse in der Botanik, die Aufmerksamkeit eines eben dort botanisirenden fremden Mannes auf sich zog.

Diese Begegnung war von grossem Einflusse für Zahlbruckner's ganzes Leben, dem jeuer Mann war Niemand Anderer als Se. k. Hoheit der Durchlauchtigste Erzherzog Johann, der sich später des jungen Mannes erinnerte, ihn schon im Jahre 1808 in seine Dienste berief und his an sein Lebensende sein hoher Gönner blieb.

Aufänglich wurde Zahlbruckner bei den naturhistorischen und physikalischen Sammlungen seines hohen Gönners, die später der Grund zu dem Joanneum wurden, verwendet.

Im Frühlinge des Jahres 1809 gelang es ihm, im Vereine mit dem seligen Gehhardt und Portenschlag, diese Sammlungen, welche hestimmt waren, als Bente der Franzosen nach Paris geschleppt zu werden, für Steyermark zu retten. Der warme Eifer, mit welchem jene Biedermänner ihre Sache vertraten, hatte ihnen sogar für einige Tage den Verlust der persöulichen Freiheit zugezogen.

Vom Jani 1816 bis zum Jahre 1818 feitete Zahlbruckner die Verwaltung der damals erzherzöglichen Herrschaft Thernberg.

Ein kleiner botehrischer Garten daselbst war zu dieser Zeit ein herrlicher Sammelplatz der schöhsten Afpenpfanzen, die Zahlbruckner mit Liebe pflegte und von denen sich noch manche Flüchtlinge in der Umgebung Thornberg's bis zum heutigen Tage erhalten haben mochten. Hier versuchte er auch mit günetigem Erfolge den Anban der libanotischen Ceder.

Im Jahre 1818 berief ihn So. k. Hoheit der Durchlanchtigste Erzherzog Johann, als Privatsekretär an seine Seite, in welcher Steflung er auch his zu seinem Lebensende verblieb.

Ich übergehe die vielfältigen Verdienste Zahlbruckner's um För-

derung der landwirthschaftlichen und gewerblichen Interessen seines Vater-landes. Die allgemeine Anerkennung und Würdigung derselben mag daraus entnommen werden, dass Zahlbruckner fast von allen inläudischen land-wirthschaftlichen und Gewerbsvereinen zum Mitgliede ernamt wurde, und in vielen derselben durch eine Reihe von Jahren als Ausschussmitglied wirkte.

Erwähnen will ich nur, dass er auch in dieser seiner Wirkungssphäre jederzeit das hohe Interesse für die Naturwissenschaften kund gab, und namentlich in seiner Eigenschaft als Director des landw. Gesellschaftsgartens zu Wien und als Ausschussmitglied der Gartenbau-Gesellschaft daselbst, das Gebiet der praktischen Botanik mit Liebe und Eifer pflegte.

Die sehr reiche Sammlung auswärtiger Rebenserten und edler Obstgattungen, welche sich noch in dem Garten der k. k. Wiener Landwirthschafts-Gesellschaft vorfinden, datiren aus seiner Zeit; die Resultate seiner
Anbanversuche mit verschiedenen Culturgewächsen, wie mit den Farbepflanzen: Polygonum tinctorium und Peganum harmala, dann mit der Ochleffanze
Madia sativa sind in den Acten der genannten Gesellschaften aufbewahret,

Weber das, was uns zunächst berührt, über Zahlbruckners Thätigtigkeit auf dem Gebiete der Botanik, kann ich Ihnen, meine verehrten Herren, folgende fragmentarische Notizen mittheilen.

Host bezeichnet Zahlbruckner in seiner Flora austriaea als thätigen Mitarbeiter. Joannes Zahlbruckner, sagt er daselbst, Serenissimi Archiducis Joannis a secretis, ac itinerum per montes, per celsissima ac amoenissima alpium juga susceptorum, fidus comes detexitraras, novas plantas easque descripsit; plantarum specimina cum observatis mecum communicando non parum ad locupletandum hoc opus contulit.

Bei 37 Pflanzenarten wird Zahlbruckner in diesem Werk als Finder neuer Standorte angegelen, ebenso in Maly's *Flora styrisca* vom Jahre 1838 bei 25 Pflanzenarten.

Iusbesondere bemerkenswerth erscheinen darunter folgende Arten:
Ranunculus anemonoides Zahlbguckner,

In der Regensburger Flora vom Jahre 1823 findet sich über die Auffindung dieser Pflanze Zahlbruckner's eigener Bericht.

"Viel günstiger, sagt er daselbst, war mir Flora im verigen Jahre "im ersten Frühlinge, wo ich in sylvaticis montosis an der österreichischen "Gränze unweit Mariazell in Steyermark eine Rannnkelart fand, die unbe"zweifelt neu sein und den Namen Rannnculus anemonoides verdienen "dürfte... Mit R. rutaefotius. L. zunächst verwandt, unterscheidet er sich "davon durch petala numerosa, lanceoluta subtridentata (ut in ftoribus "radiatis), folia inferiora petiolata, petiolo superiore bracteifarmi; abge"sehen davon, dass B. rutaefotius eine standhafte Hochalpenpfanze ist, die "ich selten anders, als in der Nähe der Gletscher sah, während R. anemonoides "einen kaum 2000" über dem Meere erhöhten Standort in umbresis sylva"ticts hat."

In einer Nachschrift zu diesem Bericht nennt Hoppe diese Entdeckung eine der wichtigsten für Deutschlands Flora.

Obwohl sich diese Ranunkelart als die von Clusius bereits beschriebene und abgebildete Ranuncutus rutuefottus darstellte, so gebührt Zahlbruckner doch das Verdienst, diese schöne Ranunkelart nach so langer Zeit wieder aufgefunden zu haben.

Host gibt als Standort die Gebirgswälder zwischen Hohenberg und Schwarzau und die Abhänge des Schneebergs an.

Auf der Original-Etiquette im Zahlbrucknerischen Herbarium findet sich als Standort: In Austrige sylvaticis subalpinis calcareis prope Schwarzau, loco dicto: Gaisruck 1828. Als Name ist beigesetzt: Callianthemum rutge-folium Zahl.

Pedicularis Portenschlagi Robb. fand Zahibruckner auf dem Hochschwab in einer Höhe von 7490 Fuss,

Reichenbach gibt in seiner n fronographia batanica" als Synonyme bei dieser Pfianze an:

P. Zahlpruckneri, P. macrantha und P. Portenschlagi. Santer in litt.
Portenschlag selbst hezeichnete diese Art mit dem Numen P. geministera.

Unentschieden bleibt es, wer diese Pflauze zuerst auffand.

Draba Zahlbruckneri, Host, ist eine von jeuen drei gelbblühenden Drabenarten, die Koch als unterscheidbare Arten annimmt und deren richtiges Erkennen mehr, Scharfblick voraussetzt, als viele wohlausgeprägte Arten.

Zahlbruckuer, der diese Art in Stiria superiere in monte Hochyolling ad marginem aeternae glaciei zuerst auffand, hatte ihre Verschiedenheit von D. aizoides sogleich erkannt.

Hippocrepis stexuosa Zahlb. in litt. Nach Host eine eigene Art, die Zahlbruckner in Hungaria ad lacum Baltaton in peninsuta Tychain austand und beschrieb.

Cineraria Zahlbruckneri Host, die sich als Senecio lyrabfolius Rehb. erwiesen hat, fund Zahlbruckner auf den Bettenmanner Taueru.

Die herrliche Saxifragen-Art, Sawifraya paradoxa Sternby, welche Gehardt im Lasnitzgraben bei Landsberg im Marburger Kreise zuerst aufgefunden hatte, und aus welcher Reichen bach mit vollem Bechte die Gatung Zahlbruck nera bildete, womit er "peritissimum ingenuumque pluntarum alpinarum indagatorem humanissime salutavit" wird ein unvergüngliches Denkmahl Zahlbruck ners bleiben.

Auf dem Originalzettet in Zahlbruckner's Herbarium andet sich als Standort: in rupibus humidis argito-schistaceis Carinthiae in valle Lavant superiore 1826, und beigefügt: an diversa a Chrysosplenio rupestri. Zahlbr.

Bemerkenswertherscheint mir auch, dass auf einer von Zahlbruckner besorgten Abbildung dieser, Pflanze mit dessen eigener Handschrift der Namen Zahlbrucknera rupestris. Zahl. steht.

Einer Nachricht zufolge, welche Mayer in der Regensburger Flora

vom Jahre 1819 mittheitte, ist Zahlbruckner auch der erste gewesen, der das von Villars in der Schweiz entdeckte und von Hacquet, als Leontodon tergtovense beschriebene und abgebildete Hieracium hyoscridifottum, Vill. auf den höbbsten Kalkfeisen des Hochschwab, Eberstein und Höllenkamm wieder auffand. Auf der Original-Etiquette findet sich bei dieser Pflanze die Notiz: In summo jugo Montis Hochschwab det ect a ame primum 1869.

Eben daselbst Jahrgang 1880 finden wir die Notiz, dass Zahlbruckner die Primuia trancata. Lehm., welche später von Lehmann selbst als die Varietät Pr. minima pubescens bezeichnet wurde — auf der Waldhornalpe südlich von Schladming aufgefunden habe.

Die in der Flora Wiens ausgesprochenen Bedenken gegen mehrere Angaben Zahlbrackner's in Bezug auf Standorte, scheinen mir um so Weniger gerechtfertiget, als das Nichtaussinden gewisser Psanzen, nichts für ihr Nichtvorhandensein beweisel, in neuester Zeit aber Sturmia Loesetti, Poa cenisia, Crepis nicaeensis, Bryonia alba u. a. m. gezeigt haben, dass viele solcher Psanzen im Laufe der Zeit doch wieder aufgesunden werden können.

Bei der Durchsicht des sehr reichen Herbariums, zu welchem mir der Zutritt freundlich gestattet wurde, fand ich manche interessante Notizen, von denen ich hier einige mittheilen will:

Unter den Primeln, lag eine Primula Zahlbruckneri Vest, mit dem Standerte: in subalpinis granitosis ad pedem montis Staritzen prope Brandhaf, und belgefügt: Varietas Pr. elatioris. Bei einer Anagaltis latifolia. L. findet sich die Notiz: in suburbio Vindebonensi (Marxer Linie) cum amicissimo Portenschlag lecta 1809:

Draba Joannis. Host hat die Bezeichnung: Draba Joanniana, Zuhlb. und es findet sich dubei ningegeben: In monte Hohenwarth in Styria superiore salte Bonnersbach toglet in Joannis Archiducis Austriae memoriam. (nominavi.)

Das Herbarium selbst besteht aus 100 Faszikeln mit reich und elegant eingelegten phanerogamen Phanzen zumeist aus der Flora Gesterreichs, allein auch aus anderen enropäischen und selbst aussereuropäischen Florengebieten.

Bei den meisten Pflanzen findet sich die genaue Angabe des Standortes mit besonderer Berücksichtigung der geologischen Unterlagen. Die beigefügten Bemerkungen des Eigenthümers zeigen von dessen Scharfblik und Kritik. So manche Notizen, in denen er mit Liebe seiner Augehörigen oder Freunde gedenkt, die bei der Auffindung seines Exemplares zugegen waren, geben ein schönes Zeigniss von der Herzensgüte und Innigkeit des gemülh- und seelenvollen Mannes.

Zahlbruckner's Art und Weise war überhaupt eine Jedermann liebgewinnende. Mit hoher Begeisterung für alles Schöne und Gute verband er eine seltene Achtung und Rücksicht für Anderer Ansichten und Meinungen.

Ein Correspondent der botanischen Zeitung berichtet im Jahrgange 1831 über sein Zusummentreffen mit Zahlbruckner: "Unter den (Wiener Botanikern) beisst es daselbat — "kennen Sie gewiss bereits persönlich den würdigen Botaniker und Alpensteiger H. v. Zahlbruckner, dessen wahrhaft freundliche Aufnahme und liebenswürdiges Wesen mich äusserst angenehm überraschte, und mir die Liebe und Verehrung hinlänglich erklärte, mit welcher alle Botaniker Wiens-von ihm sprachen . . . "

Während der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche im Jahre 1833 in Wien statt fand, hatten auch auswärtige Verehrer dieses Mannes Gelegenheit ihn persönlich kennen zu lernen und ihre Achtung damit zu heweisen, dass sie ihn mit Endlicher zum Sekretär der botanischen Section, die sich unter dem Vorsitz Göpperts gebildet hatte, ernannten.

Zahlbruckner war überdiess auch Mitglied vieler auswärtigen gelehrten Vereine.

Unter den von Zahlbruckner veröffentlichten Arbeiten ist die bei weitem bedeutendste seine: "Darstellung der pflanzeugeographischen Verhältnisse des Erzherzugthums Oesterreich unter der Enns."

Einige Andeutungen in Jacquin's flora austriaca und zwei Inaugural-Dissertationen der Herren Sauter und Lorenz, in welchen die pflanzengeographischen Verhältnisse spezieller Gebiete behandelt sind, waren die einzigen Verarbeiten, welche Zahlbruckner auf diesem Felde vorfand.

Um so mehr gehühret ihm das Verdicust in dieser Richtung mit so entschiedenem Erfolge gewirkt zu haben.

Sein Receusent in der Regensburger Flora v. Jahre 1933 zählt dieses Werk zu den besten und gediegensten Arbeiten im Gebiete der Pflanzengeographie, ein Urtheil, welches Jeder gerne bestätigen wird, der die vielen gründlichen und neuen Beobachtungen kennt, welche in dieser Darstellung geboten sind.

Die volle Würdigung des Einausses der geologischen Unterlagen auf die Vegetation, die Rücksichtnahme auf die verschiedene wärmeleitende Kraft der Mineralien, auf die chemischen und physikalischen Verhältnisse, so wie seine Eintheilung der Gewächse in bodenstäte, in solche, die vorzugsweise aufgewissen Unterlagen getroffen werden, und in überall vorkommende sind ureigene Conzeptionen, welche Zahlbruckner einen ehrenvollen Rang unter den Phanzengeographen für alle Zeiten wahren werden.

Zahlbruckner war auch Mineralog und beschäftigte sich in den letzten Jahren seines thätigen Lebens mit dieser Wissenschaft und mit der Bearbeitung der kryptogamen Gewächse mit besonderer Vorliebe.

Nachdem ihn Se. k. Hoheit der durchfauchtige Erzherzog Johann, wegen des Verlustes seiner unvergesslichen Gattin im Jahre 1849 nach Grätz berufen hatte, trieb ihn sein lebhafter Grist nach zu vielen Entwürfen und Plänen, deren Ausführung sein am 2. April vergangenen Jahres erfolgter Tod. — verhinderte.

In dem Packete hier übergebe ich dem Vereine mehrere jeuer Pflanzen, die Zahlbruckner zuerst anfgefunden hat, und welche mir von dessen

Digitized by Google

Familie sammt den Originaletiketten zu diesem Zwecke freundlichst überlassen worden sind.

Einige im heurigen Jahre, von einem Freunde im Lavantthale eingesammelte frische Exemplare der Zahlbrucknera paradoxa, die ich gleichfalls beilegte, mögen als Grundlage zu einem Herbariam biographicum austriacum dienen.

Dr. J. R. S. chiner.

Herr Dr. Cl. Hampe gibt Erganzungen zu Redtenbacher's Käferfauna Oesterreichs, theils durch neu aufgefundene, theils durch kritisch revidirte Arten.

Da die von Herrn Doctor Redten bacher bearbeitete Fauna Oesterreichs, nach seiner eigenen Aeusserung, nicht als ein vollendetes Werk angesehen werden kann, sondern durch neuere Entdeckungen, besonders was die Minutien anbelangt, noch erweitert werden muss, so halte ich es für die Pflicht eines jeden österreichischen Entomologen, entweder ganz neue, oder solche Arten, von denen man bisher noch nicht wusste, dass sie sich auch in Oesterreich vorfinden, gelegenheitlich hier bekannt zu machen, welche dann bei einer spätern Umarbeitung dieses schätzbaren Werkes benützt werden können, und auf diese Weise zur möglichsten Vervollständigung desselben auch das Seinige beizutragen.

Ich besitze von den Scydmaenen zwei Arten, welche in unserer Fauna nicht aufgeführt sind: den S. nanus und Maeklinis. Ersterer wurde von dem verstorbenen Chorherrn, Herrn Sedlaczek, zu Klosterneuburg in dem dortigen Klostergarten, letzterer in grösserer Anzahl in einem Ameisenhaufen bei Dornbach gefangen.

Andererseits dürste der S. exilis vor der Hand aus derselben gestrichen werden müssen. Auf meine Veranlassung wurde derselbe von Herrn Doctor Redtenbacher aufgenommen und auch für diese Art gehalten. Doch er selbst macht schon die wichtige Bemerkung, dass bei meinem vermeintlichen exilis nicht, wie Erichson angibt, das siebente Fühlerglied grösser, als das achte und dieses deutlich etwas kleiner sei als die drei letzten Glieder.

Später erhoben auch die Herrn Aubé, von Kiesenwetter, Kraatz und Dr. Schaum ihre Zweifel über die Giltigkeit dieser Bestimmung, ohne aber diesem Käfer einen andern, schon bekannten Namen zu vindiciren. Es wird daher nothwendig sein, dieses Thierchen einer genauem Untersuchung zu unterziehen, deren Resultat ich gelegenheitlich mittheilen werde.

Die Arten des Genus Colon bedürfen, nach der sorgfältigen Untersuchung, welche Herr Kraatz damit vorgenommen, und wodurch mehrere derselben eingezogen und andere dafür wieder aufgestellt wurden, auch einer kleinen Rectifizirung. Da ich eine grosse Anzahl dieser sonst so seltenen Thiere in der Umgebung von Wien gefangen, so sandte ich sie alle Herra Kraatz zur Bestimmung. Sie enthielten folgende Species: Colon claeiger, affinis, Viennensis, calcaratus, dentipes, angularis, bruneus, latus, murinus, suscicornis, rusescens.

In der Nahe von Seehenstein fand Herr Pfarrer Holzgethan die Alleenla aterrima und den Conopalpus testaceus.

In derselben Gegend fing ich auch auf dem Gipfel eines Berges unter Steinen den Platiscelis melas.

Eine schöne Acquisition für unsere Fauna ist der Trechus Longhii, den Herr Salzer auf dem Jauerling, einem Berge oberhalb Krems, fing. - In der unmittelbaren Umgebung von Seebenstein kommt auch, und zwar in der Schwarzföhre, nämlich in den geschlagenen Klötzen und abgehauenen Stöcken derselben der Bostrichus eurygraphus vor. Er gehört zu den Borkenkäsern, welche im Holze leben, indem er zuerst die Rinde durchbohrt und dann in fast gerader Richtung gegen das Centrum des Stammes seinen Weg nimmt, und dasselbe auch zuweilen erreicht. Das rothbraune Männchen sitzt, in einer Spalte der Rinde verborgen, an der Oessnung des Ganges. Zuweilen trifft man 2, selbst 3 Männchen bei einer Mundung an. Höchst selten geht es dem Weibchen im Gange selbst nach, so dass ich das Münnchen nie für sich allein in einem Gange fund, sondern nur mit dem Weibchen. Letzteres kommt ungleich häufiger als das erstere vor \*) Obwohl dieser Borkenkäfer gerade nicht besonders bäufig vorkommt, so ist es doch nicht unmöglich, dass derselbe einst, unter besonders günstigen Verhältnissen., den

<sup>\*)</sup> Ich fand dasselbe meist im Holze selbst, und konnte seiner nur dadurch habhaft werden, dass ich ihm durch rasches Einschlagen des Brechtelsens den Weg nach Innen abschnitt, worauf es dann rücklings hieranskroch.

Waldungen einen erheblichen Schaden zusügen könnte, um so mehr da er das Holz selbst angreist.

Eine besondere Zierde unserer reichen Fanna darf ich nicht unerwähnt lassen, nämlich die *Pelecotoma fenniea*. Ich fing dieses höchst interessante Thier zuerst in Siebenbürgen und vor drei Jahren auch im Prater, und zwar in alten Weiden. Es hat das Eigenthumliche mancher Holzthiere, dass es, sowie die ersten Sonnenstrahlen den Baum, worin es lebt, treffen, sögleich zum Vorschein kommt. Dasselbe beobachtete mein Bruder gegen Ab end beim Hypocaelus filum.

Microrhagus con y icornis, mihi: lineari-elongalus, mignopiceus, ore, antennis longis, acute serratis, thoracis lati murgine antico, elytrorum humeris pedibusque rufescentibus. Longitudo 2 lin.

Der Kopf zurnckgezogen, breit, hinangehogen, der Vorderrand wulstig aufgeworfen, pechschwarz, zwischen den Kühlern der Länge nach eingedrückt, die Stirne gröber punktirt, dichter und länger gelblich behaart als der übrige Kopf; die Fühler 3/3 so lang als der Körper, dünn, röthlich, mit kurzen, gelblichen Härchen dicht besetzt, das erste Glied dick und lang, das zweite kugelig, das dritte länger als die folgenden, spitzig gesägten, das letzte sehr lang, spindelförmig; das Halsschild viel breiter als lang, nach vorne nicht verschmälert, der Vorderrand erhaben gerundet, abgestutzt, seine Ecken abgerundet, die Seiten gerade laufend, rundlich, nach unten umgehogen und nach vorne iappenartig verlängert, Vorder- und Hinterrand blegen sich nach unten um und vereinigen sich in den Seitenrand, während sowohl vom Vorderrande an den Ecken ein Aestchen nach rück- und ahwärts läuft, jedoch sich hald verliert, als auch von den Hinterecken aus ein leistenartiger Rand in gerader Richtung nach vorne sich erstreckt, ohne jedoch sich mit dem vordern Aestchen zu vereinigen, die Hinterecken lang dornartig vortretend, der Hinterrand schwach zweibuch ig, die Mittellappen abgestutzt, die Schelhe kissenartig gewolbt, nach rückwärts abschüseig, an der Basis niedergedrückt, ohne Mittellinje und ohne Grübeben, dieht pungtirt und zart gelblich behaart; das Schildchen an der Spitze abgerundet, fein punctirt, die Flügeldecken am Grunde so breit als das Halsschild, nach rückwärts allmählig verschmälert, an der Spitze zusammen schwach zugerundet, dreimal so lang als das Halsschild, sehr convex, die röthlichen Schultern schwielig hervortretend, übrigens pechschwarz, runzelig-punctirt, an der Wurzel einige Andeutungen von Streifen, zart gelblich behaart; der Hinterleib sehr fein, die Brust grober punctirt und mit einer gelblichen Pubescenz ; die Füsse zart, röthlich, das erste Tarsenglied lang, das vierte herzförmig.

Von diesen ausgezeichneten Euenemiden wurde ein Stück von meinem altesten Sohne im Prater unter der Rinde eines Wasserahorns, im Juli des verflossenen Jahres gefangen, ein anderes Exemplar von Hrn. Dr. Krattereraus Galizien eingesendet. Dr. Clem. Hampe.

Herr Wawra zählt die von ihm in Brünn aufgefundenen phanerogamen Pflanzen als Vorarbeit zu einer Flora von Brünn auf.

Da es sich unser Verein zur Aufgabe gemacht hat, die Verbreitung der Thier- und Pflanzenspecies des Vaterlandes zu enforschen, so hoffe ich, diesem schönen Zwecke dadurch zu entsprechen, dass ich der geehrten Versammlung ein Verzeichniss der um Brünn vorkommenden phanerogamischen Pflanzen vorlege.

Wohl habe ich seit dem Jahre 1847 alle Winkel dieser Gegend mit der gewissenhaftesten Ausdauer durchsucht, namentlich im Jahre 1848, das mir volle Musse dazu gewährte; trotzdem darf ich aber kaum erwarten, dass dieses Verzeichniss wirklich erschöpfend ist; denn während andere Werke ähnlicher Art ihre Angaben durch Anführung von Hilfsarheitern und Wissenschaftsfreunden beglaubigen können, bin ich fast auf mich allein beschränkt; die meisten der hier aufgezählten Pffanzen sind von mir gesammelt und bestimmt; es dürfte also nicht befremden, wenn sich im Bestimmen der Pffanzen einige Unrichtigkeiten eingeschlichen haben, oder mir einige Arten ganz entgangen seyn sollten.

Dazu kommt noch der Umstand, dass mir gegenwärtig das Universitätsleben einen unausgesetzten Aufenthalt in Brünn unmöglich macht, und leider mich zwingt, die Botanik nur als Nebenstudium zu betreiben.

Zu den subjectiven Gründen, welche diese Arbeit unvollständig lassen, kommen aber noch objective, nändich solche, welche alle Versuche dieser Art nothwendig influenziren. Sie liegen in der Verschleppung von Arten, und in der Veränderung des Bodens durch die Eingriffe des Menschen. Namentlich letztere üben auf die Flora eines Bezirks einen ganz besonderen Einfluss; denn mit der Veränderung des Bodens ändert sich auch schnell dessen Flora; der Bau einer Eisenbahn, die Ausrottung eines Waldes werden gewiss nicht ohne Einfluss auf die Flora einer solchen Gegend bleiben. Namentlich gilt diess von dieser, durch die Flora der Eisenbahndämme modificiten. Durch die Ausrottung des Paradeiswaldes gingen eine Menge Sumpfpflanzen für unsere Flora verloren; und selbst die Trockenlegung des ganz unbedeutenden Cholerateiches hatte das Verschwinden zweier Carex – Arten (C. panicutata et C. vesicaria) zur Folge.

Der zweite in der Natur begründete Factor, welcher gewiss Al-

terirungen in dem Bestande der Flora eines Bezirks bedingt, ist die Verschleppung. So kam z. B. Xanthium spinosum durch Schafe auf den Spielberg, Gypsophilla paniculata zweifelsohne durch die Nordbahn nach Brünn. Man findet im Wiener Gebiet diese Pflanze hinter Fleridsdorf auf dem Bahndamme, und in neuester Zeit um Brünu gleichfalls auf dem Bahndamme bei Müdritz. Durch die Staatsbahn bekamen wir andererseits die Salvia solarea aus Bühmen.

Vom wesentlichsten Vortheile bei dieser Arbeit war mir das Herbarium, welches Prof. Thaler im Königkloster anlegte, von dem auch, unter Anleitung des Herrn Prof. Klacel, die ersten Anfänge, meiner botanischen Studien ausgingen.

Erwähnen muss ich aber auch noch der Unterstützung einiger meiner Freunde, denen ich manche namhaste Funde verdanke, z.B. Chrysocoma linosiris und Euphrasia lutea.

Ich glaube demnach, dass sich dieses Verzeichniss nicht allzusehr von der Wirklichkeit entfernen dürfte, und zwar um so mehr, als ich im Sommer vorigen Jahres ausser zwei Eindringlingen keine einzige neue Species zu den bereits verzeichneten mehr fand.

Nachstehendes Verzeichniss begreist die um Brunn in einer Umgebung von ungefähr einer Meile vorkommenden phanerogamischen Pflanzen mit Einbeziehung der in den schönen Gegenden von Adamsthal und Blansko, also 2 Meilen nürdlich über das vorgezeichnete Floragebiet hinaus wachsenden Arten.

Dieses Florengebiet enthält, meinen Angaben zufolge mit Einschluss der allergewöhnlichsten auf dem Felde gebauten Culturpflanzen und Ausschluss der Varietäten, 883 Arten auf 405 Gattungen. — Alle sind nach Koch's "Flora Deutschlands" geordnet.

Die Zahl der Gattungen würde sich demnach zu jener der Species wie 1: 2,1 verhalten.

Wir wollen hier, abgesehen von dem Werthe der Gattungen, bloss fragen, wie es bei diesem Verhältnisse bei andern, eben so beschränkten Florengebieten stehe. Bei einem solchen Vergleich der Floren Wiens, Paris, Salzburgs und Lembergs ergibt sich nachstehendes Resultat:

| Flora von                     | Genera | Species | Verhalten |
|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| Wien (nach Neilreich)         | 540    | 1835    | 1: \$.4   |
| Paris (nach Cosson und Germ.) | 510    | 1338    | 1:2.6     |
| Salzburg (nach Hinterhuber)   | 404    | 998     | 1: 8.4    |
| Lemberg (nach Zawadzki)       | 389    | ,818    | 1:2.0     |

Man sieht, die Schwankungen liegen nur in den Decimalen.

Die Flora von Wien ist uns allen am besten bekannt; wir wollen also mit dieser die Flora von Brünn flüchtig vergleichen.

Die grosse Artenzahl der ersteren darf nicht befremden, wenn man bedenkt, dass diese Flora ein Gebiet von 30 Quadratmeilen umfasst, die Flora von Brünn aber kaum 8. Wäre das Wiener Florengebiet mehr beschränkt, würde gewiss hinsichtlich der Artenzahl zwischen beiden Floren eine grössere Uebereinstimmung herrschen.

Die Lagen von Wien und Brünn sind einander sehr ähnlich; an dem südlichen Ende der grossen mährisch-österreichischen Ebene liegt Wien, an dem nördlichen Brünn (von der Ostseite abgesehen). Südwestlich von Wien erheben sich Berge von ungefähr gleicher Höhe, wie im Norden von Brünn, nur sind letztere ungleich wilder. In beiden ist der Kalk vorwaltend, und in so weit stimmen auch die Arten so ziemlich überein. Dass Wien um einen ganzen Grad südlicher gelegen ist, bedingt keinen erheblichen Unterschied; denn es ist zu sehr dem rauhen Nordwinde ausgesetzt, gegen welchen aber Brünn durch das Erheben der Gebirge auf der Nordseite eine gewichtige Vormauer besitzt, während es gegen Süden offen ist.

Aber vermöge der grossen Ausdehnung des Wiener Florengebietes ragt dieses bedeutend in die subalpine Region hinein, und wenn auch die Berge dieser Gegend sich über die Meereshöhe nicht mehr erheben, als jene bei Brünn, so bleiben doch die nahen Schneeberge nicht ohne Kinfluss auf ihre Flora. Man wird also um Brünn vergebens Poa alpina, Primula auricula, Erica carnea und noch viele andere Pflanzen suchen; Brünns Florengebiet erreicht die subalpine Region nirgends, höchstens nur bei der Maoocha scheint das

Vorkommen von Saxifraga aizoon und Spiraea aruncus den Charakter derselben anzudeuten.

Ein zweiter Umstand bedingt noch einen wesentlichen Unterschied in den beiden Floren, nämlich der grosse Wasserreichthum im Florengebiete Wiens. In der Umgebung der Donau kann sich eine ausgesprochene Sumpsilora entwickeln; bei Brünn dagegen sehlen Sumpspsilonzen, wie *Hydrocharis*, *Stratiotes*, *Utricularia* etc. ganz und gar.

Der Brünner Flora allein eigenthümlich ist vielleicht keine Pflanze, ausser der Cimicifuga?

Man könnte das Florengebiet von Brünn in eine Auen- und Bergflora eintheilen; doch übergehe ich bei der Kleinheit des Gebietes derlei heikle Eintheilungen, so wie die Bewässerungsverhältnisse etc., um gleich auf seine geognostischen übergehen zu können.

Es war eine meiner Hauptaufgaben, zu erforschen, in wie weit die geognostische Beschaffenheit des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen von Einfluss sei.

Zur Beantwortung dieser Frage bieten die geologischen Verhältnisse Brünns vielleicht die beste Gelegenheit: denn selten finden sich auf einem Punct so viele Formationen zusammengedrängt, als eben hier, und dieses Nahebeieinandersein macht es möglich, die Vertheilung der Pflanzen auf den verschiedenen Formationen bequem zu studieren.

Ich will mich kurz fassen;

Das nächste Hochgebirge ist das mährische. Es besteht vorwaltend aus Gneiss, verflacht sich gegen Osten, und lässt nun andere ältere Formationen an die Oberfläche treten; diese sind:

1. Roth-todtliegendes. Es tritt mehr gegen Süden auf, und namentlich um Brünn. Es ist unmächtig, bildet kaum Hügel, z. B. den rothen Berg (Urgranit?), und erstreckt sich weit in die südliche Ebene; die fruchtbaren Felder hier sind nur mit einer 1 Zoll dicken Schichte Ackererde bedeckt; grübt man tiefer, so stosst man gleich auf das Roth-todtliegende, wie man diess am besten sehen kann, wo behufs der Bahngleiche, Hebungen des Bodens durchgegraben werden müssen. Wegen seiner gezingen Mächtigkeit wird es leicht von andern Formationen durchbrochen, und zwar von:

- 2. Serpentin. Dieser bildet die nächsten südwestlichen Hügel um Brünn (Schreibwald, Kuhberg).
- 3. Chloritschiefer. Er taucht auf der Südwestseite schroff aus dem Rothtodten auf (Franzensberg), verslacht sich gegen Osten, um gänzlich zu verschwinden. Auf ihm liegt der grösste Theil der Stadt; seinen Gipfel krönt der Spielberg. Hierauf folgt wieder Rothtodtliegendes. Während der Gneiss im Süden sich in Rothtodtes, verslacht er sich mehr im Nordwesten in Grauwacke. Die Rossitzer Kohlen-Bergwerke sind eben in dieser angelegt. Aus ihr, so wie aus dem Rothtodten erhebt sich plötzlich ein grosser:
- 4. Sie nitstock. Er zieht von Süd nach Nord, begrenzt das Flussbett der Zwittawa, und bildet zum grossen Theil die Berge der überaus schönen Gegenden von Adamsthal und Blansko. Ueber ihm liegt eine schmale Schichte, die wir schon als Rothtodtliegendes kennen lernten.

Oft wird letztere von keinem andern Gestein mehr bedeckt, liegt also frei zu Tage, z. B. am Babylon, dem höchsten Berge um Brünn. Es bildet hier Platten von 2" Dicke und 50—60" quadratischer Ausbreitung, die schauderhaft durch einander gestürzt sind.

5. Kalk. Dieser spielt hier eine sehr grosse Rolle; er bildet oft senkrechte Wände von riesenhafter Grösse, z. B. in der Macocha, wo sie eine Höhe von 160 Metres (504 Wiener Schuh) erreichen. — Er ist voller Höhlen, deren viele noch unbekannt sein mögen, denn es verschwinden oft ganze Ebenen; so z. B. vor einigen Jahren die Landstrasse nach Holstein in Einer Nacht in bodenlosen Abgrund. Und die einander gegenüberstehenden Höhleneingänge der Becziskala, Evahöhle, Teufelsbrücke, Husarentempel etc., werden auf keine Weise zu erklären sein, als durch ein gleiches Einstürzen des mittleren Höhlentheils.

Die wichtigsten Höhlen sind: die Adamsthaler-, die Kiriteiner-, die Slauper- (aus der jetzt so viele Reste vorweltlicher Thiere herausgeschafft werden) und die Oehoser-Höhle mit ihren schönen Tropfsteingebilden.

Das grossartigste ist aber die Macocha, ein 160 Metres tiefer, ganz senkrechter Erdfall; unten fliesst die räthselhafte Punkwa; sie

kommt aus der einen Wand, durchfliesst den unzugänglichen Abgrund, um in der gegenüberstehenden wieder zu verschwinden.

Auf den Kalk folgt:

6. der Quader-Sandstein. Er ist von keiner besonderen Mächtigkeit, aber wichtig für die Industrie; er liefert ein vortreffliches Eisen, welches sich auf jede Art verarbeiten lässt. Aus den Eisenhülten von Blansko sind jene Meisterwerke hervorgegangen, die man in der fürstl. Sal m'schen Eisenniederlage in Wien aufgestellt sieht.

Endlich kommt die jüngste Formation.

7. der Leithakalk. Er ist auf einen nur sehr kleinen Punct (hinter Raitz) beschränkt.

Reichenbach, der eine sehr detaillirte Abhandlung über die geognostischen Verhältnisse von Blansko schrieb, ist von dieser (neuern) Darstellung in vielen wesentlichen Puncten abgewichen; so erklärte er das Rothtodtliegende für rothen Sandstein, und jene Schichte, die zwischen Kalk und Sienit liegt, für eine der englischen Old red sandstnoe analoge Formation; er fand dafür einen eigenen Namen und nannte sie Lathon; die Grauwacke erklärte er für Kohlensandstein, und brachte sie in Verbindung mit der englischen great coal formation; überhaupt spricht er der Grauwacke das Vorkommen in dem ganzen Gebirgszuge ab.

Wenn ich auch selbst die Grauwacke um Rossitz nicht für die alte eigenthümliche Grauwacke halten möchte, so kann ich obiger Ansicht doch nicht beistimmen, denn am südöstlichen Ende dieses Gebirgszuges (bei Lösch) taucht an der Seite des Kalks ein Hügelsystem auf, das nur aus Grauwacke, und zwar aus der echten alten Grauwacke besteht. Sie wird hauptsächlich zu Pflastersteinen verwendet.

Wir haben also um Brünn acht Formationen in dieser Reihenfolge:

## Höchste Berge dieser

## Hoonsto Deige dieser

#### Macocha 400 Metres

Butschy 64 M. — Schoschufka 613 M. Kojal 596 M. — Holykonec

Babylon 590 M. — Skatula 661 M. Skalka 579 M. — Kochola 593 M.

#### **Formationen**

- 1. Leitha-
- 2. Quadersandst.
- 3. Kalk
- 4. Rothtodt u. 5. Grauw.
- Sienit
- 7. Chlorit u. S. Serpent.

Digitized by Google

Gewiss ein Verhältniss, wie es selten an andern Orten in gleicher Gedrängtheit vorkommt.

Aber trotz aller meiner Bemühung war es mir unmöglich, irgend einen Einfluss auf die Vertheilung der Pflanzen wahrzunehmen. Vielleicht macht eben die Gedrängtheit der Formationen es unmöglich, dass sich auf jeder eine bestimmte Flora ausbilden kann. Diese Gleichheit in der Flora wird wahrscheinlich noch mehr begünstiget, durch die zahllosen Uebergänge und eben so mannigfaltige Combinationen, in denen diese Formationen einander folgen.

Und dass der Kalk vorzugsweise die Laubholzwaldungen, und die übrigen Gesteine die Nadelholzwaldungen begünstigen (wobei sich sogar die Uebergänge nachweisen lassen), sind längst bekannte Thatsachen, wie auch, dass die Kalkstora überhaupt einen scharfen Gegensatz zu jener der andern Gesteinsarten bildet.

Da es nicht uninteressant sein dürste, zu ersahren, in wie weit sich die Flora von Brünn seit 17 Jahren geändert habe, fügte ich meinem Verzeichniss noch einen Ueberblick derjenigen Pflanzen hinzu, die noch in Rohrer's "Vorarbeiten einer Flora von Mähren," als bei Brünn vorkommend, angegeben werden, die ich aber jetzt vermisse. Rohrer liess sein Buch im Jahre 1835 erscheinen; er war selbst ein Brünner und hatte jede Pflanze, die um Brünn vorkommt, namentlich bezeichnet. — Ein anderes Verzeichniss enthält jene Pflanzen, die in diesem Buche noch nicht angeführt sind. Es stellt sich heraus, dass seit 1835 achtunddreissig Species verschwanden, dafür aber 57 neue austauchten.

Wenn ich auch nicht voraussetzen darf, dass mein Verzeichniss ein erschöpfendes ist, so wird dieser ungeheure Wechsel doch einigermassen erklärlich, wenn man bedenkt, dass seit dieser Zeit zwei Eisenbahnen errichtet, und der ganze Paradeiswald ausgerottet wurde. Und gerade die meist jetzt fehlenden Pflanzen wuchsen im Paradeiswalde.

## . Arten und Gattungen.

## Dicetyledenen.

# Í. Thalamiflorae.

Ranun cula cea e Juss.

Clematis L.

vitalba L.

recta L.

Thalictrum L.

aquilegifolium L.

anyustifolium Jacq.

flavum L.

Anemone L.

Pulsatilla L.

silvestris L.

nemorosa L.

ranunculoides' L.

Adonis L.

aestivalis L.

Myosurus L.

minimus L.

Ranunculus L.

aquatilis L.

flammuta L.

reptans L.

ficaria L.

auricomus L.

acris L.

lanuginosus L.

polyanthemus L.

nemorosus Dc.

sceleratus L.

bulbosus I.

arvensis L. Caltha L.

palustris L.

Ispyrum L.

zopa. uni zi,

thatictroides L.

NiyeUa L.

arvensis L. sativa L.

Aquilegia L.

rulgaris I..

Delphinium L.

Consolida L.

Aconitum L.

Lycoctomum L.

Actaea L.

spicata L.

Cimicifuga L.

foetida L.

Berberideae Vent.

Berberis L.

vulyaris L.

Nymphaeaceae Dc.

Nymphaea L.

alba L.

Nuphar Sm.

luteum Sm.

Papaveraceae Dc.

Papaver I.

Rhoeas L.

somniferum L.

Glaucium Tourn.

corniculatum Curtis.

Chelidonium L.

majus L.

Fumariaceae Dq.

Corydalis Dc. cava Schweigy.

Fumaria L.

L'uneur et 11.

officinatis L.

Vaillantij Lois.

Cruciferae Juss.

Nasturtium Brown.
amphibium Brown.

winder Diown

silvestre Brown. palustre Dc. Barbarea Brown. vulgaris Rrown. Turritis L. glabra L. Arabis L. arenosa Scop. Gerardi Besser. hirsuta Scop. Cardamine L. impatiens L. pratensis L. amara L. Dentaria L. enneaphyllos L. bulbifera L. Hesperis L. matronalis L. Sisymbrium L. officinale Scop. Loeseli L. Columnae L. Sophia L. Alliaria Scop. Thalianum Gaud. Erysimum L. cheiranthoides L. repandum L. virgatum Roth. orientale Brown. Brassica L. oleracea L. rapa L. napus I. Sinapis L. arvensis L. Diplotaxis Dc. tenuifolia Dc. muralis Dc. Alyssum L. saxatile L. calicinum L. Farsetia Brown.

incana Brown Lunaria L. rediviva L. Draba L. verna L. Cochlearld L. Armoracia L. Camelina Crantz sativa Crantz · dentata Pers` Thlaspi L. arvense L. perfoliatum L. Biscutella L. laevigata I., Lepidium L. Draba L. sativum L. campestre Brown. ruderule L. Capsella Dc. Bursa pastoris Mönch. Isatis L. tinctoria L. Neslia Desv. . paniculata Desv. Rapistrum Dc. perenne All. Raphanus L. sativus L. Raphanistrum L.

Cistine ae Dunal. Helianthemum Tourn. vulgare Gaertn.

Violariae Dc.

Viola L.
hirta L.
odorata L.
arenaria Dc.
silvestris Lam.
canina L.
tricolor L.

Reseda ceae Dc.

Reseda L.
lutea L.
luteola L.

Droseraceae Dc.

Drosera L.

rotundifolia L.

Parnassia L. nalustris L.

Polygaleae Juss.

Polygala L.

major Jacq. vulgaris L.

comosa Schk.

Sileneae Dc.

Gypsophila L.

fastigiata L. paniculata L.

muralis L.

Dianthus L.

prolifer I.

Armeria L.

carthusianorum Í.

superbus I..

Saponaria L.

Vaccaria L.

officinalis L.

Cucubalus Gaertn.
bacciferus L.

Silene L.

nutans L.

Otites L.

inflata L.

noctiflora L.

Lychnis Dc.

viscaria L.

flos cuculi L.

vespertina Sibth.

Agrostemma I.

Githago L.

Alsineae Dc.

Sagina L.

procumbens L.

Spergula L.

arvensis L.

Moehringia I.

trinervia Clairv.

Arenaria L.

serpyllifolia I..

Hollosteum L.

umbeltatum I..

Stellaria L.

media Kill.

holostea L.

graminea L.

Malachium Fries.

aquaticum Fries.

Cerustium L.

triviale Lint.

arvense L.

semidecandrum L. .

Lineae Dc.

Linum L.

tenuifolium L.

usitatissimum L.

austriacum L.

catharticum L.
Radiola Gmel.

linoides Villen.

Malvaceae.

Malra L.

silvestris L.

vulgaris Fries.

Lavathera I..

thuringiaca L.

Tiliaceae Juss.

Tilia L.

grandifolia Ehrh.

parvifolia Ehrh.

Hypericineae Dc.

Hypericum L.

perfoliatum L.

montanum L.

hirsutum I..

Digitized by Google

Acerineae Dc.

Acer L.

Pseudoplatanus I. platanoides L. campestre

Hippocastaneae.

Aesculus L.

Hippocastanum.

Ampelideae Humb.

Vitis L.

vinifera L.

Geraniaceae.

Geranium L.

phaeum L. pràtense L.

palustre L.

sanguineum L. pyrenaicum L. pusillum L. columbinum L. robertianum L. Erodium L'Herit.

cicutarium L'Hen.

Balsamineae A. Rich.

Impatiens L.

noli tangere L.

Oxalideae Dc.

Oxalis L.

acetosella L.

stricta L.

Rutaceae Juss.

Dictamnus L.

Fraxinella Pers.

## II, Caliciflorae.

Celastrine ae Brown.

Staphylea L.

pinnata I.

Evonymus L.

europaeus L.

verrucosus Scop.

Rhamneae Brown.

Rhamnus L.

cathartica L.

frangula L.

Papilionaceae.

Sarothamnus Wimm.

vulgaris Wimm.

Genista L.

procumbens W. K.

nilosa L.

tinctoria L.

germanica I.

Cytisus L.

nigricans L.

capitatus Jacq.

supinus L. sagittalis Koch.

hirsutus I..

Quonis L.

spinosa L.

Anthyllis L.

vulneraria L,

Medicago L.

sativa L. falcata L.

lupulina L.

minima Lam.

Melilotus Tourn.

alba Lam.

officinalis L.

Trifolium I..

pratense L.

medium L.

rubens L.

arvense L.

repens L.

agrarium L.

procumbens L.

filiforme L. Lotus. corniculatus I.. Tetragonolobus Scop. siliquosus Roth. Galega L., officinatis L. Colutea L. arborescens L. Astragalus L. hypoylottis L. Onobrychis L. . cicer L. glycyphyllos. Coronilla L. varia L. Onobrychis Tourn. sativa Lum. Vicia L. pisiformis L. dumetorum L. cracca L. tenuifolia Roth. sepium L. sativa L. Ervum L. hirsutum L. tetraspermum L. Lens L. Pisum L. arvense L. sativum L. Lathyrus L. tuberosus L. pratensis L. silvestris L. vernus L. niger L. Phaseolus L. vulgaris L.

Amyydaleae Juss.

Prunus L.

armeniaca L.

spinosa L.

· instititia L. domestica L. avium L. cerusus L. chamaecerasus Jacq. Padus L. Rosaceae Juss. Spiraea L. aruncus In ulmaria L. Filipendula L. Geum L. urbanum L. Rubus I. idaeus L fruticosus L. caesius I.. Fragaria L. vesca L. elatior Enrh. collina Ehrh. Potentilla L. supina I. rupestris L. anserina L. recta. argentea L. reptans L. tormentilla Sibth verna L. alba L. Agrimonia I.. eupatoria L. Rosa L. lutea Mill. , pimpinellifolia L. canina L. rubiginosa L. Sanguisorbae Linde. Alchemilla L.

vulgaris L.

officinatis L.

Sanguisorba L.

Poterium L. sanguisorba L.

Pomaceae Linde.

Crataegus L.
oxyacantha L.
monogyna L.

Mespilus L. yermanica L.

Pyrus L.
communis L.
maius L.

Sorbus L. aucuparia L. Aria Crantz. torminalis Crantz.

Onagrarieae Juss.

Epilobium L.
augustifolium L.
hirsutum L.
parviflorum Schreb.
tetragonum L.
montanum L.
roseum Schreb.
Oenothera L.

Oenothera L.
biennis L.
Circaea L.
lutetiana L.

Halorageae Brown.

Myriophyllum I.. spicatum L.

Calitrichineae Lind.

Calitriche L. verna L.

Lythrariae Juss.

Lythrum L. salicaria L.

Philadelpheas Don.

Philadephus L. coronarius L.

Cucurbitaceae Juss.

Cucurbita L.

pepo L.

Cucumis L.

sativus L.

Bryonia L.

alba L.
divica Jacq.

Paronychiae St. Hill.

Herniaria L. glabra L.

Scierantheae Linc.

Scieranthus L.
annuus L.
perennis L.

Crassulaceae Dc.

Sedum L.
album L.
acre L.
sexangulare L.
Sempervivum L.
tectorum L.

Grossularieae Dc.

Ribes L. grossularia L. rubrum L.

Saxifragae Vent.

Saxifraga L.
aizoon Jusq.
umbrosa L.
tridactylites L.
granulata L.
bulbifera L.
Chrysosplenium L.

oppositifolium L.
 alternifolium L.

Umbelliferae Juss.

Sanicula L.
europaea L.
Astrantia L.

major L.

Eryngium L.

campestre L.

Cicuta L.

virosa L.

Falcaria Host.

Rivini Host.

Aegopodium L.

podagraria I.

Carum L.

carvi L.

Pimpinella L.

saxifraga L.

Berula Koch. angustifolia Koch.

Bupleurum L.

falcatum L.

rotundifolium L.

Oenanthe L.

Phellandrium Lum.

Aethusa L.

cynapium L.

Seseti L.

hippomarathrum L.

coloratum Ehr.

Angelica L. silvestris L.

Thysselinum Hoffm.

palustre Hoffm.

Pastinaca L.

sativa L.

Anethum L.

graveolens L. Heracleum I.

sphondylium L.

Laserpilium L.

latifolium L.

Daucus L.

carota L.

Caucalis Hoffm.

daucoides L.

Torilis Adans. anthriscus Imet.

kelvetica Gmel.

Scandix L.

pecten veneris L.

Anthriscus Hoffm. silvestris Hoffm.

cerefolium Hoffm.

Conium . L.

maculatum L.

Araliacene Juss.

Hedera L.

helix L.

· Corneae Dc.

Cornus L.

sanguinea L.

mas L.

Loranthaceae Don.

Viscum L.

album I..

Caprifoliaceae Juss.

Sambucus I..

ebulus L.

nigra L.

racemosa L.

Viburnum L.

opulus L.

Lonicera L.

xylosteum L.

Stellatae L.

Asperula L.

cynanchica L.

odorata L.

tinctoria L.

galioides M. Biebst.

Skerardia L.

arvensis b.

Galium L.

cruciatum Lcop.

aparine L.

uliginosum L.

palustre L.

verum L.

silvaticum L.

Molugo L.

silvestre Pollich.

Valerian eae Dc.

Valeriana E.
officinatis L.
Valerianella Pollich.
olitoria Mönch.
Mortsonti Dc.

Dipsaceae L.

Dipsacus I.,
silvestris Mill
fulonum Mill.
Knautia Coult,
silvalica Dub.

arvensis Coult. Succisa M. u. K.

Scabiosa Rom. u. Schult. ochroleuca L. suaveolens Desf.

prateusis Mönch.

Compositae.

a. Corymbiferae.

Eupatorium L. cannabinum L.

Cannabinum I Tussilayo L,

farfara L. Petasites Gärtn.

officinalis Mónch. albus Gärtn.

Linosyris Dc. vulgaris Casser.

Bellis L.
perennis L.

Erigeron L.
acris L.
canadensis L.

Solidago L.
virga aurea L.

Buphthaimum L. saticifolium L.

Inula L.

salicina L.
hirta L.
conyza Dc.
britanica L.

Pulicaria Gärtn. vulgaris Gärtn.

Bidens I.. tripartita I.. cernua I..

Filayo L.
arvensis L.

Gnaphalium I...
silvaticum L.
uliginosum L.
dioicum L.

Helichrysum Gärtn. arenarium Dc.

Artemisia L.
absinthium L.
campestris W. u. K.
vulyaris L.

Tanacetum L. vulgare L.

Achillea L.
millefolium L.

Anthemis L.

tinctoria L.

arvensis L.

cotula L. Matricaria L.

chamomitta L. Chrysanthemum L.

teucanthemum L.
parthenium Pers.
corymbosum L.
inodorum L.

Senecio L.
vulgaris L.

viscosus L.
sylvaticus L.
Jacobaea L.
aquaticus Huds.

nemorensis L.
sarracenicus L.

23+

b. Cynareae. Echinops L. sphaerocephata L. Cirsium Tourn. lanceslatum Sop. eriophorum Scop. palustre Scop. canum M. Biebst. oleraceum Scop. arrense Scop. Carduus L. acanthoides I.. crispus L. nutans L. Onopordon L. acanthium L. Lappa Tourn. major Gärtn. minor Dc. tomentosa Lam. Carlina L. acaulis L. vulgaris L. Serratula L. tinctoria L. Centaurea L. jacea L. nigra L. montana I.. cyanus L. scabiosa I.. paniculatu Leun Xeranthemum L.

c. Cichoraceae.

Lapsana L. communis L. Arnoseris Gärtn. pusilla Gärtn. Cichorium L. istybus L. Thrincia Roth. hirta Roth.

annuum L.

Leontodon L. autumnalis L. hastilis L. incanus Schran. Picris L. hieracioides L. Tragopogon I.. major Jacq. pratensis L. Scorzonera L. humitis L. purpurea L. Podospermum Dec. laciniatum Dc. Taraxacum Juss. officinale Wig. Chondrilla L. juncea L. Prenanthes L. purpurea L. Lactuca L. sativa L. virosa L. scariola L. saliyna L. muralis Fres. Sonchus L. oleraceus L. arvensis L. Crepis L. föetida L. biennis L. tectorum L. praemorsa Tausch. virens Vill. Hieracium L. pilosella L. auricula L. nraealtum Koch. pratense Tausch. vulgatum Koch. murorum I.

sabaudum I..

umbellatum L. sabinum Sebart.

Ambrosiaceae Link.

Xanthium L.
strumarium L.
spinosum L.

Campanulaceae Juss.

Jasione L.

montana L.

Phyteuma L.

orbiculare L.

spicatum L.

Campanula L.
rotundifolia L.
bononiensis L.
trachelium L.
patula L.

persicifolia L. glomerata L.

sibirica L.
rapunculoides L.

Vaccineae Dc.

Vaccinium L.
myrtillus L.

Eticineae Desv.

Calana Salisb. vulgaris Salish.

Pyrolaceae Linde.

Pyrola I.
rotundifolia I.,
minor L.
secunda L.
uniflora L.
umbellata L.

Monotropae Nat.

Monotropa L. hypopitys L.

### III. Corolliflorae

Oleaceae Linde.

Ligustrum L.
vulyare L.

Syringa L. vulgaris L.

Fraxinus L.
excelsior L.

As clepiade ae Brown.

Cynanchum Brown. vincetoxicum Brown.

Apocineae Brown.

Vinca L.
minor L.

Gentiane ce Juss.

Gentiana L.
cruciata L.
amarella L.
ciliata L.

Erythrae Rich.

centaureum Pers.
pulchella Fris.

Convolvulaceae Juss.

Convolvulus L.
sepium L.
arvensis L.
Cuscuta L.
europaea L.

europaea L.
epithymum L.
epitiuum Weim.

Boragineae Juss.

Asperugo L. procumbens L.

Echinospermum Swantz. lappula Lehm.

Cynoglosum L.

officinale L.

Omphalodes Tournef. scorpioides L.

Anchusa L. officinalis L. Lycopsis L. arvensis L.

Nonnea Med.
pulla Dc.

Symphytum L.
officinale L.
tuberosum L.

Cerinthe L.
minor L.

Echium I..
vulgare L.
rubrum Jacq.
Pulmonaria L.

officinalis L. mollis Wolff.

Lithospermum L.
officinale L.
purpureo - coeruleum L.
arvense L.

Myosotis L.
palustris With.
silvatica Hoffm.
intermedia Link.
hispida Schlecht.
stricta Link.

Solane ae Juss.

Lycium L.
barbarum L.
Solanum L.
nigrum L.

dulcamara L.
tuberosum L.

Atropa L.

belladonna L.

Hyoscyamus L.
niger L.
Datura L.

aru 11. Stramonium L.

Promit manage David

Verbascan Barth.
Verbascum L.
Schraderi Mayer.

nigrum L.
blattaria L.
Scrophularia L.
nodosa L.
aquatica L.

Antirrhineae Juss.

Digitalis L.
grandiflora Lam.
Antirrhinum L.

orontium L.
Linaria Tourn.
spuria Mill.
minor Desf
arvensis Desf.
yenistifolia Mill.

vulgaris Mill. Veronica L. scutellata L. anagallis L. beccabunga L. chamuedrys L. officinalis L. prostrata L. tatifolia L. longifolia I.. spicata L. serpyltifolia L. arvensis L. verna L. triphyllos L. agrestis L. hederaefotia L.

Orobancheae Juss.

Orobanche L.

epithymum Dc.
Galii Duby.

rubens Wallr.

Rhinanthaceae Dc.

Melampyrum L.
cristatum L.
arvense L.
nemorosum L.
pratense L.

Pedicularis L. palustris L. Rinanthus L. minor Ehrh. major Ehrh. Euphrasia L. officinalis L. odontites L. lutea L. Labiatae Juss. Mentha L. sifvestris L. aquatica L. sativa L. arvensis L. Lycopus L. europaeus L. Salvia L. Sclarea L. pratensis I.. silvestris L. verticillata L. Origanum L. vulgare L. Thymus L. serpyllum L. Calamintha Mönch. acines Clairo. Clinopodium L. vulgare L. Nepeta L. cataria L. Glechoma L. hederacea L. Melittis L. melissophyllum L. Lamium L. amplexicante L. purpureum I.. maculatum L. album L. Galeobdolon Huds. luteum Huds.

Galeopsis L. ladanum L. Tetrahit L. versicolor Court. pubescens Bess. Stachys L. germanica L. silvatica L. palustris I.. annua L. recta I.. Betonica L. officinalis L. Sideritis L. montana L. Marrubium L. vulgare L. Ballota La nigra I., Prunella L. vulgaris L. grandiflora Jacy. alba Patt. Leonurus L. cardiaca L. Scutellaria L. galericulata L. hastifolia L. Ajuga L. reptans L. genevensis L. chamaepitys Schreb. Teucrium L. botrys L. chamaedrys L. Verbenaceae Juss. Verbena L. officinalis L. Primulaceae.

Lysimachia L.

Anagallis L.

vulgaris L.

nummularia L.



coerulea Schreb. arvensis L. Androsace L. elongata L. Primula L. elatior Juss. officinalis Jacq. Hottonia L. palustris L. Cyclamen L. europaeum L. Plantagineae Juss. Plantago L. major L. media L. lanceolata L. IV. Monochlamideae. Amaranthaceae Juss. Amaranthus L. blitum L. retroflexus L. Chenopodeae Vent. Salsola L. kati L. Chenopodium L. hybridum L. urbicum L. murale L. album L. polyspermum L. vulvaria L. Blitum L. bonus Henricus C. Beta L. vulgaris L. Spinacia L. inermis Moench. spinosa -Atriplex L. hortensis L. nitens Rebent. oblongifolia W. u. k,

patula L.

latifolia L. Polygone are Juss. Rumex L. palustr's Smith. conglomeratus Murr. crispus L. hydrolapathum Huds, scutatus L. acetosa L. acetosella L. Polygonum L. amphibium L. lapathifolium L. persicaria L. hydropiper L. **P**olyyonum aviculare L. convolvulus L. dumetorum L. fagopyrum L. Thymelaceae Just. Daphne L. mezereum L. cneorum L. Santalac'e ae Brown. Thesium L. montanum Ehrh. ramosum Hayne. Aristolochia's L. Aristolochia L. clematitis I. Asarum L. europaeum L. Euphorbiaceae Juss. Euphorbia L. helioscopia L. platyphyllos L. dulcis L. epithymoides L. Gerardiana Jacq. amygdaloides L. esula L.

viryata L.

peplis L.
falcata L.
exigua L.
Mercuriatis L.
perennis L.
annua L.

Urticeae Juss.

Urtica L.
urens L.
dioica L.

Parietaria L.

erecta M. u. K.

Cannabis L. sativa L.

Humulus L. lupulus L.

Ulmus L.
campestris L.

Jugtande ae Rich.

Juglans L. regia L.

Cupuliferae Rich.

Fugus L.

sylvatica L.

Quercus L.
sessiliflora Lm.
pedunculata Ehrh.

Corylus L.

avellana L.

Carpinus L.

betulus L.

Salicine ae Rich.

Salix L.
fragilis I.
alba I.
amyydalina L.
purpurea L.
viminalis I.
caprea L.
aurita L.

Populus L.

alba I.,
canescens I.,
tremula I.,
pyramidalis Rosc,
nigra L.

Betulineae Rich.

Betula L. alba L.

Alnus Tourn.

glutinosa Gartn.

Coniferae.

Taxus L.

baccata L.

Juniperus L. communis

Pinus L.

sylvestris L.

. picea L.

abies L.

tarix L.

## V. Monocotyledonen.

Alismaceae Juss.

Alisma L.

Piantago L.

Butomeae Rich.

Butomus L.

umbellatus L.

Juncagineae.

Triglochin L.

palustre L.

Potameae Juss.

Potamogeton L.

natans L.

crispus I.

Lemnaceae Link.

Lemna L.

trisulca I..

minor L.

Typhaceae.

Typha L.

latifolia L.

Digitized by Googl

21

angustifolia L. Sparganium L. ramosum Huds. simplex. Huds.

Orchideae Juss.

Orchis L.
militaris L.
morio L.
mascula L.
maculata L.
latifolia L.

Gymnadenia Brown.

conopsea —

Platanthera Rich.

Epipogium Brown.
Gmelini Rich.

pallens ensifolia rubra —

Epipactis latifolia Allioni.

Listera Brown, ovata —

Neottia L.

nidus avis Rich.

Corallorrhiza Hall. innata Brown.

Cypripedium L. calceolus L.

Irideae Juss.

Iris L.

pseudacorus L.

sibirica L.

Amaryllideae Brown.

Leucojum L, vernum L.

Galanthus L.
nivalis L.

Asparagineae L.

Asparagus L.
officinalis L.
Convallaria L.

polygonatum L. multiflora L. majalis L. Paris L.

ruris 12. quadrifolia

Majanthemum Wigy. bifolium Dc.

Liliaceae Dc.

Martagon L. Anthericum L.

Lilium L.

ramosum L.

Ornithogalum L.
umbellatum L.
nutans L.

Gagea Salisb.
stenopetala Rchb.
arvensis Schult.
tutea Schult.

Allium L.

ursinum L.

acutangulum Schrad.

sativum L.

porrum L.

vineale L.

scorodoprasum L.

carinatum L.

flavum L.

schoenoprasum L.

Muscaria Tourn. comosum Mill. racemosum Mill.

Colchicaceae Dc.

Colchicum L. autumnale L.

cepa L.

Juncaceae Bartl.

Juncus I.

conglomeratus L.

effasus L

glaucus L.

capitatus Weigl.

tamprocarpus Ehrh.

compressus Jacq.
bufonius L.

Luzula Dc.
albida Dc.
campestris Dc.
pilosa Willd.

Cyperaceae.

Cyperus L. fuscus.

Schomis L.

ferrugineus L.
Heleocharis Brown.

palustris Brown.

acicularis Brown.

Scirpus L.
setaceus L.
lacustris L.
silvaticus L.
compressus Pers.

Eriophorum L.
latifolium Hoppe.
angustifolium Roth.

Carex L.
vulpina L.
muricata L.
paniculata L.
Schreberi Schrank.
remota L.
stellulata Good.
leporina L.
caespitosa L.
acuta L.
tomen'osa L.
montana L.

praecox Jacq. digitata L. panicea L.

glauca Scop.

Michelii Host. sulvatica Host.

sylvatica Host vesicaria L.

hirta L.

Gramineae Juss.

Zea L. mays L.

Andropogon L.

Ischaemum L.

Panicum L.
sanguinale L.
crus galli L.

miliaceum L.
Setaria Pal.

Setaria Pal. viridis Beauv. italiva —

Phalaris

canariensis L. arundinacea L.

Hierochloa Gmel.
australis R. u. Schult.

Anthoxanthum L. odoratum L.

Alopecurus L.
pratensis L.
geniculatus L.
fulvus Sm.

Phleum L.

Boehmeri Wibl.

pratense L.

Cynodon Rich.

dactylon Pers.

Agrostis L.
stolonifera L.
vulgaris Wilh.
canina L.

Apera Adans. spica venti Beauv.

Catamagrostis Roth.
sylvatia Dc.

Milium L.
effusum L.

Stipa L.

pennata L. capillata L.

Phragmites Trin.

184 Sesteria Arduin. coerulea Ard. Koeleria Pers. cristata Pers. Aira L. caespitosa L. Holcus L. lanatus L. Arrhenatherum Beauv. elatius Koch. Avena L. sativa L. fatua L. pratensis L. flavescens L. Melica L. ciliata L. uniflora Retz. Briza L. media L. Eragrostis Beaur.

poaeoides Beauv.

Poa L.
dura Scop.
annua L.
bulbosa L.
nemoralis L.
trivialis L.
pratensis L.
compressa L.

Glyceria Brown, spectabilis M. u. Koch. fluitans Brown.

Molinia Schrank. coerulea Mönch. Dactylis L.
ylomerata L.
Cynosurus L.

cristatus L.

Festuca L. ovira L. rubra I.. gigantea Vill.

gigantea Vill,
Bromus L,
secalinus L.
commutatus Schrad
mollis L.
arvensis L.
asper Murr.
inermis Leysser.
sterilis L.
tectorum L.

Brachypodium Pal.
pinnatum Beauo.

Triticum L.
vulgare Vill.
repens L.
caninum Schreb.

Secale L.

cereale L.

Hordeum L.

vulgare L.
murinum L.

Lolium L.

perenne L.

arvense Witth.

temulentum L.

Nardus L. stricta L.

Verzeichniss jener Pflanzen, die R. Rohrer in seinen "Vorarbeiten zu einer Flora des mährischen Gouvernements," als bei Brünn vorkommend, angibt, die ich aber nicht (mehr) fand.

Anemone pratensis L. Trollius europaeus L. Fumaria purviflora L. Cardamine hirusta L. Sisymbrium strictissim. L.
Erysimum L. austriacum Baumg.
Viola L. mirabilis Jacq.
Dianthus deltoides L.

Silene gallica L.
Lepigonum rubrum Wahlb.
Stellaria L. uliginosa Murr.
Cerastium brachypetal. Desp.
Limum hirsutum L.
Malva alcea L.
Hypericum L. tetrapter. Fries.
Trifolium fragiferum L.
alpestre.

alpestre.
Trigonella foenum graecum L.
Vicia L. panonica Jacq.
Prunus Mahaleb L.
Rosa gallica L.
Myriophyllum verticillat L.
Portulaca oleracea L.
Sedum reflexum L
Pimpinella mayna L.
Seseli ylaucum.
Selinum carvifolia L.
Adoxa moschatelina L.
Lonicera nigra L.
Galium L. tricorne With.

rotundifol L.
Filago L. minima Fries.
Artemisia scoparia W. u. K.
Achillea nobilis L.
Senecio erucaefolius L.
Carduus L. personata Jacq.
Hypochoeris maculata L.
Lactuca L. stricta W. K.
sagittata? W. K.

Hieracium L. prénanthoid. Vill. Campanuta L. Scheuchzeri Vill. Vaccinium vitis idaea L. Pyrota L. chlorantha Swartz. Gentiana pneumonanthe I..
Echinospermum Swartz. deflex. Lehm.
Physalis L. Alkekengi L.
Myosolis L. sparsiflora Mikan.
versicolor Rchb.
Verbascum L. floccosum W. K.

phoeniceum L. Scrophularia vernalis L. Orobanche L. minor Coult.

Orobanche L. minor Coult. coerulea Vill. Stachys alpina L.

Polycnemum arvense L.
Chenopodium L. ficifolium Fm.
Atriplex rosea L.
Passerina annua L.
Salix cinerea L.
Euphorbia L. angulata Jacq.
Sagittaria sagittaefolia L.
Lemna gibba L.
Arum maculatum L.
Orchis ustulata L.
sambuçina L.

sambuçina L.
Himanthoglossum hircin. Rich.
Allium rotundum L.
Carex pulicaris L.
stricta Lood.
pilosa Schk.
pallescens K.?
flava L.
hordeiformis Ehr.

Tragus racemosus L.
Setaria Pal. glauca Beauv.
Festuca L. heterophylla Lon.
Brachypodiun Pall. sylvat. Röm.
Triticum L. glaucum Desf.

Verzeichniss jener Pflanzen, welche in R. Rohrer's "Flora von Mähren," als bei Brünn vorkommend, (noch) nicht erwähnt werden.

Clematis vitatba L. Thalictrum aquilegifotium L. Cimicifuga foetida L.† Fumaria L. Vaitlantii Lots.†

Arabis L. hirsuta Scop. Sisybrium columnae L. Diplotaxis muralis Dc. Biscutella laeviyata L.



Lepidium sativum Le Drosera rotundifolia L. Gypsophila paniculata L. Spergula arvensis L. Radiola linoides Ginel. Oxalis stricta L. Cytisus L. sagiltalis Koch. † hirsutus L. + Astragalus hypogloltis L. Spiraea aruncus L. Rosa L. lutea Mill. Bryonia dioica Jacq. Saxifraga umbrosa L. Chrysosplenium oppositif. L. Cicuta virosa L. Thysselinum palustre. Hofm. Torilis helvetica Gmel. † Centaurea solstitialis L.+ Scorzonera purpurea L. humilis L. Xanthium spinosum L. + Campanula sibirica L. Vinca minor L.

Erythraea Rich. pulchella Fries. Orobanche L. epithymun Dc. Satvia sclarea L. Scutellaria hastifolia L. Teucrium chamaedrys L. botrys L. Verbena officinatis L. Anagallis L. coerulea Schreb. Rumex scutatus L, + Polygonum amphibium L. Euphorbia L. Gerardiana Jacq. Epipogium Gmelini Rich. Listera ovata Brown. Ornithogalum umbellat. L. Juncus L. capitatus Weigl. Cyperus fuscus L. Scirpus setaceus L. Carex paniculata L. † vesicaria L. Setaria Pal. italica Beauv. † Agrostis stolonifera L. Arrhenatherum Beauv, elatius M. et Koch.

NB. Die mit einem † bezeichneten sind zugleich für ganz Mahren und Schlesien neu.

Herr Prof. Dr. Ed. Fenzl theilt aus einem Schreiben Herra Chr. Brittingers aus Steyr unter Vorlage des eingesandten Originalexemplars Folgendes mit: "Diese Pflanze, die ich für die echte Anemone apennina L. halte, wurde mir zur Bestimmung mit der Angabe gebracht; dass sie bei Gresten; 3 Stunden von Waidhofen an der Ips auf Wiesen nicht selten wachse, und etwas später als Anemone nemorosa L. blühe." Es ist diess eine höchst interessante neue Entdeckung für Oesterreichs sowohl, wie Deutschlands Flora, und ist das Vorkommen dieser südlichen Pflanze an obigem Standorte weiter zu verfolgen.

Herr G. Frauenfeld berichtet im Auszuge über drei eingegangene Manuscripte der Herren: A. Neilreich in Wien, Prof. Hasslinzsky in Eperies, und Prof. Dr. A. Massalongo, welche hier unten vollständig abgedruckt erscheinen.

Ueber *Hieracium oulgare* der Nachträge zur Flora von Wien Seite 173, von August Neilreich:

Die Gattung Hieracium ist an unhaltbaren Arten reicher, als irgend eine andere der mitteleuropäischen Flora, insbesondere gilt dies von der Gruppe der Pito settoiden. Tausch hat in der Flora 1928 nicht weniger als 30, Frölich in D. C. Prodromus gar 32, Fries in seinem neuesten Werke Symb. ad Hist. Hierac. 18, Koch in der Synopsis 14, Nägeli dagegen in der Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik nur 5 Arten aufgestellt; ich habe sie auf 3 gebracht, nämlich H. Pilosetla, Auricula und vulgare. Die 2 ersten Arten sind minder veränderlich, von ihnen ist bier auch nicht die Rede. Mein H. vut gare dagegen begreift alle jene Arten, welche in Koch's Synopsis in den Unterabtheilungen c. und d. der Sectio 1. Piloselloidea zusammengestellt sind. Da ich durch diese Zusammenziehung mit den Ansichten der meisten und berühmtesten Botaniker in Widerspruch komme, (Linné, Meyer aus Hannover und Nägeli allenfalls ausgenommen, da diese nur sehr wenige Arten anerkennen), so will ich versuchen, meine Meinung durch die von mir in der freien Natur innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren gemachten Beobachtungen wenigstens zu begründen, wenn ich auch sehr gerne zugebe, dass ich sie zu erweisen nicht vermag.

Zu diesem Ende sei es mir erlaubt, eine kurze Geschichte jener Arten, welche in H. vu tgare enthalten sind, von Linné, angefangen bis auf unsere Zeiten vorauszuschicken. In der ersten Ausgabe der Species plantarum (1753) führt Linné nur 2 Arten an, nämlich:

- 1. und 2. H. dubium und H. aurantiacum (p. 1800-1.)
- Zu diesen 3 Arteu kommen im Verlaufe von 86 Jahren folgende. Arten hinzu:
  - 3. H. cymosum L. spec. pl. ed. 11. p. 1126 (1763).
  - 4. H. Florentinum Allioni Fl. pedem. 1. p. 213 (1785).
  - 5. H. piloselloides Vill. hist. des pl. de Dauph. III. p. 100 (1788).
  - 6. H. ambiguum Ehrh. Index herb. Linn. n. 108 (1789).
  - 7. H. echioides Summ. Fl. Posun. p. 348 (1791).

Smith hat in der Flora britannica (1800) zwar keine neue Art aufgestellt, allein durch seine ganz unrichtige Behauptung, H. Auricuta der Fl. dan. t. 1111 sei das wahre H. dubium L., und H. dubium der Fl. dan. t. 1044 sei das wahre H. Auricuta L. (Fl. brit. 11. p. 829), worin ihm durch beinahe 20 Jahre alle Autoren gefolgt sind, hat er eine Verwirrung in der Benenuung der Arten hervorgerufen, die erst Wahlenberg, Fries und Meyer wieder ausgeglichen haben.

- 8. H. cottinum Gochn. tent. de Cichor. p. 17 (1908).
- 9. H. Baukini Schult. observ. botan. p. 164 (1809).
- 10. H. glaucescens Bess primit. Fl. Galic. II. p. 150 (1809).

- 11. H. fallax Willd. en. hort. Berolin. II. p. 822 (1809).
- 12-15. H. praealtum, H. Nestleri, H. Fuscum und H. acutifolium Vill. préc. dun voyage bot. p. 19, 59 et 62 (1812).
  - 16. H. multiflorum Schleich. catal. pl. Helvet. ed III. p. 17 (1815).
  - 17. H. sabi num Sebast. et Mauri Fl. romana p. 270 (1818).
  - 18. H. cinereum Tausch in der Fjora 1919 II. p. 463.
  - 19. H. Rothianum Wallr. sched. crit. p. 417 (1822).
  - 20. H. obscurum Reichenb. Iconogr. I. p. 46. (1823).
- 21-2. H. Besserianum und H. Gochnati Sprengel Syst. veget. III. p. 639 (1826).
- 23-34. H. radiocaule, H. attenuatum, H. pratense, H. Vaillantii, H. Allionii, H. asperum, H. metaechatum, H. densiftorum, H. filiferum, H. Michelii, H. setigerum und H. Zizianum, Tausch in der Flora 1828, Eng. Bl. p. 55-62.
  - . 35. H. eymigerum Reichenh, Fl. germ. p. 262 (1880).
- 36-8. H. sarmentosum, H. gtomeratum und H. cymosiforme Frölich iu D. C. Prodr. VII. p. 204 et 207 (1838).
- 39-41. H. stotonosum, H. Guthnikianum und H. Moritzianum Hegetschw. und Heer Fl. der Schweiz p. 779 und 781 (1840).

Dies sind jedoch nur jene Arten, welchen neue Namen beigelegt wurden. Aber nebst dem verstehen die Autoren unter einem und demselben Namen öfter gauz verschiedene Pflauzen. So gibt es ein H. cottinum Gochnat, Besser und Tausch, ein H. cymosum Pollich, Villars, Reichenbach, Willdenow und Fries, ein H. Florentinum Allioni, Willdenow und Gaudin, ein H. pitosettoides Villars und Tausch, ein H. congtomeratum Frölich und Fries u. dgl.

Während auf diese Art die Zahl der Arten immer mehr anschwoll und zuletzt kein Mensch in diesem Chaos sich mehr auskannte, traten endlich in den letzten 30 Jahren mehrere Botaniker auf, die den Muth und den Willen hatten, dieses Gebäude eingebildeter Arten über den Haufen zu werfen, ein Versuch, der ihnen trotz ihrer berühmten Namen leider nur uuvollkommen gelang, wie Frölich's massenhafte und höchst verworrene Zusammenstellung ganz ungegründeter Arten erst in neuester Zeit bewiesen hat.

Unter diesen Reformatoren der Gattung Hieracium war wohl E. Fries der erste, der die Bahn hierzu brach. In den Novit. Fl. suec. (1828) p. 249—54 in Zusammenhaltung mit der Mautissa II. (1839) p. 43—4. werden von den eben angeführten Arten nur 1. H. praeattum, 2. H. cymosum (d. i. H. pratense der neuern Autoren mit H. dubium L., H. cymosum, Reichenb. Icon. I. F. 116 und H. echioides Lumn.) 3. H. collinum und 4. H. aurantiacum als solche anerkannt. Inconsequent wares wohl bei solcher Zusammenziehung neben dem H. cymosum ein durch ganz unwesentliche Merkmale verschiedenes H. collinum aufzustellen, irrig aber, das H. Bauhini Schult. statt zo H. praeattum zu H. cymosum zu zichen. Beides wird jedoch in der Mantissa III. p. 100 verbessert. — Diesen, wie mir scheint, den

Zweck wissenschaftlicher Botanik sehr förderlichen Weg hat aber Fries in neuester Zeit wieder verlassen, da die Zahl der Arten in seinem letzten Werke: Symbola ad historiam Hieraciorum 1848 wieder auf 10, nämlich: 1. H. pratense Tausch, 2. H. aurantigeum L., 3. H. florentinum All., 4. H. praealtum Wim. et Grab., 5. H. collinum Fries, 6. H. setigerum Beichenb. nicht Tausch, 7. H. echioides Lumn., 8. H. ylomeratum Fries, 9. H. cymosum L. und H. sabinum Sebast. et Maurivermehrt wurde. (Act. Upsal. XIV. p. 19—12).

Gaudin hat in der Flora helvetica V. p. 79-85 (1989) folgende Arten aufgestellt: 1. H. fallax W., 2. H. florentinum All. (H. prae-altum und H. pilosettoides Vill.), 3. H. cymosum (mit dem Citate Beichenb. Lou: I. F. 34), 4: H. aurantiacum L. und 5. H. multi-florum Schleich, catal. 1815.

Eine wenig kritische Zusammenstellung, da nach den darin beobachteten Grundsätzen weder H. fattaa nach H. multiftarum Anspruch auf die Rechte einer Art haben.

Wimmer und Grabowski haben in der Flora Silesiae III. p. 206—17, (1829) zuerst mit kritischem Scharfsinne und dem gewandten Blicke des praktischen Betanikers die bisher schiecht beschriebenen, daher wenig gekannten und beständig verwechseiten Arten Varietäten und Formen dieser Botte in ein systematisches, natürlich begrenztes Ganzes gebracht. Sie lassen nur 5 Arten: 1: H. praeattum, 2. H. pratense, 3. H. cymosum (H. Nestleri Koch), 4. H. echioides Lumn. und 5. H. aurantiacum L. gelten, stellen dagegen bei den meisten Arten viele Varietäten auf. Wimmer in der Flora von Schlesien (1841) p. 205—7 und Grabowski in der Flora von Ober-Schlesien (1843) p. 228—9 haben nur den Namen des H. pratense in H. collenum und jenen des H. cymosum in H. Nestleri umgawandelt, an der Zahl der Arten aber nichts geändert.

G. F. W. Meyer ging in der Chloris Hanov. (1836) p. 416—8 am kähnsten zu Werke, denn er hat nur 2. Arten: H. praesttum und H. cumosum. Zu letzterem gehören H. collinum Gochn., H. pratense Tansch, H. dubium L., H. cymosum Reichenb. Icon. I. F. 34 und 116, H. eckioides Lumn. Von H. aurantiacum L., welches in Hannover nicht wächst, lässt sich nur vermuthen, dass es Meyer, wenn es in seinem Florengebiete vorkommen würde, wohl als Art anerkanut hätte. In der Fl. Hanov. excurs. (1849) p. 328—30 hat der Verfasser an seiner früheren Ansicht nichts geändert.

Koch in der Synopsis Fl. Germ. et Helvet. (ed I. 1837) ist zwar grösstentheils der Ansicht der Verfasser der Flora Silesiae gefolgt, hat aber den sohwierigen Gegenstand mit der ihm eigenthümlichen Klarheit, Kürze und Sachkenntniss behandelt und besonders in die Synonymie ein neues Licht gebracht. Mit Hinzufügung 2 südlicher Arten werden p. 447-50 folgende Species: 1. H. pilosetloides Vill., 2. H. praealtum Wim. et Grab., 3. H. echioides Lumu., 4. H. Nestteri Vill., 5. H. pratense Tausch, 6.

Digitized by Google

H: aurantiacum L. und 7. H. sabinum Sebast. et Mauri aufgeführt. In der II. Ausgabe (1844) p. 512—16 ist hieran nichts geändert.

Nägeli in der Zeitschrift für wissenschaftliche Bolanik II. Heft (1845) p. 103-20 hat die hisher zur Begründung der Arten aufgestellten Merkmale grösstentheils verworfen und ihre Unzulänglichkeit mit wenigen aber tief aus der Anschauung der Natur gegriffenen Worten dargethan. Er nimmt ausser H. Pilosetta L. und H. Auricuta L. nur 3 Arten an (worin er gewissermassen mit Meyer übereinstimmt), gibt aber zu, dass er selbst für diese wenigen Arten feste Grenzen aufzufinden nicht vermöge. Diese 3 Arten sind: 1. H. florentinum (H. prueattum und H. pilosettoides Vill.), 2. H. cymosum (H. Nestteri Vill., H. echioides Lumn., H. sabinum Seb. et Maur., H. pratense Tausch), 3. H. aurantiacum L. Dagegen hat er den zahlreichen hybriden Formen der Pilosetloiden seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und mehre mit H. Pilosetla; H. Auricuta und H. aurantiaeum verwaudte, hisher als Arten angenommene Formen für Bastarde erklärt.

So verschiedenartig nun auch die Ausichten der eben genannten Botaniker auf den ersten Anblick zu sein scheinen, so herrscht bei der Zusammenstellung ihrer Arten und Varietäten doch so ziemlich eine und dieselbe Grundidee vor, so dass sich durchschnittlich folgende 3 Hauptarten berausstellen:

1. H. pracultume Wim. et Grab., Meyer, Fries und Koch oder H. florentinum Gaudin und Nägeli.

Mit oder ohne Ausläufer. Farbe der Blätter bläulichgrün. Stengel und Blätter dichter oder dünner mit langen steifen Haaren (sie sollen nach Koch länger als der Durchmesser des Stengels sein, was aber sehr oft nicht der Falt ist) bestreut, manchmal jedoch ziemlich oder beinahe ganz kahl, seltner am Stengel oder auf der Rückseite der Blätter feine Sternhärchen eingemischt. Stengel nacht, nur an der Basis 1—3blätterig, bei hohen üppigen Exemplaren auch mehrblätterig. Köpfchen 10 bis viele in einer gewöhnlichen oder rispenförmigen Doldentraube. \*) Hüllen und Köpfehenstiele mit Stern-

<sup>\*)</sup> Wenn die an ihrer Spitze ästig verzweigten Köpfchenstiele zwar aus verschiedenen Punkten des Stengels entspringen, die Köpfchen aber doch in gleicher oder doch wenigstens in ziemlich gleicher Höhe tragen, so stehen die Köpfchen in einer gewöhnlichen Doldentraube. Stehen sie nicht in gleicher, sondern in verschiedener Höhe, so dass eine völlig unregelmässige Verästlung eintritt, so wird die Doldentrauber ispenförmig oder hört ganz auf eine solche zu sein. Entspringen endlich die an ihrer Spitze ästig verzweigten Köpfchenstiele aus einem einzigen Punkte des Stengels und tragen sie zugleich die Köpfchen in gleicher oder doch in ziemlich gleicher Nöhe, so bilden

härchen und einfachen an der Basis öfter drüsigen Haaren, dann mit kürzeren drüsentragenden Bersten dichter oder dünner besetzt bis zottig, aber nicht weissälzig, mitunter die eine oder andere Art dieses Ueberzages sehlend und dann die Hüllen bisweilen ziemtich kahl. Blüthen gelb.

Varietäien sind:

«. eft agette (Var. « und y K o c h.) Ausläufer fehlend. Stengel und Blätter grösstemheils kahl, oder die Blätter am Rande und auf dem Rückennervé steifhaarig-gewimpert, oder nebsthei auf einer oder beiden Seiten mit steifen Haaren bestreut und dann auch der Stengel minder kahl. Sternhaariger Ueberzug (mit Ausnahme der Hüllen) fehlend oder unmerklich.

Synon. \*) H. pracaltum Vill. prec. t. 2, Reichenb. Icon. I. F. 114. H. obscurum Reichenb. Icon. I. F. 115.

β. flagellare (Var. β. und & Koch).

Beblätterte Ausläufer treibend. Steugel, Ausläufer und Blätter mit zerstreuten steifen Raaren dichter oder dünner bekleidet und nebstbei manchmal am Steugel, seltner auf der Rückseite der Blätter feine Sternhärchen
eingemischt. Formen mit vorherrschend kahlem Ausdrucke sind minder häufig
als bei der vorigen Varleifät.

Synon. H. Bankini Schult. H. glancescens Bess. H., stolonosum Megetschw., H. Auricula Willd. spec. III. p. 1564 nicht L. (nach Koch.)

Die Var. A findet sich um Wien nur stellenweise. Die kahlen Formen kommen vorzüglich auf feuchten Wiesen bei Laxenburg, Münchendorf und Velm, die behaarten Formen in feuchten Hainen und auf Wiesen der Bonau-Inseln vor.

Die Var. ß, dagegen ist sowohl in der südlichen Bucht des Wieuer Beckens als auf allen Vorhügeln des Sandstein- und Kalkgebirges höchst gemein.

Digitized by Google

25 \*

die Köpschen eine dolden förmige Dolden traube (Cyma der älteren Botaniker). Rückt aber einer oder der andere der Köpschenstiele von dem gemeinschastlichen Vereinigungspunkte herab; so wird die doldensörmige Doldentraube unregelmässig und geht alfmälig in die gewöhnliche Doldentraube über. Was die Köpschenzahl betrifft, so ist der Stengel dieser und aller solgenden Arten (mit Ausnahme des H. aurantiacum) in der Regel mindestens 10- gewöhnlich aber mehrköpig, ja bis 160köpig, allein ausnahmsweise kommen besonders auf dürrem Boden Exemplare mit weniger als 10 und selbst mit 2 oder gar mit einem einzigen Köpschen vor.

<sup>\*)</sup> Von den Synonymen führe ich in der Regel nur jene an, welche mit Abbildungen versehen oder sonst keinem Zweisel unterliegen. Die mit 'Ausnahme des H. pratense (ein neuer Name für eine alte Art) und des H. setigerum längst der Vergessenheit übergebenen Tausch's chen Arten; so wie die von Frölich ausgestellten Species, die sich mit Sicherheit wohl nie enträthseln lassen werden, habe ich daher bei der Auszählung der Synonyme nicht weiter mehr berücksichtiget.

Koch fährt noch ? Varietäten des H. praealtum s. Airsutum (H. fallax Wild. Reichenb. Icon. 1. F. 82) und ζ. setosum, au deren Stengel so wie die Rückselte der Blätter von diehten aufgetragenen Sternhärchen flaumig und zugleich von langen steifen Habren ranhhaarig, daher grangrün sind und ohne Ausläufer die Var. s, mit Ausläufern die Var. ζ bilden. Allein Fribs und Mayer ziehen das H. futtax Willd. zu H. cymosum (d. i. H. pratense der Nenern), Reichen bach (Fl. germ. p. 261) hält es von H. cotlinum Gochn. wenig verschieden, Gaud in erklärten für eine eigene Art und Nägelt für einen Bastard. Vielleicht dass diese ? Varietäten Uebergangsformen des H. praeuttum zu H. pratense und seinst zu H. echiotetes sind. Ich habe übrigens H. futtax nie gefunden.

Koch trennt von H. praeattum gegeh die Ansicht Gaudius und Nägeli's ein H. pilosetloides Vill. hist. des pl. de Dauph. III. t. 27, (Reichenb. Icon. I. F. 80—1, H. florentinum Sturm H. 39, H. acutifolium Vill.) Allein ausser einer feinern Tracht lässt sich kein Unterschied erkennen. Denn das, von Koch angegebene Merkmal, dass die Köpfehen im einer rispenförmigen Doldentraube stehen und dass die Köpfehenstiele nach dem Verblühen nicht aufrecht abstehend, sondern springend aufsteigen, ist gat nicht bezeichnend, da auch H. praeattum mit rispenförmig gestellten Köpfehen sehr oft, mit aufsteigenden Köpfehenstielen manchmat vorkommt. Koch bezweifelt übrigens selbst die Richtigkeit dieser Art.

### 2. M. pratemse Wimm, et Grab. und Koch.

Mit oder ohne Ausläufer. Farbe der Blätter grasgrüß. Stengel und Blätter von zahlreichen langen etwas weichen Haaren (sie müssen länger als der Durchmesser des Stengels und minder steif als bei H. praeattam und Hi echioides sein), ranhhaarig und nebstbei manchmal am Stengel und auf der Rückseite der Blätter feine Sternhärchen mehr oder minder häufig eingewischt. Stengel an der Basis 1—3blättrig, oben nacht. Köpfchen 10 bis viele, in einer (oft uuregelmässigen) doldenfürmigen Doldentraube. Hüllen und Köpfchenstiele mit Sternhärchen und einfachen an der Basis öfter drüsigen Haaren, dann mit kürzeren drüsentragenden Borsten dichter oder dünner besetzt bis zottig, manchmal filzig, bisweilen aber auch die eine pder die andere Art dieses Ueberzuges fehlend. Blüthen gelb.

Syn. H. pratense Tausch, H. collinum Gochu. l. c. t. 1, H. dubium L. und Fl. dan. t. 1944, H. ambiguum Ehrh., H. cymosum Sturm H. 39, H. Gochnati und wohl auch H. Besserianum Spr. vach dem Citate. H. auricula Bess. prim. Fl. Gal. II. p. 151 und der Beschreibung Bessers zu schließen.

Dresse Art unterscheidet sich von H. praeattum durch die grasgrüne Farbe, eine weichere dichtere Behaarung, die deldenförmige Stellung der Köpfchen und, weil die Blätter überhaupt breiter und grösser, dann höher am Stengel hinaufgerückt sind, auch durch eine andere Tracht. Das von (Koch weiter angeführte Merkmat, dass die Köpfchenstiele während der Blüthenzeit geknäult sein, ist weder immer vorhanden, noch dieser Art eigenthümlich. Es unterliegt keinem Zweifel, dass zwischen H. praeattum und H. pra-

tense die Hauptscheidungslinie liegt, die die hier besprochenen Hierseien in Scruppen trennt. Während man bei der einen so ziemlich zuridem glückt lichen Resultate gelangt ist, dass alle dabin gehürigen Formen nam Eine Art, nämlich das H. praealtum Wimm. et Grab. bilden, ist man beder audern Gruppe niehts weniger als zu einer Vereinigung gelangt, indem man sie bald in 2, bald in 3, bald in 4 Arten untertheilt. Mich berührt dieser Strutt aum so waniger, als ich von der Ansicht ausgehe, dass auch H. praealtum und H. praealtum und

- 1. Die grasgrüue Farbe. Dieses Merkmal, hosonders weilt es nech mit dem Beisatze, manchmal ein wenig in des Bläuliche ziehend" (Koch Syn. p. 515) verbunden ist, nimmt sich sehen auf dem Papier nicht gut aus, im; der freien Natur lässt es aber (versteht sich in: zweifelbaften Fällen) auch den geübtesten Betaniker im Stich. Dies ist auch ganz natürlich. Grün ist eine Mischung von Blau und Gelb; in wie weit muss also die blauz Farbe vorberrschen, damit ein bläuliches Grün entsteht, in wie welt muss sie gedämpft sein, damit das Grün grasgrün genannt werden kann? Offenbar individuelle Ansichten. Wie sehr aber diese Ansichten sellest bei den berühmet testen Botanikern von einander ahweichen, werden wir weiter zuten bei H. Nestleri auf eine sehr auffallende Weisp zu bemerken Gelemenheit/haben.
- 2. Die weichere dichtere Behaarung. Es ist wahr; dass die oft auffallend jangen steisen schlänglichen zerstreuten Haare des Hipraeastum von den kürzern weichern gedrungenen Haaren des H. praetense manchmal greit abstechen. Aljein das sind einzelne Fälle. Bei allem jenen Formen des H. praeastum B. stage tiare dagegen, welche dichter behaart und bei denen auch Sternhärchen eingemischt sind werden die Haare weicher, ungleicher und gehen so mehr oder minder dentlich in den Ueherzug des H. pratense über. Derlei behaarte Formen sind har übrigens böchst gemein.
- 3. Dass die: dolden förmige Stellung der Köpfaben, ein sehr veräuderliches Merkmal sei, wurde bereits gezeigt. Ist dieses Merkmal da, wo es in seiner reinen Geztalt vorkommt, auch ein sehr gutes Erkonungsmittel, so ist es doch zu wenig verlässlich, um einen diagnostischen. Untergehied zu begründen.
- 4. Eine ab weichen de Tracht. Die Tracht ist der Totalejndruck, den eine Summe mehrer, wenn auch an und für sich nicht bedeutender Merkemale in ihrer Verbindung unter einander und besonders in Vergleichung mit einer andern Pflanze hervorruft. Sie beweist nach meiner Ausicht sehr wich, oft Alles; dies aber nur dann, wenn sie beständig bleibt und nicht immarz währenden Zweifeln Raum gibt, so dass man heute, dies, morgen wieder etwas Anderes glaubt Leider ist nun auch bei H. pratense die Tracht keineswegs so bestimmt ausgedrückt, dass man nicht hüchst zweifelhafte Mittelformen träfe. Abgesehen von den vorerwähnten, unter dem Namen H. fals

den hier vorkommenden Mittelformen sprechen, welche um so auffallender sind, als das echte H. pratense Tausch um Wien gar nicht wächst, von einer Vermischung beider Arten also gar keine Rede sein kann. In dieser Beziehung habe ich nun einerseits Exemplare gefunden, welche nun minder kräftig ganz den Typus des H. pratense ausdrücken, so dass ich sie für diese Art gehalten hätte, wenn sie nicht einzelne, nur selten vorkommende Individuen in der Gesellschaft des gewöhnlichen H. praealtum wären. Anderseits kamen mir Formen des H. praealtum vor, welche der bläulichgrünen Farbe wegen dahin gezogen werden mussten; nud welche dech in allem Uebrigen dem H. dubium der Fl. dan. t. 1044, das Tausch für eine lanzettblätterige Verietät des H. pratense erklärt, ganz genäu zieichen.

Koch führt in der Syn. p. 316 noch H. sabinum Seb. et Maur, Fl. rom. t. 6 (H. cymosum Jacq. miscell. II. p. 371, Vill. préc. t. 4) als Art an. Aher vergebens sucht man nach einem Merkmale, durch welches es sich von H. pratense unterscheiden würde, es wäre denn, dass dem H. pratense ein armblättriger (1—3blättriger), dem H. sabinum aber ein mehrblättriger (3—4blättriger) Stengel zugeschrieben wird und dass hei letztem die Hüllen und Küpfchenstiele minder drüsig, dagegen auffallend zottig, sind. Allein H. sabinum, welches in der Montanregion des Kalkgebirges um Wien wächst und das ich durch eine Reihe von Jahren beobachtet habe, kommt auch mit 1—3blättrigem Stengel vor, so dass dieses ohnehin unbedeutende Unterscheidungsmerkmal nicht einmal richtig ist. H. pratense scheint mir die nördliche, H. sabinum die südliche Form einer und derselben Pflanze zu sein. Uchrigens geht auch H. sabinum in stark behaarte Formen des H. praeattum über, wie dieses die von mir am Sooster Lindkogel gefundenen Exemplare beweisen.

### 3. H. Nestleri Koch oder H. cymosum Wimm. et Grah.

Ohne Ausläufer. Farbe der Blätter bald bläulichgrün bald grasgrün angegeben. Stengel und Blätter mit einem sternförmigen Flaume und nebstbei besonders die Blätter mit sehr kurzen oder etwas längeren steifen Haaren (sie dürfen höchstens so lang als der Durchmesser des Stengels sein) dichter oder dünner überzegen, manchmal aber auch ziemlich kahl. Stengel an der Basis 1—Sblättrig, bei hohen üppigen Exemplaren auch mehrblättrig, oben nacht. Köpfehen 10 bis viele, in einer (oft unregelmässigen) doldenförmigen Doldentraube. Hüllen und Köpfehenstiele mit Sternhärchen und einfachen an der Basis öfter drüsigen Haaren, dann mit kürzern drüsentragenden Borsten dichter oder dünner besetzt bis zottig, bisweilen die eine oder die andere Art dieses Ueberzuges fehlend. Blüthen gelb.

Schon aus der Diagnose erhellt, dass diese in 2 Varietäten zerfalle, nämlich:

a. pubescens. Stengel und Blätter von Sternhärchen und sehr kurzen einfachen Hauren dichter oder dünner flaumig, bei spärlich aufgetragenem

Ueberzuge ziemlich kahl. Dieser kahlen Form erwähnt Koch nicht, allein Villars sagt ausdrücklich, sein H. Nestleri sei kahl oder nur mit einem schwachen feinen Flaume überzogen (Préc. p. 63), auch Wimmer und Grabowski sprechen von beinahe kahlen Formen (Fl. Siles. III. p. 212). Man sicht hieraus zugleich, dass H. Nestleri Vill. und Koch von einander etwas verschieden sein, denn Koch erwähnt keiner kahlen, Villars keiner rauhbaarigen Varietät.

Synon. H. Nestleri Vill. préc. t. 4. (die buchtig ausgeschweisten Blätter drücken wohl nur eine zufällige Eigenschaft aus) H. cymosum β. longifolium Reichenb. Icon. I. F. 116.

β. kirsutum. Stengel und Blätter von Sternbärchen und längern steifen Haaren (die jedoch höchstens so lang als der Durchmesser des Stengels sind) mehr oder weniger ranhaarig.

Synon. H. cymosum Fl. dan. t. 810, H. cymosum a Columnae Reichenb. Icon. I. F. 34, H. cymigerum Reichenb. fl. germ. p. 262. (?) Ueber die Farbe dieser Pflanze etwas Bestimmtes zu sagen, hält schwer. Villars (préc. p. 68 bei H. cymosum) und Koch (Syn. p. 512, 514) geben.. sie bläulichgrün, Gaudin (Fl. belvet. V. p. 85) Wimmer und . Grab owski (Fl. Siles. III. p. 213) und Nägeli (Zeitschrift für wissenschaftl. Botanik 1945 II. p. 169) grasgrün an; Reichenbach (Icon. I. f. 34 und 116) hildet sie grasgrün ab. Die Exemplare, welche ich theils lebend theils getrocknet gesehen habe, kamen mir grösstentheils grasgrön, manchmal aber auch bläulichgrün oder von einem zweifelhaften, nicht mehr zu bestimmenden Grün vor. Hieraus folgt, dass die Pflauze entweder wirklich abändere und (wie so viele andere) bald grasgrün bald bläulichgrün vorkomme, eder dass deren Grün 80 zweifelhaft ausgedrückt ist, dass man nicht weiss, für welche Farbe man sich entscheiden soll. In dem einen wie im dem andern Falle ergibt sich aber dam die weitere Folge, dass die Farbe der Blätter zur Unterscheidung der Arten bei den Hieracten dieser Gruppe nicht tauglich sei. Im übrigen scheint mir die ganze Art sehr zweiselhafter Natur zu sein. Dann die Var. a, ist zwar durch ihren feinflaumigen Ueberzug, so laug die Haare sehr kurz 'sind, allerdings ausgezeichnet, allein da es in der Länge der Haare allerlei Abstufungen gibt, so geht sie in die Var. \$ allmälig über. Wird sie anderseits kahl, so nähert sie sich wieder den kahlen Formen des H. praeattum a eflagette dergestalt, dass man sie nur mehr durch die Stellung der Köpfehen erkeunen kann. Wie sich aber die Var. β. hirsutum von H. pratense unterscheiden soll, weiss ich nicht. Denn dass die nach dem Durchmesser des Stengels zu beurtheilende Länge der Haare und die grössere oder geringere Menge der Sternhärchen ein ebenso veränderliches als schwer auszumittelndes Merkmal sei, dürfte kein Gegenstand einer welteren Auseinandersetzung sein. Wolkte man also hier dennoch eine Art annehmen, so könnte nur die Var. a oder das wahre H. Nestleri Vill. die Species bilden, die Var. β. aber würde mit H. pratense ganz und gar zusammenfliessen.

von H. Nesttert Vill. habe ich hier nut chige wenige Exemplare und zwar kahle auf Conglomerat bei Terniz, feinfaumige auf Kalkhügem bei Perchfoldsdorf gefunden.

H. Geht man schliesslich von der Ansicht aus H. pratense, H. Nestteri und H. sabinum gehören nur Einer Art au, so würden sich nach dem Ueberzuge folgende 3 Varietäten ergeben:

a, pubescens. Ziemlich kahl oder Ueberzug feinflaumig (H. Nest-

β, hir sutum. Ueberzug durchaus raukkaarig (H. Nestlert var. β. uud H. pratense.)

Y. villosum. Ueberzug rauhhaarig, nur die Hüllen, Köpfchenstieleund oberster Theil des Stengels dicht zottig. (H. sabinum.)

#### 4. H. echioides Lumn.

hi der Regel ohne Ausläufer. Farbe der Blätter grasgrün, (bläulichgrün, wie sie Koch angibt finde ich sie nicht, sie spielen eher in das gelboder schmutziggrüne) Stengel und Blätter von langen Borsten sehr steifhaarig und nebsthei der Stengel und manchmal auch die Rückseite der Blätter mit einem feisesteinförmigen Filze dichter oder dünner überzogen. Stengel 6—10 nach Koch bis 20blättrig, aber gleichwohl oben, der an Grösse sehr abnehmenden Blätter wegen, nacht. Köpfehen 10 bis viele, in einer doldenförmigen inswähnlichen oder rispenförmigen Doldentraube. Hüllen und Köpfehenstiele von dichtaufgetragenen. Sternhärchen weissflzig, meistens lange einfache drüsenlose Haare eingemischt. Blüthen dottergelb.

v Diese durch den beblätterten! Stengel, den auffallend steifhaarigen Ueberzug und die weissfilzigen drüsenlosen Hüllen acht ausgezeichnete Pflanze habe ich um so unlieber als Art eingedogen, als ich selbst noch keine eigentlichen Uebergange gefunden habe. Allein diess ist in so ferne nicht befremdend, als: H. pratense, in welches chen H. echioides übergeht, hier gar wicht, das verwandte H. sabinum aber nicht häufig und auf ganz anderen Standorton wächst. Wenn daher Fries, Meyer und Nägeli H. echioides in t. H.: pratense vereinigten, so werden sie auch gauz gewiss Uebergauge gefunden haben (... Hob , H. echiqides , primo intuitu valde distinctum apparet, sed certissime distingui nequit." Fries nov. p. 233). Uebrigens lassen sich diese Uebergäuge leicht erklären, da alle dem H. echioides eigenthümlichen Merkmale zuletzt doch nur relativ sind. Der bei dieser Art reicher als bei den verwandten beblätterte Stengel beweist wohl nur einer stärkere Streckung der untersten Stengelglieder, und da die obersten Stengelblätter sehr klein sind, so wird die Tracht dadurch wenig verändert, und der Stengel drückt noch immer den Charakter des Schaftartigen aus. Ueberhaupt andern viele Hieracien in der Zahl der Stengelblätter ab, und kommen sogar ganz blattles vor, wie H. saxatile Jacq. H. alpinum

L., H. vittosum Jacq., H. murorum L. Der Ueberzug des H. echtoides ist zwar aus sehr steifen, dicht aufgetragenen Borston gebildet; allein in Wimm. et Grab. Fl. Siles III. p. 214 wird mein Var. E. setosa des H. pratense angeführt, die offenbar einen Uebergang zu H. echtoides bildet. Ueberhaupt liessen die Verfasser obiger Flora letzteres nur desshalb als Art gelten, weil sie es, da es bisher nur an einem einzigen Orte in Schlesien gefunden wurde, nicht hinlänglich beobachten konnten (l. c. p. 216). Der weisse Filz der Hüllen und Köpfchenstiele endlich ist ein wandelbares Merkmal, das sich überdiess bei H. pratense theilweise auch vorändet. Schon hier um Wien, namentlich auf dem Kalenderberg, findet man Formen, we sieh der weisse Filz zum fleckigen Flaume auflockert, die einfachen Haare an der Basis mitunter schwarzdrüsig werden, und sich zugleich einige kurze drüsentragende Borsten einfinden, so dass die Hüllen den ihnen sonst eigenthümlichen Ueberzug verlieren und eine grüntliche Farbe annehmen.

H. echioides wächst um Wien an mehreren trocknen sandigen, besonders kalkigen Stellen niedriger Berge und Hügel, ist aber nicht gemein.

In der Regel, ohne Ausläufer, ist die Farbe der Blätter grasgrün, Stengel und Blätter von sehr langen Haaren rauhharig, und nebsthei am Stengel, besenders oben, feine Sternhärchen eingemischt. Stengel an der Basis, 1—3 Zoll, blättrig, sind ohen nacht. Köpfehen, 2—15", in einer gewöhnlichen, mehr oder minder doldenförmigen Doldentraube. Hillen und Köpfehenstiele mit Sternhärchen und einfachen, an der Basis häufig drüsigen Haaren, dann mit kürzeren drüsentragenden Borsten dichter oder dänner besetzt. Blüthen trübscharlachroth.

Synon.: H. aurantiacum L., Jacq. Fl. aust. V. t. 410, Fl. dan. t. 1112, Sturm H. 39. H. fuscum Vill., H. muttiftorum Schleich. catal. 1815 p. 17. H. Guthnikianum Hegetschw. n. Henc. — Dagegen sind H. sabinum Brubilium Koch oder H. muttiftorum Schleich. 1821 in Gand. Fl. Helvet. V. p. 85 u. 88, dann H. aurantiacum, Biuteum and Ybicotor Koch nach Nägeli hybride Formen zwischen H. cymosum Näg. und H. aurantiacum I.; doch hemerkt Nägeli, dass wenn diese zwei ehen genannten Arten keine Arten, soudern nur Variefäten einer Art wären, man ohige Pfianzen nicht als Bastarde, soudern als Uchergangsformen von H. cymosum zu H. aurantiacum hetrachten müsste (l. c. p. 119—120). H. Moritzianum Hegetschw. und Heer ist ein Bastard von H. piloselia L. und H. aurantiacum L.

H. aurantiacum ist durch die rothen Blüthen hinlänglich ausgezeichnet, aber auch sonst noch durch den armköpfigen Stengel (mehr als 15 Köpfchen fand ich, mit Ausnahme cultivirter Exemplare, noch nie), und die verhältnissmässig grossen Köpfchen von allen verigen Arten verschieden. Indessen H. echtoides kommt auch mit armköpfigem Stengel und grossen Köpfchen, dann wieder mit zahlreichen und kleinen Köpfchen vor. Ebenso haben die früher erwähnten, dem H. dubium, Fl. dan. 1. 1044, ähnlichen Uebergangsformen des H. praeattum zu H. pratense, nur wenige

Digitized by Google

aber ganz no grosse Köpfehen wie H. aurantiacum; auch reigt die Ablbildung der Fl, dan. t. 1044 nur 7 grosse Köpfehen. Diese zwel Merkmale aind also nicht von grossem Gewichte. Dagegen gleicht H. aurantiavum dem H. pratense so sehr in der Tracht, dass Nägeli ausser der Farbe und Bläthen keinen durchgreifenden Unterschied zu finden weise, und Fries früher gar der Meinung war, H. pratense Tausch sei nichts anders, als die, sehon von Haller erwähnte gelb blühende Varietät des H. aurantig cum (Navit. p. 254).

Wenn Chrigens die, wie es scheint, neu in der Schweiz vorkommenden gelbhähenden. Varietäten des H. aurantiacum und die rothblähenden Varietäten des H. sabinum keine Bastarde, sondern doch Varietäten, oder richtiger Lebergänge zwei vermeintlicher Arten wären, dann wärde nicht einmak die Karbe mehr ein beständiges Morkmal abgeben, und H. aurantiacum könnte als Art nicht länger mehr aufrecht erhalten werden.

Fast man das bisher Gesagte zusammen, so ergibt sich folgendes Romliat; I.-H. praealtum und pilosettoides Vill. können als Arten nicht bestehen; sie bilden nur eine Art, nämlich H. florentinum Gaud. und Nägeli, oder H. praealtum Wim. et Grab., die sich durch bläulichgribe Blätter und gelbe Blüthen auszeichnet.

diesem letzteren länst sich H. subinum als Art nicht trennen; alle 3 bilden dan alm H. cymosum L. und es ist hierhei gleichgültig, welche von obigen 3 Pflanzen Linné eigentlich meinte. Nach der Ansicht der früher erwähnten Auforen müsste man denn auch H. echioides dazuziehen.

Diese Art würde sich durch grössere grasgrüne Biätter, welche engleich reichlicher behaart sind als jeue bei H. praealtum, und gelbe Biüthen charakterisiten.

Lif. H. aurantiaeum L. ist durch rothe Blüthen sogleich kenutlicht. Somit wären alle die Eingangs erwähnten 41 Arten auf 3 Species zutlickgeführt. Allein da die bläuliebgrüne nud grasgrine Farbe der Blätter wicht in allen Fällen mit Sicherheit erkannt werden kann, oder gar heide Farben hei einer und derselben Art vorkemmen, da die verkältnissmässig größsere Gestalt und dichtere Behaarung der Blätter ein zu relatives Merktwal ist und da ich zwischen H. praeatum einerseits, und H. pratense, Nestleri und sahinum anderseits Uebergänge gefunden habe, so fallen unch meiner Ansicht die eben angestührten 2 Arten ebenfalls in Eine zusammen, H. aurantiaeum scheint mir nur die rothblübende Voralpen-Varientigt des H. pratense zu sein, und da man bisher der Blüthenfarbe keinen specifischen Charakter beilegte, so dürste diese hier um so minder etwas beweisen, als die Beständigkeit der rothen Blüthenfarbe bei H. aurantiaeum keineswegs über allem Zweisel erhaben ist.

Dies sind die Gründe, die mich bestimmt haben, nicht einmat die 3 Arten Meyer's und Nägeli's als solche anzuerkannen, sondern sie untes dem Nameu H. vulgare in Eine Species zu vereinigen. Man wird mir vielleicht einwenden, dass, wenn man auf diese Art verfährt und es sich zur Aufgabe macht, durch 20 Jahre überall herumzusuchen, um da oder dort irgend eine Uebergangsform aufzustöbern, nur weuige Arten die Prope bestehen und wir zuletzt alle Pflanzen in einander fibergehen sehen würden. Dies glaube ich durchaus nicht. Gute Arten möge man drehen und wenden wie man will, sie bleiben Arten und werden es fortan bleiben. Woher käme es denn, dass bei gewissen Gattungen über die Zahl ihrer Arten unaufhörlich gestritten wird, während die Arten anderer Gattungen von Niemanden angetastet werden? Weil die Arten der erstern Gattungen schlecht kfinsblich, eingehildet, jeue der letztern Gattungen gut aufgefasst und in der Natur gegründet sind. Auf dieselbe Weise übrigens, wie einige neuere Autoren mit Hieracium verfahren, ist man anch mit den Gattungen Satta, Mentha, Aconitum, Viola, Rubus, Rosa und andern Gattungen zu Werke gegangen, und hunderte von Arten, die zu Niemandens Nutzen, sondern nur zur Qual der Botaniker bestanden, sind gefallen. Mögen auf ähnliche Weise auch die unhaltbaren Hieracium - Species fallen und nie mehr wieder auferstehen.

. Schliesslich muss ich aufrichtig bekennen, dass ungeachtet alles des bisher Gesagten ich dennoch keineswegs zur festen subjectiven Ueherzengung gelangt bin , dass vorerwähnte Arten nur Eine Species bilden. Nicht dass ich etwa über das Thatsächliche, d. i. über die Existenz der Uebergänge und über das Ineinanderfliessen der änssersten Endglieder der Formenreiben im Zweifel wäre, sondern weil es entschiedenermassen Gattungen gibt, deren Arten sich mit noch so umsichtig verfassten Diagnosen nicht scharf abgrenzen lassen und bei denen sich dennoch das holanische Gefühl sträubt, sie als Arten nicht anzuerkeimen. "Nullam in reram natura est signum dagnosticom, sagt Koch in der Syn. p. 338, quad ubique constans sit et immestabile." Betrachtet man also die Sache von diesem Gesichtspunkte — und leider ist in der Botanik der Begriff der Art noch immer nicht festgestellt, wodurch es erklärlich wird, dass in dieser Hinsicht überhaupt verschiedene Gesichtspunkte bestehen können - so lassen sich atlerdings einige, jedoch nach melner festesten Ueberzengung nicht mehr als 4 Arten: 1. H. praedit um Wim. et Grab. 2. H. cymosum L. (H. Nestleri Vill., H. pratense Tausch und H. sabinum Seh. et Maur.) 3. H. echioides Lumn (deus die Vereinigung dieser Art mit H cymosum I., scheint mir bei der Trennung der audern Arten inconsequent) 4. H. aur aut i ac um L. unterschieden. In den meisten Fällen wird es nicht schwer sein, ein gefundenes hierher gehöriges Hieracium unter einer dieser 4 Arten am rechten Platze unterzubringen und insofern mögen Letztere so gut wie so manche andere als Species gelten. Will man aber streng folgerecht, verfahren so lassen sie sich, wenigstens nach den hisher aufgefundenen Merkmalen und im Vergleichung des bej underen ähnlichen Gattungen beobuchteten Vorganges, als Arten nicht rechtfertigen.

· Digitized by Google

Beitrage zur Kenntniss der Flora der Karpathen von Prof. Hasslinzsky in Eperies.

Seitdem Wahlenberg seine exemplarische Flora der Central-Karpathen geschrieben hat, erschien auf dem wissenschaftlichen Felde Nichts über diesen Gegenstand, und zwar nicht desswegen. als ob dieses Gebiet durch die vielerseits unterstützten Arbeiten des grossen Linné'schen Schülers erschöpft wäre, sondern weil seit dieser Zeit kein Ausländer diese Gegend in botanischer Hinsicht bereiste, die wenigen inländischen Botaniker aber, grösstentheils wegen Mangel eines Publicums im eigenen Vaterlande, zu schweigen sich gezwungen fühlten. Weil aber die Wahlenberg'sche Flora selten geworden ist, auch nicht die ganze Karpathen-Flora enthält, indem sie die Algen und Schwämme gar nicht berührt, weil dieses Floragebiet in Ungarn gegenwärtig genauer bekannt ist, als es vor etwa 27 Jahren war und weil auch die allgemeine Pflanzenkenntniss seit dieser Zeit bedeutende Fortschritte gemacht hat, desshalb dürste es manchem Botaniker willkommen sein, einige Notizen über die Flora der Karpathen zu lesen, welche als Erganzung des ausgezeichneten Wahlenberg' schen Werkes: "Flora Carpathorum principalium Göttingae 1814" nicht nur einige Wahlenbergische Pflanzen beleuchten und die neu entdeckten beifügen, sondern auch die ganze Flora der Central-Karpathen mit der der anliegenden Gegenden namentlich der Gespannschaften, Arva, Liptau und der Zips vergleichen wollen.

# I. Polypetalen.

1. Hülsen früchtler. Aus dieser Classe hat unsere, wie jede mitteleuropäische Flora, nur Papittonaceen aufzuweisen. Diese wurden in den Karpathen, soweit selbe aus Granit und Glimmenschiefer gebildet sind, nicht bemerkt. Sie zeigen sich zuerst auf dem Kalkgebirge nordöstlich vom Scopapasse und dem Berge Stösschen, wo das Drechselhäuschen, die vordere und hintere Leiten sammt dem Stiruherge und dem Thörichtergern in einer Meereshöhe von 4000—5500 Fuss die alleinigen Fundorte der Alpenformen dieser Ordnung sind. Diese sind: Phaca frigida L. P. australis. L. P. eroboides. DC. P. astrayalina. DC., Oxytropis uralensis DC., O. montana. DC. und O. campestris. DC., von welchen Phaca australis und Oxytropis campestris am tiefsten herabsteigen, nämlich bis zum letzten Felsenvorsprung ober der Nesselblösse.

Phaca astragalina—Astragalus alpinus Wahl. fl. carp. N. 738 stimmt mit der Beschreibung in Koch's Synopsis der deutschen Flora 1838, S. 180 in Aliem überein bis auf die Längs-Scheidewand der Hülse, welche in allen untersuchten Exemplaren fehlt, was sehon Wahlen berg bemerkte und sie daher nicht für die ächte Pflanze De Candolle's hielt.

Von Oxytropis campestris DC. findet sich hier nur die Form mit schmutzig gelblichen Blüthen, der noch dazu der violette Fleck des Kiels gewöhnlich fehlt. Uebrigens ist sie von der Tyroler Pflanze nur durch ihren üppigeren Wuchs unterschieden. In derselhen Zone findet sich noch Hedysarum obscurum L., welches von der hintern Eelten, bis zum eisernen Thoroder der scalna Wrata herabsteigt.

Alle andern Papitionaceen dieser Flora, nur noch Trifotium badium Schreh. ausgenommen, kommen in einer geringeren Höhe vor, die meisten in den Thälern der grössern Flüsse.

Die vorzüglicheren Arten auf den auliegenden Kalkgebirgen sind: Eippecrepis comosa L. im Drechselhäuschen sehr sparsam, desto häußger auf den Liptauer Gebirgen, ferner in der südlichen Zips, in Saros, (spr. Scharosch) Abauj, Torna und von hier weiter gegen Süden und Westen. Ferner zwei Kronenwicken Coronilla vaginalis Lam. auf der Tatra und C. montana Scop. auf dem Berge Sip in Arva, vor allen aber Cytisus citiatus Wahl.

Diese Pflanze sowohl an den von Wahlen berg angegebenen Standerten, als auch an mehreren Orten der südlichen Zips und in Saros gesammelt, erwies sich als Cytisus hirsutus L. B cittatus nach Koch und gehört daher nicht, wie aus einem durch Roche I an Schultes gesandten Exemplar in Koch's Synepsis p. 155 angeführt wird, zu Cytisus prostratus, Scop.

Ononis hircina Jacq. gehört zu den verbreitetsten Pflanzen, hingegen dringt Ononis spinosa L. von Westen her nur his Lueska in Liptau, und von Süd-Osten bis Kaschau.

Genista germanica L. bleibt fern von den Central-Karpathen, ebenso G. pilosa. Von G. tinctoria L. sammelte ich ein blühendes Exemplar mit gewimperten elliptischen Blättern am Rehberg; auch beobachtete Wahlenberg Formen derselben mit ranhhaarigen Blättern bei Kokava Fl. carp. N. 703. Beide Formen verdienen näher untersucht zu werden.

Die Gattungen Medicago Melilotus, Dorycnium, und Lotus zeigen hier nichts bemerkenswerthes, wie auch Lathyrus Ervum und Orobus.

Unter den Kleearten ist das schöne Trifotium pannonicum L. bemerkenswerth, welches viel weiter gegen das Hochgebirge vordringt, als das ihm sehr nahe stehende T. ochroleucum Willd.

Pisum arvense L. ist aligemein verbreitet, wie auch Vicia villosa. Roth. Seltener sind: Vicia tenuifotia Roth., V. pannonica Jacq. und V. anyustifolia Roth.

Astragatus ist bloss durch drei Species vertreten. Cicer glyciphyllos und Hypoglottis. Letzterer wurde bei Küsmark auf den Rohrwiesen und am

Galgenberg auch in der sädlichen Zips gesammelt. Er kommt übrigens nicht immer mit bingebreiteten, sondern auch mit aufrechten Steugeln vor, namentlich auf dem Galgenberge bei Käsmark.

3. Rosenblüthler. Die Amydateen bieten wenig Interessantes dar. Prunus Padus L. ist sehr verbreitet und steigt bis zur Gränze der Buchen-Region hinauf. Prunus institita L hingegen nur bis in die Ebene von Käsmark. Auch besitze ich ein Exemplar der letztern mit aufrechten Früchten, aus der Gegend von Olaszi von Karl Kalkbreuner gesammelt.

Zahlreicher sind die Rosaceen vertreten.

Unter den Spier-Stauden verdieut Spiraea chamaedryfolia L. den ersten Platz. Sie wächst in den Gebirgen, welche sich im Süden Liptaus binziehen, kommt im Hennader Thale der südlichen Zips vor, und krönt die böchsten Glpfel der Saros-Zempliner und Ungher Trachyt Berge. Auf den letzten Standorten erreicht sie nicht über einen Fuss Höhe. Auffallend ist au ihr die mannigfaltige Form der Blätter, von denen nur die, au den untern und unfruchtbaren Aesten dreilappig oder fast dreilappig-ungleicheingeschnitten gesägt sind, die der fruchttragenden Aeste hingegen verkehrt-eiläugelich, ganzrandig, an der Spitze abgerundet, oder kurz zugespitzt sind. Auch nähern sich im allgemeinen alle Blätter deste mehr der ganzrandigen Form je höher der Standort der Pflanze ist.

Die zierliche Spiraen Aruncus L. verlänst die schattigen Lauhwälder nicht, bingegen steigt S. Ulmaria L. his in die sub - alpine Region hinauf, und zwar nur als S. glauca Schultz. Die S. denudata Hayn wird nur in der Ebene getroffen.

Dryas octopetala L. überzieht die Kämme der nordöstlichen Kulkalpen, steigt aber bedeutend höher als Phaca und Oxytropis.

Geum montanum L. gehört zu den gemeinsten Pflanzen, sawahl auf den Central- als auch auf den accessorischen Bergen in einer Zone von 3500-7700 Fuss Meereshöhe. Selten hingegen ist Geum reptaus, welches nur in dem innern Gebirge ober dem grönen, dem kleinen schwarzen und dem Raczkova See beobachtet wurde.

Poterium, Sanguisorba, Alchemilla und Agrimonia zeigen keine sel-

Potentilla zählt 16 Arten, worunter, wenn man P. aunea L. und P. sallsburgensis. Haenke. ausnimmt, keine eiuzige Alpenform ist. P. intermedia follis subtus canescentibus Wahlenberg N. 506 ist P. inclinata Vill., dieselhe Pflanze, die hei Wien in dem Laaer Wäldchen wächst. Sie findet sich zerstreut auf spunigen Ahhängen und dringt ungefähr so weit wie P. recta, nämlich bis in das Käsmarker Gebiet.

Von Potentilla argentea L. nach Koch kommen hier folgende Formen vor:

- a) mit fast länglichen kammförmig eingeschnittenen, oben schwach, unten stark filzigen Blättchen, Potentilla impolita Wahlenb.;
- β) mit unten weissälzigen, oben kahten, dunkelgrünen, eingeschnitten gesägten Blättchen.

- γ) mit oben kahlen unten grauffizigen, verkehrt eiffirmigen gesägten Blättehen.
- Potentilla cinerea. Chaix. sammellé ich auf mehreren accessorischen Kalkbergen.
- Commorum palustre L. wurde nur unter dem Rosudetz in Arva gesammelt.

Von Rubus fruticosus L. hat dieses Gebiet mehrere Formen, unter welchen die auffallendsten R. tomentosus Borkh. und besonders R. glandutosus Bitrol. in den sekattigen Wäldern der Gespannschaften Arwa, Zigs und Saros. Unter den Rosen ist Rosa pyrenaica Su. mit ianzettförmigen doppelt gesägten Blättern und lang kreiselförmiger stark ranhhaariger Kelchröhre, wie auch R. cinnamomea L. mit ihren immer halbgefüllten Blätten auffallend. Erstere kommt stellenweise in den Vorhögeln, letztere bei Käsmark an Bächen vor.

Die Pomneen sind nur durch die verbreitetsten Arten vertreten, indem Anonsa retundifolia von Westen her aur bis Parnicza in Arva verdringt, Mespitus Chammemespitus L. aberifür diese Flora zweifelhaft ist. Wahlenberg hat ihn nicht gesehen, beim grünen See aber, wo ihn Towsen gestähmest haben soll, entging er bis jetzt meinem fürschenden Auge.

Cotoneaster outgaris Lindt. ist nicht nur über die niederen Verhügel verbreitet; sondern zicht sich auch weit in die Alpen berauf, we er als niedergestreckter Strauch mit halb so kleinen Blättern als in den Thälern sich teicht den Augen des Botanikers entzicht. Cotoneaster tomentone Lindt. scheint auf die niedern Kalkhügel beschränkt zu sein Sorbus anouparta L. ist die einzige Pomacee, welche bis in das innere der Alpen dringt:

- 3. Die Catycifteren enthalten keine sektenen Arten. Wehn wir Epitobium angustissimum Waht. N. 356 ausnehmen. Eben so die Ferebiut kaceen, indem Rhus Cotinus von Westen her nur dis Zaj-Ügrécz und Dietamus abus L. in dem Hennader Thale nur dis Trebegw in der Saroser Gespannschaft hinaufsteigt.
- 4. Aus der Classe der Gruensten zählen wir 10 Geranien, darunter das schöne Geranium phaeum L. das verbreitetste, welches mit Geranium syteatieum aus der Bliene bis in die subalpine Region hinaufsteigt.

Oxalis stricta L. herührt in der Saroser Gespanuschaft fast die aördlichete Gränne, wurde jedoch in den Gespanuschaften Zips , Liptau und Arva von mir nicht bemerkt.

- 5 Tricoceen haben wir, Empetrum nigram L. ausgenommen, nur in den Vorbigeln und den Chenen, worunter die seltensten: Euphorbia navigata, W. K., Euphorbia angulata Jacq., E. stricta L., E. epithymoiden L., E. exigna L. E. procesu MB. und Mercurialis annus L.
- 6. Die Frangulaceen und Ahorne sind blos durch 6 der verbreitenen Arien vertreiten.
- 7. Unsere Polygatinen sind Polygala major Jacq., welche aus dem Hennader Thale bis Teplitz, in die Zipser Ebene dringt. P. butgaris



- L. Polygala amara Willd. und P. austriaca RB. Letztere ein bitteres Kraut, bloss in dem Moorgrunde hei Botzdorf.
- 8. Die Säulenblüthler und Guttiferen zeigen nur die verbreitetsten mitteleuropäischen Arten, doch soll Franz Witkay, einst Pfarrer in Zazriwa, dessen reiche Sammlung an Arvaer Pfanzen, sammt Anmerkungen in der Bibliothek der Arvaer Gespaunschaft der Vernichtung Preis gegeben wurde, sein Hypericum humifusum in Arva gesammelt haben.
- 9. Aus der reichen Classe der Caryopkyllinen will ich nur folgende Formen bezeichnen: eine schlankere Form von Scieranthus anneuss L. mit schwachen stark verästelten Stengelu, fast Zoll langen Blättern, vielen gabelständigen Blüthen und längern Kelchzipfeln als au der gewöhnlichen gedrängten Form.

Den Dianthus atpinus der österreichischen und steyrischen Alpen, habe ich in den Karpathen bis jetzt nicht bemerkt. Alle in der Centralkette gesammelte Nelken gehören zu Dianthus glaciatis Haenke an dem die Platte des Kronenblattes kaum die halbe Länge des Kelches erreicht. Die Kelchschuppen sind blattartig, lineal und von verschiedener Länge, denn sie erreichen bei einigen Exemplaren kaum die Länge des Kelches, bei andern sind sie mehr als doppelt so lang. Die Blätter sind lineal und weich. Die Phanze wächst rasig.

Bei Teplitz in der Zips sammelte ich einen Dianthus glaucus L. mit sweisser, fast doppelt so grosser Blüthe, als die des verbreiteten D. deltoides.

Die Heimath des *Dianthus nitidus W. K.* sind nebst den höhern Kalkgebirgen Liptau's, die Berge Chotsch und Kossudez in Arva. Einblüthige, aufstrebende Exemplare sehen täuschend dem *Dianthus alpinus* äbnlich.

Silene nemoralis W. K. ist zerstreut im ganzen Gebiet, zieht jedoch die Kalkfelsen vor.

Silene quadrifida und acautis L. sind auf das Centralgebirge, hingegen S. viscosa P. Silene gullica L. und S. noctiflora L. auf die grösseren Thäler des Gebietes beschränkt.

Zu den Atsineen der Wahlenberg'schen Flora habe ich bloss Cerastium semidecandrum L. und C. pumitum Curt. hinzuzufügen.

- 10. Die Peponiferen sind blass in den beiden Bryonien repräsentirt.
- 11. Parietales sind ebenfalls wenige.

Von Helianthemum oelandicum Wahl. Audet sich nur die Form mit kahlen, nud die mit büschelig haarigen Blättern vor.

Helianthemum outgare Gärtner steigt als Cistus serpytti folius Crantz bis in die Alpen-Region hinauf, wo er mehr niederliegende Stengel hat, als auf den Vorhügeln.

Drosera rotundifolia L. wurde bei Schmecks, D. longifolia in den Torfgründen Arwa's beobachtet.

Aus der Gattung Viola zählt die Flora 12 Arten, worunter Viola palustris L. mit nieren- oder nierenherzförmigen glatten Blättern am häufigsten in dem hochgelegenen Moergrund Bory an der nordöstiichen Grenze Arva's vorkömmt. V. stagnina Kit. ist selten zu fluden. V. alpina Jacq ist bloss auf den Gipfel des Berges Koes, V. mirabitis L. auf sonnige Plätze der Laubwälder beschränkt. V. biflora L. gehört zu den verbreitetsten Planzen in dem Centralgebirge.

V. tricolor L. entwickelt auch hier ihre unerschöpfliche Mannigfaltigkeit in Farbe und Form.

- 12. Die Netumbien flichen die Central-Karpathen. Selbst in Saros, wo noch vor einigen Jahren Nuphar luteum Sm. vegetirte, findet sich gegenwärtig keine Nympheacee mehr.
- 13. Die Classe der Rhoeadeen gehört in unserer Flora zu den reichsten, wiewohl das Centralgebirge auch daran arm zu nennen ist.

Von den Papaveraceen ist ohne Zweisel neben dem seitenen Papaver alpinum L. Corydalis capnoides Willd. die vorzüglichste Pflanze. Sie wächst mit Myosotis destexa auf den Kalkselsen bei Lucska in Liptau und auf denen der südlichen Zips. Sie sieht im allgemeinen der C. ochroteuca Koch. Ahulich hat weisslich gelbe Blüthen, stark knetige, aber nicht geschlängelte 4kantige Schoten, und sehwarze glatte starkglänzende Saamen mit anliegendem Anhängsel. Alle Bracteen sind blattartig und getheilt.

Von den Cruciferen dieser Flora sind hemerkenswerth:

Arabis Halleri L. Es lassen sich von dieser Art hier 3 Formen leicht unterscheiden :

- a. A. ovirensis Wahl. Wurzelblätter oval, oder vielmehr länglich, in den wenigstens doppelt so langen Blattstiel verlängert, an der Basis gezähnt und sparsam behaart. Kronenblätter roth, dreimal so lang als der Kelch. Sie wächst nur im Centralgebirge an bewässerten Stellen z. B. am langen See, am Abstuss des rothen Sees und an ähnlichen Orten.
- β. A. stotonifera DC. Wurzelbiätter rundlich mit herzförmiger Basis auf langem dünnen Stiele sammt denselben kahl oder sparsam behaart. Stengel behaart, schlaff, an der Basis oft Ausläufer treibend, Kronenblätter weiss noch einmal so lang als der Kelch. Sie wächst auf rasigem Grunde im Drechselbäuschen.

Eine Form der Arabis kirsutu mit lederartigen, vollkommen kahlen, fast ganzrandigen Blättern im Drechselhäuschen.

Arabis turrita L. und A. petraea Lam. Beide dringen nur his in die südliche Zips. Letztere scheint mer von der sehr verbreiteten und vielgestaltigen Arabis arenosa specifisch nicht hinklänglich verschieden zu sein.

Die schöne Dentaria glandulosa W. K., welche schon im ersten Frühjahre mit Anemone nemorosa die meisten unserer Laub- und Nadelwälder
schmückt, liebt einen humusreichen Boden. Gegen Süden dieses Floragebietes
zieht sie sich auf die Gipfel der Berge. — Die ihr verwandte D. enneaphyllos L. bleibt im Westen bei Pannicza und am Chotsch zurück.

Einige Alyssum - Arten, wie A. gemonense auf den Felsen des Arwaer Schlossherges. Alyssum sawatile und A. montana L. auf den niedern Kalkgehirgen.

Petrocallis pyrenaica Bur. und Draba tomentosa, die auf Standorte von sehr geringer Ausdehnung, in hohe Kalkgebirge beschränkt sind. Erstere wächst ober dem rothen Lehm im Drechselhäuschen, letztere in den hintern Leiten und auf den Thörichtergern.

Draba nemoralis Ehrk. vertritt bei uns die ihr verwandte D. muralis L., von der sie sich vorzüglich durch die gelbe Blüthe und die Bekleidung der Schötchen unterscheidet. Die verhältnissmässige Länge der Fruchtstiele und der Abstandswinkel derselben sind nicht constant.

Draba Aizoon Wahl. und D. aizoides L. Letztere von dem Felsen über der Nesselblösse, hat lineal-lanzettförmige Blätter. Erstere von den Kalkfelsen bei Trebiow und Maloweska zeigt, verglichen mit den Exemplaren vom Ofen, kürzer und sparsamer behaarte Schötchen. Die Blüthen beider sind bei der Entfaltung sattgelb, erst später bleichen sie sich und zwar schneller bei der erstern.

Cochlearia officinatis L. wächst in grösster Menge im Felkaer Thale an der Stelle, wo einst der kleine blaue See lag, zwischen dem Felkaer und dem langen See, ferner ober Zsar und nach Wahlenberg bei dem kleinen schwarzen See.

Von Hesperis matronalis L. kann man sowohl in Arva, als in der Zips Formen unterscheiden. An der einen sind die mittleren Stengelblätter gestielt, eilänglich, fast ganzraudig, bei der andern hingegen mit herzförmiger Basis sitzend, stark ausgeschweift, gezähnt und sammt dem Stengel drüsig behaart.

Cheiranthus helveticus Jacq. Wahl. N. 669 = Erysimum suffruticosum wächst bloss an dem südwestlichen Abhange des Drechselhäuschens.

Isatis tinctoria L. dringt im Hennader Thale mit Erysimum lanceolatum R. Brw. bis in die südliche Zips.

14. Die Classe der Vielfrüchtler zählt wenig seltene Arten. Bemerkenswerth sind:

Die Wahlenbergische Pulsatilla patens β scapo involucrato, foliis ternatis, intermedio petiolato, tripartito, trifidoque, laciniis oblongis. Von dieser Pflanze müssen wir hier wenigstens 2 Formen unterscheiden, die eine mit lineal-lanzettförmigen, die andere mit länglichen spitzen Blattzipfeln.

Die erste wächst auf rasigem Boden der Bahagura bei Lucsivua. Sie nähert sich in der südlichen Zips dadurch, dass der mittlere Theil des Eudblättehens einen längeren Stiel erlangt, der in Saros wachsenden Anemone Hacketii Pohl.

Die zweite wächst nur auf Kalkfelsen und hat im Csernader Thale den mittlern Lappen des Endblättchens immer gestielt, die Seitenlappen aber den zwei Seitenblättchen gleichgebildet. Ihr Blatt muss daher als ein gestedertes mit zwei Paar Fieder-Blättchen betrachtet werden. Daher bestimmte ich selbe nach der Koch s'ch en Diagnose als Anemone Halleri All. Auch unterscheidet sie sich von der steyrischen Pflanze gleichen Namens nur durch die

Blattzipfel. Ein einziges Exemplar besitze ich von Lipóiz, an welchem eines der Wurzelblätter vollkommen gedreit ist.

Von helden dieser Formen unterscheidet sich die Anemone patens der Defrecziner Ebene, sie hat ein gedreites Blatt, von rundlich-ovalem Umkreise, welches sich in eine Unzahl von linealen Zipfeln theilt. Die dortige gelblich-weisse Pulsattille gehört nicht hierher, sondern zu Anemone pratensis L., Anemone alpina L., welche hier immer aussen violette Blumenblätter hat, steigt von dem höchsten Gebirge bis in die Waldungen bei Schmecks und hinter Roa hinab.

Zu den Wahlenberg'schen Ranunculus - Arten habe ich aus der Zips und Liptau Ranunculus divaricatus Skur. und R. fluitans Lam., aus Arva R. Lingua und illyricus L. hinzuzufügen.

Ranunculus auricomus procerior Wahl. N. 552; ist R. cassubicus L. nach Koch.

Aconitum Jacquinii Rb. findet sich auf Kalkfelsen, sowohl in Liptau, als auch in der Zips.

Cimicifuga foetida, die grösste Pflauze dieser Ordnung liebt die schattigen Lanb- und Nadelwälder, steigt jedoch nicht höher als bis zur Nesselblösse.

15. Unter den Corniculaten zeichnet sich das häufige Sedum fabaria Koch und einige Saxifragen aus, worunter die eigenthümlichsteu: S. ajugaefotia L., S. carpatica Rb. und S. hieracifotia W. K. Letztere hat oft in der Siebenzahl gebaute Blüthen.

Aus der Classe der Discanthen habe ich im Bereiche der Central-Karpathen bis jetzt nichts gefunden, was als Ergänzung zur Wahlenbergischen Flora betrachtet werden könnte.

Sui generi Dirina e Dirinopsis. Osservazione del Dr. A. Prof. Massalongo.

Fù il primo Acharius che nel 1910, publicando la famosa opera Lichenographia universatis, ci parlasse di un particolare Lichene crostoso che vivea nella Spagna sui tronchi del Juniperus phoenicea, del Punica granatum, del Citrus medica e sulle altre piante, ma specialmente sulla Ceratonia Sitiqua. Lo riportò egli alle sue Lecanora siccome quella che univa in se benissimo tutti i caratteri che avea a questo genere attribuiti; e lo distinse dalle altre specie consimili, col nome specifico di Ceratoniae a ricordarne la prediletta matrice.

Fù obbligato di innalzare all'onore di specie questo Lichene, che tanto d'altra parte s'assomigliava pegli esterni caratteri ad alcuna delle varietà delle Lecanora albescens, e glaucoma, per avervi osservato sotto la lamina proligera uno strato particolare di color nero, alla foggia appunto delle Rocella, e di qualche Lecidea. Nel 1814 ripetè queste medesime osservazioni nella sua

Digitized by Google

Synopsis Lickenum (pag. 163. nº 53) e così secero tutti quelli che dopo lui parlarono per avventura di questa specie, tranne lo Sprengel (Syst. Veg. vol. 4 pag. 299) che, quasi cosa di poco momento, non sece menzione dello strato nero sotto del disco, come non l'avea satto delle Rocella, da esso così assurdamente riunite sotto l'eterno genere Parmelia.

Nel 1815 il riformatore della Lichenographia europea, nella celeberrima opera Systema Orbis Vegetabilis, introducendo nuove dottrine in tutti i rami della crittogamia, riformò ed escluse molti dei generi Achariani in fatto di Licheni, e concentrò per intiero tutte le Lecanora sotto il genere Parmetia da esso emendato: e sicome gli attribui a principale carattere lo strato carbonaceo sub disco nutlum, giunto alla Lecanora ceratoniae si vide costretto di creare con essa un genere novello (pag. 244) cel nome Dirina, in null'altro dalle sue Parmetia diverso tranne che pel Disco strato carbonaceo impositus. Bimase così quest' unica specie, con nome mutato, o solo rappresentante delle naufragate Lecanora.

Nel 183: il genere *Dirina* venne ancor meglio definito dallo stesso Fries alle pagine 103, 194 della sua *Lichenographia europea reformata*, rimanendogli nulla meno a principale differenziale carattere lo strato nero al disco sopposto.

In Italia frattanto il chiaris. Prof. De Notaris sull' orme di Fee, Eschweiler e Moutagne, andava indagando una novella via nella sistemazione dei licheni fondata specialmente sull' esame microscopico degli organi carponcorfi e sulla forma dei sporidli, dappoichè aveano fruttate solo confusioni tutti gli altri modi sino allora tentati. Limitò quindi e meglio circoscrisse alcuni dei generi fino allor conosciuti, ne creè parecchi di nuovi e sparse di una luce inaspettata la lichenographia pubblicando nel 1846 sotto il modesto titolo di Frammenti Uchenographici le più profonde ed originali osservazioni.

Anche il genere Dirina si vide allora meglio fissato nei snoi angusti confini, ed arrichito di una specie nella Dirina fattax da esso scoperta sulle rupi granitiche del Genovese. Secondo quindi quanto ne scrisse quel celebre botanico (Giorn. Bot. Ital. an. 2.º fasc. 3. 4 pag. 88), oltre i caratteri già prima attribuitigli, avrebbe il genere Dirina degli aschi ad otto spere, delle robuste parafisi un poco ingrossate all'apice, dove si tingono di colo, neroviolaceo, e degli sporidii diafani ovali cinti da un ristretto lembo.

Fattomi anch'io da qualche anno, sulle traccie e consigli del botanico genovese ad indagare l'inferna struttura dei licheni, rifeci tutte le sue osservazioni non solo, ma le distesi a quasi tutti i licheni europei che potei avere alle mani, e fui oltre ogni credere contento di vedere pella massima parte i miei ai suoi studii conformi. Dissi pella massima parte, perchè appunto alcuni non solo conformi ma quasi opposti m' apparvero, specialmente intorno al genere Dirina, del quate qui dirò quel poco, a che le mie vedute sono rinscite.

La Dirina Ceratoniae Fries da me sottoposta ad esame, uon mi presentò menomamente sporidii ovali diafani, privi di nuclei, ma in quella vece, sporidi ellittici naviculari diafani tetrabiastici ossia a quattro nuclei. Indagando da che potesse dipendere questa sensibile disparità fra le mie, e le sue osservazioni, non mancai di ripetere l'esame colla maggior diligenza sopra tutti gli esemplari autentici di Dirina ceratoniae che si custodivano nel mio erbario: ma nulla meno vidi egualmente speridii naviculari allungati con quattro nuclei non altramente che nelle Rocetta, nei Nephroma, in qualche Pettigera, nelle Segestria, in qualche Lecidea, e molte Verrucaria, meno alcune diversità di grandezza e colore, di cui qui non è luogo a parlare.

Nou sapendo come venirne a capo pregai lo stesso Pref. De Notaris a favorirmi esemplari della sua Dirina; gentilmente avuti li acttoposi al microscopio, e vidi, come appunto quel dotto scrivea di averne veduto, sporidii ovali diafani senza nuclei. Ma a tal punto arrivate le mie indagini, era ben naturale che mi cominciassero sorgere moltissimi dubbii gull'autenticità e determinazione dei miei e suoi esemplari, e dappoichè io non potea sospettare dei miei, avuti dai più classici erbarii dei viventi Lichenologi, dubitai di quelli del Prof. De Notaris, i quali a dir vero aveano tutto l'aspetto esterno della Lecanora atra Ach. Tale sospetto forse ingiurioso non mancai di farlo noto allo stesso chiariss. Professore, che gentilmente rescrissemi, di avere anch' egli presa la sua Dirina Ceratoniae pella Lecanora atra, ma che era stato costretto a mutare consiglio quando vide esemplari della Dirina Ceratoniae raccotti dat Duriou e determinati dal Montagne.

Presi allora ad esaminare gli apotecti di tutti gli esemplari che avea della Lecanora atra, e trascurando quelli da me raccolti e determinati, sottoposi al microscopio gli esemplari classici di Fries (Lich. Svec. n. 370), di Schaerer (Lich. helv. n. 307), di Schrader (n. 157), di Floerk (Deut. Flech. n. 133. 134) e confrontati gli sporidii di questi, con quelli della Dirina Ceratoniae del De Notaris, vidi una perfetta ed assoluta eguaglianza fra tutti non solo in questo ma anche nella forma e natura degli aschi e parafisi; per cui dovetti conchindere o essere la Lecanora atra di tutti gli autori la Dirina ceratoniae nel senso del Prof. De Notaris, ovvero questa una medesima ed identica cosa. Ma avendo Fries giustamente riconoscinto per cosa tanto diverse queste due specie, non v'ha più luogo a dubitare dell'essere stati erroneamente attribuiti alla Dirina sporidii ovali omogenei che sono propri della Lecanora atra.

Egli è perciò ch'io non credendo di fare cosa discara ai cultori della Lichenologia, pubblico quivi le mie osservazioni, onde rettificare quanto fu dette e scritto.

## **Morfologia**

#### del Genere Dirina. Fries.

Il genere Dirina ha un talto orizontale crosteso arcolato - verruceso interamente adefente alle matrici su cui vive, e composta di una sostanza

cartilaginosa. Gli apotecii cominciano a manifestarsi sul tallo a guisa di papille o verruche quasi per intiero formate dal rigonfiamento dello strato corticale del tallo, che tutta cingo e racchiude (excipulo) la esordiente lamina proligera. Ha questa la sua origine nel centro delle verruche tallodiche della forma di un piccolo punto negrognolo, interamente composto di piccoli gonidii, teneri e di color violaceo. Coll' andare del tempo, e collo sviluppo quel piccolo punto assume la forma di una sfericella vuota nell'interno e tappezzata da rare, diafane e sottilissime cellule allungate, che sone i primordii della parafisi; coll' allungamento queste distendono le pareti della primordiale sfericella e spingono l'inviluppo gonimico che le ravvolge, contro lo strato corticale del tallo, che perciò è costretto a schiacciarsi leggermente nella parte superiore, e così a poco a poco viemaggiormente sino a che pel continuo sforzo e resistenza, ne scompare la cavità interna del globulo, ed adaggiandosi le pareti superiori sulle inferiori, e compenetrandosi le esili cellette di un lato in quello dell'altre a guisa dei denti di un pettine, ha origine un solo distinto strato celluloso fra due letti di gonidii. Crescendo ancor più le cellule così compenetrate, premono con sforzo maggiere l'escipulo a tal segno, che spartendo lo strato gonimico nero suneriore, lo fanno schizzare e penetrare fra lo strato più molle midollare del tallo, dando\_così origine a quel denso strato carbonaceo che sopporta il disco. Chi farà molte sezioni verticali di giovani apotecii di Dirina, vedrà apertamente coll' ajuto di un buon microscopio lo strato nero di puri gonidii composto, che quasi per intero ravvolge le giovanette parafisi : chi ne taglierà di più adulti, vedrà la nera massa genimica rovesciata inferiormente lasciare lo strato parafisico quasi nudo superiormente.

A queste punto giunto lo sviluppo dei giovani apotecii, non si sono ancor liberati dall'escipulo tallodico che tutto ravvolge, ma il successivo allungamento delle parafisi non tarda a farsi strada all'esterno, condannandolo a servirgli di corona (margine), e l'apotecio ha già assunto la sua forma tipica normale. Durante lo sforzo verticale delle parafisi contro l'escipulo, e quello laterale dello strato medullare dovuto all'ordinario sviluppo del Lichene, quella piccola massa di genidii, dalla forma irregolare che prima avea, si restringe ordinariamente sui fianchi, e allungandosi inferiormente in mezzo allo strato midollare tallodico, assume la forma triangolare che coll'età diviene una piccola massa patelliforme: egli è in questo stadio che chi taglierà un apotecio maturo, vedrà sotto del disco quello strato nero corneo tanto caratteristico che si prolunga di frequente verso l'ipotallo.

Arrivate così le parafisi allo scoperto, ed originata la lamina proligera, da sottilissime che erano, alcune tra esse cominciano a rigonfiarsi, ed arrivano sino ad avere il diametro trasversale 10, 14, ed anche 20 volte maggiore delle lor consorelle, e danno così origine agli aschi, che vuoti dapprima, col tempo si veggono ripieni di una sostanza mucilaginosa elastica, diafana, sparsa di piccoli punti indistinguibili, che a poco a poco divenendo sferette danno principio agli sporidii.

Nelle Dirina queste piccole sfere che non sono quasi mai perfettamente rotonde, si veggono ben presto assumere la forma di piccoli vuoti e trasparenti fossicelli, affatto uniformi ed omogenei, ma coll'età appariscono attraverso di esse dei sottili ed appena discernibili tramezzi, talora nellà sola parte mediana, talora ad un polo, e tal' altra ad amendue, e finalmente nel mezzo ed al poli, pressochè ad eguali distanze, rimanendo così l'intiero sporidio diviso in quattro porzioni, delle quali le mediane sono le più grosse.

Così stabilita la morfologia del tatlo e degli organi carpomorfi del genere Dirina dopo una serie di lunghissime e penose osservazioni, fisseremo i caratteri veri generici che ad esso si debbono attribuire; ma prima ci è d'uopo dare un'occhiata al genere Dirinopsis del Proi. De Notaris, perchè come vedremo, debbesi anche esso concentrare sotto la Dirina di Fries.

### Osservazioni

## Intorno al genere Dirinopsis.

del Professore Giuseppe De Notaris.

Stabiliva il Prof. G. De Notaris il genere Dirmopsis nel 1846. (Fram. Lich. pag. 187. Gior, Bot. Ital. an. 2. Fasc. 3, 4,) colla Parmetia repanda di Fries (Lich. Europ. pag. 177.), lichene crostoso quanto bello, altrettanto raro in Italia, e così lo intitolava pella grande somiglianza che offeriva colla Dirina, avendo come questo lo strato carbonaceo sotto del disco. Il carattere principale che a questo genere veniva dal suo fondatore attribuito, consisteva nella forma degli sporidii, che se, secondo esso erano ovali nella Dirina, in questa specie erano oblunghi e con quattro nuclei; carattere a dir vero assai buono pella istituzione di un genere, ma che nulla meno dovea andare fallito, siccome quello ch'era figlio dell'errore.

Sottoposti infatti gli esemplari autentici della Parmelia repanda, che per avventura avea ricevuti fruttificati dallo Schaerer, al microscopio, vidi i loro sporidii perfettamente conformi a quelli della Dirina ceratoniae, per cui mi accorsi che la frase generica del genere Dirinopsis andrebbe a capello pelle nostre Dirina, ed esserne realmente la Parmelia repanda Fries, una specie, come l'avea giustamente caratterizzata il Durieu, pubblicandola in esemplari secchi sotto il nome di Dirina repanda, non avendo nulla a, che fare colle Parmelia, e tanto meno colle Urceolaria come alcuni pretesero e pubblicarono.

Dopo queste osservazioni ecco i caratteri del genere Birina.

## DIRINA. Pries.

Dirina Fries Sys. Or. Veg. — Lecanorae spec. Ach. Lich. et Synops. — Parmeliae spec. Fries, Lich. Eur. — Urceolariae spec. Schaer. Enum. — Dirinopsis D. Ntrs.

Digitized by Google

#### Diagnosi.

Apothecia primitus tuberculiformia clausa, demum centro dehiscentia scutellata advato sessitia cinerescentia, excipulo thallode crasso prominulo flexuoso persistente marginata. Lamina proligera tenuis, strato carbonaceo cartilagineo — corneo imposita, plerumque caesio — pruinosa. Asci creberrimi 8 spori, paraphisibus filiformibus flexuosis diaphanis vix cohalescentibus stipati. Sporidia diaphana oblonga quadrilocularia margine diaphano ex episporio decolore cincta, diametro 4 vel 6 plo longiora, nucleis pallide stramineis.

Thallus crustaceus cartilagineus adnatus, candidus, areolato - verrucosus vel contiguus, effusus, vel effiguratus, hypotallo albo vel laevissime cinerescente cinctus.

#### Osservazione,

Genere affine pello strato carbonaceo sotteposto al disco, alle Rocella, dalle quali invece non differisce che pella natura del tallo crostoso nelle Dirina e fruticoloso in queste. Pella forma degli sporidii si accosta ai Nephroma arcticum, resupinatum, rameum, quantunque questi se ne scostino per essere gli sporidii più voluminosi e foschi, mentre quelli delle Pettigera venosa, horizontalis si assomigliano nel colore e nel numero dei nuclei, ma differiscono per la loro lunghezza due o tre volte maggiore: più di tutto si avvicina agli sporidii della Lecidea squalida, albo-atra, di qualche Opegrapha (bullata), della Segestriu umbonata, delle Verrucaria chlorotica, Harimanni, carpinea e persino di qualche varietà della Pyrenothea leacocephata. Colle Phlyctis di Wallroth non saprei quali rapporti potesse avere, fuorchè per il tallo.

## Dirina Ceratoniae.

Thallo cartilagineo areolato-verrueoso, glauco albicante effuso apotheciis sessilibus cinereo pruinosis scutellatis, murgine thallode tumido
cinctis. Ascis crebris 8 sporis paraphysibus fliformibus obvallatis sporidiis
diaphanis oblongo-ellipticis incurvis subnavicularibus, diametro longitudinali
li milli, trasversali li millim.

#### Sinonimi.

Lecanora ceratoniae Ach. Lich. Univ. pag. 861. tab. 7. F. 5. — Synop. pag. 163 n.º 53. — Parmelia Spreng. Syst. Veg. vol. 4. pag. 299. — Dirina Fries Lich. Eur. pag. 194. — Sys. Or. Veg. pag. 244. — Schaerer Knum. Crit. Lich. Europ. pag. 98. — Non cito ta tavola 17. Fig. 5. di Durieu e Montayne portata nel primo volume della Flora di Algeri (pag. 256) perchè sospetto sia forse la Lecanora atra di Acharius, sapendo che gli esemplari di Dirina Algerini determinati dal Montagne, servirono al Prof. De Notaris per stabilire i caratteri erronei di questo genere.

Digitized by Google

#### Descrizione.

Il tallo non ha forma veruna, è sottile ed ipoficodico; coll'étà diviene pugoso tutto pieghettato, di colore bianco sudiccio. Gli apotecii son frequentissimi ed angolosi pella mutua pressione e concorrenza, e di forma roton-deggiante quasi troncata. La lamina proligera è cinta da un margine rigonfio di varia figura, di colore cinereo fosco, o cinereo pruinoso, adaggiato sopra uno strato grasso carbonaceo di color nero. Gli aschi sono frequenti diafani, un pò rigonfii nella parte superiore, e tramezzati da numerosissime parafisi esilissime flessuose e assai lasse. Gli sporidii 8 di numero per teca sono nella gioventù ellittico - allungati senza nuclei, ma coll'età hanno tre tramezzi che spartiscono l'endosporio in quattro nuclei assai distinti. Somiglia la Dirina ceratoniae nell'aspetto esterno alle Lecanora glancoma, albescens, parella ed a qualche Porina, dalle quali è difficile il poterla distinguere senza la sezione dell'apotecio.

Fries cita un'altra specie di Dirina col nome di repanda, che avea veduta in un erbario: ma ignoro quale ne sia l'autore. Se dalle poche parole, che intorne a questa ne disse quel chiaris. autore fosse permesso di formulare un giudizio, mi sembrerebbe esser questa una medesima cosa colla sua Parmetia repanda; dappoiche i caratteri di avere quella la crusta determinata fere, lohata, apotheciis magis liberis, margine demum flexuoso lobato, sono a capello della Parmelia repanda di Fries.

#### Abitazione.

Vive sulle corteccie della Ceratonia sitiqua e del Juniperus phoenicea nella Spagna, e nella Francia meridionale; sul Citrus media e Punica granatum e sull'Olea europea specialmente nell'Italia meridionale.

## Dirina repanda.

Thallo tartareo farinoso candido continuo vel tenuissime rimuloso determinato, ambitu sublobato hypothallo albo-fibrilloso. Apotheciis tuber-culoso-elevatis, disco atro planiuscolo, limbo crasso inflexo. Ascis 8 sports crebris paraphysibus, capillaribus laxississime obvallatis, sporidiis oblongo-fusiformibus, nucleis pallido stramineis. Diametro longitudinali hilim., transversali 1, millim.

#### Sinonimi.

Parmelia repanda Fries Lich. Eur. pag. 177. — Mont. in Arch. de Pot. 11. 4. pag. 295. tab. 11. Fig. 4, B. C. D. — Dub. Bot. Hall. pag. 667. Urcestaria Schaer. Enum. pag. 68. — Rarmelia Massiliensis Dub, ex Mont. cit. — Dirina Massiliensis Dur. et Mont. Fl. Alg. 1º pag. 257. — Dirinopsis Massiliensis D. Ntrs! Framm. Lich. Gior. Bot. Ital. pag. 187. — Leprantha suffusa et Lepraria spumosa Dut. herb! fide Schaer.

#### Descrizione.

Il tallo è costituito da una crosta assai grassa continua ed ondeggiante, di color bianco sporco. Coll'età si divide in piccole areole e tuber-. culi che si forniscono nella parte inferiore di sottili fibrille, e sotto l'epidermide di un pronunciatissimo strato gonimico. Gli apotecil tranno la loro origine da quelle piccole areole tallodiche, sotto foggia di piccole patelle depresse piane a livello del tallo; si elevano poi e divengono tuberculi dapprima chiusi, e quindi all'apice aperti, ed a poco viemaggiormente appianati, con un lembo flessuoso assai distinto. Talora più apotecii nascono da una sola arcola tallodica, ed allora divengono di forma irregolare, ed abbassano il margine. -- L'escipulo tallodico è tumido elevato, che non svanisce nemmeno nella vecchiaja delli apotecii, formando un distinto orlo alla lamina proligera che è grassa, piana, finalmente convessa e di colore violaceo esternamente, e nera o scolorita nell'interno, e coperta da uno strato biance pruinoso che di rado scompare. -- Gli aschi sono frequenti ad 8 spore, tramezzati da sottilissime capillari e diafane parafisi. Gli sporidii sono alquanto più grandi che nella Dirina Ceratoniae, pure diafani a quattro nuclei, lunghi 1 di millimetro, e larghi 117 pure di millimetro.

#### Abitazione.

Vive sulle rupi della Francia meridionale presso Montredon e Narbonne; nei Pirenei orientali a Francade d'Ambuilla presso Ville franche; nell'Algeria, e credo pure nell'Italia meridionale.

## Osservazioni

## sulla Leoanora atra Ach.

Venendo ora alla Lecanora atra di Acharius, che vedemmo essere stata presa pella Dirinia Ceratoniae di Fries, eccese i genuini caratteri.

## Lecanora atra.

Crusta cartilaginea adnata, granuloso-verrucosa albo-glaucescente, interdum limitata, hypothallo nigro. Apotheciis sessilibus disco polito aterrimo intus nigro, exciputo thallode prominulo persistente integro. Ascis 8 sporis paraphysibus robustis, apice plus minusve incrassatis violaceo-nigricantibus, stipatis. Sporidia ovoidea diaphana homogenea, limbo angusto cincta, diametro dimidio longioribus,

#### Sinonimi.

Lecanora atra Ach. Lich. Univ. pag. 344. — Synops. pag. 146. Schaer. Enum. pag. 72. — Flörk Deut. Fl. 7. Lief. pag. 11. — Rabenhorst die Lich. Deut. pag. 32. — Pollin. Flor. Ver. vol. III. pag. 431. — Parmelia Ach. Meth. pag. 154. — Fries. Lich. Eur. pag. 148. — Summ. Veg. Scand. pag. 107. — Spreng. Syst. Veg. pag. 295. vol. 4. — Walireth. H.

Crypt. Germ. pag. 445. — Schaer. Spic. pag. 380. exc. Hall. syn. — Lichen Huds. Fl. Ang. II. pag. 530. excl. Dill. syn. — Schreb. spic. pag. 132. — Lighth. Scot. pag. 813. II. — Rehl. Cant. pag. 426, — With. Arr. IV. pag. 118. — Hull 289. — Abbot. pag. 261. — Lichen tephromelas Ehrh. — Ach. prodr. pag. 67—68. — Whalem. Fl. Lapp. pag. 411. — Svec. pag. 806. — Lichen subfuscus v. ater Weis. Crypt. Gott. pag. 49. — Patellaria the-phromelas DC. Fl. Fr. II. pag. 368. n.º 985. — Lichen nigricans Neck. delic. Gall. pag. 504. — Verrucaria Hoffm. Deut. Fl. II. pag. 183. — Lecanora glacialis Schl. — Dirina ceratoniae D. Ntrs!! Fram. Lich. Gior. Bot. Ital. an. II. fasc. 3—4. pag. 188. extus. synom. — Icon. Hoff. Enum. pag. 53. tab. 4. F. 4. bona. — Engl. Bot. tab. 949. bona. — Westr. hist. tabul. 15. — Wulf. in Jacqu. Coll. II pag. 183. tab. 14. fasc. 5—6 quoad thallum malla. — Dietricht. Deut. Crypt. Fl. tab. 79.

Exem. exic. Lich. Svec. n. 370! — Lichen helv. 307! Flork Deut.

484. n. 1884 134! Schrad. n. 157 —! — Garov. Dec. 4. n. 4!

#### Descrizione.

Il tallo ha origine da una sottitissima lepra bianca sparsa irregolarmente, dalla quale si elevano a poco a poco dei granelli delle stesso colore che colta meltiplicazione ed anmento formano la crosta tallodica tartarea ed areolato-verrucolosa sulle pietre, cartilaginea e granulata sulle corteccie. Da queste verruche spuntano dei piccoli punti neri che crescende seno gli apotecii, la cui lamina proligera è costantemente di culor nero si aecca che umettata-piana, variamente convessa, e di un intero margine adorna nello stato giovanile, flessuoso e granuloso nella vecchiaja. Sotto alla lamina discoidea havvi di frequente uno straterello bruno, non mai da confondersi con quello delle Dirina, e che talor si prolunga in forma di un triangolo acuto nello strato midollare del tallo. Gli aschi sono più corti che nelle Dirina, ma più gonfii nella parte superiore, e frammezzati da grosse parafisi claveformi di color violaceo oscuro nella sommità. Gli sporidii sono diafani ovoidei lunghi un centimillimetro, ed un terzo più lunghi circa del diametro trasversale.

#### Abitezione.

Vive sulle roccie e sugli alberi di Europa, Asia, Africa ed America abbondantissima.

#### Osservazione.

Le principali varietà che della *Lecanora atra* vennere dai Lichenologi descritte sono le seguenti.

#### 1. Expansa.

Crusta tenui determinata, granulata cinerescente, apolheciorum disco convexiusculo marginem thallodem integerrimum tumidulum superante, Sin o n. Lecanora atra β expansa Ach. Lich, pag. 845. — Vive nella Svizzera.

Digitized by Google

#### 2. Confragrosa.

Crusta subdispersa granuluto-globulosa inaequabili, cinereo-virescente: apotheciis minutis confertis, disco plano demum convexiusculo, margine thallode tumente integro.

Sinon. Lecanora atra y confrayrosa Ach. Lich. Un. pag. 345. — Parmelia confragrosa Ach. Meth. pay. 33. supp. — Lecanora confrayrosa Rabenh. Die Lich. Deut. pag. 22. — Parmelia atra \$\beta\$ confragrosa Fries. Lich. Eur. pag. 142. — Vive per tutta l'Europa specialmente sui sassi baguati od umidi.

#### 3. Accumulata.

Crusta granulato coacervata nigro-cinerescente: apotheciis conglomeratis minutis, disco convexo, margine thallode sub. cremutato demum evanescente.

Sinon. Lecanora atra 3 accumulata Ach. Lick. loc. cit. — Vive nella.'

Lusazia.

#### 4. Calliginosa.

Crusta rimosa areolata granulata cinereo-fusco-nigra: apotheciis minutis adpressis confertis demum subangulosis, disco convexiusculo, mar-gine thallode persistente integerrimo fusco.

Sinon. Lecanora atra e catiginosa Ach. loc. cit. — Lecan. atra y calliqginosa Ach. syn. pag. 146. — Vivo nella Svizzera.

#### 5. Grumosa.

Crusta rimoso - granulata pulverulenta, cinereo - coerulescenti; apotheciis depressis, disco convexiusculo, margine thallode demum rugoso albicante.

Sinon. Lecanora atra & grumosa Ach. loc. cit. & grumosa Synops. Ach. pag. 146. — Parmelia Ach. Meth. pag. 157. — Parmelia atra grumosa Fries Lich. Eur. 142. — Lecanora atra & grumosa Rabenh: loc. cit. pag. 32. — Parmelia atra \beta ochroplaca Wallr. Fl. Crypt. Germ. pag. 446. — Lecanora atra & grumosa Schaer. Enum. pag. 73. — Urceolaria seystria Flörck in Berl. May. 1807. pag. 18. — Lichen Pers. ap. in Uster. Anno. d. Bot. st. 14 pag. 34. — Ach. Prod. pag. 68. — Verrucaria grumosa Hoffm. Fl. Ger. 188. — Patellaria Hoffm. pl. Lich. pag. 1 vol. III. fasc. III. tab. 61. fig. 1. 2! (non tab. 51. fig. 1. 2 sicut in Fries Lich. Eur. loc. cit. et in Raben. Lich. Deut. loc. cit.) — Vive sui sassi e sugli alberi ditutta Europa.

#### 6. Variolar oidea.

Apotheciis in soredia majuscula limbata transformatis.

Sinon, Lecanora atra a vulgaris b variotaroidea Schuer. Enum. pag. 72. —

Vive sui sassi del Monte Bernardino.

#### 7. Sorediata.

Apotheciis in soredia pulvinata immarginata granulosa transformatis.

Sinon. Lecanora atra a vulgaris c prediata Schaer. Enum. loc. cit.

Vive sul micascisti dei Pirenei orientali.

#### 8. Discolor.

Thallo leproso - granuloso; apothectis majusculis, confertissimis, concavis vel planis timbo subcrenulato.

Sinon. Lecanora atra y discolor Schaer. loc. cit. — Lecanora discolor.

Duby. Bpt. Gatt. II p. 670. — Vive sui muri in Francia. (Neustria.)

#### 9. Friesiana.

Thallo leproso – granuloso ; apotheciis minutis , confertissimis , convexis, limbo integro saepe reclinato.

Sinon. Lecanera atra d'Friesiana Schaer. Enum. pag. 73. — Lecanora Friesiana Duby. Bot. Gatt. IL p. 669. — Vive nei luoghi stessi della precedente.

#### 10. Verrucoso—areolaia.

Thallo crasso, areolato - verrucoso subfarinoso; apotheciis thalli verrucis innatis tandem protuberantibus.

Sinon. Lecanora atra & verrucoso areolata Schaer. Enum. pag. 78. —

Ex Lich. El. exsic. n. 538 sed non omn. specim.!! Vive sulle rocció
bagnate nel M. Gurnigel presso Berna.

#### 11. Sporadica.

Thalli areolis per subiculum atrum sparsis, disjunctis, verrucaeforumibus; apotheciis ex areolis proluberantibus.

Sinon. Lecanora atra β sporadica Schaer. Spic. pag 388. — Lecan. atra n. sporadica Schaer. Enum. toc. citat. — Lecanora tuberculosa in coll. Salv. vix diversa — Schaer. loc. cit.

#### 12. Fallax.

Thello areolato verrucoso, albicante effuso, upotheciis amplis turgidis, undulatis, aterrimis exciputo thallode demum excluso subimmarginatis. Sinon. Dirina Fattax De Nirs. Fram. lich. toc. ct. pag. 188.—Vive sulle rupt grapitiche della Sardegna occidentale. Io non to veduto questo Lichene, ma della descrizione che ce ne dà il suo scopritors non dubito di collocarlo fra le varietà della Lecanora atra Ach.

Tutte queste varietà quivi enumerate della Lecanora atra sono esse veramente tali? Mi sia permesso di dirlo, io oredo poco alle varietà dei Licheni, perchè ordinariamente le ho trovate non altro che stadii intermedii, epoche di vegetazione, stati della vita mentre che molte credute e ricredute per tali mi sono apparse vere e buonissime specie. — Di queste varie forme però della Lecanora atra alcune vennero riprovate dagli stessi autori come

lo fu della v. accumulata ridotta dall'-Acbarius nella sua Synopsis, sotto la varietà Calliginosa. Nen ho poi citata la var. torulosa di Fiörk (Deut. Fl. n. 134) perchè dallo Fries era già stata riconosciuta pella vera forma della Lecanora atra.— Le due varietà discolor e Friesiana le ho riportate sulla fede dello Schaerer, essendomi sconosciute, mentre potrebbero forse essere realmente due specie distinte siccome ha creduto il Duby, ovvero una forma o varietà della Lecanora subfusca come predette Elia Fries.

Non ho finalmente fra le varietà, registrata il Lichen exiguus di Aoharius slocome ha fatto lo Schuerer nella sua Enumeratio critica (pag. 72), perchè neu la nulla a che fare cella Lecanora atra della quale anzichè essere una meschina varietà, è una bella e distintissima specie, siccome benissimo l'avea reputata il celebre Acharius. Il solo suo aspetto esterno basterebbe a farne riconoscere l'antenomia. Ma se non vogliasi dar certo peso alla faccia esterna del Lichene, ne decida l'interna struttura. — Gli sporidii della Levanora atra 6 exigua di Schaerer (Parmelia Spic. pag. 295) in loogo di essere ovali come nella Lecanora atra, diafani, e privi di nuclei, sono di color fuligineo, opachi, cilittico – oblunghi e talor reniformi, con due nuclei molto bene distinti, appunto alla foggia della Hagenia. - Nello Spicilegium Lichenum helveticorum a pagina 395, lo stesso Schaerer più rettamente veggendo, avea conservato l'onore di specie a questo Lichene, ma citando tanto per questa come pella Lecanora sophodes Aach. la tavola 1849 dell'English Botany, v'ha nella distinzione di queste due specie qualche confusione, tanto più che parlando della Lecanora atra β exigua nella sua Enumeratio cita anche fra i sinonimi il Lichen exiguus di Acharius (Nov. Act. Stock. 1795 tab. 5 fig. 6), e nello Spilitegium oltre a questo anche il Lichen Abietinus Ehrh., la Verrucaria abietina di Hoffmann, il Lichen pericleus di Acharins (Prodr.) etc. etc.; e toccando della Lecanora sophodes v. exigua Enum.. pag. 70 cita. col punto di ammirazione la Parmelia sophodes c. exigua di Fries Lich. Eur. pag. 149. -- Lo stesso Fries ci avea fatti accorti che la sua Parmelia sophodes c. exigua non era altra cosa dello stesso Lichen exiguas Ach. e Lecanora periclea, per cui è manifesta la confusione fra questi due Licheni prodotta dal Pastore di Belp, che se tuttavia gli avea fatti figurare per una medesima cesa pei sinumia, realmente si trovavano setto due specie diverse distinti...

Fattomi impertanto a studiare l'anatemia di questi due Licheni, m'accorsi, della notabile differenza che passava fra l'uno e l'altro, ed ecco secondo il risultato delle mie osservazioni come devono essere distinti.

## Lecanora sophodes.

Thalto tertureo — verrucoso-granuloso, laete-viridi — fuscescente, hypothelio nigricante. Apotheciis adnatis disco impolito opaco, fusco-atro (madefacto castaneo) margine thallode plano albo-cinerescente, ruguloso crenatove, tandem evanescente. Ascie parvis 14-20 — sporis, paraphisibus tenuibus flexuveis obvallutis. Sporidis ellipticis oblongis obtusiuscutis bilocula-



ribus, medio lentter constrictis, nucleis binis conicis discretis, primum diaphanis, demum fullyineo-fuscis opaci. Diametro longitudinali  $\frac{1}{13}$  millim., transversali  $\frac{1}{14}$  millim.

#### Sinonimi.

Lecanora Sophodes Ach. Lich, pag. 356.—Synop. pag. 153.—Schaer. Enum. pag. 90.—Lichen Ach. Prodr. pag. 67 n. 143.— Schrad. Jorn. Bot. 1801 pag. 71.—Wahl. Lapp. n. 755.—Svec. pag. 805 n. 1511.—Parmetis Ach. Meth. pag. 155.— Fries Lich. Eur. pag. 149.— Schaer. Spic. pag. 396.—Walir. Crypt. Germ. I. pag. 444.—Lecanora metabolica Ach. Prodr. pag. 521.— Synops. pag. 154.— Patellaria DC. Fl. Fr. II. pag. 183.—Lichen pyrinus Ach. Prodr. pag. 52.— Scrad. Journ. Bot. 1801. st. 1. p. 72.—Parmetia Sophodes v. pyrina Ach. Meth. pag. 156.— Lecanora Sophodes v. pyrina Ach. Lich. pag. 357.—Synop. pag. 158.— Lecanora colobina Ach. Lich. pag. 359.—Syn. pag. 158.— Lecanora mortosa Ach. Syn. pag. 151.— Ex. Lich. Helo. n. 344!

#### Descrizione.

Il talio è di color fosco castagno, olivaceo se sia umettato, compesta di piccoli granelli e verruche sotto le quali vedesi uno strato leprose di color bianco cinerognolo, nel quale si sfascia e scioglie talora tutto il tallo, formando delle machiuzze leprose, orbiculari od irregolari. - Gli apotecii sono piccoli fuor maniera, ed hanno origine dalla sommità delle verruche taltodiche, in forma di piccole papille puntiformi assai numerose e stipate, che coll'elà crescendo prendono il colore olivaceo fosco, e rigonfiaudosi si mostrano turbinate, e finalmente piane, di color castagno sbiadato, rosco se sian bagnate e cinte da un bianco margine persistente, interissimo.-Nello stato adulto qualche apotecio diviene talvolta tanto piano ed irregolare da assumere l'aspetto artonioideo come per esempio nella Lecanora metabolica Schl. Gli aschi son piccoli, rigonfietti, frequenti con 18—20 spore. Le parafisi sono esilissime, flessuose diafane per tutta la loro lunghezza. Gli sporidii di forma ellittico-naviculare, nella gioventù interamente diafani con due nuclei, e lunghi tre volte più che larghi, nello stato maturo son foschi, ed un pò ristretti verso la parte mediana. I nuclei sono fra loro tanto ravvicjusti quanto distano dall'opaco episporio e di colore alquauto più sbiadato dell' endosporo,

## Lecanora exigua.

Thallo albo-cinerescente verrucoloso, facile in farinam atbissima effiquescente: apotheciis adnatis minutis conveziusculis prominulis, atris subpruinosis, margine albo-crenulato evanescente. Ascis tumidis 8 sporis paraphysibus tenuibus flexuosis laxiusculis obvallatis. Sporidis fuligineo-opacis, elliptico-oblongis, reniformibueve (juvent. haemisphaericis) bilocularibus diametro vix duplo langioribus: nucleis binis conicis (juv. haemisphaericis) discretis, endosporio ditutioribus.

#### Sinonimi.

Lecanora atra \( \text{e} \) exigua Schaer! Enum. pag. 72. — Flot. in Reich. et Schub. Lich. ex. n. 85. — Lichen exiguus Ach. in N. Act. Stock. 1795 tab. 5 fg. b. d. e. f. — Prodr. pag. 69. — Schrad. Jour. Bot. p. 73. — Parmetia Sophodes c. exigua Fries Lich. Eur, pag. 149. — Lecanora periclea v. exigua Ach. Lich. pag. 356. — Synops. pag. 151. — Lecanora periclea Ach. Lich. pag. 355. — Synops. pag. 150. — Lecanora pinicola Ach. Manasc. fide Schaer. — Parmetia pinicola Ach. Meth. pag. 155 excl. syn. Hoffm. — Lecanora periclea v. pinicola Ach. Lich. pag. 356. — Synops. pag. 151. — Verrucaria abietina Hoffm. Deut. Fl. II. pag. 193. — Lichen abietinus Ehrh. — Lecanora Flörk et Flot. in Reich. et Sch. Lich. — Lecidea dolosa Wahl. in Ach. Meth. supp. pag. 11. — Fl. Lapp. pag. 470. — Specic. pag. 861. — Patellaria exigua Svet - Patellaria epipolea a dolosa Wallr. Crypt. Germ. I. pag. 363.

#### Descrizione.

Il tallo è sottile, da principio cartilagineo, verruculoso bianco o cinerognolo, che si scioglic finalmente in una lepra polverosa bianchissima. — Gli apotecti sono assal piccoli e nascono dalle verruche del tallo, il lor disco è dapprima concavo, poi piano, e finalmente convesso, cinto specialmente nella gioventù da un margine tallodico bianco polveroso, che facilmente scompare e svanisce. Il colore del disco è nero tanto dentro che fuori, e talor coperto da un leggero strattarello pruinoso facile a dileguarsi. Gli aschi sono grandi il doppio che nella Lecanora sophodes, e con soli 8 sporidii: le parafisi ancor più sottill, più lasse e sfasciantesi ad ogni legger tocco. Gli sporidii sono pure 3—4 volte maggiori di volume che nella Lecanora sophodes lunghi il doppio che larghi, ellittici assotigliate leggermente da ambi i capi, e persino appuntati e fusiformi nell'età lor più giovanile, net qual stadio sono perfettamente diafani senza nuclei; ma adulti divengono foschi, più ventricosi con due nuclei di color più chiaro, prima rotondi, poi di forma conica colla base opposta.

#### Osservazione.

Colla Lecanora sophodes possono facilmente esser confusi due altri licheni comunissimi nella nostra Italia, cioè una specie che assai s'assomiglia colla Lecanora nigricans di Flörk e una varietà della Lecanora pallida che lo Schaerer chiamò col nome di fuscella: sí l'uno che l'altrò ritenuti dallo Schaerer, e dal Prof. Gasovaglio per semplici varietà, sono per converso due buonissime specie. — Faccio però prima notare che gli esemplari pubblicati dal Prof. Garovaglio sotto il nome di Lecanora sophodes e che auche noi abbiam ricevuti, non do sono realmente, ma sono una medesima cosa di quelli dallo stesso Professore pubblicati col nome di Lecanora nigricans Flörk, almeno pegli esemplari sassicoli — e si l'uno che l'altro formano una sol specie che non è ancora stata ben determinata e conosciuta. — Sin dal-

l'anno 1850 ia aven già communicato queste due forme lichenone al Prof. Garovaglid cal nome di Parmella obscura var. Albana, così chiamata dal M. Alba tra il Verquese e il Vicentino dove l'avea trovata crescere assai copiosa. Il Prof. Garovaglio me la rimandò sempre col nome die Lecanora sophodes, mentre come fù detto, mi comunicò sotto questo nome un licheno del tutto eguale. A dir vero la somiglianna del mio lichene con questa specie era pochissima, mentre invece si avvicinava assai alla Lecanora nigricane di Floerk, ossia ad una forma della Parmella (Hagents) obscura; lo stesse Schaerer al quale la mandai più fato, convenue nel reputarle per una forma straordinaria della Parmella obscura. Il però ho voluto dare maggior, pese all'intima struttura della crittogama in questione ed eccone i risultati.

## Hagenia Albana, Massal.

Thallo crustaceo adnato, olivaceo fuscescente, leproso-subtartareo (plerumque soredifero) granuloso, verrucoso, vago limitato vel effuso, subicolo obscuriori - Apotheciis scutelliformibus subpedicellatis convexiusculis, fusco nigricantibus, limbo irregulari crasso, crenulato-flexuoso persistente, thallo concolori. — Ascis copiosis 8-sporis, paraphysibus tenuibus flexuosis obvallatis, Sporidiis fuligineo - fuscis oblongo ellipticis (reniformibusve) medio leniter constrictis diametro triplo longioribus, nucleis binis pallidioribus discretis.

#### Sinonimi.

Parmelia obscura v. Albana Massal. in litt. ad Garov! — Parmelia obscura forma insolita Schaer! in litt. — Lecanora sophodes Garov! (non Ach.) in litt. — Lecanora nigricans Gurev! (non Flörk in litt. et ex spec. praesertim saxic).

#### Descrizione.

Il tallo di questa specie è crostoso di un color oliva, tendente al fosco maronato: contiguo sulle corteccie liscie degli alberi, verrucoso ed areolato sulle roccie e sulle corteccie vecchie screpolate ed ineguali; talora di forma orbiculare, tal'altra firregolare, più di frequente diffuso, e cinto nella periferia da un orlo qualche flata assai distinto. Nello stato adulto il tallo è quasi sempre sparso di piccoli soredii di cofor bianco verdiccio che lo reudono affatto ineguale. Gli apotecii sorgono dalle verruche tallodiche in forma di piccole scodelle rotonde, nere, e cinta da un bellissimo orlo intero del colore del tallo; coll'età divengono convesse ed irregolari petta mutua pressione ed occupano a preferenza la parte centrale del tallo. La lamina proligera riposa sopra un distinto strato di verdeggianti gonidii, che non di rado mancano del tutto specialmente nelle forme saxicole.

Gli aschi sono frequenti, grandi, ad otto spore e ciuti da un orto diafano distintissimo, e tramezzati da sottili parafisi floscie e flessuoso. — Gli sporinii nella prima età sono ettittici diafani privi di nuclei, in appresso con una o.due sforicello nel mezzo, e un pò incurvati. — Un pò più tardi i nuclei s

Digitized by Google...

altulgano dat lato interno e formando come una specie di gambetto si unisconditalotà fra loro come per mezzo di una briglia non altramente che net
sporiditorie Physica, delle Lecanora murorum; callopiuma, ferruginea, carphysica, lencoreu, ochracua etc. Questo setto però coll'età svanisce e gli
sporidii utà fattisi foschi e quasi opachi, i unclei diventano di forma conica
colle basi opposte, di color però sempre più chiaro del resto dell'andosporio.
Sono gli sporidii della nostra Hagenia Albumo il doppio lunghi che larghi,
e-tifferiscono da quelli di tulto le varietà della Hagenia obsensu essendo in
queste più altungati, talor piriformi coi unelei quasi sempre retendeggianti
con un episporio sempre più grasso e di colore più fesco.

## Lecanora fuscella Massal.

Thallo adnato albo - pulverulento epiphleodico subcontiguo, aequaquiti rel verruculoso indeterminato, apotheciis sessitibus confertis jam primitus tumidutis fuscescentibus, tandem gibbose irregularibus margine dilatiori integro evanescente. Ascis 12—14 sporis creditis tumiditi paraphisibus fliformibus luxiusculis obvallatis. Sporidits diafanis elliptico, obtusis, subincurvis, quadritocularibus, episporio de colore cinctis, diametro quintuplo longioribus: nuclei irregulariter tetragonis pallide stramineiu:

#### Sinonimi.

Lecanora pallida & fuscella Schaer. Enum. pag. 78. (Fide Garor.)

— Parmetia pallida & fuscella Schaer. spic. pag. 397. — Lecanora angulosa et leptyreu Schl. Fid. Schaer.

#### Osservazione.

Lo Schaerer tanto nel suo Spicilegium, quanto nell'Enumeratio credette questo lichene una forma e varietà della multiforme Lecanora pallida (Lichen Schreh), e Fries quantunque non lo nomini col nome di Fuscellus, vuole però il Lichen pallidus di Schreber per una varietà della proteiforme Lecanora subfusca. L'uno e l'altro si ingannarono tuttavia a partito, perchè ciò che secondo quei celebri lichenologi non meritava nemmeno l'onore di specia, potca servire forse per tipo di un nuovo genere: e sia questa una prova novella che senza il soccorso del microscopio, non si arriverà giammai a porre nella tichenologia quell'ordine e sicurezza di cui godono sopra essa tutti gli altri rami della botanica. — Tanto la Lecanora subfusca, che la Lecanora pallida con tutte le lor varietà glabrata, vulyaris, hypnorum, pinastri, albella, angulosa, cateilea, atrynea etc. hauno sporidii ovoidei, diafani senza nuclei, mentre la Lecanora fuscella li ha allungati e quadriloculari e nou otto per asco come quelle, ma 12, 14. — Credo quindi che nou vi possa esse nemmen ombra di dubbio sulla sua autonomia specifica.

#### Descrizione.

Il tallo è di color bianco polveroso, continuo nella gioventà, e nella vecchiaja verrucoloso, e talmente sottile che il più delle volte sombra quasi maucare e confondarsi coll'epidermide degli atheri sui quali vive. — Gli apotecti acuo numeresiasimi e disposti vagamente senza negola veruna, di color castagne fosco, talium sbiadato; sin da principio tamidi e convessi, ma coll'età gibbosi ed inregotari e rigenfii — il margine neu li cinge che nell'infanzia, e li abbandona nello stato adulto: Gli anchi seno gonfii pinttosto grandi, collocati fra mezzo a delle potiliasimi ed seppenn visibili parafisi con 10—12 aporidii e persino 14—16, diafani allunguti scottusi, incurvi e fatti a mò di barchetta; da principio privi di madei e ripioni di una sostanza verdiccia che ben presto si organizza apartendosi in quattro masse distinte, prima rotonde e poi rettangolari, eccettuate le due estreme che sono coniche.

## Abitazione.

La Lecanora exigua vive sulle correccie e mille toccie di tutta Europa. La Lecanora sophodes su tutti gli alberi specialmente camperecci. — La Lecanora fraccita parimenti sù tutti gli alberi, ma specialmente sul giovani pioppi del regno Lombardo Veneto e della Svizzura — L'Magenia Albana sul faggi del Veronese e Vicentino (M. Baldo, M. Alba, Campofontana, Velo. Sette Comuni etc.) edianche della Lombardian del resto d'Italia, Svizzera e Germania, non che sulle tegole dei tetti.

#### Conclusione.

Valgano queste mie peche osservazioni a far vedere quanta sia aucor la confusione ed incertezza che regno nella famiglia dei licheni, e ad animare qualche valente, lichenologe a percorrere con coraggio il campo spinoso di questa scienza, e a portare una coltà l'ordine e la sistemazione sopra ad esseri troppo fino ad ora avviliti e maltrattati. La messe è vastissima ed ancora novella, chi si sente in lena discenda animoso nella palestra.

Verona 20. Gennajo 1852.

W. Strate Bet.

# Spiegarione della Tuvola.

I. A) Porzione della lamina Pig. IV. A) Idem della Lecanora so-

· .... phodes Ex links helv.an. proligera della Dirina 314! B) Sporidii della Ceratoniae ingrandita - 576 diametri — Bisperišii 📉 🐃 🗀 🛌 see statsa — 576 diametri: Fig. . V. A) idem della Leognora fun-Fig. 11. A) Idem della Dinina reand a coopia - B) Sporidit della .; , stessa. 576 diametri. panda. B. Sporidii dellu stessa - 526 dametri. Fig: VI. A) Idom della Hagenia Al-III. A) Porziono della: lamina bana—B) Sporidii della proligera della Lecanora stessa. 596 diametri. exigua. B) Sparidi della Bigg: VIA A); Idem della Lecanora ateasa -- 576 diametal. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fries Exallich. 29\*

| della stessa tratti dal<br>numero 307 di Schaerer<br>Lich, hetv. — C) Gli                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pursione della famina<br>proligera della Lecanora<br>subfusca v. glabrata<br>Schaer! 576 diametri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flörk, Deut, Fich. D)-<br>idem watti dal n. 134                                                                          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item della Lecanora sub-<br>fusca v. vulgaris Schaer!<br>576 diametri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stessi, tratti dal n. 157<br>di Sokrador E) Gli stessi<br>tratti da esemplari della                                      | Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lida v. albella. 576 dia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spaceato verticale d'un apolecio della <i>Birina</i> Cerusoniae Fries — ingrandito 20 diametri. Idem della Lecanora atra | Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Item della Lecanora sub-<br>fusça v., cateilea. 576<br>diametri.<br>Item della Lecanora sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          | della stessa tratti dsi numero 307 di Schaerer Lich, hetv. — C) Gli stessi tratti dai N. 133 Flörk, Deut, Fich. — D) idem tratti dal n. 134 Flörk, Deut Fich. — D)Gli stessi, tratti dal n. 157 di Schrader E) Gli stessi tratti da esemplari della Dirina Ceratoniae del Prof. De Notaris — 376 diametri. Spaccato verticale d'un apolecio della Dirina Ceratoniae Fries — in- grandito 20 diametri. Idem della Lecanora atra Ach. ingrandito 20 dia- | Lich, hetv. — C) Glistessi tratti dai N. 133 Fibrk. Deut. Fich. D) idem tratti dai n. 134 Fibrk. Deut Fick.—B)Glistessi, tratti dai n. 157 di Schrader E) Glistessi tratti da esemplari della Dirina Ceratoniae della Prof. De Notaris — 376 diametri. Spaccato verticale d'un apolecio della Birina Ceratoniae Fries — ingrandito 20 diametri. Idem della Lecanora atra Ach. ingrandito 20 dia- | della stessa tratti dat numero 307 di Schaerer Lich, hetv. — C) Gli stessi tratti dai N. 133 Flörk. Deut. Fich. D) idem watti dai n. 134 Flörk. Deut Floh.—B)Gli stessi, tratti dai n. 157 di Schrader E) Gli stessi tratti da esemplari della Dirina Ceratoniae del Prof. De Notaris — 376 diametri. Spaccato verticale d'un apolecio della Birina Cornòniae Fries — in- grandito 20 diametri. Idem della Lecanora atra Ach. ingrandito 20 dia- |

# Versammlung am 3. März 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

## Neu eingetretene Mitglieder:

| Se. E. | rcellenz Herr | Bach Dr. Alexander, k. k. Minister des Innern.           |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------|
|        | _             | Belle Nibile Edearde, Cavaliere de, in Verona.           |
|        |               | Bieltz E. A., k. k. Finanz-Landesdirektions-Concipist in |
|        | •             | Hermannstadt.                                            |
| Se. H  | ochw. —       | Bruker Salesius, Direktor des Taubstummen - Institutes   |
|        |               | zu Graz.                                                 |
|        | i. 🛶 .        | Banbrawa Ferdinand, Apotheker zu Policzka.               |
| Se. H  | ochw          | Eder Wishelm, Abt zu Mölk.                               |
|        |               | Epperte Killan, Prof. der Naturgeschichte im Stifte St.  |

- hw. Epperle Killan, Prof. der Naturgeschichte im Stifte St.

  Lambrecht.

  Gegenbauer Anton, k. k. Major.
  - Mafiner Josef, Dr. der Medizin, Gutsbesitzer bei Gratz.
     Kinzel Franz.
- Keil Franz, in Lienz in Tirol. Hochw. -- Kodermann Colestin, Bibliothekar im Stifte St. Lambrecht.

Se. Hochw. Horr Kodermann Bichard, im Stift St. Paul in Käruten. - Liebi Josef. Mannsbart Josef. Se. Hockw. - Mokry, Br. Adalbert, Prof. der Kirchengeschichte in Budweis, --- Müller Anton, in Brütin. . - Peters Karl, Dr. der Medizin in Gratz. Se. Hechw. - Schreitter Gottfried, Plarrer zu St. Lerenz. Se. Hochw. - Stauffer Vincenz, Professor im Stifte Mölk. - Steinmenn Emanuel, Prof. der Boalschule zu Klagenfurt. - Statz Ignas, Br. der Medizin. - Thatec Jukeb Franz, Br. der Medizius " Wöber Franzi, Mitglied des philologischen Seminars. Se. Hochw. - Suppan Josekim, Abt zu St. Lambrocht. An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt: J. J. Prechte Untersuchungen über den Flug der Vögel, Wien 1846. 8°. Goschenk des Henry Sprtorips. P. M. Opitz: die Rabiaceen Böhmens. Prag. 1838: 80-Gaschenk des Verfassers. 5 Schreiben: a) des naturwissenschaftlichen, Versius von Elberfeld, usbst Jahrenbericht, 1851, 80 h) der Société de physique et d'hist. nat. de Genève. c) der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. d) der naturforsch. Gesellschaft in Basel. e) des Stettiner entomol. Vereins, welche den Schriftenaustensch. bereitwillig annehmen. J. Schäffer: Adenfägler der Wiener Gegend. 80. V. Kollart Die Zerreichen Blattwesse. Wien. 1852. Fol. und Nachträge bierzu, 8º. Goschenke des Herrn Gust. Kollar. 1 Etui mit 40 Stück entomologischen Präparaten. Goeghenh des Herrn E. Heger. 1 Schroben von Herra Hauptmann Wiedenhaffer aus Padua, nebst einer Schachten mit Conchyllen. Bogen Nr. 13, 14, to der Mittheilungsberiehte 500 Exemplare. Kine Kiste mit Petrefikten von Merra A. M. Wickerhauser. . .

Herr Generalsekretär Johann Bayer liest über Prosodie der Pflanzennamen:

 und die Presodie der Planzennamen zur Sprache gebracht, und diezer Gegenstand hat auch bereits, wie es scheint, die Aufmerksamkelt mehrerer Mitglieder unsers Vereins angeregt.

Wenn man zugibt, dass eine korrekte Sprache allerdings das Ibrige zu dem Schmucke einer Wissenschaft heiträgt, und wenn man bemerkt, wie holpricht und unrichtig manche Pfanzennamen, auch wo es anders sein könnte und sollte, ausgesprochen werden, so erzehelnt es gewiss wünschensworth, dass auch diesem Gegenstande einige Ausmerksamiest geschenkt werde.

Böhmer gibt in seiner "Commentatio botanico - literaria" zu , dass die Etymologie vieler Phanzennamen völlig unbekannt sei: Dr. Britzger dagegen sagt: "Ultima nominis causa plantarum plurimarum, imprimis medicinalium, in charactère proprietatibusque se mper fere inveniri potest, siquidem in linguis antiquis Hebraeorumi, Persarum Arabum, Graecorum, Romanorum, et reventioribus Guitorum, Angiorum, Hispanorum atque Americae gentium radices vocabulorum indagare rationemque eorum enucleare et aperire sciamus." Indessen bemerkt er aber doch: "opus hoc unius hominis humeris fere difficilius est."

Wie welt müsste aber auch das Studium so vieler Sprachen gehen, um auf den Ursprung mancher Phankennumen zu kommen! Wenn z. B. Vesling auf seiner Reise in Egypten bemerkte, dass "Loblab" der Name sines Spieles sei, bei welchem sich das Volk der Samen von Dolichos Lablab Lin. bediente, so wäre es ober einem glücklichen Zufalle, als dem Sprache-Studium zuzuschreiben, dass er die wahre Bedeutung dieses Namens erfuhr, wenn sie der Autor nicht angegeben hätte.

Man wilrde sehr irren, wenn man von einem deutschen Botaniker voraussetzen wollte, er kenne den Ursprung und die wahre Bedeutung aller deutschen Pflanzennamen.

Da es sehr schwierig ist, den Ursprung mancher Pflanzennamen auszuforschen, so sind auch die Meinungen über deren Schweibart und Aussprache sehr verschieden, webel es dann schwer wird zw beurtheilen, wer recht habe.

In dem Werkchen von Martin fehlt häng die Begründung seiner Ableitungen und seiner Schreibart. So leitet er: Exica von ¿psikro, brechen, ab; hält aber die Aussprache Exica nicht für verwerslich, weil die Pflanze auch éping geschrieben werde, und das i in dem Aosistus hound kurz bei, Myrica leitet er ab von µus Maus, und épsikn Meide, und bemerkt bei Homer sei das i kurz, wie in sokn, und die spätere Verlängerung scheine in Analogie der Form épsikn eingetreten zu zehn. Bei dem Worte Myrica ist es aber ganz übersüssig, wegen der Aussprache nach einer Ableitung zu suchen, weil diese durch einen Vers aus Virgils Eklogen sicher gestellt ist.: Non omnes arbusta juvant, humilesque myricae. Ferner im Serenus: Sive myrica potens, seu ros cum pane marinus. Wenn er aber zu Myrica "Erica" ultirt, so hann es keinem Zweisel untefliegen, dass ausgesprochen werden müs sie Erica. Auch Hypericum leitet er ab von üge unter, und épsikn oder

epixη Heide. Wenn diese Ableitung richtig ist, so muss es nach den citirten zwei Hexameteru heissen Hypericum. Döll leitet es ab von ίπερ über, und epeixη, und glaubt, es bedeute "die Heide überragend." Beckmann schreibt kurz, ἴπεριχον, und citirt den Dirscorides und Plinius. Ebenso schreibt Lonicer und Alschinger.

Vielleicht ist es tiberflüssig, bei diesen und bei vielen andern Namen nach einer Analyse zu suchen; sie kann sogar von der richtigen Betonung abführen. Ein Nichtdeutscher könnte z. B. im Zweifel geralken, ob er "Beifuss, oder Beifuss aussprechen sollte, wenn er das Wort, von Bei und Fuss ableiten, und daranf die Betouung gründen weltte.

Martin glaubt, Veronica habe den Namen von dem Schweisstuche der heil. Veronika, weil mehrere Arten dieser Gattung, z. B. V. polita, eine ziemlich flach ausgebreitete Blumenkrone haben, die im Umrisse fast viereckig, und mit einem besoudern Saftmahle bezeichnet sei. Daher sei dieser Name von vera una foon abzuleiten. Allein, wenn man solche Vergleiche gelten lässt, so wäre eine selehe Blumenkrone eben so passend manchem andern Gegenstande ähnlich, oder die Pfanze kännte Veronika, wie die Heilige selbst, ausgesprochen werden. Beck mann und Britzger leiten diesen Namen von Vironica ab, von vires, Kräfte gegen Pestfieber. Andere von φέρω bringen, und νίκη Sieg. König sagt, sie solle nach Linné Vetonica heissen. Andere sind der Meinung, der Name stamme von Betonica. In diesem Falle wäre das i nach einem Hexameter des Seren us kurz auszusprechen: Betonicam ex duro prodest assumere Baccho. Ist aber die Ableitung von φέρω und νίκη richtig, so ist das i lang.

Martin schreibt "Ladanum" und leitet es von Λάδανον ab. Ailein in einem Verse des Marcellus heisst es: Cyprum; ladanum, sagapenumque, et traguchanthum, milbin muss es heisen Ladanum.

Einige Pflanzemamen wurden selbst von lateinischen Autoren verschieden betont, wovon aber Martin keine Notiz nimmt. So schreibt er z. B. Cyperus von xungiges, welches nach einem Verse des Petronius richtig ist: Emiguere rosae violaeque, et molle cyperon. Nach einem Verse des Marcellus wird jedoch das e kurz gebraucht: Scammoniam, cyperon, malabathron et ammoniacum.

Pyrethrum, von πύρε βρον, betont er unbedingt kurz, obschon das e nach den Regeln der Prosodie auch lang sein kann, nach einem Verse des Serenus: Puryatur crebrum mansa radice pyrethri.

Mit diesen wenigen Auszügen will ich nur gezeigt haben, dass die Ableitungen der Pflanzennamen bei weitem nicht genügen, um daraus deren richtige Aussprache feststellen zu können, und es kanndem Werkchen des Mart In fast zum Vorwurfe gereichen, dass er die triftigsten Belege, nämlich
die Verse lateinischer Schriftsteller, in denen doch viele Pflanzennamen vorkommen, gänzlich übergeht. Ich führe hier beispielsweise nur einige an:

Achitieu : Hr V 1 r g i l's Achiels: Stirpls Achitleae fastus juvenumque superbum. Aus Ovid: Nudus Achillea destituaris homo, ...

Aconitum: Aus Ovid's Metamorphosen in der Beschreibung des ehernen Zeitalters: Lurida terribites miscent aconita novercae.

Andromeda: Aus Propertius: Non hic Andromedae resonant pro matre catenae.

Arbūjus: Aus Virgil.: Et quae vos rarâ viridis tegit arbūtus umbrâ.

Aus Ovid's goldenem Zeitalter: Arbuteos fretus, montanaque fragu legebant.

Centaurea: Aus Virgil: Et centaureos Lapithas compellit in enses.

Cicuta: Aus Ovid de arte amandi: Et dare mista viro tristis aconita cicutis.

Oder aus Virgil: Est mihi disparibus septem compacta cicutis.

Cyclamen: Aus Nicandri Fragmentis:

Καί γερουν πυγωνα καί ευτράπεας κυκλάμινου:

(Den greisen Bart und die wohlgerundeten Kuolten.)

Eruca: Aus Ovid: "remedia amoris." Excitat et Veneri tardos eruca maritos.

Sinapis: Aus Columella: Seque lacescenti fletum factura sinapis.

Veratrum: Aus Lucretius: -- - nobis veratrum est acre venenum.

Uebrigens wäre auch noch der Betonung einiger häufig vorkommenden Beiwörter zu erwähnen, welche Martin ganz übergeht. Beispielsweise will ich bier nur an einige wenige erinnern.

Man hört zuweilen aussprechen: proliferus, bulbiferus u. a. w., obschon das e in fero kurz ist. Z. B., aus Ovid: Dat quoque bacciferum Pallada rarus agér.

Eben so hört man, wiewohl seltener: bifidus, trifidus, quadrifidus, obschon in Ovi d's Erzählung von dem Sturze des Phaeton der Vers vorkemmt: Najades Hesperiae trifida fumantia flamma (Corpora dant tumulo, signant quoque carmine factum).

Häusiger wird ausgesprochen: bistorus, grandistorus, tongistorus. Allein in storeo ist das o lang, wie selbst Cicero bemerkt, und wie aus mehreren Versen hervorgeht, z. B. aus Ovid's Fastorum: Plurima lecta rosa est, et sine nomine stores; und aus Tibullus: Supplice, cum posti storea serta darem. Näheres hierüber ist zu sinden in Marci Fabii Quintiliani de Institutione oratoria Liber. I. Cap. V.

Aus dem Gauzen geht nun hervor, dass es bei vielen lateinischen Pflanzennamen allerdings schwierig, ja oft unmöglich sei, ihre wahre Abstammung, und mithin ihre richtige Aussprache abzuleiten; indessen werden aber viele auch unrichtig ausgesprochen, bei denen kein Zweifel obwaltet.

Obschon diese, durch Gewohnheit eingewurzelten Kehler dem Fortschritte der Wissenschaft keinen Eintrag thun, so wäre es doch wünschenswerth, wenn auch die botanische Sprache in ihrer Vervollkommnung nicht zurückbleiben würde. Nachdem aber dieser Theil der Literatur noch äusserst beschränkt, und es wohl immer räthlicher ist, dem Beispiele eines Autors zu folgen, der über die Sache speciell nachgedacht hat, als Fehler nachzusprechen, die sich eingeschlichen, weil man sie nicht erkannte, und welche nun das Ohr verwöhnt haben, so kann zu diesem Zwecke das besprochene Werkchen von Martin, seiner Unvollständigkeit ungeachtet, dann das weit bessere lateinische Joannis Beckmanni Lexicon botanicum, welchem ich mehrere dieser Bemerkungen entnommen habe, empfohlen werden.

Herr Custos Kollar gibt eine Mittheilung über zwei der Schwarzföhre in ihrer Jugend schädliche Insekten.

Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit der geehrten Versammlung für einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen, wenn schon nicht in der Absicht Ihnen etwa wichtige Entdeckungen im Gebiete der Naturgeschichte mitzutheilen, so doch in der Hoffnung unserer Forstkultur einen kleinen Dienst zu erweisen. Im Laufe des verflossenen Monats brachte mir der Ihnen bekannte fleissige Petrefaktenund Conchylien - Sammler Zelebor einige junge Stämme unserer Schwarzföhre (Pinus austriaca Höss.) aus dem Dornbacher Reviere, die durch forstschädliche Insekten zu Grunde gerichtet waren. Ich untersuchte diese jungen Stämmchen und fand als Corpus delicti zuerst den Magdalinus violaceus Sch. (Curculio violaceus Linn.) als-Larve, Nymphe und vollkommenes Insekt. Die meisten hausten im Marke dieser Stämme, einzelne hatten jedoch die äussersten Holzschichten unmittelbar unter dem Bast angegriffen. Prof. Ratzehurg, welcher eine vollständige Naturgeschichte dieses Rüsselkäfers in seinem trefflichen Werke: "Die Forst-Insekten" liefert, zählt das Thier unter die merklich schädlichen, und gibt die gemeine Kiefer als seine vorzüglichste Nahrungspflanze an, führt jedoch die Angaben anderer Naturforscher an, welche das Insekt auch auf Birken, Fich--ten, Weisstannen und dem Weinstocke beobachtet haben wollen. Der Schwarzföhre erwähnt Ratzeburg nicht. Da diess nun eine für unser Vaterland sehr wichtige Holzart ist, so glaubte ich dieses Faktum zur Vervollständigung der Naturgeschichte des in Rede stehenden Insekts anführen zu sollen.

Gesellschaftlich mit dem eben erwähnten Rüsselkäfer lebt ferner ein ebenfalls schon bekannter Borkenkäfer, der Bostrichus bidens Fbr., dessen Oekonomie auch schon Ratzeburg sehr vollständig mitgetheilt bis auf den Umstand, dass er die gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) als die einzige Futterpflanze angibt, weil er nicht Gelegenheit gehabt, ihn in der Schwarzföhre zu beobachten.

Diese beiden Insekten scheinen die Hauptverwüster junger Anlagen von Schwarzföhren zu sein. Ihr Dasein verräth sich durch das Absterben der jüngsten Triebe der Pflanze, und solche Pflanzen müssen, will man die Anlagen nicht dem gänzlichen Ruine durch die erwähnten Insekten aussetzen, im ersten Frühjahr vor dem Schwärmen der Insekten, ausgerissen und vertilgt werden.

Herr J. Beer zeigt lebende Cacteen vor, an denen er Vegetationsversuche gemacht hat, worüber er Folgendes hemerkt:

Ich erlaube mir die hohe Versammlung auf zehnjährige Versuche mit Echinopsis Eriesii aufmerksam zu machen.

Ich habe an 3 derlei Pflanzen über deren Lebens- und Reproduktionskraft Beobachtungen gemacht, welche nicht ohne Interesse sein dürften.

Der erste Versuch war — eine kleine 1 Zoll hohe Pflanze in ein Glas auf gewöhnliche Weise zu pflanzen, und dann das Glas mit einem eingeriebenen Glasstöpsel und Fette nach Möglichkeit hermetisch zu verschliessen. Im ersten Jahre wuchs der Cactus freudig fort und gewann merklich am Gewichte.

Im zweiten Jahre zeigten sich Pteris serrulata und Nephrodium molle im Glase, und bedeckten den inneren Raum desselben, wie auch den Cactus. Dieser wuchs überm Sommer bedeutend er wurde 3 Zoll lang.

Im dritten Jahre vertrockneten die Farren im Sommer gänzlich aber eine andere kräftige Vegetation, — nämlich eine schön grüne Masse bedeckte die Glaswände von innen dergestalt, — dass von dem *Cactus* bis zum Herbste nichts zu sehen war. Derselbe wuchs dieses Jahr um 1 Zoll und war wieder schwerer geworden, er hatte einen Seitenzweig getrieben. Im vierten Jahre zeigten sich im Frühjahre langgestreckte Moose, welche zu einzelnen zierlichen Pflänzchen, längs dem Glase hinanwuchsen. — Man konnte dieses Jahr den Cactus recht gut beobachten, welcher wohl spindlig — jedoch freudig fortwuchs.

Im fünften, sechsten, und siebenten Jahre hatte alle andere Vegetation, vermuthlich durch Abnahme der Feuchtigkeit aufgehört, die Glaswände erschienen von innen ganz trocken, und die Fragmente der verschiedenen Pflanzen, welche in früheren Jahren im Glase vegetirt hatten, — lagen verdorrt auf dem Cactus, und am Boden des Glasgefässes.

Im achten Jahre hatte die Pflanze den Glasstöpsel erreicht, die Stacheln des Cactus berührten denselben.

Nun kam das neunte Jahr. Im Frühjahre 1851 drückte sich die Pflanze sichtbar gegen den Glasstöpsel, und am 24. April, als ich die Pflanze in den Morgenstunden besah, — war der wohlverwahrte Stöpsel von der Pflanze in die Höhe gehoben. — Der Scheitel des Cactus war ganz zerdrückt. — An demselben Tage wuchs die Pflanze um mehr als einen halben Zoll.

Besonders bemerkenswerth erscheint hier die wenigstens 10fache Vergrösserung des Gewichtes der Pflanze, in dem so kleinen verschlossenen Raum. — Die Bildungsfähigkeit erscheint hier überraschend, —obwohl selbe bei den tropischen Orchideen noch bewundernswerther vor sich geht.

Als zweiten Versuch habe ich die Ehre hier ebenfalls einen Echinopsis Eriesii zu zeigen, den ich vor 10 Jahren der Länge nach durch den Körper schnitt, ohne aber die Pflanze am Wurzelhalse, und am Scheitel zu verletzen. In den ersten Jahren ging die Ausdehnung der Pflanze ganz ungestört vor sich. Im vierten Jahre wuchs die Pflanze nur weniges, es erweiterte sich jedoch der Durchschnitt bedeutend, da ihre getrennte Hälste von einander wich. Im fünsten Jahre begann ein höchst merkwürdiges Vorwärtsschreiten im Bildungstriebe.

Die Central-Verbindung der Rippen am Scheitel der Pflanze senkte sich etwas ein, und endlich erschienen zu meinem nicht geringen Erstaunen! durch die Zellmasse der Pflanze, senkrecht noch einige grüne Auswüchse, welche sich binnen zwei Jahren zu einem Kopfe bildeten, der die Verbindung der einen Seite der Pflanze all-

Digitized by Google

mählig durchbrach, und nun, um zum Lichte zu gelangen, um sich selbst einen ganzen Kreis beschrieb, und jetzt im zehnten Jahre, — gerade im Begriffe steht, sich ganz von der anderen Hälfte der Pflanze zu trennen. Die zweite Hälfte hat sich auch einen Kopf gebildet, welcher jedoch noch nach unten gekehrt erscheint.

Höchst merkwürdig ist, — da nur die Hälfte der normalen Rippenanzahl auf einen neuen Kopf kam — dass sich die Pflanze selbst die sehlende Rippenanzahl in auffallender Weise bildet.

Der dritte Versuch ist dem vorigen ähnlich. Hier wurden aber alle Rippen der ganzen Länge nach durchschnitten, so zwar dass die Verbindung am Scheitel der Pflanze getrennt wurde. Im fünsten Jahre wuchs eine ganz vollkommene neue Pflanze aus der Zellmasse.

Herr Graf Marschall gibt Notizen über ento mologische Sammlungen zu Paris und zu London. — Aus den Briefen des Hrn. V. v. Motschoulsky (Bulletin de la Société Imp. d. naturalistes de Moscou. 1851. Nr. II. pag. 648—686).

Die Sammlung von Insecten und Crustaceen im Jardin des Plantes ist vielleicht die am besten geordnete (letztere wohl auch die reichste) in gauz Europa. Von Crustaceen sind vorzüglich die Arten des indischen Oceans, Polynesiens und des stillen Meeres längs der Küste von Amerika zahlreich. Von den meisten Gattungen sind anatomische Präparate in Weingeist vorhanden.

Herrn Chevrolat's Sammlung ist eine der vollständigsten und wird täglich vermehrt. Vorzüglich reich und schön sind die Longicernen und die Curculioniden. Der Besitzer, der alle Longicornen der Dejean'schen Sammlung angekauft hat, beschäftigt sich jetzt mit einem synonymischen Verzeichnisse dieser Familie. Die Curculioniden, zum grösseren Theil von Schönherr revidirt, werden auf etwa 10,000 Arten geschätzt.

Herr Jeckel beschäftiget sich ausschliesslich mit Curculioniden, und hat von dieser Abtheilung die vollständigste Sammlung. Er bearbeitet eine Monographie der Gattung Hypsonotus, die doppelt so viel Arten, als Schönherr beschrieben hat, enthalten soll.

Herr Guérin-Ménneville hat eine ausgezeichnete Sammlung wirhelloser Thiere aller Classen. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich vorzüglich mit den ökonomisch nätzlichen oder schädlichen Insecten.

Horrn Reiche's Sammlung ist ausgezeichnet und enthält die Xylophagen der Dejean'schen Sammlung. Gegenwärtig beschränkt sich Hr. Reiche ausschliesslich mit Coleopteren des europäischen Typus. Er besitzt, unter andern Seltenheiten, Euchirus bimucronatus Patt. aus der Gegend von Constantinopel, und ein Paar des von Fischer in der "Entomographia Ros-

sica" beschriebenen Pogonocerus, vermuthlich von Batum, an der Ostküste des schwarzen Meeres.

Herrn Doué's Sammlung ist durch ihre Eleganz und durch ihren Reichthum an Carabiden ausgezeichnet.

Herr Fermaire, der jetzt an einer Uebersicht der Halbflügler arbeitet, besitzt nur Europäer, darunter viel Schöues aus den Pyrenäen und aus Spanien, und eine vorzügliche Reihenfolge der kleineren süd-frauzösischen Brachyelytern.

Herr Jacquelin Duval ist besonders reich an kleinen Arten; er bearbeitet eine Monographie der Bembidien.

Die Herren Bucquet und Deyrolle besitzen prächtige Suiten von Cicindela, Carabus, Adelium, Cometes u. dgl.

Hrn. Dr. Aubé's Sammlung zeichnet sich durch sorgfältige Anordnung und gewissenhafte Artbestimmungen aus.

Herr Persudaki betreibt den Insectenhandel im grössten Massstab; vorzüglich findet man bei ihm algerische Arten in grösster Auswahl.

#### London.

Die Insectensammlung des brittisch en Museums, vorzüglich reich an Kätern (namentlich an Arten aus Indien, Neuseeland, Sierra-Leona, Hong-kong, und Hudsonsbay) und an Schmetterlingen, steht unter der Leitung der Herren White und Smith. Die Lepidopteren sind zum Theil von dem verstorbenen Herrn Doubleday veröffentlicht worden.

Herr Dallas ordnet und beschreibt die Hemipteren, Herr Walker die Hymenopteren.

Die Sammlung von *East India House* besitzt ostindische Sellenbei-ten, die den andern Museen fehlen; Vorstand ist Dr. Horsfield, bekannt durch seine mehrjährigen Forschungen in Java.

Die Linnean Society besitzt die Originalsammlung Linné's, noch gut erhalten, um die Arten, die in der Reihenfolge der 10. Ausgabe des "Systema naturae" stehen, zu erkennen; nur sehr wenige fehlen. Die Aufschriften scheinen meist von Linné's eigener Hand zu seyn; hier und da finden sich Zusätze, von dem früheren Besitzer Sir James Smith herrührend. Ferner besitzt dieser Verein die Banks'sche Sammlung, die sehr viele Originalien des Fabricius'schen "Systema Eleutheratorum" besitzt.

Die Entomological-Society besitzt die Originalsammlung Kirby's mit Ausnahme der Insecten von den Rocky Mountains, die im brittischen Museum atcht.

Herr Dr. Jatum beschränkt sich auf Cicindeliden und Carabiden, hat aber in diesen Ordnungen die allerschönste und vollständigste Sammlung.

Hr. Stuartsammelt nur Cicindeliden und Carabiden des europäischen Typus. Herr Wilson Saunders besitzt Sammlungen aus allen Ordnungen. Besonders reich und einzig in ihrer Art sind seine Hemiptera homoptera, Hymenoptera und Diptera.

Herr Westwood hat eine allgemeine Sammlung, worin die allerseftensten und schöusten Gegenstände sind. Er ist zugleich ein vorzüglicher entomologischer Zeichner und hat kostbare archäologische Prachtwerke herausgegeben.

Herr Vernon Wollaston, ein junger eifriger Entomolog, hat an Microcoleopteren aus Grossbritannien und aus Madera eine Menge der grössten Seltenheiten zusammengebracht. Er arbeitet au einer Fauna entomologica von Madera. Er besitzt ausserdem eine prächtige Sammlung von Land-Mollusken.

Herr Steffens besitzt eine vollständig geordnete und trefflich erhaltene Sammlung englischer Insecten, vorzüglich reich an sehr kleinen Arten aus allen Ordnungen. Der Kern seiner Sammlung ist die berühmte Marsham'sche.

Capitan Parry besitzt auf seinem Landsitze bei London eine grosse Sammlung, vorzüglich indischer und neuholländischer, auch einiger chinesischer Käfer mit vielen Prachtstücken und grossen Seltenheiten.

Herr Walton bearbeitet die Curculioniden, Herr Johnson die Brachyelytern Englands.

Der vorzüglichste Insectenhändler Londons ist Herr Steavens, der selbst eine sehr artige Sammlung englischer Schmetterlinge und Käfer besitzt, von denen Herr Walker die Curculioniden bestimmt hat.

Herr Dr. Constantin v. Ettingshausen zeigte Wedelfragmente von vorweltlichen Cycadeen, welche Herr Director Hohenegger in der Umgebung von Teschen in den sogenannten Teschner-Schiefern auffand, und ihm zur Untersuchung mittheilte, vor. Dieselben gehören zu drei Arten, von welchen eine mit Cycadites Brongniarti Roem., einer in der norddeutschen Wealdenformation vorkommenden Art übereinstimmt, die übrigen aber neu sind und dem fossilen Geschlechte Pterophyllum zufallen. Mit diesen Cycadeen - Resten fandén sich Fragmente von einer ausgezeichneten Cupressineen - Form, die Herr v. Ettingshausen Thuites Hoheneggeri benannte, und von einer Calamites-Art, die auch zu Zöbing bei Krems, wo nach augenfälligen Beweisen die gleiche Formation zu Tage tritt, vorkommen. Es ist sehr bemerkenswerth, dass die genannten Schiefer nebst den Pflanzenresten auch Thierreste ziemlich häufig enthalten, welche, grösstentheils zu den Cephalopoden gehörig, den Neocomien, die der Wealdensormation entsprechende marine Bildung ausschliesslich bezeichnen.

## Statuten

des

## zoologisch-botanischen Vereines

#### zu Wien.

#### Zweck.

§. 1. Der Verein hat den Zweck, das Studium wissenschaftlicher Zoologie und Botanik überhaupt anzuregen, zu fördern und zu verbreiten, zunächst aber die Fauna und Flora des österreichischen Kaiserstaates gründlich und vollkommen zu erforschen, und zu diesem Ende den Verkehr unter den Naturforschern zu vermitteln.

## Mittel.

- §. 2. Die Mittel, welche der Verein zur Erreichung dieses Zweckes anwendet, sind:
  - a) periodische Versammlungen,
  - b) Herausgabe von Druckschriften,
  - c) Aufstellung naturwissenschaftlicher Sammlungen,
  - d) Anlegung einer Vereinsbibliothek.

## Bedingung zum Beitritt.

- §. 3. Mitglied des Vereins kann Jedermann werden, der sich mit naturwissenschaftlichen Studien beschäftigt, oder überhaupt dafür Interesse hat.
- §. 4. Zur Aufnahme als Mitglied in den Verein ist die Empfehlung durch zwei Mitglieder erforderlich, deren Namen in der Versammlung genannt, und in der Vereinsschrift gedruckt.werden.

- S. 5. Jedes Mitglied verpflichtet sich im Allgemeinen, den Vereinszweck nach Kräften zu fördern, insbesondere aber zu einem jährlichen Beitrage von drei Gulden Conv. Mze., wogegen es die vom Verein herausgegebenen periodischen Druckschriften unentgeltlich erhält.
- §. 6. Die Mitglieder des Vereins haben Sitz und Stimme in den periodischen Versammlungen, das Recht, Anträge zu stellen, und sich bei den Wahlen zu betheiligen. Ausserdem sind sie berechtigt, nach den von der Direction festzustellenden Grundsätzen die Sammlungen des Vereins zu benützen und ihre Naturalien nach Massgabe der Vereinskräfte und Vermittlung des Vereins bestimmen zu lassen.
- §. 7. Ausser Wien wohnenden Mitgliedern ist es gestattet, sich bei den Wahlen schriftlich, jedoch nicht durch Vollmacht zu betheiligen.
- §. 8. Ueber die Aufnahme erhält jedes Mitglied ein Aufnahmsschreiben gegen die bestimmte Ausfertigungsgebühr von 40 kr. C. M.

#### Leitung des Vereins.

- §. 9. Die Geschäfte des Vereines werden von den Mitgliedern geleitet, und zwar:
  - a) durch die Gesammtheit derselben als Plenarversammlung;
  - b) durch die Direction und den ihr beigegebenen Ausschuss.

## Plenarversammlung.

- §. 10. Die der Plenarversammlung zur Entscheidung vorbehaltenen Geschäfte sind:
  - a) die Wahl der Direction und des Ausschusses,
  - b) die Fructifizirung der Vereinscapitalien,
  - c) die Genehmigung des jährlichen Rechenschaftsberichtes der Direction über die Leistungen des Vereins und die Gebahrung mit dem Vereinsvermögen,
  - d) die Abänderung der Statuten,
  - e) die Auflösung des Vereins und die Verfügung mit dem Vereinsvermögen.
- §. 11. In der Regel findet jeden Monat eine Plenarversammlung statt. In derselben entscheidet ausser den statutenmässig ausgenommenen Fällen die relative Stimmenmehrheit.

#### Direction und Ausschuss.

- §. 12. Alle übrigen Geschäfte besorgt die Direction. Sie bescht aus Einem Präsidenten, welcher durch absolute Stimmenmehrheit auf drei Jahre gewählt wird; aus sechs durch relative Stimmenmehrheit auf Ein Jahr zu wählende Vicepräsidenten, dann aus zwei Secretären und einem Rechnungsführer, deren Wahl durch absolute Stimmenmehrheit auf fünf Jahre erfolgt.
- §. 13. Der Direction steht als Beirath ein Ausschuss zur Seite, der aus achtzehn durch relative Stimmenmehrheit auf drei Jahre gewählten Mitgliedern gebildet wird.
- §. 14. Alle nach Ablauf der Wahlperiode austretenden Vereinsfunctionäre sind sogleich wieder wählbar.

#### Präsident.

§. 15. Der Präsident beruft ausserordentliche und Ausschussversammlungen und leitet die Verhandlungen und kehrt überhaupt Alles vor, was er für das Gedeihen des Vereines nützlich erachtet. Er repräsentirt den Verein nach aussen und den Behörden gegenüber, und wird in dieser Eigenschaft im Falle seiner Abwesenheit durch den von ihm bezeichneten Vicepräsidenten vertreten.

Die Einberufung ausserordentlicher Plengrversammlungen gcschieht durch öffentliche Kundmachung in der "Wiener Zeitung" wenigstens acht Tage vorher.

#### Vice-Präsidenten.

§. 16. Die Vicepräsidenten unterstützen und vertreten den Präsidenten in der Geschäftsleitung nach einem monatlichen Turnus.

#### Secretäre.

§. 17. Die Secretäre führen die Protocolle in den Sitzungen, besorgen im Auftrage des Präsidenten die Correspondenz und überwachen die Sammlungen des Vereins. §. 18. Der Rechnungsführer besorgt die Geldangelegenheiten des Vereins unter der Controlle des Präsidenten oder des von ihm bestimmten Vicepräsidenten.

### Vereinsjahr.

- §. 19. Das Vereinsjahr beginnt mit 1. Jänner. Die Wahlen müssen vor Ablauf des Vereinsjahres vollzogen sein.
- §. 20. Jährlich am 9. April, als dem Stiftungstage, findet eine ausserordentliche Plenarversammlung statt, in welcher die Direction den Rechenschaftsbericht des abgelaufenen Jahres vorzulegen hat.

## Siegel des Vereins.

§. 21. Der Verein führt ein Siegel mit der Aufschrift: "Zoologisch-botanischer Verein in Wien."

#### Abänderung der Statuten.

§. 22. Zur Abänderung der Statuten sind zwei Drittheile der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. Darauf zielende Anträge sind schriftlich und motivirt der Direction zu übergeben, und in der nächsten Versammlung den anwesenden Mitgliedern ohne Debatte bekannt zu machen. Entscheiden sich zwei Drittheile derselben für die Dringlichkeit der Statutenabänderung, so ist der gestellte Antrag dem Ausschusse zur Vorberathung zuzuweisen, welcher sein Gutachten der nächsten Plenarversammlung zur Schlussfassung vorzulegen hat, und sind solche Abänderungen zur Giltigkeit der allerhöchsten Genehmigung zu unterziehen.

## Auflösung des Vereins.

- §. 23. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins sind drei Viertheile der Stimmen sämmtlicher Mitglieder erforderlich.
- §. 24. Bei Auflösung des Vereins soll dessen Vermögen einem wissenschaftlichen Zwecke im Kaiserstaate zugewendet werden. Seine Sammlungen erhalten für ewige Zeiten die Widmung zu einem National-Museum.

Wien, im August 1853.



Druck von Carl Ueberreuter.

Digitized by Google

## Verzeichniss

der Mitglieder des zoologisch - botanischen Vereins zu Wien.

## Vereinsleitung.

Präsident: Se. Dutchl. Herr Richard Fürst zu Khevenhüller-Metsch.

Vicepräsident: Herr Prof. Dr. Eduard Fenzi.

"Knstos *Jakob Hekel*.

Sekretär: " Geory Frauenfeld.

Rechnungsführer:,, Johann Ortmann.

Ausschussräthe: Herr Dr. August Bach.

, Dr. Johann Egger.

" Dr. Konstantin v. Ettingshausen.

, Dr. Klemens Hampe.

" Franz Ritter v. Hauer.`

Ludwig Ritter v. Heufter.

" Dr. Moriz Hörnes.

"Dr. Rudolf Kner.

" Vinzenz Kollar.

" Theodor Kotschy.

" Julius Lederer.

, Ludwig Miller.

" August Neitreich.

" August Wein est

" Paul Partsch.

" Dr. Alois Pokorny.

Dr. J. Rudolf Schiner.

, W. F. Sedlaczek.

Dr. Franz Unger.

## Mitglieder.

Herr Abel Friedrich, Feld-Apotheken q. S. in Prag.

" Abel Ludwig, Handelsgärtner.

" Aichinger von Eichenhain, k. k. pens. Major.

" Andorfer, in Langenlois.

. Antoine Franz, k. k.-Hofgärtver.

Se. Exzellenz , Back Dr. Alexander, k. k. Minister des Innern.

Bach Dr. August, k. k. Notar.

Se. Gnaden " Becziczka Ambros, Abt des Stiftes Lilienfeld.

. Beer Josef A.

" Beranek Rudolf, in Korneuburg.

" Betta, Nob. Edoardo Cay. de; in Verona.

# Herr Bayer Johann, k. k. Sekretär der Generaldirektion der Kommunikationen.

, Bielz E. A., Finanz - Landesdirektions-Concipist in Hermanustadt.

#### Se. Hochw.

- , Bilimek Dominik, Prof. in Wr .- Neustadt.
- ,. Boos Josef, k. k. Hofgärtner.
- " Botteri Matthäus, in Lesina.
- " Bouè Ami, Mitglied der kais. Akad. der Wissenschaften.
- .. Brauer Friedrich.
- , Braunhofer Ferdinand, Inspektor am k. k. Theresianum.
- " Breuner Graf August , k. k. Sektionschef im Ministerium für Landeskultur und Bergwesen.
- " Breuner Graf Gustav.
- Breuner Graf Josef.

#### Se. Hochw.

, Breunig Ferdinand, Prof. der Naturgeschichte am Schottengymnasium.

#### Se. Hochw.

- " Bruker Salesius, Direkt. d. Tänbstummen-Institutes zu Graz.
- Castelli Ignaz Franz.
- " Chimany Ernest, Cand. der Medizin.
- , Chotek Otto, Graf, k. k Rittmeister.
- " Chotek Rudolf, Graf, in Korompa.
- " Coudenhove Paul, Graf, k. k. Bezirkshauptmann in Hitzing
- , Czagi, k. k. Beamter.
- Czermak Josef, fürstl. Wirthschaftsverwalter.
- " Daubrawa Ferdinand, Apotheker in Policzka.
- Däubler Konrad, in Goisern.

#### Se. Hochw.

- " Dechant Norbert, Prof. am Schottengymnasium.
  - Diesing Dr. Karl Moriz, Kustos am k.k. naturh. Museum.
- " Dohrn C. A. Präsident des Stettiner entom. Vereins.
- Eberhard Eduard, Dr. der Medizin in Gloggnitz.

#### Se. Gnaden

- " Eder Wilhelm, Abt des Stiftes Mölk.
- " Egger Johann, Dr. der Medizin, k. k. Hof-Wundarzt.
- " Ehrmann Martin, Professor in Olmütz.
- " Eisenstein Anton, Ritter von, Dr. der Medizin.
- " Eltz Johann.
- Epperle Kilian, Prof. d. Naturgeschichte im Stift Lambrecht.
- " Erber Josef, Protokollist im k. k. Mänzamte.
  - Ettingshausen, Dr. Konstantin von.
- " Fährenbek Franz, Apotheker in Radstadt.
- , Felder Dr. Cajetan, k. k. Hof- und Gerichtsadvokat.
- .. Felder Dr. Karl.
- " Fenzi Dr. Eduard, Prof. Direktor am k. k. botan. Museum.
- " Ferrari Angelo Conte de.
- " Finger Julius.

#### Herr Fink Friedrich.

- " Fizinger Dr. Leopold, Kustos amk. ki naturhistor. Museum.
- " Foetterle Franz, Assist. der k. k. geol. Reichsaustalt.
- " Forster Dr. Leopold.
- " Frappart Viktor, k. k. Justizheamter.
- " Frauenfeld Eduard, Studthaumeister.
- " Frauenfeld Georg, Güterrevident. . . .
- " Friedenfels Eugen von, k. k. Ministerialsekretär im Ministerium des Junern.
  - Friese Franz, k. k. Konceptsadjunkt im Ministerium für Landeskultur und Bergwesen,
  - Frivaldsky, Kustos am Pesther National-Museum.
  - Frohlich Rudolf, Dr. der Medizin.
  - Gegenbauer Anton, k. k. Major.
  - Gelentser Privatus, Ober-Apotheker der Barmherzigen.
  - Gigt, Dr. der Medizin.
- Se. Hochw. " Giovanelli Augustin, Freiherr von.
  - Giraud Josef, Dr der Medizin.
- Se. Hochw. " Gottwald Johann, Capitular des Stiftes Lilienfeld.
  - Gözsy Gustav von.
  - " ' Grimus Ritter v. Grimburg Franz, Apotheker in St. Pölten.
    - Grossbauer Franz, k. k. Prof. in Mariabrunn.
- Se. Hochw. ...
- , Gruscha Anton, Dr. der Theologie, Prof. der Religion im k. k. Theresianum:
  - , Gutsch Joachim, k. k. Verpflegsverwalter.
  - Haffner Josef, Dr. der Medizin in Graz.
  - " Haidinger Withelm, k. k. Sektionsrath im Ministerium für Landeskultur und Bergwesen.
  - , Hampe Klemens, Dr. der Mediziu.
  - Hampe Hermann, k. k. Beamter in Hermannstadt.
- Se. Hochw.
- Se. Hochw.
- " Hanf Blasius, Pfarrer in Zeutschach. Hasel Franz, Dr. der Theologie, Kurat am Peter
- , Hassenhauer Johann, k. k. Regiorungsrath.
- " Hasslinzsky Friedrich, Prof. der Naturgeschichte zu Eperies.
- " Hauer Franz, Ritter von, k. k. Bergrath.
- " Hausmann Freiherr Franz von, von Botzen in Tirol.
- , Heger Ernst, in Brunn am Gebirge.
- " Hekel Jakob, Kustos am k. k. naturhistorischen Museum.
- " Heller Johann Georg, Obergärtner d. Gartenbau-Goselischaft.
- " Heller Karl, k. k. Prof. in Graz.
- " Heufter Ludwig, Ritter von, k. k. Ministerialsekretär.
- " Hiess: Anton, Klassenlehrer. »
- " Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtuer.
- " Hingenau Otto, Freiherr vou, k. k. Bergrath.

Herr Hinterlechner Georg, k. k. Gymnasialprofessor.

, Hirner Korbinian.

Hirsch, Lehrer an der Wiener Hauptschule.

"Hofer Josef, Lehrer an der Healschule in der Leopoldstadt.

Hoffmann Franz W.

" Hoffmann Josef.

, Hornig Johann v., k. k. Minist. Concipist.

, Hornigk Dr. Emil.

Holzl Michael, Apotheker in Maria-Zell.

"Hörnes Dr. Moriz, Adjunkt am k. k. Mineralienkahinet.

Hyrti, Professor am Josefinum.

Se. Hochw. " Jahn Auremundus, Prior der Barmherzigen.

Se. Hochw. " Jechl Franz, Prof. der Theologie in Budweis.

" Jesovits Heinrich, Apotheker.

Juratzka Jakob, k. k. Ministerial - Rechnungsassistent.

" Kaczkowsky Anton, Ritter von, Dr. der Medizin.

, Kaczkowsky Michael, Ritter von, Dr. der Medizin.

" Kahl Anton, Dr. der Medizin.

Kalbrunner Hermann, in Langenlois.

" Keil Franz, in Lienz in Tirol.

, Kegeln Franz , k. k. Oberstlieut. and Lokaldirektor in Mariabrunn.

Se. Exzellenz

Keglevits Graf Johann.

" Kempelen Ludwig v., k. k. Beamter.

Kerner Anton.

" Kerner Josef.

Kerndi Franz.

Se. Durchl.

"Khevenküller-Metsch, Fürst Richard zu.

Khüenburg Graf Ferd., k. k. Bergebetamts-Asses. in Hall.

"Kinsky Graf Christian.

Kinzet Franz, Cand. der Medizin-

, Klemensievitsch Ludwig, k. k. Gymnasialprofessor.

Kleyle Joachim, Ritter von, k. k. Hofrath.

, Kiug Friedrich, geh. Ober-Medizinalrath in Berlin.

Kner Dr. Rudolf, k. k. Professor.

Se. Hochw.

Knopfer Leander, Prof. am Schottengymnasium.

Koch Kart.

Se. Hochw.

Kodermann Cölestin, Kustos im Stift St. Lambrecht.

Se. Hochw.

, Kodermann Richard, Capit. des Stiftes St. Paul in Kärnthen.

Kollar Vinzenz, Direktor am k. k. naturhistor. Museum.

Se. Gnaden

Komaromy Edmund, Abt des Stiftes Heiligenkreuz.

Kopp Josef, Doktorand der Rechte.

" Kotschy Theodor, Assistent am k. k. botanischen Museum.

Kovats Julius v., Kustos am Pesther Nationalmuseum.

Digitized by Google

#### Herr Kratky Josef, k. k. Beamter.

- "Krazmann Dr. Emil.
- . Kramer Hermann von.
- " Kreutzer Karl, k. k. Bibliotheksbeamter.
- " Krippi Ferdinand, k. k. Forstadjunkt in Ischl.
- " Krummhar Josef.
- "Krüger Franz, Förster am Sommerbof.
- " Kutschera Franz, k. k. Beamter.
- " Lacroix Johann, k. k. Münzer.
- " Lang Franz, Apotheker in Neutra.
- Langer Dr., k. k. Professor der Anatomie.
- " Lavizzari Dr. zu Mendrisio, Cant. Ticino.
- . Lederer Kamill.
- .. Lederer Julius.
  - Leithner Josef, Freiherr von, k. k. Beamter.
- " Leschtina Franz, k. k. Beamter.

### Se. Durchl. " Lichnowsky-Werdenberg Fürst Kart.

- Se. Hochw. " Lichnowsky Graf Robert, rom. Prälat and Domherr in Olmütz.
  - , Lichtenfels Rudolf, Ritter von, Dr. der Medizin.
  - " Liehl Josef.
- Se. Durchl. .. Lobkowitz Fürst Ferdinand.
- Se. Durchl. " Labkowitz Fürst Johann.
  - " Lorinser Dr. Gustav, in Eger.
  - " Loudon Ernst, Freiherr von.
  - " Loudon Olivier, Freiherr von.
  - " Low Franz, Dr. der Medizin.
  - " Mandt Franz, Dr. der Medizin, Korpsarzt der k. k. Trabanten-Leibgarde.
  - " Mann Josef.
  - .. Mansbart Josef.
  - " Marschall Graf August, Archivar der k. k. geologischen Beichsaustalt.
  - " Masch Anton, k. k. Professor zu Ung -Altenburg.
  - " Massatongo Dr. A., Professor in Verona.
  - Masur Franz, Dr. der Medizin.
- Se. Hochw. " Matz Alexander, Pfarrer in Ungarn an der March.
- Se. Hochw. " Matz Maximilian, Kooperator zu Gumpendorf.
  - " Mayer Alois, k. k. Gestütbeamter zu Lippiza.
  - " Mayer Josef, k. k. Revident im Handelsministerium.
  - " *Mayr Gustae* , Candidat der Medizin.
  - " Meiller Ignaz von, Beamter der General-Geniedirektion.
  - " Migazzi Graf Wilhelm.
  - , Miller Ludwig, k. k. Beamter.
  - " Mnischek, Graf von.

Se. Hochw. Herr Mokry Dr. Adathert, Prof. der Kirchengesch. zu Budweis. Molin Dr., k. k. Prof. in Padua. Moser Ignaz, k. k. Prof. in Ung.-Altenburg. Mössland Karl. Müller Anton, peus. Beamter in Brunu. Natterer Dr. Johann. Natterer Dr. Josef. Natterer Josef, Kustos am k. k. zoologischen Museum. Neitreich August, k. k. Oberlandesgerichts-Rath. Neumeyer Josef, Wirthschaftsrath. Newald Johann, Forstdirektor in Guttenstein. Nissl von Meyendarf Josef, k. k. Oberstlieutenant. Navarre Christian von, Forstmeister in Kamerburg. Navarre Karl von, Rentmeister in Kamerburg. Se. Hochw. Nöstlberger Franz, Pfarrer zu Unter-Olberndorf. Nussbaumer Johann, in Königswart. Opiz Colestin, Oberarzt. Ortmann Johann, k. k. Beamter. Pach Ignaz, Apotheker. : Parreiss Ludwiy. Partsch Paul, Direktor am k. k. Mineralienkabinet. Patruban Karl von, Dr. der Medizin. Pazzani Alexander. Pelzeln August vou. Pernhofer Gustan. Peters Dr. Karl, in Graz. Pillwaw Johann Dr., Poof. am k. k. Thierarznei-Institut. Pokorny Alois, Prof. am k. k. akademischen Gymnasium. Pokorny Franz, Dr. der Rechte. Possinger Alois, k. k. Konzeptsadjankt der n. ö. Statthalterei. Prangner Engelbert, Prof. am k. k. Theresianum. Se. Hochw. Preyl Michael. Prevost Ferdinand, Wirthschaftsverwalter. Rabt Johann. Rath Paul, in Königswart. Se. Hochw. Rauch Franz, k. k. Hofgärtuer. Redtenbacher Dr. Ludwig, k. k. Professor. Reich Dr. Karl. Reinegger Gabriel, Pfarrer in Oberweiden.

Se. Hochw.

Se. Durchl.

Reissek Dr. Sieyfried, Kustosadjunkt am k. k. bolan. Museum.

Rohan Guemenée, Fürst Camill.

Roncalli Graf Anton.

Rollet Karl, Dr. der Medizin in Baden.

Herr Roth Joh Lud. Dr., Prof. an der Universität in München. Rottensteiner Franz, Wirthschaftsdirektor. Röll-Anton. Saar Karl, Edler von. Salzer Friedrich. Sartorius A. Schweel Johann, Prof. der Theologie zu Budweis. Schedl Christian. Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Ministerial-Koucipist. Schink Josef, k. k. Beamter. Schlecht Dr. Leopold, Prof Direkt. am Josefst, Gymnasium. Schmidt Franz, Prof. zn St. Anna. Se. Hochw. Schober Johann, Direktor der Unter-Realschule in der Leopoldstadt. Schott Ferdinand. Schott Heinrich, k. k. Hofgarten-Direktor in Schönbrunn. Schreibers Karl, Ritter von, k. k. Hofrath. Se. Hochw. . . Schreitter Gottfried, Pfarrer zu St. Lorenz. Schreyber Franz Sal., Edler von, Capitular des Stiftes Klosterneubbrg. Schuller Jonann Jakob. Schwab Adolf, Apotheker in Mistek. Schwarzenberg Fürst Adolf. Se. Durchl. Sedlavzek Wenzel F., Apotheker. Sediaczek Wilhelm, Aht des Stiftes Klosterneuhurg. Sedliczky Wenzel, Apotheker in Simering. Seelos Gustav. " Semeleder August. .. Semeleder Friedrich. Sennoner Adolf. Sigmund Wilhelm, in Retchenberg. Simony Friedrich, k. k. Professor. Skofiz Alexander, Redakt. des botan. Wochenblattes. Stauffer Vinzenz, Prof. im Stifte Mölk. Se. Hochw. Se. Gnaden Steininger Augustin, Abt des Stiftes Zwettl. Steinmann Emanuel, Prof. der Realschule in Klagenfurt. Stenz Anton, in Neusiedl am See. Steyrer Raimund, Capitular des Stiftes St. Lambrecht. Se. Hochw. Streffleur Valentin, k. k. Mivisterialsekretär.

Se. Hochw.

Se. Hochw.

Se. Hochw.

Se. Guaden

Se. Gnaden

Stur Dionys.

Suess Eduard. Sudy Georg.

Stütz Ignaz, Dr. der Medizin.

Suppan Joachim, Abt des Stiftes St. Lambrecht.

Se. Hoobw. Herr Szenczy Emericus, Gymnasialdirektor zu Stein am Anger.

" Tacchetti Karl Edler von.

" Tausch Herrmann, Prof. in Olmütz.

Se. Exzellenz " Thun Graf Leo, k.k. Minister des Unterrichts.

Se. Hochw. " Titius Pius, Regimentskaplan.

, Tkalec Jakob Franz, Dr. der Medizin.

" Tomek, Dr. der Medizin zu Kamerburg. ..

Tornau Withelm.

Se. Hochw. , Totter Vinzenz, Priester bei den P. P. Dominikanern.

Se. Hochw. " Tschurtschenthaler Ludwig, Prof. der Naturgeschichte zu Brixen.

, Uhl Gustav, k. k. Beamter.

" Ulleram Anton, Edler von.

Unger Franz, Dr. k. k. Prof. der Botanik.

" Unger Josef, Dr. der Filosofie,

. Vaiss Dr. Josef.

" Venanzio Dr. Friedrick, in Bergamo.

Vivenot Rudolf, Edler von, Dr. der Medizin.

. Vlahovits Dr.

Se. Hochw. " Wachtelhofer Severn, Dr. der Medizin und Filosofie bei den Barnabiten.

Wagner Andreas, Dr. und Prof. an der Universität in München.

Walcharz Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladendorf.

. Walter Josef, Klasseulehrer.

. Wawra Heinrich.

. Widmann Bernhard.

Winkler Franz.

.. Winkler Moriz.

" Wiadarz Michael, Dr. der Rechte.

" Wohlmann Bruno, Dr. der Filosofie.

Wollner-Kögler Ludwig.

.. Wöber Franz.

Zekeli Friedrich.

Se. Hochw. " Zelenka Julius, Capitular des Stiftes Heiligenkreuz.

Se. Hochw. . Zenner Ferdinand, Katechet zu St. Anna.

" Zichy Graf Johann der Aeltere.

Zika Anton, Forstmeister in Riegershurg.

"Zippe Dr. Franz, k. k. Prof.

(Am Schlussè des ersten Vereinsjahres 31. März 1852.)

## Anordnung

der zu beobachtenden Regeln bei der Einsendung der zu bestimmenden Naturalien.

- §. 1. Jedes Vereinsmitglied ist in Gemässheit des §. 6 der Vereinsstatuten berechtigt, seine im Kaiserthume Oesterreich gesammelten Naturalien zur Bestimmung an den Verein einzusenden.
- §. 2. Es werden jährlich jene Herren bekannt gemacht, welche sich dieser Mühe unterziehen, so wie Abtheilungen in grösserer oder geringerer Ausdehnung angegeben, welche sie zu übernehmen geneigt sind, die daher allein auch nur bei den Einsendungen berücksichtigt werden können.
- § 3. Die einzusendenden Naturalien müssen vor dem 1. December jedes Jahres au den Verein gelangen, widrigens selbe erst im nächsten Jahre berücksichtigt werden würden.
- §. 4. Die Rücksendung der rechtzeitig eingesendeten Naturalien erfolgt längstens im Mai des nächsten Jahres, im Falle nicht besondere Umstände eine Ausnahme hiervon nöthig machen.
  - §. 5. Die Einsender haben Folgendes zu beobachten:
    - Die einzusendenden Naturalien müssen, wenn nicht überhaupt in systematischer Reihenfolge, doch jedenfalls nach jenen Abtheilungen, für welche verschiedene Herren zur Bestimmung bezeichnet sind, gesondert sein.
    - Sie müssen in vollständigen, wohl erhaltenen und gut präparirten Exemplaren, die einzelnen Arten wo möglich in mehrfacher Zahl eingesendet werden.
    - Jede einzelne Art muss bei Pflanzen und Thieren mit einer Nummer versehen sein, welche übereinstimmend in einem beizugebenden Verzeichnisse aufgeführt wird.
    - 4. In diesem Verzeichnisse muss bei jeder Nummer sowohl:
      - a) der Fundort im Allgemeinen als
      - b) das Vorkommen insbesondere,
      - c) die Zeit des Sammelns und der Sammler ausgedrückt sein.

Ausgedehntere Notizen wären im Interesse der Wissenschaft besonders wünscheuswertb.

- \$. 6. Die Originalverzeichuisse werden im Archiv des Vereins niedergelegt und es erhält jeder Herr Einsender ein ganz gleich nummerirtes Verzeichniss mit den Bestimmungen zurück.
  - §. 7. Die Zusendungen haben portofrei zu geschehen.
- §. 8. Sendungen, welche diesen Anforderungen nicht entsprechen, können nicht berücksichtigt werden.
- \$. 9. Es wird der Wunsch ausgesprochen, dass die Herren Einsender die in Mehrzahl gesammelten Naturalien auch in mehreren Exemplaren einsenden, um von den Doubletten Belege für die Vereinssammlung zurückbehalten zu können.
- \$. 10. Die als Unica oder sonst zur Rücksendung bezeichneten Arten werden jederzeit an die Herren Einsender zurückgelangen.
- \$. 11. Finden sich unter den eingesandten Naturalien neue Arten, so können sie nur mit Zustimmung der Herren Einsender bekannt gemacht werden.

## Vom zoologisch-botanischen Verein

in Wien, am 1. Juni 1853.



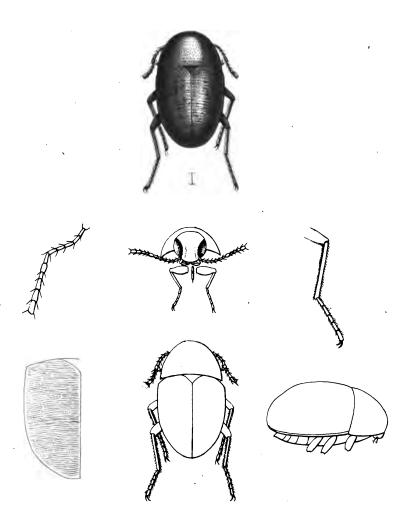

Adelops Khevenhülleri. Miller

Lith u.in Farb. ged.in d. k.k. Hofu Staatsdruckerei

Fig. II



Ga III





в 8 8 8 8 8 8









Fig. VI.

Fig. VII



Fig. X.



Fig. XI



Fig. XII



Fig:XIII



Fig. XIV



Fig. YV



# Verhandlungen

des

# zoologisch-botanischen Vereins

in Wien.

Band II.

Jahr 1852.

Mit 6 Tafeln.

WIEN, 1853.
In Commission in W. Braumüller's k. k. Hof-Buchhandlung.

# Inhalt.

## Sitzungsberichte.

| Versammlung am 21. April 1852.                                                             | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dr. E. Fenzi: Eröffnungsrede und Rechenschaftsbericht .                                    | 1     |
| Note des n. ö. ständ. Verordneten-Collegiums                                               | 7     |
| Festgedichte                                                                               | 8     |
| Fr. Brauer: Ueber den Farbenwechsel von Chrysopa                                           |       |
| vuly. Schn                                                                                 | 12    |
| G. Frauenfeld: Aus einem Briefe Neilreich's über                                           |       |
| Chimaphila umbelluta                                                                       | 14    |
| G. Mayr : Zwei neue Wanzen (mit 2 Tafeln) .                                                | 14    |
| Aus einem Briefe Zanardini's über Clado-                                                   |       |
| phora Heufleri                                                                             | 18    |
| Versammlung am 5. Mai . `                                                                  | 19    |
| J. Bayer: Zur Flora von Tscheitsch                                                         | 20    |
| V. Kollar: Ueber Epilachna globosa                                                         | 24    |
| L. Miller: Drei neue Staphylinen                                                           | 26    |
| J. Hekel: Fische der Donau                                                                 | 28    |
| Fr. Brauer: Unbestimmte Insectentarve                                                      | 33    |
| A. Pokorny: Cryptogamen der Türkenschanze                                                  | 35    |
| G. Frauenfeld: Eingegangene Notizen von Heger über<br>• Insecten und zur Biographie von A. |       |
| Goldegg                                                                                    | 39    |
| Von Schwab über Käfer von Mistek .                                                         | 41    |
| Ueber Falco pallidus                                                                       | -     |
| Ausserordentliche Versammlung am 11. Mai.                                                  |       |
| R. Fürst zu Khevenhüller Metsch: Entomologische Unter-<br>suchung der Adelsberger Höhle    | 42    |

|                                                              | Seite      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Versammlung am 2. Juni.                                      |            |
| Graf A. Marschall: Nekrolog des verstorbenen Mitglie-        |            |
| des Carl Ritter v. Schreibers .                              | 46         |
| A. Neilreich: Aufforderung zur Untersuchung der Flora        |            |
| von Nieder - Oesterreich                                     | 51         |
| H. Wawra: Ergänzungen zur Flora von Brünn                    | 5 <b>9</b> |
| G. Frauenfeld: Ueber das Manuscript: Versuch die euro-       |            |
| päischen Schmetterlinge zu ordnen, von                       |            |
| Julius Lederer                                               | 65         |
| Ci. Hampe: Neue Leptura                                      | 67         |
| E. Heger: Beobachtung über Scatopse                          | 68         |
| J. v. Hornig: Erste Stände von Anthophila rosina             |            |
| Versammlung am 7. Juli                                       | 70         |
| Dr. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Wiener Ter-        |            |
| tiärbeckens. Zweite Liefg                                    | 71         |
| G. Mayr: Abnorme Haargebilde an Nebrien und einige           |            |
| Pflanzen Krains                                              | 75         |
| G. Frauenfeld: Ueber Rübenverwüstung durch Raupen .          | 77         |
| Versammlung am 4. August                                     | 78         |
| Zuschrift des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht . | 79         |
| Dr. S. Reissek: Ueber Schmierbrand am Weizen                 | 80         |
| V. Kollar: Veher einen Kartoffelseind                        | _          |
| J. Bayr: Ueber einige Pflanzen                               | 81         |
| G. Frauenfeld: Weiteres über die Rübenverwüstung durch       |            |
| Agrotis segetum                                              | 84         |
| L. R. v. Heufter: Mittheilungen fiber Pflanzen von Tirol,    |            |
| Präparat von Cladophora Sauteri, über                        |            |
| die Traubenpest, und ein Abbildungs-                         |            |
| werk von Schwämmen durch Hauptmann                           |            |
| Schulzer von Müggenburg                                      | 85         |
| Versammlung am 6. October                                    | 88         |
| Dr. M. Hörnes: Die fossilen Mollusken des Wiener Ter-        |            |
| tiärbeckens. Dritte Liefrg                                   | 91         |
| C. v. Ettingshausen: Chondrites in der Steinkohle            | . 95       |
| V. Kollar: Beitrag zum Haushalt der Insecten                 | _          |
| C. Pritzel aus Berlin: Ueber eine bibliographische Arbeit,   |            |
| Pflanzenabbildungen betreffend                               | 97         |
| G. Frauenfeld: Notiz von A. Simony über Cladophora           |            |
|                                                              |            |

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Versammlung am 3. November                                    | 98    |
| Beschlüsse aus der Ausschusssitzung vom 13. October           | 100   |
| J. Zelenka: Pflanzen aus der Umgebung Zwettls                 | 101   |
| E. Suess: Ueber die innere Organisation der Brachiopo-        |       |
| den                                                           | 103   |
| A. Czagl: Uber Cnidium venosum Koch                           | 104   |
| A. Pokorny: Bericht über einen röthlichen Ueberzug an         |       |
| Erdäpfeiknollen und Pflanzen zur Flora                        |       |
| von Iglau                                                     |       |
| A. Neilreich: Ueber Crepis nicaeensis Balb                    | 106   |
| G. Frauenfeld: Drei schriftliche Einsendungen von He-         |       |
| ger über photographirte mikroscopische                        |       |
| Bilder, über Elmis - Larven und Caja-                         | 400   |
| Raupen                                                        | 107   |
| Von Haslinsky über den Standort von                           |       |
| Carex pediformis M                                            | 109   |
| Versammlung am 1. December                                    | 111   |
| Note des Chefs der obersten k. k. Polizeibehörde Sr. Ex-      |       |
| cellenz des Herrn Feldmarschall-Lieute-                       |       |
| nants Freiherrn v. Kempen                                     | 114   |
| Dr. E. Fenzl: Ueber die, vom Herrn Kalbrunner er-             |       |
| folgte Mittheilung von Blutfärbung auf                        |       |
| Nahrungsmitteln                                               | 115   |
| J. Hekel: Notiz über das Schwarzreiterl                       | 117   |
| J. G. Beer: Beobachtungen an den tropischen Orchideen.        |       |
| J. Ortmann: Luzula flavescens                                 | 119   |
| L. R. v. Heufter: Probeblatt eines Bilderwerkes von           | 100   |
| Schwämmen in Farbendruck                                      | 120   |
| men des Pissodes notatus                                      | 1     |
| men des rissoues notatus ,                                    | _     |
| Mathematical States of Mathematical Company on                |       |
| •                                                             |       |
| Abhandlungen.                                                 |       |
|                                                               | Seite |
| V. Kollar: Neuere Beobachtungen über den Weinwickler          | . f   |
| F. Hasslinsky: Beitrag zur Flora der Karpathen                | _     |
| L. R. v. Heufter: Drei neue Algen (mit 3 Tateln)              |       |
| J. Ortmann: Ueber Orobus lacteus, versicolor und albus        | 9     |
| J. Lederer: Versuch, die europäischen Lepidopteren zu ordnen, |       |
| I. Rhopaloceren                                               | 14    |

|                                                            |          | Seite |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| J. Ortmann: Ueber Anthemis ruthenica und Allium vineale    | •        | . 55  |
| A. Kerner: Ueher eine neue Weide                           |          | . 61  |
| J. Lederer: Versuck, die europäischen Lepidopteren z       | u ordi   | nen , |
| II. Heteroceren                                            |          | . 65  |
| J. Hekel: Ueber Verbreitung, Nest und Ei der Salicaria fie | ıviatili | s M.  |
| (mit einer Tafel)                                          |          | . 127 |
| — Die Fische der Save                                      |          | . 130 |
| J. Lederer: Ueber Gymnancyla canella und Spermatopht       | hora l   | Hor-  |
| nigii                                                      | • •      | . 132 |
| J. Mann: Beschreibung eines neuen Spanuers und neuer Sch   | habe     | . 134 |
| J. v. Hornig: Ueber die ersten Stäude von Anthophila       | mende    | acu-  |
| lalis                                                      | • •      | . 136 |
| J. Ortmann: Usher Anthemis Neilreichii                     |          | . 138 |
| G. Mayr: Einige neue Ameisen                               |          | . 143 |
| J. v. Hornig: Ueber die ersten Stände einiger Lepidopteren |          | . 151 |
| E. Nob. de Betta: Catalogo dei Rettili della Valle di Non  |          | . 153 |

## Berichtigungen

zu: "Entomologische Wanderungen in Gastein." Von Dr. Giraud, Band I.

```
9 v. u. statt ressemble, à lies ressemble à
 84 Zeile
            19 v. u.
                           sont, pas
                                               sont pas
  96 .
            24 v. o.
                           clytrés,
                                               élytres
            16 v. u.
                           normalé
                                               normal
             1 v. u.
                           ou
                                               au
  87
             9 v. o.
                                               paroi
                           parvi
  91
            21 v. o.
                           oue
                                               vu
             5 v. o.
                           décrité
                                               décrite
                           verdâtec
                                               verdâtre
            18 v. o.
            21 v. u.
                           flexuex
                                              flexueux
            19 v. u.
                           ponctuée
                                              ponctué
                           habile, entomologisté liess: habile entomolo-
               v. o.
                                                 giste
             5 v. o.
                           exerce
                                          lies exercé
             7 v. o.
                           put
                                              peut
                           geodronius
                                              geobius
            12 v. u.
  95
            16 v. o.
                           dans donc le
                                              dans le
  96
            15 v. u.
                           négliges
                                              néglige
  97
                           volontieres
            19 v. o.
                                              volontiers
                           lente
                                              lents
            10 v. n.
             6 v. u.
                           decouverts
                                              découvertes
  98
             3 v. o.
                           roules
                                              roides
             6 v. o.
                                              pattes
                           palles
            17 v. o.
                           Serofa
                                              Scrofa
            11 v. u.
                           tous
                                              sous
 132
            16 v. o.
                           dentrées
                                               dentées
            10 v. u.
                           90001
                                               5000'
 133
                                               guttata Pk..
             9 v. o.
                           variegata Fab.
            14 v. o.
                           thoracisa
                                               thoracica
 135
            16 v. o.
                           torsis
                                               tarsis
             8 v. u.
                           te
                                               le
137, 138, 139 statt 9000' lies: 5000'
140 Zeile 7 v. o. statt à exception liess: à l'exception
          10 v. u. — Degu
```

Sitzungsberichte.

## Versammlung am 21. April 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Dr. Ed. Fenzl.

## Eröffnungsrede

und Rechenschaftsbericht, erstattet von dem Vice-Präsidenten Dr. Ed. Fenzi.

Meine Herren!

Bevor wir zur Behandlung unserer Vereinsgeschäfte schreiten, möge es mir, als Stellvertreter unseres verehrten Herrn Präsidenten, heute, als dem der Stiftung unseres Vereines geweihten Gedächtnisstage, gestattet sein, einige Worte an Sie zu richten. - Ein volles Jahr liegt seit dem 9. April 1851 binter uns, als dem Tage, an welchem, angeregt und aufgefordert von unserem gegenwärtigen Herrn Secretär und mehreren anderen Freunden der Naturwissenschaften, ein Häuflein Männer in diesen Räumen mit dem schönen Entschlusse zusammentrat, einen Verein zur Förderung des Studiums der Zoologie und Botanik, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna und Flora des österreichischen Kaiserstaates, zu gründen. Werfen wir von der Schwelle, auf welcher gegenwärtig der Verein steht, einen Blick zurück auf den Stand der Verhältnisse von damals, so dürfen wir fürwahr uns des Erfolges freuen, den der schnell zur That gereiste Entschluss jener Männer wie im Fluge sich errungen. Die Zeit der bangen Zweifel über das Gelingen eines solchen Unternehmens, des Gedeihens und der Nachhältigkeit seiner Mittel ist, Gott sei Dank, vorüber, ja sie hat uns kaum berührt. Den Anklang, den die Gründung unseres Vereines allenthalben gefunden, hat die Zeitgemässheit seines Inslebentretens gerechtfertiget; der überraschend schnelle und grosse Zuwachs an Mitgliedern unwiderleglich bewiesen, was man so lange bestritten, dass die Zahl der Verehrer dieser Wissenschaft in Oesterreich eine weit grössere sei, als man

ahnen durste, und dass es nur an einem Vereinigungspuncte für diese gebrach, um ein stattliches Ganzes zu schaffen. Diesen nothwendigen äusseren Vorbedingungen seines Bestehens entsprechen aber auch die gleich von vorn herein im Schosse des Vereines sich kundgebenden Formen: der für die Dauer eines Jahres bindende, möglichst elastisch gehaltene provisorische Statutenentwurf, die dem alleinigen Ermessen der Vereinsleiter vertrauensvoll anheimgestellte Geschäftsordnung und Behandlung, der eigenmächtige Beschluss sich nicht zu vorschnell in eigene Sectionen zu spalten, die eifrige Betheiligung vieler Mitglieder an den wissenschaftlichen Vorträgen, und der zahlreiche Besuch der monatlichen Sitzungen, die vielen und von allen Seiten zuströmenden Geschenke an Büchern und naturhistorischen Objecten für die Vereinsversammlungen. - Alle diese Thatsachen, sage ich, müssen als eben so viele Beweise gesunder und richtiger Auffassung der Vereinszwecke, als verständige Wahl der Mittel, dem Ganzen eine solide Unterlage zu geben, angesehen werden.

Die kluge Selbstbeschränkung, die sich der Geschäftsleitung gegenüber, Jeder von Ihnen, meine Herren, auferlegte, und das würdevolle Zutrauen, das Sie Ihren gewählten Vorständen schenkten, erleichterten diesen hinwieder wesentlich ihre Aufgabe, und förderten sowohl die rasche Besorgung der inneren Vereinsangelegenheiten, wie die Anknüpfung von Tausch-Verbindungen im In- und Auslande.

Der überaus practischen, ganz geräuschlos auftretenden Thätig-keit unseres verehrten Herrn Präsidenten und mehrerer anderer einflussreicher Mitglieder verdankt der Verein den nicht hoch genug anzuschlagenden Beitritt einer nicht unbedeutenden Anzahl von Personen aus den ersten Adelsgeschlechtern Oesterreich's; seinem eigenen besonnenen Auftreten, seinem gemeinsamen Streben Achtung und Liebe für das ernstere Studium der Naturwissenschaften allerwärts zu erwecken, die hohe Ehre, Ihre Excellenzen die Herren Minister des Innern, wie des Cultus und Unterrichtes zu ihren Mitgliedern zählen, und ihres Schutzes und Schirmes sich erfreuen zu dürfen.

Unter solch' erfreulichen Auspicien schloss das erste Vereinsjahr, das Jahr des Versuches, das Jahr der Werbung für denselben, wie ich es nennen möchte. Erfreulicher noch gestalten sich die Vereinsverhältnisse gleich mit dem Beginne des zweiten Jahres, das ich

mit vollem Rechte als das seiner eigentlichen Begründung und Festigung begrüssen darf. - Sie wissen, meine Herren, dass neben der Beischaffung der nöthigen Geldmittel zur Bestreitung der Vereinsauslagen die Anlage naturhistorischer Sammlungen aus dem Thier- und Pflanzenreiche des österreichischen Kaiserstaates als das erste und dringlichste Bedürfniss sowohl, als das einzige Mittel zur Erreichung des obersten Vereinszweckes anerkannt wurde. Sie wissen, dass deren Beschaffung den einzelnen Mitgliedern dringend empfohlen, und wie dieser Aufforderung rasch und vielseitig entsprochen wurde. Eben so bekannt ist es Ihnen, dass für die Wahl und Aufnahme eines passenden Locales zur Bergung dieser Sammlungen Sorge zu tragen die Vereinsvorstände verpflichtet wurden. Seine Durchlaucht unser verehrter Herr Präsident hat gleich von vorne herein die Localitäten seiner Privatwohnung in der Stadt und seines benachbarten Schlosses zu Ladendorf in liberalster Weise vorläufig zur Verfügung gestellt. Der Verein hat dieses Anerbieten dankbarst angenommen, sich jedoch für verpflichtet gehalten, nur im äussersten Nothfalle davon Gebrauch zu machen. Bei Erledigung dieser Angelegenheit, sollte sie einer glücklichen Lösung zugeführt werden, dursten die Vereinsleiter drei wichtige Momente nie aus dem Auge verlieren: einmal die pecuniären Vereinsmittel hierbei so wenig als möglich in Anspruch zu nehmen; zweitens die räumliche Ausdehnung, welche eine solche Sammlung mit den Jahren gewinnen muss, wohl zu berücksichtigen und ja nicht zu unterschätzen; drittens mit der gedachten Localität zugleich eine gemeinsame für die Bibliothek, und einen Versammlungsort für die Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Nach mehrfacher Berathung über die Realisirbarkeit dieser keineswegs zu hoch gespannten, dennoch aber fast unerreichbar scheinenden Anforderungen entschlossen sich die Geschäftsleiter im Hinblick auf die gemeinnützige Tendenz des Vereines, seiner Zeitgemässheit und Tragweite nach einmal gewonnener Sicherstellung seiner materiellen Bedürfnisse für ein an das hohe ständische Verordneten-Collegium Niederösterreich's zu richtendes Gesuch um gütige Ueberlassung einiger entsprechender Localitäten in dem Landhausgebäude in der Stadt, zu den gedachten Vereinszwecken.

Durchdrungen von der Ueberzeugung, dass von den Herren Verordneten eine solche Bitte gewiss nicht unliebsam aufgenommen.

noch weniger aber von der Hand gewiesen werden dürfte, wenn anders die Möglichkeit einer Gewährung sich herausstellte, wagten die Vorstände des Vereines getrosten Muthes diesen Schritt. Und wahrlich, meine Herren, einen besseren, einen sichereren, einen ehrenvolleren für denselben hätten Sie nie wählen können. Auf das zuvorkommendste von Seiner Excellenz dem Herrn Grafen von Berolding en aufgenommen, auf das kräftigste von dem Hochwürdigsten Herrn Abte von Mölk, den der Verein unter seinen Mitgliedern zu zählen sich glücklich schätzt, und anderen hochgestellten Männern unterstützt, wurde diese Gelegenheit kaum angebahnt, nach Verlauf weniger Tage schon einem für den Verein eben so erfreulichen, als im höchsten Grade schmeichelhaften Ende zugeführt. Ich werde schlüsslich, meine Herren, die Ehre haben, Ihnen den Inhalt der uns gewordenen officiellen Zuschrift dieses neuen Denkmales patriotischer Gesinnung unseres Adels zur weiteren Schlussfassung mitzutheilen.

An uns, meine Herren, ist es nunmehr dem Vertrauen, das man uns geschenkt, den Erwartungen, die man von der Thätigkeit des Vereines hegt, zu entsprechen. An dem ernsten Willen, wie an der Kraft hierzu, wird es nicht gebrechen. Beide haben sich im Laufe des ersten Jahres schon auf das beste erprobt. An materiellen Hilfen wird es, Dank der Fürsorge unserer hohen Gönner, nunmehr gleichfalls nicht gebrechen. Es bedarf daher nur des besonnenen einträchtigen Zusammenwirkens Aller, wie bisher; des männlichen, von kleinmüthiger Unterschätzung wie von dünkelhafter Selbstüberhebung gleich weit entfernten Vertrauens auf seine eigenen Kräfte; des Muthes öffentlich aufzutreten, und die wissenschaftliche Controverse herauszufordern; des Festhaltens an der grossen Wahrheit, dass durch richtiges Zulegen des Geringen zum noch so Geringen zuletzt ein grosses Ganzes sich daraus gestaltet, und dass nur durch Unterordnung aller selbstischen Sonderzwecke unter die allein massgebenden der Wissenschaft die materiellen des Vereins gefördert werden können - es bedarf nur, sage ich, dieser Hebel, um das zu leisten, was das Vaterland von unserer Thätigkeit zu erwarten berechtiget ist. Sie liegen alle in Ihren Händen, und werden diesen nicht entgleiten, so lange Sie, meine Herren, unverbrüchlich an dem Einen festhalten: dem Interesse für das Kleinste, was Jeder von uns

liefert, wenn auch der Gegenstand den Neigungen, Studien und dem Verständnisse des Einzelnen oft ferne liegen mag. Unsere Gesammtsitzungen müssen der lebendige Kitt dieser wechselseitigen Interessenverschmelzung bleiben. Mögen Sie, meine Herren, dieser Aufforderung unter allen Verhältnissen nachkommen, durch nichts in Ihrem Urtheile, wie in Ihrem Handeln in Verfolgung derselben sich beirren lassen. Der mächtige Erfolg eines solch' verkörperten leitenden Grundsatzes lässt nicht lange auf sich warten. Zeigen Sie der Welf, dass Oesterreich's Männer der Wissenschaft trotz aller Nationalitätsund Sprach-, Rang- und Standesverschiedenheit rascher im Erfassen höherer Zielpuncte, besonnener in der Wahl ihrer Mittel, einiger in der Verfolgung und zäher im Festhalten der ersteren sind als Andere, die sich eines Stammes zu sein mit Recht rühmen dürfen, einig geworden und geblieben zu sein aber, nie sich rühmen konnten.

Nach diesen, aus innerster Ueberzeugung an Sie gerichteten Worten, deren Sinn Sie gewiss nicht missdeuten werden, erübrigt mir nur mehr Ihnen, verehrteste Herren, im Namen aller meiner Herren Collegen, die Sie zur Leitung der Vereinsangelegenheiten bestellten, für das uns geschenkte Zutrauen, wie für die Nachsicht, die Sie unserer Thätigkeit angedeihen liessen, unseren wärmsten Dank zu sagen. — Schliesslich habe ich noch die Ehre, Ihnen den Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit der Vereinsleiter und die Vermögensgebarung im abgelaufenen Vereinsjahre vorzulegen.

## Rechenschafts-Bericht für das abgelaufene Vereinsjahr 1851 bis 1852.

Als einer der wichtigsten Beschlüsse, welche der Verein im abgelausenen Jahre gesast, muss ich den am 3. December promulgirten bezeichnen, nach welchem der aus 18 Mitgliedern gehildete Ausschuss zur Berathung der Statuten-Revison zusammentreten sollte. In kürzester Frist zu diesem Zwecke einberusen, wurden demselben von Seite der Vorstände die darauf bezüglichen vorbereiteten Vorlagen zur Berathung vorgelegt. In vier auseinander folgenden Sitzungen, an welchen sich beinahe sämmtliche Mitglieder desselben regelmässig betheiligten, wurde nach reislicher Prüfung der provisorisch gegebenen Statuten, und gewissenhafter Erwägung aller sich kundgebenden Ansichten und Vorschläge zur Schlussredaction des neuen Entwurses geschritten, letzterer einstimmig gutgeheissen und beschlossen, ihn im Manuscripte drucken, und am heutigen Tage an alle Mitglieder zur vorläufigen Einsichtsnahme mit dem Antrage zugleich vertheilen zu lassen: Die Ver-

sammlung wolle das Präsidium ermächtigen, im Laufe des nächsten Monates eine ausserordentliche, rein zur Statuten-Berathung bestimmte Sitzung anzuberaumen.

Die Herausgabe unserer Vereinsschrift vermittelte mit regem Eifer das Vereinsmitglied Herr Apotheker Sedlaczek. Auf eigene Rechnung übernahm unser verehrter Herr Präsident die Ausführung und Auflage einer in Farbendruck ausgeführten Käfer-Tafel. Der Druck der Verhandlungen selbst ist bereits bis zur 24. Bogennummer fortgeschritten. Die weitere Folge befindet sich bereits unter der Presse.

Die Zahl der Vereinsmitglieder ist bis Ende des Jahres bereits auf 295 gestiegen. Der Verein ist stolz darauf, unter deuselben Ihre Excellenzen die Herren Minister des Innern, wie des Cultus und öffentlichen Unterrichts zählen zu dürfen; unter den ausländischen den rühmlichst bekannten Geheimen Medicinalrath Dr. Klug in Berlin, Prof. Wagner und Roth in München aufführen zu können.

Der Verein hat sich mit 9 gelehrten Vereinen und Akademien im In-, und 23 solchen im Auslande in Verbindung gesetzt, und erhielt deren Schriften im Austausche gegen seine, theilweise schon zugesendet, theilweise in sichere Aussicht gestellt.

Die Bibliothek zählt nach Ahzug des Verlagrestes der Vereinsschrift bereits 140 Bände, theils an Tausch, theils, und zwar zur grösseren Hälfte, an Geschenksartikeln; unter letzteren mehrere höchst werthvolle und kostspielige Werke.

An Sammlungsgegenständen erhielt der Verein als Geschenk, und zwar:

Au getrockneten Pflanzen nahezu an 1000 Arten

- ", Fischen u. Amphibien in Weing. 19 "
- ,, anatom. Präparaten in einem Etui 24 Stücke.

Bedeutendere Zusendungen sind bereits angezeigt, und gewärtigen zu ihrer Empfangsnahme bloss der Localitätszuweisung, um daselbst aufgestellt werden zu können. An eine Bestimmungsrevision und systematische Ordnung konnte in Ermanglung letzterer bisher nicht gedacht werden. Es wird aber gegenwärtig Aufgabe des Ausschusses sein, darüber zu berathen und die nötbigen Vorkehrungen zu treffen.

Der Stand der Vereins - Casse ist laut nachstehendem Ausweise unseres Herrn Cassiers, ungeachtet der von 69 Mitgliedern noch ganz, von 16 theilweise rückständigen Zahlungsbeiträgen, ein sehr günstiger zu neunen. Im Ganzen wurden für das Vereinsjahr 1951 von:

| 229 | Mitglieder | n ein | bezahl | lt      | • •    |      | •   |   |    | 1224 | А.  | 19    | kr. |
|-----|------------|-------|--------|---------|--------|------|-----|---|----|------|-----|-------|-----|
| 13  | 17         | pro   | 185    | bereits | erleg  | t.   |     | ٠ |    | 39   | ,,  | -     | "   |
| 1   | ,,         | 29    | 1853   | ,,      | ,,     | •    |     |   |    | 3    | ,,  | _     | ,,  |
| An  | Interessen | für   | Reichs | schalz. | - Sche | ine  | bis | 2 | 1. |      |     |       | •   |
|     | April 1852 |       |        |         |        |      |     |   |    | 7    | ,,  | 381/2 | 27  |
|     |            |       |        |         | F      | irtı | ·au |   |    | 1273 | fl. | 571/3 | kr. |

- Verausgabt wurden hiervon nach den vorliegenden richtig gestellten und belegten Rechnungen für Dienerschaft, Druck der Vereinsschriften, Diplome, Lithographie, Zeitungs-Annoncen, Briefporto und Papier zusammnn . Es verbleiben somit an Cassa-Rest im Baaren . 950 fl. 441/2 kr.

423 fl. 13

Wäre die Einzahlung des ganzen Jahresbeitrages per 3 fl. 45 kr. von den besagten 69 Mitgliedern in Summa von . . . dann die Diplomsgebühr per 45 kr. von 16 Mitgliedern in

Summa von

270 fl. 45

noch im Laufe des ersten Vereinsjahres erfolgt, so hätte nach Abschlag der Ausgaben der Cassa-Staud den Be-

trag erreicht von . . . . . . . . . . . . . 1121 fl. 291/2 kr.

Diesen in der That gläuzenden Stand seiner Finanzen verdankt der Verein übrigens nicht allein der preiswürdigen Geharung seines Secretärs und Cassiers, sondern ganz besonders der überaus billigen Besorgung des Druckes seiner Schriften durch die Herren Prof. Dr. Ehrmann und Apotheker Sedlaczek, und den der Cassa, mitunter in höchst namhaften Beiträgen, zugeflessenen Summen von Seite 13 seiner Mitglieder. Verbietet mir auch die Geschäftsordnung, Ihnen, meine Herren, die Namen jener grossmithigen Spender bekannt zu geben, so bleibt es mir doch unverwehrt, die Thatsache selbst, als Beweis patriotischer Gesinnung, rühmendst zu erwähnen, und Allen zur Nacheiferung wärmstens zu empfehlen.

Rechnung und Cassastand wurden bei der von mir am 19. l. M. vorgenommenen Prüfung und Scontrirung richtig gestellt und ordnungsmässig belegt gefunden. Ich werde selbe den aus dem Ausschusse zu bestellenden Rechnungs-Censoren zur Superrevision vorlegen, und über das Ergebniss seiner Zeit der verehrten Versammlung berichten.

#### Note

des n. ö. ständischen Verordneten-Collegiums an den zoolog.-botan. Verein.

Das Verordneten - Collegium sieht sich mit wahrem Vergnügen in der Lage, dem in dem geehrten Schreiben des löblichen zoologisch - botanischen Vereins vom 14. d. M. ausgesprochenen Wunsche durch Ueberlassung einer geeigneten Localität im Landhause die Aufstellung seiner Sammlungen und Errichtung eines National-Museums bewerkstelligen zu können, zu entsprechen, und wird bemüht sein, die geeigneten Zimmer ehestens dem löblichen Vereine zur Verfügung zu stellen.

Eben so angenehm wird es dem Vererdneten-Collegium sein, das schätzbare Anerbieten, die Vereins-Sammlungen zu einem National-Museum bleibend, widmen zu wollen, verwirklicht zu wissen, und es sieht dieserwegen der Weitern gefälligen Eröffnung des löblichen Vereines entgegen.

Wien, am 17. April 1852.

Franz Graf von Beroldingen.

Dieses rasche Aufblühen und fröhliche Gedeihen des Vereins, die schönsten Aussichten in dessen nunmehr gesicherte Zukunft nach dieser ersten Jahresversammlung zu feiern, hatten sich über sechzig Mitglieder zu einem geselligen Mahle versammelt, wo sie sich im heitern innigen Vereine dieser Erfolge bis spät erfreuten. Das Mitglied Herr J. Castelli trug dabei unter grossem Beifalle folgende zwei, dem Vereine gewidmete Gedichte vor:

T

Wenn eines Landes Würdigste sich einen,
Zu unterstützen sich mit weisem Rath,
Wenn alle die verbunden uns erscheinen,
Die einzeln schon geglänzt durch Wort und That,
Wenn sie dann tauschen Wissen, Hoffen, Meinen,
Dann Heil dir, glücklich Land, Heil dir, o Stadt!
We sie verbunden sind zu edlem Streiten,
Denn Segen strömt aus dir für alle Zeiten!

Aus solchem Streite keimt der schönste Frieden,
Aus solchem Austausch ringt sich Wahrheit los,
Die Wissenschaft kann wachsen nur hiernieden,
Wenn Ueberzeugung sie gesäuget gross;
Und Ueberzeugung ist nur dem beschieden,
Dem aus dem Zweifel die Gewissheit floss,
Die Zweifel aber können dann nur schwinden,
Wenn viele Sinne wahren Sinn ergründen.

O himmlische Erfindung! mit dem Zeichen
Der Schrift zu künden, weit und breit sein Wort,
Damit die fernsten Freunde zu erreichen,
Sich hinzustellen selbst an jeden Ort;
Doch all' die schwarzen Züge sind nur Leichen,
Und wie du hier hist, kennt man nie dich dort,
Die todte Schrift ist kalt, wenn auch verständig,
Lebend'ger Mund nur macht das Wort lebendig.

So sind wir denn zum schönen Ziel verbunden,
Gestalten wird der Bund sich segenreich
Erst dann, wenn einstens Jahre sind verschwunden,
Wir sä'n erst in der Wissenschaften Reich,
Die Frucht reift nur in Jahren, nicht in Stunden;
Ein Baum wird einst, was jetzt noch ist Gesträuch,
Er wird sich immer mehr und mehr erheben,
Und Schatten einst und geistige Nahrung geben.

Den Tag, den heute festlich wir begehen,
Gesegnet sei er jetzt und immerdar,
Lasst fest verbrüdert uns beisammen stehen,
Der Wissenschaften treue Priesterschaar,
Ihr wisst, Minerva kaun ja nie vergehen,
Da sie aus Jovis Haupt entsprungen war;
Lasst Steine uns zu ihrem Tempel hauen,
Es mögen Andere drauf dann weiter bauen.

Es gibt kein schön'res Ziel als nachzuspüren
Der Kraft, die Gott verliehen der Natur;
Die Allmacht zeigt so gross sich hei den Thieren,
Wie in dem kleinsten Blümchen auf der Flur;
Die Wesen, die er schuf, genau studieren,
Das heisst verfolgen seiner Weishelt Spur,
Entdeckungen, die Euch gelingen werden,
Verherrlichen ihn oben, — euch auf Erden!

H.

Wo Frohsinn herrschet und Gemüth
viva ta Compagnia!

Da ziemt sich auch ein heit'res Lied,
viva ta Compagnia!

Diess soll heut ganz botanisch seln,
Ihr Freunde, stimmet mit mir ein!
viva ta viva ta viva ta va etc.—

Erst hebt das Glas mit Jubelsang viva — Und ruft: Es lebe froh und lang viva — Die Frittillaria Kaiserkron, Die Franciscea auf dem Thron! viva —

Dann füllt die Gläser wieder voll viva -Auf aller Belladonnen Wohl viva - Die uns sind liebend zugethan Verschönern unsere. Lebensbahn. vira --

Was der Galanthus zeiget an, viva—
Sey gegen jede Frau der Mann, viva—
Doch keift sie etwa für und für,
So zeigen wir den Ficus ihr. viva—

Der Vitis reiner Feuersaft viva —
Geb uns noch lange Muth und Kraft viva —
Und nie komm' unsern Füssen nah
Aegopodium podagraria. viva —

Es fehle nie uns an Genuss, viva—
Ambrosia wachs' im Ueberfluss, viva—
Und unsere Bursa soll nie so kleiu
Wie eine Bursa pastoris sein. viva—

Es herrscht zwar der Papyrus jetzt, viva —
Doch dieser wird nicht sehr geschätzt, viva —
Viel lieher würden dem Verein,
Viel Species von Münzen sein, riva —

Libertia, die uns gebricht, viva—
Wäre freilich gar so übel nicht, viva—
Doch wie sie acht und vierzig war,
Da dank ich für sie ganz und gar. viva—

Impatiens wollen wir nicht seyn, viva—
Hebenstreitia darf nicht gedeih'n, viva—
Bewahrt sei die Calmia stets,
Justitia sey uns Gesetz. viva—

Dass uns der liebe Gott bewahr! viva — Vor den Nymphaeen immerdar, viva — Denn hat man diese allzugern, Bleibt Mercurialis auch nicht fern. viva —

Erst wenn des Lebens Ihr seyd müd, viva — Die Gtoriosa Euch schon blüht, viva — Dann sey's, dass Euch Freund Hein entführt, Mit einem Laurus - Kranz geziert. viva —

Mir aber, der diess Lied ersann, viva — Parnassia nicht erreichen kann, viva — Mir Freunde schenkt für diess Gedicht, Ein winziges Vergiessmeinnicht! viva —

### Neu eingetretene Mitglieder:

#### Herr Arnstein Dr. Josef.

- Brittinger Christian, Apotheker in Stadt Steyr.
- Czerwiakowsky Atois, Dr. der Medicin in Krakau.
- Dolleschat Dr. Ludwig.
  - Dolliner Georg, Dr. der Med. u. Chir. in Idria.
- Se. Gnaden Eder Withelm, Abt des Stiftes Melk.
  - Felsenreich Gottfried, k. k. Hof Wundarzt.
- Se. Hochw. Gassner Theodor, Capitular des Stiftes Admont.
  - Haberten Franz, Dr. der Rechte.
  - Hausmann Franz, Freyh, v. in Botzen.
  - Henikstein Wilhelm Ritter v., niederösterr. General-Consul.
  - -- Kuar Jacob, Prof. der Gremial-Handelsschule.
  - Leydott Franz, Prof. am Polytechnikum.
  - Mikliz Franz, Oberförster in Griffen.
  - Pavich Anton, Dr. der Med. Com. Physikus in Possegg.
  - Pittoni v. Dannenfeldt Josef, Landst. Vérordnet. in Gratz.
  - Scheffer Ignaz, Bürgermeister in Mödling.
    - Schramek Vincenz, Ober-Apotheker d. Barmh. in Pressburg
- Se. Hochw. Stauffer Vincenz, Prof. im Stift Melk.
  - Strobet Petegrino, Bibl. Adj. in Pavia.
- Se. Excellenz Thun Graf Leo., k. k. Minister des Unterrichts.
  - Türk Rudolf, k. k. Conc. Adj. im Handelsministerium.
  - -- , Wallner Ludwig , k. k. Hofpost Rechn. Offizial.
    - Weitlof Moriz.
  - Wessely Josef, k. k. Ministerial Concipist.
  - Zwanziger Ignaz, Landes-Hauptcassa Assistent in Salzburg.

# An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Naturwissenschaftliche Abhandlungen; herausgegeben von W. Rudinger. 4 Bd. in 4., und Mittbeilungen von Freunden der Naturwissenschaften. 7 Bde. in 8.

Geschenk des Hrn. Herausgebers.

Nederlandsche Fogelen von Nozemann. Fol. 52 Blätter Text und 52 Tafeln.

Geschenk des Hrn. Ed. Suess.

Catalogus hort. acad. vindob., von St. Endlicher. 2 Bde. 8.

Geschenk des Hrn. A. Sartorius.

Flora von Tyrol, von Frz. Freih. v. Hausmann. 1. Theil, 1851. 8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

Bulletin de la classe phys. math. de l'ac. imp. de St. Petersbourg. nebst Schreiben.

Jahrbuch der, k. ung. Gesellschaft der Naturforscher, 1. u. 2. Heft nebst Schreiben.

Flora, botanische Zeitschrift 1852. Nr. 1 — 12 nebst Schreiben; ferner 3 Schreiben: der k. k. galizischen Landwirthschaftsgesellschaft in Lemberg.

" der k. k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, " der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft für Ackerhau und Naturkunde.

Sämmtlich zum Anschluss des Schriftentausches.

Sulla Helix Pollinii Dacampo dal Cav. de Betta nebst Exemplaren dieser Schnecke. Geschenk des Hrn. Verfassers.

Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Herrmanstadt. 2 Bde.: 10, 11 u. 12, und Correspondenzblatt des zoolog. - mineral. Vereins in Regensburg. 5. Jahrg.

Schriftentausch.

Reiseskizzen durch Salzburg und Tyrol.

Geschenk von Hrn. A. von Frantzius.

Die Proteaceen der Vorwelt. 8.

Notiz über die fossile Flora von Wien. 8.

Bericht über Fundorte tert. Pflanzenreste in Oesterreich. 8.

Beiträge zur Flora der Vorwelt. Fol.

Palaeobromelia, neues fossiles Pflanzengeschlecht. Fol.

"Sämmtlich Geschenke des Verfassers, Hrn. K. v. Ettinyshausen.

Loto's Zeitschrift, Prag 1852. Jänner, Februar und März.

Schriftentausch.

500 Exemplare Nr. 16-24, und Tafel 1 - 5 der Vereinsmittheilungen.

Herr Fried. Brauer berichtet über den von ihm bei Chrysopa vulgaris Schn. beobachteten Farbenwechsel folgendes:

Man kannte von dieser Species bis jetzt mehrere Varietäten, welche sich durch das Auftreten von rothen Flecken, öder durch gänzlich rothe Färbung von einander unterscheiden liessen. Von diesen Varietäten findet man die mit rothen Flecken oder rother Längenlinie, im Frühjahre und Herbste, die ganz fleischroth, im

Winter auf Böden und in Zimmern, wohl auch noch im Spätherbste und in den ersten Tagen des Frühjahres im Freien.

Dr. Schneider (Symbolae ad monographiam generis Chrysopae Leach. ad min. §. 50.) gibt an, dass diese Veränderung der Farbe in den aufeinander folgenden Generationen vom Sommer zum Winter vor sich gehe.

Da ich der Meinung war, dass gerade das zu ermitteln nothwendig sei, ob dieser Farbenwechsel, der Art in den aufeinander folgenden Generationen, oder selbst dem Individuum zukomme, so habe ich dieses Insekt seitvorigem Jahre einer Beobachtung unterzogen, und erlaube mir nun die Art und Weise, sowie die bis jetzt erlangten Resultate der geehrten Versammlung mitzutheilen.

Ich fing im Monat September 1841 mehrere normal gefärbte Individuen der genannten Chrysopa, die ich mit Zuckerwasser nährte. Nur ein Weibchen konnte ich bis zum Monat März 1852
lebend erhalten, und, indem ich es der freien Luft aussetzte, folgende Erscheinungen beobachten, bei welchen zu merken ist, dass
das Insekt bis zu einer auf -1-4° R. fallenden Temperatur Nahrung
zu sich nahm.

- I. Behielt dieses Individuum seine normale Farbe bis zu einer Temperatur von beiläufig + 14° R.
- II. Veränderte dasselbe Individuum, bei einer zwischen + 14°R. und 0°R. fallenden oder steigenden Temperatur, seine Farbe in Zeiträumen von 14 zu 14 Tagen in folgender Weise:
- 1. Zeigte sich die Wirkung der sinkenden Temperatur zuerst am Hinterleibe durch das Austreten von röthlichen Flecken oben neben der weissen Längenlinie.
- 2. Bei noch tiefer sinkender Temperatur wurde die weisse Längenlinie rothlich, und die Flügeladern blass gelbgrün.
- 3. Bei einer Temperatur von 0° R. wurde die Farbe des ganzen Insektes fleischroth. Das Thier sass meist ruhig, war äusserst matt, ohne jedoch gänzlich zu erstarren.
- 4. Bei steigender Temperatur erfolgten diese Erscheinungen in umgekehrter Reihenfolge, bis dasselbe Individuum seine normale Farbe wieder erreicht hatte.

Ob nun die in obgenannter Weise wechselnde Temperatur diese Erscheinungen an jedem Individuum hervorruft, oder ob nun unter

gewissen Bedingungen kann ich aus dieser einzigen Beobachtung nicht entscheiden. Auch ist mir unbekannt ob, das Individuum, an dem ich diese Erscheinungen wahrnahm, die geschlechtlichen Funktionen erfüllt hat. Vermöge der langen Lebensdauer ist, nach bisherigen Beobachtungen, die Nichterfüllung jedenfalls wahrscheinlicher. Ferner muss noch untersucht werden, ob sich diese Erscheinungen auch bei anderen Arten dieser Gattung zeigen. — Ist diess der Fall, so wäre das Austreten von rothen Flecken, welches bei manchen Arten als charakteristisch angenommen wurde, ein unsicheres Unterscheidungsmerkmahl.

Der Vereins - Sekretär Herr Georg Frauenfeld übergibt mehrere eingegangene Mittheilungen, als:

1. Einen Brief des durch Krankheit verhinderten Herrn O. L. G. Rathes A. Neilreich, worin Folgendes:

"Herr Apotheker Kalbruner in Langenlois, dem die Flora des ehemaligen V. O. M. B. so Vieles verdankt, hat mir geschrieben, dass er in den ersten Tagen des Aprils d. J. an einer feuchten bemoosten Waldstelle auf Amphibolschiefer bei Langenlois eine Gruppe von Chimophila umbellata Nutt. in Früchten und noch ganz grünen Blättern vom vorigen Jahre her gefunden habe, auch hat er mir 2 lebende Exemplare eingesendet. Sein pharmaceutischer Gehilfe Herr Andorfer hat diese Pflanze ebenfalls und zwar vor 13 Jahren in einem Föhrenwalde bei Widendorf am Manhartsberge gefunden, allein letzterer Standorf ist wieder verloren gegangen. Auf joden Pall ist somit diese ziemlich seit Clusius von Niemanden in Oesterreich mit Sicherheit gefundene Pflanze für die Flora dieses Landes wieder zurückgewonnen, und es ist sogar die Hoffnung gegeben, dass sie selbst an dem alten Chusischen Ständorte im Ernstbrunner Walde gefunden werden könnte."

2. Zwei neue Wanzen aus Kordofan von Herrn Gustav Mayr:

Wenn ich mir erlaube, der hochgeehrten Versammlung heute zweitneue Insekten aus der Klasse der Homipteren vorzelegen, die nicht der österreichischen Fauna angehören, so kann ich, obwohl schom die Tendenz des Vereines die Forschungen im ganzen Umfange der Wissenschaft überhaupt nicht ausschliesst, doch hier auch noch ein vaterländisches Interesse dafür beanspruchen, da diese von einem unserem Kreise angehörigen österreichischen Naturforscher, dem verdienstvollen Reisenden Herrn Theodor Kotschy in Kordofan in Afrika entdeckt und eingesammelt wurden. Er hatte sie in stehenden Ansammlungen von Regenwasser unter dem Berge Arasch Cool zwischen der daselbst üppig vegetirenden Chara brachypus A Br. gefunden, wo sie sich ebenso wie unsere Nepiden henahmen Beide gehören zur Familie Nepoidea Turme Belostomae, bilden zwei neue Genera, und zwar liegt mir für das erste ein vollkommen ausgebildetes Insect, für das zweite aber eine Larve vor, was aber nicht hindert, bei der unvollkommenen Verwandlung der Hemipteren die Gattungscharaktere für das ausgebildete Insekt aufzustellen. Auch Herr Dr. Fieber hat sich ausgesprochen, dass beide Insekten als neue Genera zu charakterisiren sind.

Die Beschreibung ist folgende:

## Limnogeton m.

· a λ μ.νη stagnum, γειτον vicinus.

Caput elongatum; rostrum aequale, breve, triarticulatum, articulo secundo longiore quam primo, tertio brevissimo. Antennarum — quadriarticulatarum in fossa latentium articulus primus pyriformis, secundus externe longo cylindrico subtus curvalo; intus parvo truncato processu, tertius aequalis secundo, quartus conicus subtus concavus, subter convexus. Acetabula pedum anticorum margine antico thoracis excisa. Pedes antici biarticulati unguibus duobus minutissimis. Tibiae posticae tetragonae, spinosae, Appendices aidothecae breves, inclusae lineari-lanceolatae.

Körper elliptisch, wenig gewöldt. Kopf länglich, nach vorne verschmälert und abgestutzt. Die Augen ziemlich gross, von oben gesehen dreieckig, von unten nierenförmig. Schnabel dreigliedrig, nur bis zu den Vorderhüften reichend, von oben nach unten zusammengedrückt; das erste Glied gebogen, kurz, das zweite etwas konisch, um die Hälfte länger als das erste, das dritte konisch, kaum halb so lang als das erste. Die viergliedrigen behaarten Fühler liegen in einer Rinne, welche längs des innern untern Augenrandes bogenförmig verläuft; das erste Fühlerglied birnförmig, das zweite nach aussen mit einem langen cylindrischen nach unten gekrümten und nach innen mit einem kurzen abgestutzten Fortsatze, das dritte Glied dem zweiten an Form gleich, doch etwas kleiner, das vierte kegelförmig spitz, an der obern Seite convex, an der unteren concav. Der Vorderrand des Pronotums ist um die Hälfte schmäler als der Hinterrand, der

Seitenrand etwas länger als der Vorderrand; die Länge des Pronotums von vorne nach hinten in der Mittellinie gleich mit jener des Vorderrandes; längs des Vorder- und Seitenrandes verläuft eine Furche, so wie in der Mitte des Pronotums eine quere, welche in der Mitte nach vorne eine kleine stumpfwinklige Ausbuchtung hat; die Ecken des Pronotums abgerundet, die Vorderecken stumpf-, die Hinterecken spitzwinklig. Das Schild ist ein gleichseitiges Dreieck, hinter dem Vorderraude mit einer schwach eingedrückten Furche. Halbdecken hornig, glatt, mit schwach ausgeprägten Rippen, Membran wenig verschieden mit neun bis zwölf sich öfter gabelig spaltenden Längsrippen, die netzartig durch eine quere Rippe verbunden sind, wodurch zwanzig bis vierundzwanzig Zellen entstehen; der Saum der Membran ist von letzterer durch eine Rippe geschieden, von welcher gegen den Rand zu eine Menge kleiner Rippen verläuft. Die Unterflügel siehe Tafel I. k. Das Prosternum ist in der Mitte mit einem Kamme versehen, ebenso beiderseits zwischen diesem und dem Seitenrande, zwischen dem Mittelkamme und den Seitenkämmen liegen die Hüftpfannen nahe dem Vorderrande; zwischen dem Seitenkamme und dem Seitenrande befindet sich eine Grube. Mesosternum am Vorderrande dem Prosternum an Länge gleich, nach hinten verschmälert, am zweiten Drittheil der convergirenden Seitenränder ragt ein kleiner stumpfwinkliger Lappen vor, am Hinterrande liegen die Hüftpfannen für die Mittelbeine. Scapula dreieckig mit inneren etwas ausgebuchteten Rändern. Metasternum am Grunde schmal, gegen die Spitze etwas erweitert, an letzterer dreieckig mit abgerundeten Seitenecken. Die Hüftpfannen der Mittelbeine sind durch keine Leiste getrennt, sowie die der Hinterbeine. Die Pleurae sind viereckig mit vorderem breiteren und hinteren schmäleren Rande, die geraden Seitenränder sind gleich lang. Hinterleib am Seitenrande scharfkantig, die fünf ersten Segmente ziemlich gleichbreit, das sechste gross dreieckig, an der Spitze in zwei Lappen getheilt, auf der Rückenseite mit zwei linien-lanzettförmigen, stumpfen, kaum bis an die Spitze des Hinterleibs reichenden Geschlechtsscheiden (Aidothecae). Die Vorderbeine dunn, vierkantig mit abgerundeten Kanten der Aussenseite; die innere Seite der Vorderschenkel sammtartig mit kurzen Haaren besetzt, zwischen welchen längere vorstehen. In der Mitte der inneren Seite läuft eine Längsfurche; Vorderfüsse cylindrisch, zweigliedrig, beide Glieder gleich lang, die zwei Krallen sehr kurz, gekrümmt und spitzig. Mittelbeine länger als die Vorderbeine schlank; Mittelschienen vierkantig mit kurzen Stacheln besetzt, an der inneren Seite mit einer Längsfurche; erstes Glied der zweigliedrigen Füsse länger als das zweite Glied ; Krallen klein, gekrümmt, spitzig. Hinterbeine am längsten im Bau den Mittelbeinen gleich.

Limmageton Fiebers. 22. Rothbraun mit gelblichen kurzen Haaren bedeckt, Kopf und Pronotum gerunzelt und weitläufig punctirt, Schild braun mit Läugsrunzeln, Halbdecken glatt, glänzend. — Läuge 2 Zoll, grösste Breite des Pronotums acht Linien, des Hinterleibes neun ein halb Linien. — Aus Kordofan in Afrika.

Die systematische Stellung dieses Genus ist zwischen Sphaerodema. Lap. und Zaitha. Am. et Serv.

### Lethocerus m.

a λήθω lateo et Kepas cornu, antenna.

Corpus ovale, depressum; rostrum triarticulatum, breve, pedes anticos vix attingens, articulo primo brevi, turbinato, secundo obconico longiore quam primo et tertio. Antennarum quadriarticulatarum in fossa latentium articulus primus brevis cylindricus, secundus brevis externe conico curvato processu, tertius aequalis secundo sed brevior, quartus conicus. Pedes uniarticulati unguibus duobus magnis. Appendices aidothecae breves, lineares.

Körper oval, platt gedrückt. Kepf mit den Augen dreieckig, Stirn schmal, Augen gross, stark hervortretend, von oben gesehen, dreieckig, von der Seite nierenförmig. Die viergliedrigen dicken Fühler liegen in einer . Grube, welche sich um den innern untern Rand der Augen krümmt. Ich sehe das erste Fühlerglied kurz cylindrisch, das zweite nach aussen mit einem konischen nach vorne gebogenen Fortsatz, das dritte dem zweiten gleich, doch etwas kleiner und der Fortsatz mehr gegen die Spitze des Fühlers gekrümmt, das vierte kegelförmig, dick, kurz mit stumpfer Spitze. Der dreigliedrige Schnabel reicht kaum bis an die Vorderhüften, das erste Glied kurz, kegelförmig mit stumpfer Spitze nach oben, das zweite um die Hälfte länger als das erste, konisch gegen die Spitze verschmälert; das dritte Glied kegelförmig spitz, nur halb so lang als das zweite. Vorderrand des Pronotums beinahe um die Hälfte schmäler als der Hinterrand, nahe den vier Rändern läuft ringsherum eine Furche. Prosternum viereckig, von den Vorderbeinen grösstentheils verdeckt, die Hufpfannen nahe dem Vorderrande eingefügt. Mesosternum vierseitig mit breiterem Vorderrande. Scapula dreieckig. Metasternum klein, an der Spitze scharf dreieckig. Pleura vierseitig mit ausgebuchteten Seiten. Das erste Segment des Bauches ist klein, die vier folgenden ziemlich gleichgebildeten grösser, das sechste viereckig mit einer vorderen abgerundeten und hinteren Ecke, welche in der Mittellinie liegen und mit zwei seitlichen Ecken. An der Oberseite des letzten Segments zwei linienförmige Geschlechtsscheiden, welche den Hinterleib etwas überragen. Die Vorderbeine zum Rauben, deren Schenkel verdeckt, zusammengedrückt, an der innern sammtartig behaarten Seite längs der Mitte eine Längsfurche; Vorderschienen etwas gekrömmt, vierkantig, ebenfalls init einer die ganze Länge durchlaufenden Rinne an der untern Seite. Vorherfüsse aus einem den Schienen gleichgebildeten kurzen Gliede mit z ke) grossen Krallen bestehend. Die Mittel- und Hinterbeine stark plattgedrückt. Mittelschienen am Grunde cylindrisch, erweitern sich gegen das Ende, werden ganz flach, sind an der Spitze abgestutzt, an der obern Seite verläuft

eine breite Rinne. Dasselbe stellt sich bei den Hinterschienen dar, nur sind diese um ein Drittheil länger und stärker. Mittelfüsse doppelt so lang als die Vorderfüsse, aus einem Fussgliede mit zwei grossen Krallen bestehend, von oben nach unten platt zusammengedrückt. Hinterfüsse beinahe doppelt so lang als die Mittelfüsse, im Bau diesen gleich.

Lethocerus cordofamus 200. Körper röthlich - braun mit schwärzlicher Spitze des Hinterleibs, glänzend, der Bauch und hintere Rand der Mittel- und Hinterschenkel und zwei Reihen an den Mittel- und Hinterschienen mit gelblichen langen Haaren besetzt. — Länge: ein Zoll und neun ein halb Linien, grösste Breite zehn Linien. Aus Kordofan in Afrika.

Diese Beschreibung ist wohl von einer Larve genommen, wie die Abbildung zeigt, doch ist selbe so charakteristisch, dass es nicht zweitelhaft ist, ob diess Genus beschrieben sei oder nicht.

### Erklärung der Tafeln.

Tafel I. Lymnogeton Fieberi m. a. Kopf von oben, b von unteu, c. von der Seite; d. Fühler von oben geseben; e. Vorderbein; f. Mittelbein, g. Hinterbein; h. Querdurchschuitt einer Mittelschiene; i. Pronotum; k. Flügel; l. Unterseite des Insekts ohne Beine; m. Insekt von oben.

Tafel II. Lethocerus cordofanus m.: a. Kopf von oben; b. von unten; c. von der Seite; d. Vorderbein; e. Mittelbein; f. Hinterbein; g. Fühler von oben gesehen; h. Unterseite des Insekts ohne Beine; i. Insekt von oben.—

3. Auszug aus einem Briefe von G. Zanardini an Herrn Ludw. Ritter v. Heufler:

"— non essendomi dall' amico Professore Meneghini fin ora pervenuto notizia intorno alla B angia latissima da Lei scoperta in Tirolo, e dolendomi di osservare verso di Lei un troppo lungo silenzio, mi procuro intanto il piacere di annunziarle che la conferva da Lei graziatami quando ebbi l'onore di visitarla, come sospettai, non è certo la C. glomerata ma trovo ch'essa corrisponde co' suoi caratteri ad alcuna delle specie finora descritte dagli autori. Nella fiducia quindi ch'essa sia effettivamente nuova, avrà la bontà di permettere ch'io qui sotto trascrivi la frase diagnostica intitolando questa bella specie col riverito di Lei nome. Se Ella fosse per pubblicare qualche lavoro sopra le crittogame del Tirolo avro molto piacere di vedere aggiunta anche questa specie:

Conferva (Cladophora) Heufleri: Zanard:

C. gigantea, bipedali et ultra, filis viridibus rigidissimis pri-

mariis subdichotomis  $\frac{1}{18}$  lin crassis, fasciculato-contortis, laxe ramosis, ramulis ultimis  $\frac{1}{45}$  lin. crassis, unilateralibus approximatis, articulis inferioribus diametro sesqui - quadruplo, superioribus duplo longioribus. In Tirolo meridionali legit Heufler.

- 4. Die Fortsetzung der Beiträge zur Flora der Karpathen von Herrn Prof. Hasslinzsky in Eperies (folgt im Anhange.)
- 5. Beobachtungen über deutsche Gistschlangen von Herrn Anton Müller aus Brünn.

Herr Ludwig Ritter v. Heufler übergibt dem Verein sein aus 12 Fascikeln bestehendes Herbar siebenbürgischer Pflanzen, und beschreibt ferner 3 von ihm neu aufgefundene Algen, welche er in riesigem Formate abgebildet zur Ansicht bringt. — (Der vollständige Vortrag folgt im Anhange.)

Zum Schlusse wird den Mitgliedern bekannt gegeben, dass in Zukunst für den bezahlten Beitrag Jahreskarten erfolgt werden.

# Versammlung am 5. Mai 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

### \*Neu eingetretene Mitglieder:

Herr Eudoxius von Hormuzaki, Gutsbesitzer in der Bukowina. Frau Josefine Kablik, Apothekerin in Hohenelbe.

Herr Dr. Franz Lanza, Prof. in Zara.

- Alex. Raynoschek.
- Karl Scheffter, Beamter an der Sparkassa.
- Alois Valenta.
- Jakob Kaar.
- Ludwig Wallner.
- Moriz Weitlof.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

110 Species Algen in 210 Exemplaren aus Dalmatien, Geschenk des Hrn. J. Mann.

Berichte der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Giessen. 2 Hefte. 8°.

Zum Sehriftentausch von dieser Gesellschaft.

1 Schachtl mit 66 Arten Käfer in 136 Exemplaren und 25 ausgestopfte Vögel. Geschenk des Hrn. Schwab in Mistek.

Die immergrünen Einöden von Pola 8°.

Die Laubmoose von Tirol 80.

Nachrichten über den Zustand der Botanik in Tirol. 80.

Naturwissenschafliche Bemerkungen über Istrien. 80.

Bericht über den tirolischen Pflanzengarten des Ferdinandeums. 8°.

Geogr. bot. Bemerkungen auf einer Reise durch Oezthal und Schnals. 8°. Die Golazherge in der Tschitscherei. 4°.

Sämmtlich Geschenke vom Hrn. Verf. L. R. v. Heufter.

Würtembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte 1845 — 1848 9 Hefte und Abhandingen der naturf. Gesellschaft in Görliz 1. 2. 4. Band. Geschenk von Frauenfeld zur Ergänzung.

Collez. conchyl. dei contorni di Venezia da Fr. Vallardi, 8°. Geschenk des Hrn. Prof. Carrara.

Herr Johann Bayer liest über die Flora von Tscheitsch in Mähren:

Der kleine Ort Tscheitsch liegt zwei Meilen nordwestlich von Göding an der Poststrasse nach Brünn, an einem ungefähr 200 Fuss grossen, nicht tiefen See. Diesen umgeben kalkhältige, mit häufigen Braunkohlenschichten durchzogene, kahle Mergelhügel eines jungen Flötzgebirges.

Seine nächsten nördlichen Umgebungen sind fruchtbare Wiesen und Getreidefelder. Das südliche Ufer besteht zunächst aus sumpfigen Wiesen, welchen entlang sich eine Reihe trockener Hügel von kaum 180' Höhe mit ihren gegen den See mündenden ehemaligen Buchten anschliesst.

Diese von weitem höchst öde scheinenden Hügel mit ihren grasreichen Thälern beherbergen einen Pflanzenreichthum, der jeden Botaniker, welcher dieselben zum ersten Male besucht, im höchsten Grade überrascht.

Schon aus einer bedeutenden Entfernung fallen an den Hitgelabhängen zerstreute Gruppen strauchartig scheinender Pflanzen auf, die bei der Aunäherung nach und nach als die buschigte Crambe Tataria Jcq. erkannt werden.

Von dieser höchst interessanten Pflanze gab Clusius die erste Nachricht, welcher sie von Balthasar de Bathyan aus Ungarn jenseits der Donau erhielt, und von welcher er sagt, dass sie besonders bei den Tataren gebräuchlich sei, ohne welche diese durch jene grossen, von allen geniessbaren Vegetabilien entblössten Wüsten keine Reise unternehmen könnten, daher stamme auch der Name Tataria.

Jacquin erhielt dieselbe zuerst auf sein Ersuchen durch den Chirurgen Engelsdorfer im October 1777 ebenfalls aus Ungarn, mit der Nachricht, dass die gekochte Wurzel in der Gegend von Debreczin und anderwärts gegessen werde.

Später sandte ihm dieselbe der geistliche Präfect in Feldsberg Norhert B.o ccius aus Mähren, mit der Angabe, sie bei dem Dorfe Hurtau nächst Aussitz gefunden zu haben, wo sie Hieronymus-Wurzel genamt werde. Von dort soll sie nach Böhmen gebracht worden sein, weil sie als ein nahrhaftes Viehfutter die Milch vermehre. Reich en bach citirt denselben Standort nach Jacquin. Allein mir sind weder die Orte Hurtau und Aussitz in Mähren, noch irgend ein Vorkommen der Pflanze in Böhmen bekannt. Bei Hurtau, wie Koch und Kittel schreiben, kommt sie nicht vor, wehl aber au einigen audern Orten in der Nähe von Tscheitsch.

Jacquin schickte sie an Pallas nach Petersburg, welcher antwortete, sie werde von den Don'schen Kosaken roh und gekocht häufig genossen, und komme üher dem 51 Grad nördl. Breite nicht mehr vor.

Professor Hochstetter, damais Superintendent in Brünn, sandte die Tscheitscher Pflanze, jedoch ohne reife Früchte, an Reichenbach, welcher sie als *C. aspera M. B.* bestimmte. Er sagt jedoch in der neuen Ausgabe seiner Flora, er würde nicht widersprechen, wenn Jemand glaubte, dieselbe sei eine steif behaarte Abänderung der *C. Tataria*, da die Behaarung wandelbar zu sein scheine, und die Länge des Staubfadenzahnes abändere.

Seine Diagnose passt schon darum nicht auf die Tsobeitscher Pflanze, weil er, wie er selbst sagt, keine reifen Früchte erhielt, die er, so wie De Candolle, als runzlich bezeichnet, was nur bei den vertrockneten Früchten der Fall ist; denn im frischen Zustande sind sie ganz glatt und glänzend, wie eine frische grüne Erhse.

Wenn man die Diagnosen der Autoren von vier Arten Crambe vergleicht, nämlich von C. Tataria Jcq., C. aspera M. B., C. grandistora DC. und C. orientalis L., so bleibt zu ihrer Unterscheidung nur übrig, dass C. aspera runzliche, die drei übrigen aber glatte Früchte haben. Da aber Reichen bach die Tscheitscher Pflanze mit einer aus Sarepta — wahrscheinlich echten C. aspera — verglich, und beide für einerlei hält, die Tscheitscher aber keine runzliche Früchte hat, so fällt dieser Unterschied weg. Die Abbildung der C. aspera zeigt bei Delessert und Reichenbach nur ganz junge Früchte der Tscheitscher Pflanze, oder solche, welche in der Entwicklung vor den ausgebildeten zurückgeblieben sind.

Ferner werden der C. aspera und C. grandistora solia pinnati-partita; der C. Tataria solia decomposita und der C. orientalis solia pinnatistida zugeschrieben. Die C. Tataria soll sich pinnatis dentatis incisis; die C. aspera lobis oblongo-linearibus; die C. grandistora lobis oblongis acute inciso-dentatis, und die C. orientalis lobis dentatis unterscheiden; endlich und hauptsächlich soll die C. Tataria ansangs seharse Blätter und einen scharsen Stengel haben, später aber kahl sein; C. aspera soll scharse Blätter und Stengel; grandistora kahle Blätter und Stengel, und orientalis scharse Blätter und kahle Stengel haben.

Diese an und für sich schon schwer abzugrenzenden Merkmale, wo

überdies der Ausdruck "asper" kaum passend ist, und eher hispidus und setosus anwendhar wäre, unterliegen bei einer so grossen, buschichten und welt verbreiteten Pflanze vielen Abänderungen, und man kann sich nach diesen Diagnosen bei Tscheitsch alle vier Arten nach Belieben aussuchen.

Ich habe im Prager botanischen Garten C. Tataria, aspera und grandiflora durch einige Jahre beobachtet, an den ausgebildeten, sehr schönen Exemplaren aber nie einen wesentlichen specifischen Unterschied herausfinden können.

Die C. orientatis ist zwar in den Abhildungen von den übrigen drei wenigstens in der Blattform, ziemlich unterschieden, allein selbst De Candolle sagt von ihr: "Species forsan non rite definita et duas stirpes inter se diversus colligens." Die angegebenen Diagnosen passen auch auf viele Individuen der Tscheitscher Pflanze.

Die De Candolle'schen Varietäten von C. Tataria α. ungarica und β. taurica können unmöglich als constant unterschieden werden.

Wenn man bedenkt, dass alte vier Arten die südöstlichen Steppen zum Vaterlande haben; dass die Wurzeln schon zur Zeit der Römer als eine gewöhnliche Nahrung bekaunt waren, und auf langen Reisen mitgeführt wurden, so bin ich geneigt anzunehmen, dass die vier genannten Arten von Crambe arsprünglich nicht specifisch verschieden sind, sondern dass ihre theils natürliche, theils künstliche Verbreitung unter verschiedenen Einflüssen auch verschiedene Abänderungen veranlasste. Sie verhalten sich vielleicht wie die vielen jetzt vorkommenden Formen von Solanum tuberosum zu der Urspecies. Die mährische Crambe dürfte durch Menschenwanderungen dahin gelangt sein.

Uebrigens Sind die Blüthen, welche schon im April erscheinen, von starkem Honiggeruche, wie auch Pallas angibt.

Sie heisst in der Tscheitscher Gegend Aron-Wurzel, und wird zuweilen als Arznei für das Vieh gebraucht, von den Eigenthümern der damit bewachsenen Wiesen aber Wegen der Unterdrückung des Graswuchses durch eigene Instrumente — jedoch bisher vergeblich — auszurotten gesucht.

Eine andere interessante Pfianze jener trockenen Hügel ist Orobus lacteus M. B., welche Reichenbach passend charakterisirt und gut abgebildet hat. Koch sagt zwar, er habe nach Vergleichung vieler Exemplare aus verschiedenen Gegenden die Ueberzeugung gewonnen, dass sie und Orobus albus L. fil. zu Einer Art gehöre. Man muss aber sehr zweiseln, dass er auch die Tscheitscher Pfianze mit ihren ausserordentlich langen, spindelförmigen und schwarzen Wurzeln gesehen babe. Sie blüht schon gegen die Mitte des April. Ich halte sie mit O. albus nicht für einerlei.

Draba nemoralis Ehrk., welche Schlosser in seiner mährischen Fiora mit einem (?) anführt, und welche Koch und Reichenbach in Ungarn angeben, wächst ziemlich häufig auf den Wiesen am nördlichen Ufer des Sees.

Euclidium syriacum R. Br, wächst häufig in der Nähe von Tscheitsch

gegen Kobily auf Ackerrainen und Feldwegen, ungefähr wie Lepidium Druba.

Diese vier Pflanzen scheinen in der Gegend von Tscheitsch ihre nordwestlichste Verbreitung zu haben.

Um ein Bild der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit jener Flora zu entwerfen, will ich der angemessenen Kürze halber nur noch die interessantesten Arten jener Pflanzen anführen, welche in der nächsten Umgebung des Tscheitscher Sees ausser vielen anderen gemeineren Arten vorkommen:

Salicornia herbacea, Veronica longifolia, Schmidtii; Utricularia vulgaris, intermedia; Iris variegata, pumila, diese in allen möglichen Varietäten; Cyperus flavescens, Scirpus Tabernomontani, Crypsis aculeata, alopecuroides; Hierochloë borealis, Corynephorus canescens, Plantago maritima, arenaria; Heliotropium europaeum, O n o s m a echioides, arenarium; E c hi u m rubrum, C a m p 4nula Bononiensis, sibirica; Verbas cum phoeniceum, Glaux maritima, Chenopodium rubrum, Botrys; Schoberia maritima, Kochia arenaria, prostrata; Bupleurum tenuissimum, Trinia glauca, Gagea pusilla, Rumex maritimus, Gypsophila paniculata, fastigiata; Alsine marina, Lychnis viscosa, Glaucium corniculatum; Adonis vernalis. Ranunculus illyricus, Lingua; Thalictrum montanum, divaricatum, flexuosum, galioides; Nepeta pannonica, Phlomis luberosa, Biscutella laevigata, Senebiera Coronopus, Sisymbrium pannonicum, Polygala uliginosa, Vicia villosa, Tetragonolobus siliquosus; As tragalus hypoglottis, austriacus, exscapus, pilosus; Dory cnium pentaphyllum. Hy pericum pulchrum, elegans, Jurine a mollis. Helichrysum arenarium, Aster Tripolium v. pannonicus, Cineraria campestris, Senecio Dorla, tenuifolius; Leontodon salinus, serotinus, palustris, Taraxaci; Scorzonera hispanica, purpurea, parviflora; Sturmia Loeselli, Euphorbia Gerardiana, villosa, procera; Carex stenophylla, paradoxa, hordeiformis; Salix angustifolia; Hydrocharis Morsus-ranae, etc.

Obschon Mähren überhaupt einen grossen Reichthum interessanter Pflanzen besitzt, so bestehen hierüber bis jetzt doch nur zwei unvollständige Specialfioren: Eine Aufzählung von Rohrer und Mayer vom Jahre 1835, zu welcher Dr. Reissek im Jahre 1843 in den mährischen Mittheilungen einen bedeutenden Nachtrag geliefert hat; dann Schlosser's Flora vom Jahre 1843, zu welcher bereits wieder von einigen Botanikern und mir Nachträge gesammelt wurden.

Fast eben so sparsam, wie die Fleren, sind in Mähren die Botaniker selbst, so dass einige Gegenden noch gar nicht heimgesucht worden sind. Es würde sich daher gewiss der Mühe lohnen, wenn dieses Nachbarland zuweilen von fleissigen Botanikern besucht würde. Vor allem würde ich die Umgebnugen von Lundenburg, Göding, Tscheitsch, Scharditz und den süd-

östlichen Theil anempfehlen, weil ein Ausflug dorthin mit Hilfe der Eisenbahn weder kostspielig noch zeitraubend ist.

Ehen so ergiebig dürfte ein Ausflug in jeue Gegenden für Entomologen sein, weil deren Besuche meines Wissens noch sparsam sind.

Die günstigste Zeit zu einer Excursion nach Tscheitsch ist vor oder gegen die Mitte des Juni, weil in der zweiten Hälfte die Heuernte beginnt, und bei dieser Gelegenheit ein grosser Theil der interessantesten Pflanzen den Kühen zum Opfer fällt.

Herr Kustos Vinc Kollar zeigt Luzernerklee vor, welcher von *Epilachna globosa Ill.* bedeutend gelitten hatte, und bemerkt Folgendes:

Die natürliche Käfer-Familie "Coccinellinae" enthält bekanntlich viele Gattungen, deren Arten sich theils von Blatt- theils von Schildläusen nähren und daher im Haushalt der Natur zu den nützlichen Thieren
gezählt zu werden verdienen. Nur eine Gattung dieser Familie, "Epilachna Chevr.", macht eine Ausnahme, indem die einzige bei uns bisher bekannte Species, die Epilachna globosa Illig. ein Pflanzenfresser ist
und das in landwirthschaftlicher Beziehung sehr wichtige Futtergewächs
den Luzerner Klee, Medicago sativa, zu ihrer Nahrung wählt.

Schon im ersten Frühjahr, wenn der Klee zu treiben anfängt, findet sich das überwinterte Insect, als Käfer, ein, benagt die zarten Blätter an ihren Rändern sowohl, als stellenweise an ihrer Oberfläche, die verletzten Stellen werden welk und missfärbig und das ganze Feld gewährt, wenn die Beschädigung durch anhaltend trockne Witterung begünstigt wurde, einen traurigen Anblick und erleidet natürlich einen nicht unbedeutenden Ausfall an Erträgniss.

Viel grösser wird der Schaden später, wenn nebst dem vollkommenen Insecte auch seine Larve an der Verwüstung Theil nimmt.

Der Käfer legt nämlich schon Anfangs Mai, und bei günstigen Witterungsverhältnissen vielleicht sogar noch früher seine Eier an die Futterpfianze selbst, oder an andere ihr beigemengte Gewächse, aus denen sich noch im Verlaufe desselben Monats die Larven entwickeln; denn ich traf sie vor mehreren Jahren um die Mitte Junius schon völlig erwachsen und zur Verpuppung reif, ich sah auch um diese Zeit einzelne Kleefelder, namentlich auf Auhöhen und steinigen Boden gelegene so übel zugerichtet, dass die Eigenthümer auf den Schuitt der Futterpfianze verzichteten, da fast nichts als die Stängel und Blattstiele, und auch diese stark benagt übrig geblieben waren.

Ich habe in den Schriften der hiesigen k. k. Landwirthschaftsgesellschaft auf die Bedeutung dieses Insects bereits aufmerksam gemacht und von seiner Naturgeschichte die wichtigsten Momente mitgetheilt, ich habe auf die Mittel zu seiner Verminderung und Vertilgung aufmerksam gemacht, und ich erlaube mir daher der geehrten Versammlung nur noch meine jüngsten die Oekonomie dieses wichtigen Thieres betreffenden Beobachtungen mitzutheilen und auf ein neues auf diese Beobachtung basirtes Mittel aufmerksam zu machen:

Ich san, als ich Anfangs April an einem heiteren Tage durch Mödling glug, die Wände der Häuser dicht mit dem Kleeschädling besetzt. Die Thiere mochten mit der letzten Klee-Fechsung vom Felde auf den Futterboden geschafft worden sein und, durch die warme Witterung angelockt, ihr Winterquartier eben verlassen haben. Man hätte hunderte von den Wänden kehren können. Diese Erscheinung hat sich gewiss durch mehrere Tage wiederholt, so lang die Thiere im Freien noch kein Futter fauden, und jeder Hausetgeuthümer hätte mit geringer Mühe, wenn er die Bedeutung dieses Gastes geahnt, mit einem Federbart eine Menge seiner Kleefeinde auf ein untergehaltenes Gefäss berabkehren und vertilgen können.

Als ich am gestrigen Tage (4. Mai) Mödling in gleicher Absicht besuchte und nach dem Insect an den Wänden der Häuser forschte, fand ich nur noch sehr wenige, die sich im Orte verspätet; auf den nahe gelegenen Kleefeldern war aber fast jede Pflanze mit einem Pärchen besetzt, und die Wirkung ihres Frasses war, wie die Pflanzen, die ich hier vorzulegen die Ehre habe, zeigen, nur zu deutlich wahrzunehmen. Nicht minder zahlreich fand ich bereits auf dem Klee und andern Pflanzen, die kaum ½ Linie laugen, kegelförmigen Eier, die durch ihre citronengelbe Farbe leicht in die Augen fielen.

Sehr viel würden zur Verminderung dieses so wie aller anderer Insecten Hühner und Truthühner beitragen, wenn sie zur Zeit, wo der Kleenoch nicht boch ist, auf die Felder getrieben werden könnten.

Die Larve ist eiförmig, von der Grösse eines Weizenkorns (2½ Linie lang, 1 Linie breit) nach oben gewölbt, unten flach; in sechs Längsreihen mit Dornen besetzt; Kopf und letztes Segment unbewehrt. Die einzelnen Dorne ringsum weichstachlicht. In der Jugend gelblich-weiss, auf dem Rücken zwischen den Dornen mit einzelnen schwarzen Punkten bestreut.

Die erwachsenen Thiere führen längs des Bückens auf jeder Seite zwei feine unterbrochene Linien, die vom 4. Segment bis zum hinteren Ende herablaufen.

Die Verpuppung findet an der Pflanze statt, und das vollkommene Insect verlässt schon nach \$4 Stunden die Puppenhülle.

Herr Ludw. Miller bringt dres neue Staphylinen der Wiener Gegend:

Schon vor mehreren Jahren, hei der ersten Bearbeitung meiner Staphylinen, habe ich mich vergebens bemüht, die Bestimmung dreier Arten aus
der Wiener Gegend zu eruiren. Ich konnte mich damals nicht entschließen,
sie als neue Arten zu veröffentlichen, theils, weil ich nicht Gelegenheit
hatte, eine grössere Anzahl Thiere zu vergleichen, da meine Sammlung
noch unvollständig war, theils, weil dieselben zu den gemeinsten der hier
vorkommenden gehören. Nachdem ich jedoch in der Folge in den Besitz der
meisten europäischen staphylinen kam, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass
diese drei Arten noch unbekannt sind.

Die erste Art gehört der Gattung Paederus an, von welcher bis jetzt neun europäische Arten bekannt waren, die obwohl in der Farbe, Grösse und Gestalt einander höchst ähnlich, doch durch bestimmte Merkmale unterschieden sind, und sich nach dem Mangel oder Vorhandensein der Flügel in zwei Gruppen theilen. Bei der ersten Gruppe ist das Halsschild kuglig, die Flügeldecken kurz, und der Hinterleib gegen die Spitze erweitert. Bei der zweiten Gruppe, nämlich den Gefügelten, ist das Halsschild länglich, die Flügeldecken länger als das Halsschild und der Hinterleib gleichbreit.

Die neue Art hat nun das Eigenthümliche, dass sie die Charaktere beider Gruppen in sich vereinigt; sie hat nämlich das kuglige Halsschild der ersten, dann das Vorhandensein der Flügel und den gleichbreiten Hinterleib der zweiten Gruppe. Die Farbe ist, wie bei fast allen Paederen, roth, der Kopf, die Spitze der Schenkel, Brust und die beiden letzten Hinterleibssegmente schwarz, Flügeldecken blau.

Dieses Thier wurde ohne Zweifel bisher verkannt, und mit Paederus litteralis Grv. verwechselt, mit dem es jedoch ausser der Farbe und Grösse nichts gemein hat. P. litteralis ist bei Wien selten, und scheint mehr gebirgige Gegenden zu lieben, während die neue Art sowohl auf Bergen als in der Ebene höchst gemein ist. Ich gebe ihm den Namen Paederus vulgaris

Die zweite Art ist eine der, an Arten zahlreichen Gattung Aleochara. Sie ist der A. tristis zunächst verwandt, und wahrscheinlich mit ihr verwechselt. Die neue Art ist aber etwas grösser und kräftiger gebaut,  $2\frac{1}{3}-3$  Lin. lang, schwarz, an der Spitze der Flügeldecken mit einer rothen Makel im Allgemeinen stärker punktirt, und vorzüglich durch die grobe, weitläufige Punktirung der Oberseite des Hinterleibes, welche die hintere Hälfte der einzelnen Segmente fast frei lässt, unterschieden.

Dieses Thier ist ebenfalls um Wien gemein; ich habe es häufig am Laaer Berge, und auf den Bergen bei Petersdorf im Kühkoth gefunden.

Die dritte Art endlich, einer der kleinern Staphylinen, da sie nur 1 Lin. lang ist, gehört der Gattung Megarthrus aus der Gruppe der Proteininen an. Von Megarthrus waren 4 Arten bekannt, die alle in der hiesigen Gegend vorkommen; sie unterscheiden sich in der Farbe und in der Form des Halsschildes. Eine Art ist schwarz, mit rothen Füssen und an den Seiten gerundetem Halsschild, die zweite ebenfalls schwarz mit rothen Füssen, das Halsschild in der Mitte gezähnt, bei der dritten ist das erste Glied der Fühler, die Füsse und die Seiten des Halsschildes roth, die vierte Art ist gelb mit schwarzem Kopfe.

Die neue Art ist der dritten, dem Megarthrus denticollis verwandt, und durch die ganz schwarzen Fühler und die Bildung der Vorderwinkel des Halsschildes von allen audern constant verschieden. Diese treten nämlich nach seitwärts vor, und bilden rückwärts ein kleines Zähnchen.

Der Käfer kömmt in Quisquilien vor; ich habe ihn im Schönbrunner Parke gefunden, in grösserer Anzahl wurde er im Garten des Theresianums von Herrn Braunhofer gefunden.

### Paederus vulgaris:

Alatus, niger, elytris cyaneis, thorace globoso, abdominis paralleli segmentis quatuor primis pedibusque rufis, femoribus apice nigris, antennis testaceis, medio fuscis. Long:  $3\frac{1}{2}$  lin.

Etwas kleiner als *P. littoralis*. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das dritte Glied fast doppelt so lang, als das zweite, gelb, das 5.—10. braun. Die Maxillar-Palpen gelb, an der Spitze braun Mandibeln schwarz. Kopf kaum breiter als das Halsschild, rund, schwarz, glänzend, zerstreut punktirt. Halsschild von der Breite der Flügeldecken, rund, gewölbt, roth, glänzend, am Rücken mit 2 Reihen Punkten besetzt. Schildchen roth punktirt. Die Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, blau, grobrunzlich punktirt. Der Hinterleib parallel, sparsam und fein punktirt roth, glänzend, die 2 letzten Segmente schwarz. Die Brust ist ganz schwarz, die Füsse roth, die Schenkel an der Spitze schwarz. Bei Wien überall gemein.

# Aleochara nigripes:

Nigra, nitida, elytris thorace brevioribus, maculu apicali rufa, thorace vage, subtiliter, abdomineque minus confertim fortiter punctato. Long. \$\frac{3}{2}-8\$ Lin.

Schwarz, glänzend. Die Fühler etwas länger als der Kopf, das 2. und 3. Glied gleichlang, dünn, die übrigen gegen die Spitze verdickt. Die letztern Glieder kürzer als breit. Der Kopf fein und sparsam punktirt. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, fast doppelt so breit als lang, alle Winkel abgerundet, die Punktirung ziemlich fein und etwas weitläufig. Die Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, grob und dicht punktirt, am Hinterrande neben der Naht mit einer rothen Makel. Der Hinterleib gleichbreit, die Punktirung auf der Oberseite grob und nicht sehr dicht, die hintere Hälfte der einzelnen Segmente fast frei lassend. Schenkel und Schienen schwarz, die Tarsen braun. Bei Wien häufig im Kühkoth.

### Megarthrus affinis.

Nigro-piceus, subopacus, thoracis margine laterali, geniculis, tibiis, tarsisque rufis, thoracis angulis anterioribus explanatis. Long. 1 lin.

Von der Grösse und Gestalt des Megarthrus denticoltis. Die Fühler ganz schwarz. Kopf runzlig punktirt, die Stirn zu beiden Seiten mit einem Längseindruck, vorn gerandet. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, doppelt so breit als lang, gegen die Spitze verschmäiert, schwarz, an den Seiten rothgelb; der Seitenrand schwach gerundet, die Vorderwinkel etwas seitwärts vortretend, die Hinterwinkel ausgerandet, zweizähnig; die Oberseite etwas gewölbt, sehr dicht punktirt mit einer tiefen Längsrinne. Schildchen dicht punktirt. Die Flügeldecken sehr dicht und feiner als bei Megarthrus denticollis punktirt mit röthlichem Hinterrande. Der Hinterleib dicht und fein punktirt. Die Schenkel sind braun, ihre Spitze, die Schienen und Tarsen roth. Um Wien in Quisquilien.

Herr Cust. Adjunkt Heckel gibt ein Verzeichniss der Fische des Donaugebietes in der ganzen Ausdehnung des österreichischen Kaiserstaates.

Ich übergebe der verehrten Versammlung im Nachfolgenden ein Verzeichniss der Fische des Donaugebietes im österreichischen Kaiserstaate. Es ist diess meines Wissens das erste, welches seit Marsilius Zeiten (1726) nach eigener Untersuchung und wissenschaftlicher Sichtung der Arten der Oeffentlichkeit übergeben wurde; auch wil! ich damit keineswegs sagen, dass nun die Kenntniss unserer Donaubewohner erschöpft sei, und keine neuen Arten mehr auftauchen könnten, die nicht schon in diesem Verzeichnisse euthalten wären; es soll im Gegentheile vorzüglich dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Naturfreunde unseres weiten schönen Vaterlandes auf die Bewohner seines Hauptstromes mit vergrösserter Theilnahme hinzuleiten. Es fehlt, und zwar in neuester Zeit, nicht an Werken, worin auch unsere Donaufische herücksichtiget wären; allein da sie entweder nicht auf eigener Erfahrung beruhen, oder die Autoren nicht in der Lage waren, die Fische der Donau mit jenen aus anderen europäischen Flüssen, vorzüglich der nordischen, zu vergleichen, so sind sie sämmtlich, so wie auch die älteren Werke, besonders aber Bloch und Reisinger, nur mit der grössten Vorsicht zu gebrauchen.

Marsilius kannte (1726) in dem gauzen österreichisch-ungarischen Denaugebiete bloss 44 Arten; Kramer (1756) zählt deren 38 in Unter-österreich mit dem Neusiedlersee; Meidinger (1785) 46 in Oberösterreich allein; Reisinger (1830) 67 in Ungarn, und Fitzinger (1832) gibt 58 Arten im Erzherzogthume an.

Der Aal, welcher von allen Schriftstellern in der Donau angegeben wird, kommt darin nicht vor, so wenig wie der Stör, der Lachs, die rothe Orfe und gar manche andere Arten, welche bloss durch die Feder Donauwasser tranken. Der Aal wird zwar zuweilen wirklich in der Donau gefaugen; allein es ist erwiesene Thatsache, dass alle diese einzelnen Fälle nur davon herrühren, dass den Fischhäudlern, welche diese Thiere aus andern, nord- und südwärts ablaufenden Flüssen zum Verkaufe hierher bringen, mauchmal ein oder das andere Stück, ja sogar wie es sich einstens in Nussdorf bei Wien zutrug, eine bedeutende Anzahl entweichet, die dann in der Donau ihre Freiheit suchen, sich aber nie darin vermehren, und selbst absichtlich an gesicherten Orten eingesetzt, binnen Kurzem spurlos verschwinden.

Ich habe in diesem Gebiete bis jetzt 77 Arten unterschieden, nämlich :

- 1. Perca fluviatilis L. Barsch. In der Donau und deren Nebenbächen.
- 2. Lucioperca Sandra. Cav. Schiel. In der Donau. Wird im Plattensee sehr gross und heisst dort Fogas. In der Gegend von Salzburg, wo er Sandart heisst, sagt man, er sei aus Frankreich gekommen, was aber nicht sein kann, da er in Frankreich sich nicht findet, und erst in neuerer Zeit versucht ward, ihn aus Preussen dahin zu verpflanzen.
- 3. Acerina vulgaris. Cuv. Kaulbarsch. Donau und deren Nebenflüsse.
- 4. Schraetzer Cuv. Schraz. In der Donau.
- 5. Aspro vulgaris Cuv. Streber. Ebendaselbst.
- 6. Zingel. Cuv. Zingel. Ebendaselhst.
- 7. Cottus gobio L. Kopp. In Bächen.
- 8. poecilopus Heck. Moldava in der Bukowina:
- 9. Cyprinus Carpio L. Karpfen. Donau.
- hungaricus Heck. Theisskarpfen. Neusiedlersee, Theiss, untere Donau.
- 11. Carpio Kottarii Heck. Halbkarass. Neusiedlersee. Man hält ihn daselbst für einen Bastard von Cypr. Carpio und Car. Gibelio, was aber nicht sein kann, da er auch in Frankreich an Orten vorkommt, wo entweder der Karpfen oder die Karausche ganz fehlt.
- Carassius vulgaris Nits. Karass. Ist keineswegs gemein. Von mir bis jetzt nur im Balaton gefunden.
- gibelio Bloch. Gareissel. Gemein in der Donau, vorzüglich in den Ausständen derselben.
- 14. Rhodeus amarus Ag. Bitterling. In Bächen und Donaulachen.
- 15. Barbus fluviatilis Ag. Barbe. In der Donau.
- 16. Petenyi Heck. In der Szamos, Maros, Aluta in Siebenbürgen; noch unbeschrieben. Unterscheidet sich vom vorigen dadurch, dass er keinen Knochenstrahl in der Rückenflosse hat.
- 17. Gobio fluviatilis Ag. Kressling. In Bächen.

- 18. Gobio Uranoscopus Ag. In der Cserna bei Mehadia, und iu der Save.
- 19. Tinca chrysitis. Ag. Schleye. Donau.
- 20. Abramis Brama Cuv. Brachse. Donau.
- 21. Vetula Heck. Bloss im Neusiedlersee.
- 22. Vimbo. Cuv. Donau. In Wien Rheinankel genannt, wohl zu unterscheiden von dem unter gleichem Namen in den oberösterreichischen Gebirgsseen vorkommenden Coregonus Nr. 61.
- 23. Leuckartii, Heck. Spizpleinze. Bei uns in der Donau selten.
- 24. Schreibersii. Heck. Eigentliche Pleinze der Donau.
- 25. Ballerus. Cuv. Pleinze des Neusiedlersees.
- 26. Blicca argyroteuca. Heck. Zobelpleinze. Donau.
- Pelecus cultratus. Ag. Sichling. Balaton, Donau. Streicht im Plattensee in gewissen Zeiten so, häufig und in Zügen wie Häringe.
- 28. Alburnus lucidus Heck. Windlauben. Donau.
- 29. obtusus Heck. Laube. Neusiedlersee; uubeschrieben.
- 30. Mento. Ag. In Gmunden Hasel genannt. Gebirgsseen.
- 31. bipunctatus Heck, Reisslauben, In Bächen.
- 32. Aspius rapax Ag. Schied. Donau.
- 33. Scardinius erythrophthalmus. Heck. Bothfeder. In Seen,
- 34. Scardinius macrophthalmus. Heck. Tirol bei Kizbüchl, erst in neuester Zeit unterschieden; noch unbeschrieben.
- 35. Idus melanotus. Heck. Gängling. In der Donau.
- 36. Leuciscus rutitus Klein. Rothauge. In Bächen.
- 37. lividus Heck, Balaton,
- 38. Pausingeri Heck. Egelsee. Unterscheidet sich vom Rothauge, durch seine grossen Augen eben so, wie sich Scardinius macrophth. von Sc. erythrophth. unterscheidet.
- 39. Meldingeri Heck. Perlfisch. Attersee.
- 40. Virgo. Heck. Nerfling. Donau.
- 41. Phoxinus Marsilii. Heck. Pfrille, Haberfisch. In Bächen.
- 42. Telestes Agassizii. Heck. Inn und Save.
- 43. Squalius Dobula. Heck, Altel. In der Donau.
- 44. *tepuscutus. Heck.* Hasel. Donau. Nicht mit dem Hasel Nr. 30 zu verwechseln.
- 45. rostratus. Ag. Märzling. 1m Inn.
- 46. chalybaeus. Heck. Im Kamp.
- 47, delineatus. Heck. Lachen im Marchfelde.
- 48. Chondrostoma Nasus. Ag. Nasling. Donau.
- 49. Rysela. Ag. Inn.
- 50. Cobitis fossitis. L. Bisgurre.
- 51. barbatula. L. Grundel.
- 52. Acanthopsis Taenia. Ag. Steinbeisser. Alle drei in Bächen.
- 53. Umbra Krameri. Cav. Hundsfisch. In moorigen Tümpeln, wie bei Moosbrunn.

- 54. Esox lucius L. Hecht. In der Donau.
- 55. Salmo Hucho L: Huchen. Donau.
- 56. Salvetinus L. Saibling.
- 57. distichus Heck.
- 58. Fario Marsitii. Heck. Lachsforelle.
- 59. Salur Schiffermülleri, Bloch. Maiforelle. Alle vier in Gehirgsseen.
- 60. Ausonii. Cuv. Val. Bachforelle. In Bächen.
- 61. Coregonus Wartmannii Cuv. Rheinankel.
- 62. Palea Cuv. Rindling.
- 63. Fera Cuv. Kröpfling. Alle drei in Gebirgsseen.
- 64. Thymallus vexillifer. Ag. Asch. Gebirgsflüsse.
- 65. Alausa vulgaris. Cuv. Val. Untere Donav bei Mohacs.
- 66. Silurus Glanis. L. Schaiden. In der Donau.
- 67. Lota communis. Cuv. Astrutte. Seen, Donau.
- 68. Accipenser Huso. L. Hausen.
- 69. Güldenstädtii Brand. Waxdik.
- 70. Schypa. Gldst. Dick.
- 71. glaber Heck. Glattdik.
- 72. stellatus Pallas. Schöreg.
- 73. Gmelini. Fitz. Sämmtlich in der untern Donau.
- 74. ruthenus. L. Sterlet. Stierl. Donau. Die Störe, die sonst sämmtlich bis Wien und darüber hinaus in der Donau aufwärts streichen, kommen längst schon nicht mehr so weit, nur der Sterlet geht noch bis Linz und weiter.
- 75. Petromyzon fluviatilis. L. Neunauge.
- 76. Planeri Bloch. Neunauge.
- 77. Amocoetes branchialis Cuv. Uhlen. Alle drei in den Donauarmen.

Wer sich mit dem Fache der Ichthyologie beschäftiget, wird bei der Bestimmung verwandter Arten die Schwierigkeiten bald anerkennen müssen, welche vorzüglich durch peinliche Missgriffe — aus Mangel ausgedehnter Sammlungen — in dieser Wissenschaft ihm noch häufiger entgegen treten als bei anderen, und seine Verlegenheit wird sich mehren, will er, weniger um frühere Namen zu vindiciren, als um das, was frühere Autoren bereits wussten, ohne Täuschung benützen zu können, es versuchen, den Schleier, der noch über manche ihrer Arten liegt, zu lüften. Als ein genügendes Beispiel oberflächlichen Nachforschens neuerer Autoren auf diesem Felde will ich nur eines, in einem seit nahe 200 Jahren verkannten Bewohner des Lechs darum aufstellen, weil ich diesen Fisch auch in unserm Inn antraf.

Der Name: Cyprinus Gristagine wurde von Linné, einem schwedischen Fische, dem Staemm gegehen. Linné selbst war aber, und zwar unglücklicher Weise nicht gerade bei dieser Species allein der Erste, welcher sie verwechselte, und durch falsche Citate entstellte. Er glaubte nämlich, in zwei von einander ganz verschiedenen Fischen diesen Staemm zu erkennen;

einmal in jenem, der in den Upsaler Acten abgebildet und beschrieben, und der, wie es sich zeigte, mit dem englischen Chub, einer unserem Altel nahé verwandten Art identisch ist, dann in jenem, den Arte di Staemm benannte, und welcher später auch von Fries und Ekström als solcher anerkannt, mit dem Namen Cyprinus Gristagine Linn. vortrefflich abgebildet und beschrieben wurde. Beide Arten: der Chub (Leuciscus cephalus Yarrell) und der Staemm gehören dem nördlichen Europa allein an. Lange vor Fries gab Meidinger seine bekannten Decurien sherösterreichischer Fische heraus, und bezeichnete darin unseren schlanken Perlfisch des Attersees, welcher einige Aehnlichkeit mit dem Staemm des Artedi besitzt als Cypr., Grislagine Linn. -- Agassiz that später dasselbe, und ihm folgten Alle nach, bis in neuester Zeit Valenciennes abermals einen anderen Fisch aus Odessa, den Wyresub der Russen (Leuc. Friesii, Nordmann), für den Linné'schen Cypr. Gristagine hielt, und ihn noch dazu mit den Farben unseres Perlfisches schmückt, am Schlusse aber die Meinung ausspricht, der wahre Cypr. Grislagine des Artedi dürfe wohl kein anderer als Cypr. lancastriensis von Yarrell sein, was abermals unrichtig ist.

Wir wollen nun in den Zeiten vor Linné, den eigentlichen Ahnen des Cypr. Grislagine, nachforschen, wozu uns Linné selbst den Schlüssel darbietet. Letzterer citirt nämlich zu seinem Cypr. Gristagine den Artedi, und ebenso wie Artedi auch den viel früheren Willughby. - Was unter Artedi's Fisch zu verstehen sei, habe ich bereits gesagt; es erübriget also nur noch zu wissen, welchen Fisch Willughby, der, wie bekannt, den von Linné angenommenen Namen Grislagine zuerst angewendet hatte, darunter verstanden habe. Valenciennes leitet ganz kurz und wahrscheinlich, weil Willughby ein Engländer war, auch den Namen Grislagine aus dem Englischen ab, wesshalb Willughby's Fisch nach ihm auch Englands Graining, oder, wie gesagt, Cypr. lancastriensis sein soll. Die von Artedi und Linné citirte Stelle in Willughby's Ichthyographie trägt die Aufschrift: Grislagine Augustae dictus, Gobii fluviatilis species: Germani enim Gobium Gressling vocant. Aus der nachfolgenden, zwar sehr kurzen Beschreibung und der beigegebenen schlechten Abbildung geht jedoch bei einiger Aufmerksamkeit doch deutlich genug hervor, dass Willughby keinen anderen, als einen zu der kleinen Gattung Telestes Bonap, gehörigen Fisch vor Augen gehabt haben konnte, und zwar sehr wahrscheihlich den auch im Inn vorkommenden-Telestes Agassizii, ein Fischchen, welches, wie die Aufschrift sagt, in Augsburg (denn eine andere Augusta kann hier nicht gemeint sein) Gristagine benannt sei. Nach weiterem Forschen und Vergleichen einiger aus Augsburg mit dem dert üblichen Provincialnamen erhaltenen Fische, stellte es sich endlich unbezweifelt heraus, dass Willughby's Gristagine und das dortige Grieslaugele eine und dieselbe Species, nämlich wirklich obiger Telestes Agassizii sei. Grieslaugele, ein alter deutscher Name, der zwar

nicht aus dem Englischen abstammt, wohl aber von einem Engländer in das bedeutungslose Gristagine geradbrecht wurde, ist aus Gries und Langele zusammengesetzt; mit letzterem Worte bezeichnet man um Augsburg und selbst auch in der Schweiz alle kleine Weissfischarten, und Gries bedeutet, wie bekannt, ein grobsandiges Flussufer, dessen Nähe der gewöhnliche Aufenthalt unseres fraglichen Fischchens ist, dessen specieller Name mit grösstem Unrechte allmählig noch fünf auderen, ganz verschiedenen schwedischen, österreichischen und englischen Arten aufgedrungen wurde.

Herr Friedrich Brauer zeigt die Abbildung einer neuen unbekannten Insectenlarve vor, worüber er Folgendes vorträgt:

Ich bin so frei der geehrten Versammlung eine Larve zu beschreiben, welche ich im Juni des Jahres 1850 im Prater in der Nähe des Kriegsauwassers in der Erde unter Urticeen fand. Da die Larve alles vorgesetzte Futter verschmähte, und in kurzer Zeit abstarb; so konnte ich nicht erforscheu, welchem Insecte sie angehören mag. Ich würde nun die geehrte Versammlung durchaus nicht mit einer blossen Beschreibung belästigen, wenn nicht diese Larve durch ihre sonderbare Gestalt und durch ihre Mundtheile sich von den bereits bekannten Larven auffallend unterschiede, und ich nicht höfte dadurch eine schnellere Erforschung dieses räthselhaften Thieres zu bewirken.

### Beschreibung der Larve.

Der Kopf ist cylindrisch, an der untern Selte gegen den Prothorax zu etwas dicker aufgeschwollen, hornig und mit kräftigen Mundtheilen versehen. Oben befindet sich eine gegen die Mundtheile zu allmälig breiter werdende Erböhung, die Wahrscheinlich den Clypeus des vollendeten Insects bildet, und an sie schliesst sich die nach vorne allmälig verschmächtigte Oberlippe au. Letztere ist um ein Dritttheil kürzer, als die Oberkiefer und überdeckt selbe im Ruhezustande nur an der inneren Hälfte. Die Oberkiefer sind stark, hornig und umschliessen die übrigen Mundtheile von oben und von der Seite, sie bedecken selbe an der Seite bis zur Mitte gänzlich; trennen sich von da an durch einen gekrümmten Einschnitt in 2 hornige Theile, von welchen der eine, die Mundtheile von oben bedeckend, vorne 2spitzig, am Ausseu- und Innenrande mit 3 Zähnen bewaffnet; der audere, nach der untern Seite des Kopfes geneigt, vorne abgerundet mit umgeschlagenen Seitenräudern ist. - Die Unterkiefer sind mit der Unterlippe verwachsen, seischig und mit fächerförmig ausgebreiteten, langen, wolligen, gelben Haaren besetzt. Au den Kiefer- und Lippentastern zählte ich 4 Glieder; bei letzteren sind die Grundglieder zusammen verwachsen. - Ober den Oberkiefern, nach innen zu, sitzen die 3gliedrigen Fühler, deren erstes Glied

kurz cylindrisch, das 2. doppelt so lang, kenlenförmig, das letzte halb so lang wie das zweite, cylindrisch und etwas nach auswärts gehogen ist. -In ihrer Länge kommen sie den Oberkiefern fast gleich. - Von den cylindrischen Brustringen ist der Prothorax der längste, oben hornig, unten jedoch wie die folgenden Brustringe und der Hinterleib fleischig - Meso- und Metathoran sind gleich lang. Die an den Brustringen sitzenden Beine bestehen aus breiten kegelförmigen Hüften, etwas flachgedrückten cylindrischen Schenkeln und Schienen und eingliedrigen Füssen, an denen an der inneren Seite ziemlich lange krallenartige Borsten und am Ende 2 gekrümmte Krallen sitzen. - Der Hinterleib, an dem ich 17 Segmente zählte, ist cylindrisch; nur die ersten Segmente sind breiter. Die Läuge der einzelnen Segmente ist sehr verschieden, und es scheint, dass sie sehr stark zusammenziehbar sind; daher ich mich bei der nach einem todten Exemplare gemachten Beschreibung einer nähern Auseinandersetzung durchaus enthalten muss. Das letzte Segment ist am Ende kegelförmig; trägt daselbst ein Haarbüschel und an der unteren Seite einen in 3 häutige Lappen auslaufenden Nachschieber. - Die Farbe der Larve ist an den hornigen Theilen röthlich gelbbraun, am fibrigen Leibe gelblich weiss. Ihre Länge ist 1". Die Breite erreicht fast eine Linie. - Augen konnte ich an derselben nicht bemerken.



Betrachtet man nun diese Larve in ihrem Gesammtaussehen, so findet man auf den ersten Anbliek eine auffallende Aehnlichkeit des Hinterleibes mit dem der Larven der Gattung Thereva unter den Dipteren; dagegen trennt sie von diesen das Auftreten von wahren Beinen und Mundtheilen, die in einer Weise gebildet sind, wie sie mir noch bei keiner Larve vorgekommen sind. Die Larve besitzt eine grosse Lebhaftigkeit und die Mundtheile sind beinahe in beständiger Bewegung. Ich vermag es nicht zu entscheiden, ob sie den Coleopteren oder Neuropteren angehöre; möchte mich jedoch für letztere eher entscheiden, da sie in ihrem Benehmen sehr an die Larven der Gattung Raphidia erinnert. Sie müsste, nach diesem zu folgern, einer zunächst verwandten Gattung, deren Verwaudlung noch unbekannt ist, angehören. Pictet bildet (Hydropsyche montana. Recherch pour l'kist. et l'anatom. des Phryg. pl. XVIII. fig. 5, b.) eine Phryganeodeen-Larve ab, welche dieser in vielen Stücken ähnlich ist, und es könnte die beschriebene Larve vermöge der mit der Unterlippe verwachsenen Maxillen, und weil Panorpa eine mit den Phryganeudeen verwandte Larve hesitzt, vielleicht

der Gattung Bittacus angehören. Sollte es mir jedoch gelingen, die früheren Stände von Bittacus, dessen hiesiger Aufenthaltsort von mir fortwährend durchsucht wird, zu enthüllen, und die Larve sich als verschieden herausstellen, so kann ich weiter nicht entscheiden, welchem Insecte sie beizuzählen sei. Denn in der That lässt sich bei neuen Larven mit vollkommener Verwandlung nur höchst selten mit einiger Sicherheit auf das vollendete Insect schliessen. — In Beireff meiner Beobachtung des Farbenwechsels bei Chrysopa vulgaris habe ich zu erwähnen, dass sich bei Wiederholung dieses Versuches dieselben Erscheinungen zeigten.

Herr Prof. A. Pokorny bespricht die Cryptogamen-Flora der Türkenschanze:

Es gibt nicht leicht eine Localität in dem Gebiete der Flora von Wien, welche auf den ersten Blick so wenig für Cryptogamen geeignet erscheint, als die bei den Botanikern Wien's rühmlichst bekannte Türkenschanze. Nichts destoweniger beherbergen ihre trockenen Saudhügel eine nicht unbedeutende Anzahl von, zum Theil sehr seltenen, oder doch ihres Vorkommens wegen interessanten Arten cryptogamischer Gewächse. Diese Thatsache, die Nähe und Bekanntheit dieser Localität, so wie der Umstand, dass dieselhe durch die grossartige Anlegung von Aeckern und Erweiterung der Steinbrüche in Kurzem auf ein Minimum reducirt zu werden, wo nicht gänzlich zu verschwinden droht, bewegen mich, eine kurze Schilderung der Cryptogamen-Flora daselbst zu geben.

Im Aligemeinen besitzt die Türkenschanze, besonders an karg begrasten Stellen, den Charakter einer Heide-Flora; doch ist derselbe eigentlich bloss angedeutet, keineswegs deutlich ausgesprochen. Es wird diess durch das massenhaftere Auftreten gewisser Flechten, Gasteromyceten und Moose bewerkstelligt, unter denen besonders Ctadonia furcata varpurgens, Ctadonia pyxidata, Urceolaria scruposa, Bovista plumbea, Lycoperdon gemmatum, Tulostomma mammosum, Barbula ruratis und inclinata, Hypnum abietinum und andere anzufähren sind. Eigentliche Heidepflanzen aber, wie Cladonia rangiferina, Cetraria islandica, die charakteristischen Racomitrien und Potytrichen fehlen der Türkenschanze gänzlich.

Von besonderem Interesse ist ferner das Auftreten gewisser kalkliebender Flechten und Moose auf dem sandigen Boden der Türkenschanze, welche letztere mit den Kalkhergen der Brühl und den bei Baden theilt. Hieher gehören von Flechten: Lecanora crassa a. lentigera. Lecanora friabilis a fülgens, Lecidea vesicularis, Biatora decipiens, Collema crispum; von Moosen: Barbula rigida und inctinata, Eucahypta streptocarpa und Distichium capillaceum. Die belden letztgenannten Moose kommen hier nur schr verkümmert und steril vor, während sie in den Kalkhergen um so hänfiger und üppiger zu finden sind, je mehr man sich den Alpen nähert. Sie sind daher, wie

Digitized by Google

auch manche der früher genannten, als der Kalk - Alpenkette eigenthümliche Arten anzusehen, welche hier am weitesten und tiefsten in ihrem Verbreitungsbezirk in dem Gebiete der Flora von Wien herabgeben.

Anderseits überrascht das Vorkommen des so seltenen Geaster striatus, und der hier häufigen, aber stets sterilen Parmelia centrifuga a. conspersa, theilweise auch der Fiedleria subsessitis, als von Arten, welche eine kiesefhältige Unterlage, die ihnen hier durch den Sand geboten ist, vorziehen.

Wie folgendes Verzeichniss lehrt, so enthält die Flora der Türkenschanze Repräsentanten aus allen Haupfahtheilungen der Cryptogamen. Selbst die Algen, diese fast ausschliesslichen Wasserpflanzen, sind auf den trockenen, alles Wassers entbehrenden Hügeln durch das häufig auftretende Nostoc commune vertreten. Die Flechten finden auf der Erde, auf Sandsteinen und den Dächern der Pulverthürme, so wie auf den wenigen hölzernen Geländern ihre passenden Unterlagen. Die Pilze gedeihen theils am Boden, theils auf andern Gewächsen. Die Lebermoose, welche schattige, fenchte Orte lieben, finden hier am wenigsten einen passenden Standort; doch fehlen sie nicht gänzlich. Was endlich die Laubmoose anbelangt, so sind sie unter allen Cryptogamen, der Masse und Artenzahl nach, auf dem sandigen Boden am stärksten vertreten.

## Verzeichniss der Cryptogamen der Türkenschanze.

### Algen.

 Nostoc commune Vauch. — Im Sande sehr gemein, doch meistens erst nach einem Regen aufschwellend und dann sichtbar.

#### Flechten

- Collema crispum Hoffin. Zwischen Moosen, besonders zwischen Barbula inclinata häufig, seltener mit Früchten.
- 3. Urceolaria scruposa c. cretacea Schaer. Auf kargbegrasten Stellen gemein.
- 4. Lecanora crassa Schaer a. lentigera. Ebenda.
- 5. Lecanora friabilis Schaer. a. fulgens. Ebenda.
- 6. Lecanora murorum Ach. Auf Ziegeldächern.
- 7. Lecanora Hageni Flörke. Auf alten Geländern.
- Parmella pulverulenta Fr. var. muscigena Ach. Auf und zwischen Moosen häufig, aber steril.
- Parmelia centrifuga Schaer. a. conspersa Ach. Im Saude gemein, aber steril.
- 10. Parmelia parietina Ach. In Anflügen an alten Geländern.
- 11. Lecidea vesicularis Ach. Auf kargbegrasten Stellen.
- 12. Biatora decipiens Fr. Ebenda, seltener.
- 13. Biatora aurantiaca Fr. Auf alten Geländern und auf Sandsteinen.

- Cladonia furcata Schaer. l. fruticosa f. punyens Im sandigen Boden, seitener.
- 15. Cladonia pyxidata Hoffm. B. neglecta. Ebenda, schr häufig.
- 16. Ctadonia alcicornis Flörke. B. endiviaefotia Schaer. Auf Sandboden spärlich und steril. Eine südliche Flechte, die nach Raben-horst diesseits der Alpen nur bei Göttingen noch beobachtet wurde.

#### Pilze.

- 17. Puccinia graminis Pers. Auf Grasstengeln selten.
- 18. Aecidium Euphorbiae Pers. Auf Euphorbia Cyparissias gemein.
- 19. Aecidium Falcariae DeC. Auf Falcaria Rivini.
- 20. Excipula eryngii Corda. Auf verdorrten Stengeln von Eryngium campestre
- 21. Hysterium pulicare Pers. Auf alten Geländern.
- 22. Sphaeria longissima Pers. Auf verdorrten Stengeln einer Umbellifere.
- 23. Bovista plumbea Pers. Auf Sandhöden im Spätsommer häufig.
- 24. Lycoperdon gemmatum Batsch. f. pappitatum Fr. Ebenda, im Herbste und Frühlinge gemein.
- Tulostomma mammosum Fr. Im Sandboden sehr gemein, im Herbste und Frühlinge.
- 26. Geaster striatus DeC. Diesen sehr seltenen Pilz (Rabenhorst führt nur Berlin und die Oberlausitz als Standort an) fand ich Im Spätherbst 1845 an einer Stelle am südöstlichen Rande der Türkenschanze ziemlich häufig. Seither suchte ich ihn wiederholt, aber vergeblich.
- Cyathus Olla Pers. Auf Wurzeln und Stengeln von Kräutern, sehr selten. Im Spätherbste. Am südlichen Rande.
- Peziza teucoloma Rebent. Zwischen Phascen und andern Moosen im ersten Frühlinge gemein.
- Agaricus ocellatus Fr. Auf Graswurzeln im ersten Frühlinge nicht selten.

### Lebermoose.

 Riccia glauca L. β. minor Lindb. — Auf Weinbergsmauern gegen Gersthof zu (Welwitsch).

#### Laubmoose.

- 31. Phascum cuspidatum Schreb. Auf Sandäckern gemein.
- 32. Pottia cavifolia Ehrh. Ebenda sehr gemein.
- 33. Pottia lanceolata Bryol. eur. Beim Aufstieg von Währing aus.
- 34. Fiedleria subsessitis Rabenh. Im Sandboden, an Wegrändern, hier nud da, besonders am nordwestlichen Ende.
- 35. Barbula rigida Schultz. Auf etwas festerm Boden; selten.

- 36. Barbula unguiculata Hedw. Sehr gemein.
- Barbula gracilis Schmaegr. Am nordwestlichen Abhange mit Früchten (Putterlik).
- 38. Barbuta inclinata Schwaegr. Auf Sandboden gemein, grosse Polster bildeud. Mit Früchten gegen Gersthof.
- Barbula muralis Timm. Auf Sandsteinen der Weinbergsmauern, gemein.
- 40. Barbula subulata Brid. Am Abhange gegen Gersthof; spärlich.
- 41. Barbula ruralis Hedw. Sehr gemein, aber steril.
- 42: Ceratodon purpureus Brid. An Wegen.
- 43. Distichium capillaceum Bryol. eur. An kargbegrasten Stellen, stels steril.
- 44. Dicranum varium Hedw. Am Nordabhange (Putterlick).
- Eucalypta vulgaris Hedw. An Abhängen, besonders an der Nordseite.
- Eucalypta streptocarpa Hedw. An kargbegrasten Stellen seltener, aber immer steril.
- 47. Bryum caespititium L. Ebenda, gemein.
- 48. Bryum argenteum L. An Wegen, gemein.
- 49. Funaria hygrometrica Hedw. Sehr gemein.
- 50. Hypnum abietinum L. Zwischen Gras gemein, stets steril.
- Hypnum praelongum Hedw. Beim Aufstieg von Währing aus, steril.
- Hypnum lutescens Hedw. An Abhängen, besonders gegen Gersthof zu, steril.

Die in diesem Verzeichnisse aufgezählte, nicht unbedeutende Anzahl von 52 Cryptogamen an einer für diese Gewächse so ungünstigen Localität, wie die Türkenschanze ist, lässt auf die ausserordentliche Reichhaltigkeit der Cryptogamen-Flora von Wien schliessen. In der That werden fortwährend neue Entdeckungen in diesem bisher ziemlich brach gelegenen Gebiete gemacht, und es ist die Hoffnung zu noch ungleich zahlreicheren und interessanteren Bereicherungen unserer Flora vorhanden, je reger und allgemeiner der Eifer für die bisher so vernachlässigten niedern Gewächse sein wird.

Ich habe heute die Ehre, über drei neue Arten für die Moos-Flora von Wien eine kurze Mittheilung zu machen, welche seit meinem letzten Bericht über die bisherige Erforschung der Moose in Unter-Oesterreich entdeckt wurden. Es sind folgende:

1. Fimbriaria fragrans Nees — Dieses äusserst seitene und zierliche Lebermoos, welches bisher nur aus Piemont und dem Canton Wallis, und neuerlich auch vom Harze bekannt war, wurde von Herrn Hillebrandt an sonnigen, südlich gelegenen Bergabhängen im sogenannten Schirgengraben bei Berchtholdsdorf aufgefunden. Es ist diess um so wichtiger, als eine ältere Entdeckung dieses Mooses ihre Bestätigung und Berichtigung hierdurch

findet. Dr. Welwitsch fand nämlich im April 1930 um Giesshübel an felsigen, sonnigen Bergabhängen (wahrscheinlich an unserem gegenwärtigen Standorte) ein Lebermoos, welches in Host's flora austriaca II. p. 747, und in Welwitsch, "Beiträge zur Cryptogamen-Flora von Unter-Oesterreich," p. 197 als Grimmaldia dichotoma Lindb. bestimmt ist.

Sie ist nun nach Original - Exemplaren, die sich im Herbarlum des kaiserlichen Museums befinden, mit unserer neu entdeckten Frimbriaria fragrans identisch. Sie fructificirt aufangs April, und besitzt, trocken zerrieben, einen eigenthümlich aromatischen Geruch.

- 2. Bryum aryenteum L. c. tanatum (Bryum lanatum Brid.). Diese dem wärmeren Süden angehörige Abart eines sonst gemeinen Mooses entdeckte Herr Graf Zichy zuerst an demselben Standorte mit Vorigem. Es findet sich hier auf Modererde in kleinen Räschen, und scheint hier stets steril zu sein. Vom Bryum argenteum unterscheidet es sich besonders durch länger behaarte Blätter. Merkwürdigerweise besitzt Wiens Moos-Flora mehre solche südlichere Formen. So findet sich auf den dürren Kalkfelsen der Klause bei Mödling noch Pottia cavifolia Ehrh. b. incana und Barbula muralis Timm. d. incana (Barbula membranifolia Garov.).
- 3. Funaria Mühlenbergii Schwaegr. Diese seltene Art wurde von mir an steinigten Abhäugen des Geissberges gegen Berchtholdsdorf vor dem Eingange in den Schirgengraben gefunden. Die Angaben von Welwitsch: Beiträge etc. p. 246 und Garovaglio Enumeratio muscorum pag. 26, um Schönbrunn, gehören nach Original Exemplaren zu Entosthodon fascicularis C. Müller.

Schliesslich erlaube ich mir, auf das Vorkommen zweier Phanerogamen im Gebiete der Flora von Wien aufmerksam zu machen, denen das Bürgerrecht derselben noch nicht ertheilt wurde, obgleich ältere Schriftsteller sie bereits anführen. Es ist Narcissus Pseudo-Narcissus, und Narcissus incomparabilis, welche beide auf Wiesen in den Obstgärten um Steinbach unter Umständen vorkommen, welche auf einen, wenn auch nicht ursprünglich, so doch jetzt factisch wilden Zustand derselben schliessen lassen.

# Der Secretär G. Frauenseld hielt folgenden Vortrag:

Herr Heger aus Brunn übersandte ein Verzeichniss jener Insecten, die er theils als vollkommen zu Fortpflanzungsversuchen, theils schon in verschiedenen Entwicklungszuständen in der Zucht habe, und fordert die Mitglieder auf, welche sich in dieser Art mit der Lebensgeschichte der Insecten befassen, monatlich regelmässig derlei Verzeichnisse nebst Beobachtungen dem Verein zu übergehen, um die Kenntuiss des Gewonnenen dadurch rasch zu verbreiten, und den Eifer für solche Forschungen noch mehr zu beleben.

— Auch sendet er in Folge einer früher hier gegebenen Anregung, Biographien österreichischer Naturforscher zu sammeln und bier niederzulegen, folgende Notiz:

"Alais Goldegg, Ritter von und zu Lindenburg, wurde zu Trient in Tirol im vorigen Jahrhundert geboren, und starb in Wien im Jahre 1933 als pensionirter Rittmeister von Barco-Husaren. Schon in seiner Jugend hegte er besondere Vorliebe für Insecten. Im 20. Jahre für den Militärstand hestimmt, begann er als Lieutenant Schmetterlinge zu sammeln, und verfertigte sich im Jahre 1770 einen Catalog nach dem systematischen Verzeichnisse der Schmetterlinge der Wiener Gegend, in welcher er alle gesammelten oder erzogenen Schmetterlinge nebst Angabe von Zeit und Fundort genau eintrug. Vom Jahre 1777 an, sammelte er Insecten aus allen Ordnungen, und errichtete für jedes Jahr ein eigenes Journal. Sein Eifer war so gross, dass er selbst während der Feldzüge sammelte und die Journale fortführte, ja selbst in der Schlacht die Entomologie nicht vergass. Er erzählte mir oft, dass er in so mancher Schlacht seltene oder neue Schmetterlinge oder Käfer bemerkte und nach der Schlacht aufsuchte. Besonders klagte er einmal, dass er in der Gegend von Belgrad des Morgens auf einer Heide, wo seine Escadron zum Angriff bereit stand, einen ausgezeichneten Carabus in Mehrzahl hemerkt hatte, denselben aber nach der Schlacht nicht mehr Anden konnte."

"Er benannte seine gesammelten, ihm bekannten Insecten nach Fabricius, kam aber leider nicht dazu, sie zu ordnen, denn die Massen, welche er mit seinem Gehilfen Johann Mittenzwei jährlich zusammenbrachte, waren so ausserordentlich, dass er im Winter kaum Zeit genug fand, diese mit Nummern nach den Journalen zu versehen, und sie darnach in Schachteln, die er mit seinem Gehilfen sethst verfertigte, einzureihen. Diese Journale sind leider nur so eingerichtet, dass wohl Zeit und Ort genau, aber die Arten der Insecten nicht speciell aufgeführt wurden; wenige ausgenommen, die besonders selten oder neu für ihn waren. Er war auch leider so geheimnissliebend und so misstrauisch, dass er während seiner Lebenszeit Niemanden einen Blick in seine Journale machen liess, oder Jemanden sagte, wann, wo, oder auf welcher Pflanze er ein Insect oder eine Raupe fand. Durch dieses sein Misstrauen wurde auch der billige Verkehr in Tausch oder Kauf nicht nur erschwert, sondern förmlich unthunlich gemacht; nur Herr Georg Dahl, der so rühmlich bekannte und eifrige Insectensammler und Händler seiner Zeit, war im Stande bis an sein Ende mit ihm in Tauschverkehr zu bleiben. Goldegg hielt die ihm allein aufzufinden gelungenen Käfer und Schmetterlinge so hoch im Preise, dass nur ein Dahl, welcher so viele neue Gegenstände von seinen Reisen, wo jener nicht hingelangte, brachte, und diese auch gegen ihn in so überspanntem Preise hielt, Geschäfte machen konnte."

"Hätte dieser kenntnissreiche eifrige Mann mehr Liebe für die Wissenschaft, als leider, man könnte sagen Geiz in diesem Fache gehabt, er hätte unglaublich viel zum Nutzen und zur Erweiterung derselhen beitragen, und sich mit verdientem Rufe belohnt sehen können; so aber schied er trauriger Weise mit solcher Bitterkeit von hinnen, dass er noch kurz vor seinem Ende die

Journale und alle Notizen der Raupenzucht, welche er auf eigenen Papierstreifen aufzeichnete, durch Mittenzwei verbrennen lassen wollte."

Ich erlaube mir ferner, indem ich auf die vom Herrn Apotheker Schwab aus Mistek eingeschickten, meistens alpinen Käfer hindente, ein paar Bemerkungen mitzutheilen. Es sind dieselben auf dem Berge Lissa und Travin, und dem untern Theil des Gebirges der sogenannten Gigula gefunden, und finden sich darunter: Carabus carbonatus Zyl., Pterostichus variolatus Dj., latibulus St. Nebria Hegeri und Hoepheneri Dhl., Athous rufus f. nudus Zgl., mehrere schöne Otiorhynchus, Leptura reticulata f., dann Pteroloma Forströmii Schonh. Von letzterer sagt Herr Schwah: "Ich fing diesen wohl nirgends häufigen Käfer im deutschen Gebirge bei Goldenstein, von Blumenbach eine halbe Stunde entfernt, westlich vom Försterhause in der zweiten Schlucht, anfangs Juli ganz nahe an einer herabsliessenden Quelle unter kleinen Steinen in Mehrzahl. Er lebt und geberdet sich wie die Nebria, ist wie diese sehr flüchtig und läuft äusserst schnell, indem er sich bemüht, sich zu verkriechen. Beim Fangen darf man sie nur leicht fassen, da sich die Füsse gerne ablösen." - Es mag wohl diese vielleicht Dejean nicht unbekannt gebliebene Lebensweise Ursache gewesen sein, dass er jenen Käfer unmittelbar in die Nähe von Nebria brachte, wohin er allerdings nicht gehört.

Schliesslich lege ich hier noch Falco paltidus Bruch vor, welcher in den letzten Tagen Aprils im Marchfelde geschossen wurde. So viel mir bekannt, war dieser südliche Vogel bis jetzt noch nicht mit Sicherheit, als in Oesterreich vorkommend, festgestellt. Naumann erwähnt ihn zwar in dem eben erschienenen 13. Bde. seiner Vögel Deutschlands, wo er ihn erst in den Nachträgen aufnimmt, als in Oesterreich vorkommend, wahrscheinlieh nach Mittheilungen Natterer's, gibt jedoch die Quelle nicht genauer an. Die Untersuchung sämmtlicher Exemplare des k. k. Hof-Naturaliencabinetes, die mir von den Herren Vorständen mit grosser Liberalität gestattet ward, lässt mich diess vermuthen, da ein männliches Exemplar daselbst mit der Bezeichnung - geschossen in Mühlleiten 1842 - sich befindet. Es wäre somit dieses hier vorgezeichnete Exemplar das zweite sicher bei Wien erlegte Individuum. Es ist übrigens wohl möglich, dass dieser Vogel mit der ihm so nahe stehenden Kornweihe, wovon ich ein Exemplar zum Vergleich hier vorzeige, öfter verwechselt worden; sie unterscheiden sich jedoch leicht dadurch, dass die dritte Schwinge beim F. pallidus um beinahe einen 1/2 Zoll länger ist wie die vierte, während bei F. cyaneus umgekehrt die vierte Schwinge merklich länger ist als die dritte. Es wird dadurch der Flügel des erstern bedeutend schärfer zugespitzt und im Verhältniss viel länger, was unzweifelhaft auch im Fluge eine merkhare Verschiedenheit verursachen muss. Alle obigen untersuchten Exemplare in allen Alterskleidern, nebst denen in meinem Besitze befindlichen, zeigten standhaft dieses Verhältniss, so dass diese von Kaiserling und Blasius gebrauchte Methode, wenn auch bei manchen Arten in gewissen Gränzen vielleicht schwankend, im Durchschnitt als eine feste Basis zur Unterscheidung der Arten betrachtet werden kann.

Am Ende der Vorträge wird eine ausserordentliche Sitzung am 11. Mai, um die durch den Ausschuss in mehreren Berathungen revidirten heute vorgelegten Statuten in allgemeiner Versammlung zur Beschlussnahme zu bringen, festgesetzt.

Obwohl für diese Versammlung keine wissenschaftlichen Vorträge bestimmt waren, so nahm doch der von einer Reise aus Unter-Italien zurückgekehrte Präsident, Se. Durchl. Herr Fürst zu Khevenhüller, Anlass, die Uebergabe seiner wissenschaftlichen Ausbeute an den Verein mit folgenden Notizen zu begleiten:

### Hochgeehrte Herren!

ludem ich dem Verein die Ausbeute meines neuesten Besuches des Calvarienberges in der Adelsherger Grotte übergebe, erlaube ich mir der hochverehrten Versammlung einige Notizen darüber mitzutheilen:

Ich besuchte dieselbe Sountags und Montags den 2. u. 3. Mai, und fing die hier vorliegenden 6 Stücke Leptodirus unter denselben Verhältnissen, wie in den verflossenen Jahren, so dass ich in Betreff ihres Benehmens nichts Neues hinzuzufügen, sondern nur die ältern Beobachtungen bestätigen kann. Ich möchte nur als Ergänzung aussprechen, dass, nachdem ich im Jahre 1950 die Grotte im September, im Jahre 1851 im August und December, und heuer im Mai hesuchte, und jedesmal diesen Käfer daselbst fing, dass er überhaupt wohl das ganze Jahr allda anzutreffen sey. Ob zu irgend einer Zeit hänfiger, müssten erst längere vergleichende Beobachtungen feststellen. Eben so ist sein Feind, der Chelifer, in der unermüdlichen Verfolgung unausgesetzt begriffen, wovon mir wieder viele noch frische Ueberreste den Beweis lieferten. Ich lege von demselhen 3 Exemplare in Weingeist und 2 aufgeklebt vor. Ausserdem ist noch ein sehr kleines Individuum dabei, welches wohl nur ein ganz junges Thier dieser Art sein mag, obwohl es etwas andere Körperverbältnisse zeigt, und mir noch lebhafter zu sein schien, als die grossen. Auch von der augenlosen Höhlenspinne erbeutete ich 5 Exemplare, von denen ich noch auführe, dass sie - augenlos und tief unter der Erde - doch die Gewohnheiten ihrer Collegen ober der Erde zeigen, indem sie am liebsten unten un den am Boden verstreuten halbmodrigen Bretstücken mitten in einem sie umgebenden Gewebe sassen, und wenn ich solche Breter umwendete, mit Blitzesschnelle an die Gegenseite entslohen. Es ist überhaupt gewiss sehr äberraschend, mit welch' nicht zu läugnender Empfindlichkeit diese Thiere die Annäherung des Lichtes zu erkennen geben.

Ausser diesen Spinnen habe ich auch ein Phalangium erbeutet, an dem mich die vorläufige Untersuchung keine Augen entdecken liess, was jedoch zu bestätigen, nehst Bestimmung, oh es eine neue Art sey, einer strengeren wissenschaftlichen Untersuchung überlassen bleiben muss. Eine weitere neue Acquisition meiner diessmaligen Durchforschung sind zwei Orthopteren, zu den Locustarien gehörig, die, der eine hoch oben in einem Loche, der zweite am Boden in einem Eingange zu einer noch tiefern Höhle, bei Annäherung des. Lichtes lustig aufgesprungen waren. Im Gegensatze zu den übrigen Höhleninsecten haben diese Heuschrecken grosse, stark facettirte Augen. — So viel mir erinnerlich, wurde erst vor ein paar Jahren in dem sogenannten Schelmenloche bei Baden eine Höhlenheuschrecke entdeckt, die dieser zweifelsohne nahe steht; ich werde Herrn Custos Kollar ersuchen, zu heatimmen, ob diese Thiere identisch sind oder nicht.

Bei weitem aber das interessanteste Thier, und an diesem Orte wohl kaum von Jemanden gesucht, ist endlich die hier noch beigefügte schöne Zeke. Tief in den Abgründen der Calvariengrotte kroch sie an einer Stalaktitsäule mit der den Ixoden eigenthümlichen Schwerfälligkeit. - Was kann dort ein Blutsauger machen? - Ihre nicht unerhebliche Grösse lässt nicht vermuthen, dass die von mir daselbst wohl schon beobachteten Fledermäuse ihr zum Opfer fallen, sondern dass Wohl auch grössere Thiere diesen tiefen unterirdischen Schlupfwinkeln nicht fremd seyen. Und in der That, meine nichts unbeachtet lassende Durchforschung ergab mir, dass unter der unzähligen Masse von Excrementen, welche auf Mäuse oder Fledermäuse schliessen lassen, sich auch, wenn ich mich der Jagdsprache bedienen darf, Losung findet, die nur Thieren von wenigstens Iltisgrösse angehören kann. Mein nächster Besuch dieser Grotte wird mich daher gerüstet finden, die Untersuchungen auch in dieser Richtung beharrlich zu verfolgen, um die Urheber dieser Reste zu ermitteln. - Ein Fund, den ich noch vorzeige, der zwar keine vollständige Lösung jener Frage gibt, zeigt jedoch die bestimmte Anwesenheit verschiedener Haarthiere: ob freiwillig, ob zufällig? - kann ich zwar nicht sagen, jedenfalls aber nicht gewaltthätig, indem die Oertlichkeit, die hohe Lage, wo ich diesen Kopf- und Fussknochen fand, den Gedanken an ein Hereinschwemmen durch Wasser bestimmt ausschliesst, überdiess die Unversehrtheit der Knochen selbst, wenn auch ganz zerfallen, beinahe nothwendig ein Absterben an Ort und Stelle bedingt. Sie gehören, wie Sie sehen werden, meine Herren, einem Nager von Rattengrösse an, und lagen dieselben in einem Umrisse von einigen Quadratklaftern zerstreut am Boden. Sie sind ziemlich rein skeletirt, übrigens noch frisch, dass man ihnen kein besonderes Alter zuschreiben kann.

Aus dieser Schilderung werden Sie ersehen, meine verehrten Herren, dass ich diese Höhle mit allem Eifer in jeder Beziehung auf ihr organisches Leben zu durchforschen bestrebt war, und dass ich mich vielleicht rühmen darf, dass wohl Niemand ist, der so viele Resultate und Erfahrungen daraus aufzuzählen vermag, wie ich. Uebrigens ermangle ich nicht zu wiederholen, dass ich meine geringen Kräfte gewiss stets nach Thunlichkeit jener

Digitized by Google

practischen Richtung widmen werde, die sich unser Verein zum Ziele gesetzt hat.

Sodann ward zur Besprechung der Statuten geschritten, und dieselben, da die Zeit zu kurz wurde, in einer zweiten Sitzung am 15. Mai zum Schlusse gebracht, und definitive angenommen.

# Versammlung am 2. Juni 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Um die Wahl der in den Statuten, §. 12 u. 13, bestimmten Vereinsleitung zu vollziehen, erhielt jedes Mitglied beim Eintritt einen Wahlzettel zur Ausfüllung. Dieselben wurden gesammelt, und nehst den, bis zu diesem Tage von den ausser Wien wohnenden Mitgliedern eingesandten Stimmen, während der Sitzung im Nebenzimmer durch die P.T. Herren: Vicepräsident J. Hekel, Rechnungsführer J. Ortmann, Ausschussrath Dr. A. Bach und Mitglied H. v. Krämer gezählt, und ergaben aus 39 von auswärtigen, und 68 anwesenden, zusammen 107 Mitgliedern abgegebenen Wahlzetteln folgendes Resultat:

#### Präsident:

Seine Durchlaucht Herr Richard Fürst zu Khevenhüller Metsch.

#### Vice-Präsidenten:

Herr Dr. Eduard Fenzl

- Franz R. v. Hauer

Jacob Heket

Herr Ludwig R. v. Heufter

- Vincenz Kollar

- August Neilreich.

#### Secretare:

Herr Georg Frauenfeld

Herr Dr. J. Rudolf Schiner.

### Rechnungsführer:

Herr Johann Ortmann.

#### Ausschussräthe:

Herr Franz Antoine

Herr Wilhelm Haidinger

- Dr. August Bach

- Dr. Clemens Hampe

- Dominik Bilimek Hochw.

- Dr. Moriz Hornes

- Dr. Joh. Egger

- Dr. Budolph Kner

- Dr. Const. v. Ettingshausen

- Theodor Kotschy

Herr Julius Lederer

- Josef Freih. v. Leithner
- Ludwig Miller
- Paul Partsch
- Dr. Alois Pokorny

Herr Dr. Ludwig Redtenbacher

- Dr. Leopold Schlecht Hochw.
- W. F. Sedlaczek
- Dr. Franz Unger.

Sämmtliche Herren haben die auf sie gefallenen Wahlen bereitwilligst angenommen.

### Neu beigetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr.

Alpers Maurilius, Theolog im Stift Mölk Beroldingen, Franz, Graf v., Landmarschall Stellvertreter, Excellenz Chladny in Hermannstadt Czermak Joh., Prof. der Naturg. am Jo-

sephstädter Gymnasium

Dudik Beda, Dr. u. Prof. O. S. B. in Brünn

Elpons With. v., Director der Hft. Graz

Fleischhaker Crl., Expeditor in Schlosshof Fuss Cart, Prof. in Hermannstadt Fuss Michael, Prof. in Hermannstadt

Fuchs Franz, Lehrer der Hauptschule im heil. Kreutzerhof

Gerstäker Adolf, Dr. d. Med. aus Berlin Gredler Vincenz, Prof. in Botzen, Hochw.

Heuffel Johann, in Lugos Hornung Carl in Hermannstadt

Hornung Carl in Hermannstadi

Kratter Heinr., Dr. u. Kreisphysikus in Zloczow

Kraus Philipp, Hörer der Rechte Pergen Anton, Graf und Herr zu, n. ö. Stände – Verordneter

Riefel Franz, Freih. v., Ministerial-Concepts-Adjunct

Rogenhofer Alois, Doctorand d. Rechte Schwach Joh., Prof. der Leopoldstädter

Handelsschule

Schwarz Adolf, Schauspieler

Somlyai Joh. v. , k. k. Hofrath

Thinnfeld Ferd., Ritter v., k. k. Minister für Landeskultur und Bergwesen, Excellenz

Vrecourt Anton, Graf v., k. k. Förster.

Bezeichnet durch P. T. H H.

Johann und Anton Kerner

das Präsidium

Dr. E. Fenzl, Theod. Kotschy

Dr. Schlecht Hochw., G. Frauenfeld Domherr Graf Lichnovsky und Dr. R. Schiner

Dr. R. Schiner, G. Frauenfeld

Dr. Fenzl, Theod. Kotschy

V. Totter, Hochw., Jos. Walter

L. Mitter G. Frauenfeld

Freih. v. Leithner, A. Sennoner

Dr. E. Fenzi, Theod. Kotschy

Dr. Clem. Hampe, A. Sartorius

M. Weitlof, A. Rou

das Präsidium

G. Mayr, G. Pernhofer.

V. Totter, Hochw., Jos. Walter

L. R. v. Heufler, Dr. Aug. Bach

J. Hekel, G. Frauenfeld

das Präsidium

G. Frauenfeld, Dr. R. Schiner.

An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Ein Fascikl prachtvoll adjustirter getrockneter Meer- und Süsswasseralgen.

Geschenk des Herrn Pius Titius, Hochw.

Eine Schachtel mit Insecten und Conchylien zur Bestimmung.

Von Hen. Dr. Sauter.

Schreiben des Vereins "Pollichia" mit dem 2.—9. Jahresbericht und zwei Hefte Druck in 4.

Zum Anschluss des Schriftentausches.

Conspectus avium salisburg: von Frz. Storch. 8.

Geschenk des Herrn Verfassers durch Hrn. Dr. Sauter.

Schreiben der königl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen nebst einem Heste.

Zum Anschluss des Schriftentausches.

Lotos Zeitschrift, vom Vereine Lotos in Prag, Aprilheft.

Schriftentausch.

Sammlung physicalisch - ökonomischer Aufsätze. I. Prag , 1795. 8.

Geschenk des Hrn. L. R. v. Heufler.

Herr Joh. Ortmann spricht über Orobus pannonicus Jacq., zu welchem er O. lacteus M. B., O. versicolor Gm., und O. albus L. f. zieht. (Siehe Abhandlungen).

### Herr A. Graf Marschall gibt folgenden Nekrolog:

Seit dem kurzen Bestehen unseres Vereiues hat bereits zweimal der Tod seine finstere Macht über dessen Mitglieder ausgeübt, in seltsamer Laune den kräftigen strebsamen Jüngling beim Beginn seiner Laufbahn gleichsam vom frohen Festmahle wegreissend und wenige Wochen darauf dem 77jährigen Greise freundlich die Hand bietend, ihn aus den Mühen eines inhaltsschweren Lebens zur Ruhestätte zu geleiten. In Carl von Schreibers und Rudolf von Lichtenfels sehen wir gleichsam die beiden äussersten Pole unseres Vereins dargestellt; die ehrenvoll abgeschlossene und die mit Jugendeifer begonnene Lebensbahn, die Grundlegung und deu Ausbau, und wenn es dem noch an die Materie gefesselten Gedanken erlaubt ist, sich in dunklem Ahnen dem geheimnissvollen Jenseits zu nähern, so dürfen wir hoffen, dass nunmehr beide, der Jüngling und der Greis, dieser über sein Thun, jener über sein Streben Rechenschaft abgelegt haben, sie bewährt befunden worden, und ihnen gegönnt ist, die Schöpfung, von der auch der schärfste Blick hiernieden pur die äusserste Rinde und lose Fragmente zu schauen vermag, mit geistigem Blicke in ihrer ganzen Tiefe und Vollständigkeit zu erfassen.

Carl, Franz Anton Ritter v. Schreibers ist am 15. August 1775 zu Pressburg geboren, wo sein Vater — einer angesehenen Familie Westphaleus entsprossen — das Amt eines k. k. Feldkriegs – Archivars bekleidete.

Digitized by Google

Vom 9. bis zum 13. Lebensjahre blieb er im Löwenburg'schen Convict, und kehrte dann in das Haus seines mittlerweile als Secretär beim k. k. Hofkriegsrathe nach Wien versetzten Vaters zurück. Von seinen Angehörigen zur Wahl eines bestimmten Lebensberufs gedrängt, entschloss er sichtheils auf Anrathen seines Oheims, Jos. Ludw. v. Schreibers, des damals bedeutendsten practischen Arztes in Wien, thells durch die ihm inwohnende, durch den täglichen Umgang seiner Verwandten und Freunde: Jacquin, Ingenhous, Fichtel u. s. W. immer lebendiger gewordene Liebe zu den Naturwissenschaften gedrängt - an der damals in diesem Fache trefflich besetzten Wiener Hochschule die Arzneikunde zu studieren, und wurde 1798 zum Doctor promovirt. Nachdem er kurze Zeit unter unmittelbarer Leitung seines Oheims, dem seine ausgedehnte und im grossartigsten Massstabe betriebene medicinische Praxis den Beinamen des "österreichischen Boerhaave" erworben, sich mit der Ausübung der Heilkunde bekannt gemacht hatte, trat v. Schreibers, mit den besten Empfehlungsschreiben versehen, und noch gewichtigere Empfehlungen in sich selbst tragend, im Jahre 1799 eine Wissenschaftliche Reise an, die ihn durch ganz Deutschland, England, Schottland, Frankreich und die Schweiz, abwechselnd von den ärmlichsten Bergorten in die Weltstädte London und Paris, von der Einsamkeit des Hochgebirges in den regsten Verkehr der ersten Notabilitäten jeder Art führte. Noch während dieser Reise (1800) wurde v. Schreibers auf Antrag seines vormahligen Lehrers Jordan zu dessen Assistenten für die Lehrkanzel der speciellen Naturgeschichte - mit dem Titel eines adjungirten Professors, und der Zusicherung auf Nachfolge in der wirklichen Professurernannt. Nach seiner Rückkehr (1801) supplirte v. Schreibers die naturgeschichtlichen, und insbesondere die zoologischen Vorträge des ganz von landwirthschaftlichen Beschäftigungen in Anspruch genömmenen Jordan's; zugleich practicirte er als Arzt, wobei er seine Thätigkeit vorzugsweise den damals erst eben durch Dr. De'Carro in Oesterreich bekannt gewordenen und vielfach angefeindeten Schutzpocken zuwandte. Im Jahre 1806 war durch Jordan's Anstellung als Director der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Vösendorf dessen Lehrkanzel erledigt worden; indess war seit Schreibers Rückkehr durch die Pensionirung des Probstes Eberl das Directorat des 1797 gegründeten zoologischen, und durch den Tod des seiner Zeit hochverdienten Abbé Stütz das des seit 1748 bestehenden mineralogischen Museums freigeworden. Der damalige Oberstkämmerer, Graf Wrbna, brachte für diese vereinigten Stellen Schreibers in Antrag, und dieser, die ganze Grösse des ihm damit zugedachten Wirkungskreises mit klarem Blicke übersebend, die Vortheile, welche ihm in mancher Hinsicht das Verharren bei dem so ehrenvoll betretenen Lehrfach verhiess, aus Liebe zur Wissenschaft nicht beachtend, nahm das ihm angebotene Amt an, und widmete sich ihm ganz und ungetheilt, in guten wie in hösen Tagen, durch volle 46 Jahre; doch mit der ihn characterisirenden Gewissenhaftigkeit und Bestrebung, Alles, was er einmal begonnen, zu Schluss und Vollendung zu bringen, setzte er

seine naturhistorischen Vorlesungen bis zur definitiven Besetzung der Lehrkanzel durch Prof. Scherer fort. Im Jahre 1809 wurde ihm die personlich gefahrdrohende und schwerer Verantwortung volle Mission zu Theil. die Kunst und Naturschätze der öffentlichen Museen und Bibliotheken Wiens, die k. k. Schatzkammer und die werthvollsten des Hof- und Staatseigenthums vor den rasch vordringenden Heeren Napoleon's iu Sicherheit zu bringen. Die energische und einsichtsvolle Erfüllung dieses Auftrags wurde im Jahre 1810 durch Ertheilung des Titels eines k. k. Rathes belohnt. Im Jahr 1815 wurde v. Schreibers nach Paris zur Uebernahme der im Jahre 1809 aus Oesterreich weggeführten, zufolge der Friedensbedingungen wieder zurückzugebenden Kunstschätze, Bücher u. s. w. abgesendet. Vom Jahr 1817 bis zum Jahre 1822 (eigentlich bis zu Natterer's Rückkehr im Jahre 1835) führte v. Schreibers das Referat über die von ihm organisirte brasilianische Expedition. Der Titel eines Regierungsrathes wurde ihm 1823, der eines k. k. Hofraths 1835 zu Theil. Von diesem Jahr an schritt des Verewigten ämtliches Wirken nach Aussen gleichförmig und ruhig - nach Innen freilich oft gestört und verbittert - fort; selbst die . Gewitter des Jahrs 1848 schienen machtlos drohend vorübergezogen, da -im letzten entscheidenden Augenblick, als Alles schon gesichert schien schlug die Flamme aus. dem Dache des Museumsgebäudes hervor, mit genauer Noth entrann ihnen der Greis mit seinen Angehörigen und als er einige Tage darauf die langgewohnten, vor Kurzem heiter und behaglich ausgestatteten, von geistigem Lehen durchdrungenen von den herzerfrischenden Erinnerungen der strebenden Jugend und des thatkräftigen Mannesalters durchwehtenRäume besuchte, da fand er eine öde, formlose von Brand geschwärzten Mauern umgränzte Stätte, und die Asche welche sie deckte, sie war Ailes, was noch übrig geblieben von den Früchten vierzigjährigen Sammler- und Forscherfleisses, von dem reichen Briefwechsel mit den Besten seiner Zeitgenossen, von seiner reichen Büchersammlung, von all' den grossen und kleinen Aussendingen, welche tägliche Gewohnheit und Erinnerung dem fühlenden Menschen lieb und werth macht. Des Monarchen hoher Gerechtigkeitssinn verlich dem schwer Getroffenen die vollen Bezüge des Hofraths-Banges, dessen Namen er bisher nur als Ehrentitel geführt. Kräftig and unermädet führte von Schreibers das nun noch mühsamer gewordene Amt fort, aber die ihn oft und näher sahen, vermochten sich nicht darüber zu täuschen: es war nicht mehr der innere, durch Hoffnung auf Gelingen belebte Drang; es waren die letzten Anstrengungen eines kräftigen pflichtgetreuen Geistes. Anfangs December 1851 ward dem ehrwürdigen Veteran die schwer verdiente - wohl von ihm selbst im Bewusstsein der schwindenden Kräfte und der vermehrten Anforderung einer neuen Zeit im Stillen ersebute - Buhe; die Jahre machten ihre Rechte immer mehr und mehr geltend und am 21. Mai d. J. um 11 Uhr Nachmittags endete er, umgehen von allen seinen Lieben, seine irdische Laufbahn.

Ich habe Ihnen bisher, meine Herren, gleichsam nur das aussere Schema,

das Fachwerk des Lebens des Verewigten gegeben, was uns aber vorzugsweise anzieht, ist die Ausfüllung dieses Fachwerkes, der Geist, der in dem abgegränzten Raum und in der gegebenen Zeit wirkte, der Gewinn, den die Gegenwart aus der Vergangenheit gezogen und den die Zukunft noch daraus ziehen soll und wenn ich mir schon in dem reiu biographischen Theil Beschränkung auferlegen musste, so fühl' ich mich nun durch den Reichthum des zuströmenden Stoffes so überwältigt, durch die Mangelhaftigkeit meiner Fachkenntnisse zu einem richtigen Urtheil so wenig berufen, dass mir nur die Wahl zwischen Unvollständigkeit und ermüdender Weitschweifigkeit bleiht. Schreiber's schriftstellerische Thätigkeit füllt gerade 40 Jahre aus; von dem Versuch einer vollstäudigen Conchylienkenntniss nach Linué's System, die er 1793 - damals 17 Jahre alt - in 2 Bänden herausgab, bis zu der "Uebersicht der k. k. Hof-Naturalienkabinete", die er 1833 für Dr. Schmidl's "Wien wie es ist" niederschrieb. Seinen Forschergeist reizte vorzugsweise alles Neue, Räthselhafte, auch wohl was Audere durch eine widrige Aussenseite eher abstösst als anreizt. Schon in seinen Studienjahren (1793-95) bot er sich, von Gall's neuen Ideen angeregt, diesem als Gehilfen seiner Vorträge und Arbeiten über Schädellehre an, und leistete ihm als gewandter Zootog und Zootom wesentliche Dienste. Schreibers machte zuerst in den Schriften der Londoner Royal Society auf den damals noch kaum gekannten Proteus anguineus Laurenti aufmerksam, regte die Forschungen über Fundorte, Bau und Lebensweise dieses noch immer räthselhaften Geschöpfes, zum Theil mit bedeutenden Geldopfern, kräftig an, lieferte darüber vortreffliche Beobachtungen und anatomische Arbeiten und versendete zahlreiche lebende Exemplare an auswärtige Forscher. Ueberhaupt beschäftigte er sich gerne mit Reptilien, beobachtete fast alle inländischen und viele ausländische Arten im Freien und in der Gefangenschaft; ihm verdankt man vieles Neue und Treffliche über die inländischen Batrachier, besonders über die Fortpflanzung und Metamorphose der Salamander, und über den Farbenwechsel des Chamäleons. Die prachtvollen Insectensammlungen, die er auf seinen Reisen gesehen, veranlassten ihn zu einer Monographie der Gattung Buprestis und zu einer Beschreibung neuholländischer Käfer im 6. Band der "Linnean Transactions"; im J. 1833 gab er die Beschreibung und Abbildung einiger neuen Colibris heraus, aber noch mächtiger als zu diesen belebten Juwelen zog ihn das rein wissenschaftliche Iuteresse zu den bis zum Abscheu vernachlässigten Arachniden; er war der Erste, welcher die Arten des Kaiserstaates sammelte beobachtete und überhaupt wissenschaftlich bearbeitete.

Auch in der unorganischen Natur fühlte sich von Schreibers durch das Neue und Räthselhafte vorzugsweise angezogen. Durch seine Reise nach Stannern auf Anlass des im J. 1808 dort stattgehabten Falles von Meteorsteinen und durch die von ihm veranlassten und geleiteten Untersuchungen wurde nicht nur über die äusseren Erscheinungen dieser Begebenheiten und über die Beschaffenheit ihrer Producte neues Licht verbreitet, sondern überhaupt

ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung die Bahn gebrochen und ein bleibendes Muster für den bei der genauen Erhebung aller Umstände zu befolgenden Gang gegeben. Kaum war Thénard's und Gay - Lussacs gelungene Metallisirung der Alkalien in Wien bekannt geworden, so wiederholte v. Schreibers diesen Versuch mit vollstem Erfolg; er war der Erste in Wien, der Zamboni's trockene galvanische Säule mit Erfolg zur Bewegung eines Pendels und Uhrwerkes in Anwendung brachte. Wie gross der Werth aller dieser Leistungen auch ist, so muss er doch nur als ein relativer gelten, da es im Wesen der Naturwissenschaft liegt, dass jede neue Thatsache und Ansicht durch noch neuere verdrängt oder berichtigt werden muss, ja Jeder, dem es Ernst mit ihren Fortschritten ist, muss selbst winschen die Resultate seiner Forschungen berichtigt und vervollständigt zu sehen und sich bescheiden, mit grosser - und eben darum hochverdienstlicher - Mühe die Bahn gehrochen zu haben, auf der seine Nachfolger leicht und sicher vorwärts schreiten. Aber es ist auch ein Wirken, das nie veraltet, das stets neue Lebenskeime treibt, das sich den Anforderungen jeder Zeit anpasst und darum das Andenken seines Urhebers für immer lebendig erhält. Ein solches "Monumentum aere perennius" hat sich v. Schreibers in den Hof- und Naturalienkabineten erbaut. Eine Mineralien- und Conchylien-Sammlung, die - obwohl durch der erhabenen Gründer, Maria Theresiens und Franz' I., Munificenz trefflich bereichert, und durch Carl Haidinger's und Stütz' Bemühungen auch wissenschaftlich gestaltet doch bei weitem den Anforderungen der Neuzeit nicht entsprach, eine mangelhafte, fast kindische Schaustellung einiger schlecht ausgestopften Säugethiere und Vögel; das fand v. Schreibers im J. 1806, als er den kühnen Plan fasste, ein Museum zu gründen, würdig dem Pariser Pflanzengarten und dem britischem Museum wetteifernd zur Seite zu stehen. Fester Wille, brennender Eifer setzten den grossen Entschluss ins Werk, und was sie, kräftig unterstützt von kaiserlicher Munificenz, geschaffen, Jeder kann es schauen und sich dessen freuen. Denn nicht engherzige Aufspeicherung, nicht leerer Prunk, nicht müssige Augenweide war das Ziel dieses Wirkens; Jedem steht die reiche Quelle der Erkenntniss offen, dem Schüler wie dem Meister und so wie man Jacquin den Lehrer aller Botaniker und Chemiker des Kaiserstaats nannte, so darf ich wohl mit Recht behaupten, dass den meisten jetzt lebenden Naturforschern der österreichischen Monarchie der Verewigte, wenn nicht unmittelbar, doch mittelbar, durch das von ihm gegründete Institut und den Geist, den er diesem einzugiessen und darin zu erhalten wusste, Anreger, Lehrer und Führer geworden ist. Er gab den ersten Austoss zu grossen naturwissenschaftlichen Reisen, die von ihm angeregt brasilische Expedition hat den ersten Anstoss zu den späteren Reisen eines Hügel, Russegger, Kotschy, Helmreichen und A. gegeben; die von ihm veranlassten Vorlesungen Mohs' im k. k. Naturalienkabinet haben eine treffliche mineralogische Schule gebildet; er wusste die in unserem erlauchten Herrscherhaus gleichsam erbliche Liebe zu den Naturwissenschaften stets rege zu balten; bei Schreibers versammelte sich durch eine lange Reihe von Jahren wöchentlich ein ausgezeichneter geselliger Kreis, er hat die Annalen des Wiener Museums gegründet und wenn diese hoffnungsreiche Schöpfung nur ein ephemerer Versuch geblieben, so lag wahrlich au ihm nicht die Schuld.

Jede Thätigkeit im naturwissenschaftlichen Fach sah der Verewigte mit Freuden entstehen und nahm Antheil an ihrem Gedeihen, in unseren Vereinsversammlungen ist er mehrmal erschienen und so lange noch seine Kraft nicht gebrochen war, vernahm er mit lebhaftem Interesse die Berichte, die ich ihm von dem Inhalte unserer Zusammenkünfte und derer der Akademie, geolog. Reichsanstalt u. s. w. erstattete.

Ich fühle, dass ich die Pflicht, die mir Pietät und Liebe zur Wissenschaft auferlegt, nuf unvollständig erfüllt; das Vertrauen, mit dem mich der Verewigte auszeichnete, hat reiches Material für die Geschichte unserer Museen, mit der seine eigene so innig verwebt ist, niedergelegt; ob es meine schwachen Kräfte je zu bemeistern vermögen, muss ich bezweifeln; vielleicht dürfte es mir gelingen, solches vervollständigt und geordnet, einem zur Erfüllung dieser grossen Aufgabe Berufeneren zu übergeben.

## Herr August Neilreich hält folgenden Vortrag:

Wenn Zeit und Umstände es gestatten, so gedenke ich eine Flora von Nieder-Oesterreich zu schreiben. Da ich aber ein ganzes Laud nach allen Richtungen unmöglich selbst durchwandern kann und da mir, wenn ich es auch könnte, dennoch Vieles entgehen müsste, so ist mein Vorsatz mit Erfolg nur dann ausführbar, wenn mir zu diesem Zwecke die Unterstützung aller Botaniker Nieder-Oesterreichs zu Theil wird. Seit dem Bestehen unseres Vereines dürfte eine solche Mittheilung auch keiner Schwierigkeit unterliegen und es ist Jedem die Möglichkeit geboten, die gemachten Entdeckungen und Beobachtungen schnell und leicht zur Kenntniss des botanischen Publicums zu bringen, wie dies die von den Herren Kerner, Ortmann, Pokorny, Salzer und Schiner geleisteten werthvollen Beiträge bereits gezeigt haben.

Kine irrige Meinung wäre es aber, zu glauben, nur jene Wahrnehmungen seien zur Mittheilung geeignet, welche das Vorkommen neuer oder seltener Arten zum Gegenstande haben; im Gegentheile für die Pflanzengeographie eines Landes ist die Verbreitung der Gewächse, ihre Vertheilung, die Verhältnisse, welche auf letztere einwirken, das massenhafte, oder seltene Auftreten gewisser Pflanzen, selbst das Fehlen derselben an einzelnen Orten von entschiedenem Werthe und oft von höherer Bedeutung als die Entdeckung einer für das Gebiet neuen Art.

Ich stelle daher an alle Botaniker Nieder-Oesterreichs und der benachbarten Greuzläuder die dringende Bitte, ihre in dieser Richtung gemachten

Digitized by Google

Erfahrungen und Beobachtungen dem Vereine gütigst mitzutheilen und so das Material zu einem Werke zu liefern, das der weit herühmten Flora Nieder-Oesterreichs würdig ist, möge nun wer auch immer diese Flora schreiben.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Becken von Wien, mit den dasselbe begränzenden Gebirgen, nicht nur der an Pflanzen reichste, sondern auch der am sorgfältigsten durchforschte Theil des ganzen Landes ist. Gleichwohl bedürfen einzelne Strecken noch einer nähern Beleuchtung. Darunter gehören vorzüglich das grösstentheils aus Alluvien gebildete Marchthal von Lundenburg bis an die Donau sammt den sumpfigen Niederungen von Breitensee, Lassee und Haringsee, dann das südöstlich von Wien gelegene kristallinische Schiefergebirge von der steirischen Gränze bis an das Steinfeld. Die Durchforschung des Marchthales ist seit dem Bestehen der Nord- und Pressburger Bahn für die Wiener Botaniker eine ebenso leicht zu bewältigende als dankhare Aufgabe, die auch von deuselben wohl ohne Zweifel noch in diesem Jahre gelöst werden wird. Weit mehr Schwierigkeiten unterliegt die Bereisung des Schiefergebirges, das mit Ausnahme des Wechsels, des Rosaliengebirges und des unteren Thales der Pitten in betanischer Beziehung noch wenig gekannt ist und der weiteren Entfernung und der minder günstigen Communicationsmittel wegen von Wien aus wohl nicht erschöpfend durchforscht werden kaun. Gleichwohl wäre die genauere Kenntniss dieses Gebietes zur Vergleichung der Vegetations-Verhältnisse mit jenem des nordwestlichen Schieferplateau's im ehemaligen V. O. M. B. höchst wünschenswerth, so wie die gegen das Flussgebiet der Raab abfallenden Bergzüge und deren Thäler manche neue, der ungarischen Flora entnommene Arten möglicher Weise enthalten können. Den Botanikern von Neustadt und noch besser, wenn sich solche in Aspang, Mönichkirchen oder Krumbach fänden, wäre dieser Theil des Gebietes daher bestens zu empfehlen. Vielleicht dass auch Herr Professor Bilimek, dem die Flora des Schueeberges so viel verdankt, sich herbeilässt, diesem bisher höchst vernachlässigten Theile des Gebietes seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Eine für die Flora Nieder-Oesterreichs noch wenig ausgebeutete Gegend ist ferner der Thalweg der Thaya, insofern er einer tertiären Bildung angehört, oder die längs der mährischen Gränze hinziehende Strecke von Betz bis an die March, welche ihrer Fischteiche, dann ihrer theils sumpfigen, theils salzigen Stellen wegen den Botanikern von Haugsdorf, Laa und Feldsherg, wenn es dort solche gibt, einen gewiss sehr lohnenden Erfolg verspricht.

Ein ehenso interessantes als von der Flora von Wien abweichendes Gebiet ist das Urgebirgs-Plateau des ehemaligen V. O. M. B., welches aus Böhmen und Mähren bis an die Donau herabzieht, diesen Strom theilweise übersetzt und offenbar den Typus einer nordischen Vegetation an sich trägt. Während aber die Alpen Niederösterreichs schon zur Zeit Kaisers Maximilian II. von Clusius bestiegen und beschrieben wur-

den und während Kramer, Crantz und Jacquin den bei weitem grossten Theil der Flora Wiens gut kannten, blieb das durch seine Granitherge, seine Torfmoore, Fischteiche und moosigen Wälder ausgezeichnete Waldviertel sammt der tertiären Hochebene von Gmund und Wittingau völlig unbekannt, so dass erst vor 20 Jahren Kalbrunner, Lorenz und Weiwitsch die Botaniker Oesterreichs auf die eigenthümliche Flora dieses Gebietes aufmerksam machten. Allein 20 Jahre sind ein zu kurzer Zeitraum, um einen so ausgedehnten Landstrich vollständig kennen zu lernen und doch erwartet die Flora von Nieder-Oesterreich ehen von dorther die wichtigsten Beiträge, da alle übrigen Gebiete dieses Landes mehr oder weniger nur eine Wiederholung der Vegetations-Verhältnisse des Wiener Beckens darbieten. Möge daher mein hochgeshrter Freund, Herr Apotheker Kalbrunner in Langenlois, uns bald mit seiner Flora der Bezirkshauptmannschaft Krems beschenken; möge Herr Professor Julius Zelenka in Zwettl seine Kenntnisse und seine Thätigkeit der Durchforschung einer Gegend widmen, in deren Centralpunkte er sich befindet; mögen endlich die geehrten Herren Vereinsmitglieder Kerner, Ortmann und A. Pokorny ihre so erfolgreichen Wanderungen in das Land jenseits des Manhartsberges sehr bald und sehr oft wiederholen.

Die wegen ihrer prachtvollen Flora mit Recht gerühmten Kalkalpen sind vom Schneeberge bis zum Dürrenstein grösstentheils genau durchforscht. Dasselbe gilt von den subalpinen Torfmooren bei Maria-Zell hart an der Gränze Nieder-Oesterreichs. Die ganze westliche Kette vom Dürrenstein bis an die Enus ist dagegen so gut wie unbekannt. Sind deren Berge auch niedriger als jene des östlichen Zuges (der höchste, das Hochkaar, hat nur 5692'), so enthalten sie schon der Nachbarschaft der hohen steirischen Gebirge und der Nähe des Hochschwab, dieses Fürsten des Alpenkalkes, wegen, unbezweifelt mehrere Arten, die man bisher nur in Steiermark gefunden hat. Ein gleiches Bewandtniss hat es auch mit der dem Kalkgebirge parallel laufenden Sandsteinkette oder den Umgebungen von Hainfeld, Scheibbs und Waidhofen, obschon hier des Neuen weniger zu erwarten ist. Günstiger gestalten sich dagegen die Verhältnisse für die Flora von St. Pölten und der diesseitigen Ufergegend der Enns, da erstere Stadt in dem Herrn Apotheker Grimus von Grimburg einen ebenso erfahrenen als gründlichen Botaniker besitzt und da der bekannte kritische Pflanzenforscher, Herr Apotheker Brittinger in Steier, seine Ausstüge wahrscheinlich auch auf das rechte Ufer der Enns ausgedehnt haben wird. Seine hoffentlich bald erscheinende Flora von Ober-Oesterreich wird uns hierüber wohl ohne Zweifel Aufschluss geben. Vielleicht dass auch die zu allen Z iten an gelehrten Männern reichen Abteien von Liljenfeld, Melk, Göttweig und Seitenstetten so manchen stillen Pfleger unserer Wissenschaft beherbergen, deren Beobachtungen bisher nur aus Mangel einer Mittheilungs-Gelegenheit verborgen blieben. Ein Punkt, auf dem die Natur den Pflauzenreichthum weiter Strecken zusammengedrängt, hat ist endlich Maria-Zell mit seiner Torf- und

Alpensora. Gleichwohl entbehren wir einer kritischen Aufzählung der dort vorkommenden Arten. Ich wende mich daher an alle Botaniker dieser Gegend, insbesondere aber an den würdigen Veteran derselben, Herrn Apotheker Hölz I, mit der inständigen Bitte, diesem dringenden Bedürfnisse abzuhelsen und dem botanischen Publicum den Inhalt dieser mannigsaltigen schönen Flora recht bald aufzuschliessen. Einen wichtigen Beitrag zur Vegetation der Gränzalpen wird schliesslich des Herrn Dr. Maly Flora von Steiermark liefern, mit deren Bearbeitung der gelehrte Herr Versasser so eben beschäftigt ist.

Um endlich die Botaniker auf jene Pflanzen aufmerksam zu machen, welche nur in dem ausserhalb des Wiener Beckens gelegenen Theile Nieder-Oesterreichs vorkommen, so habe ich dieselben nach den bisher veröffentlichten Angaben der Autoren und mehreren mir gemachten Mittheilungen mit kurzer Benennung der Gegend, wo sie vorkommen, in nachstehendes Verzeichniss gebracht, ohne jedoch dessen Richtigkeit und Vollständigkeit verbürgen zu können. Ich habe in dieses Verzeichniss alle Arten, die ich angegeben fand, aufgenommen, obschon es bei einigen nach meiner Ansicht offenbar ist, dass sie in Niederösterreich nicht vorkommen. Derlei zweifelhafte Pflanzen sind mit einem (?) aufgeführt. Ebenso habe ich bei mehreren in Nieder-Oesterreich angegebenen, zum Theil sehr seltenen Arten keinen Fundort aufgezeichnet gefunden.

## Verzeichniss

derjenigen bisher in Niederösterreich aufgefundenen Gefässpflanzen, welche im Gebiete der Flora von Wien gar nicht oder doch nur höchst selten vorkommen oder für dasselbe zweifelhaft sind.

Equisetum hiemale L. a. vulgare Döll. Im obern Donauthale.

Asplenium germanicum Weis Im Waldviertel.

Aspidium Thelypteris Sw. Bei Gmünd.

Lycopodium inundatum L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Hierockloa odorata Wahlenb. Ohne Fundort, vielleicht an der böhmischen oder mährischen Gränze.

Holcus mollis L. Im Waldviertel.

Calamagrostis tenella Host. Am Oetscher.

Avena planiculmis I. Bei Langeck südwestlich von Mautern.

Sesteria disticha Pers. Ohne Fundort.?

Poa laxa Hänke Am Oelscher und Dürrenstein.

Festuca pilosa Hall. Bei Maria-Zell.

Carex dioica L. Bei Gmünd

- " pauciflora Lightf. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.
- " cyperoides L. Im Waldviertel.
- " limosa L. Bei Maria-Zell.

Scirpus ovatus Roth Im Waldviertel.

Rhynchospora alba Wahl. Bei Gmünd.

Eriophorum alpinum L. Bei Maria-Zell und am Jauerling.

" vaginatum L Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

, gracite Koch. Ebenso.

Scheuchzeria palustris L. Bei Maria-Zell.

Luzula spicata DC. Ohne Fundort. Vielleicht im Waldviertel.

Juncus silvaticus Reichh. Bei Lapgenlois.

" squarrosus L. Im Waldviertel.

Tofieldia borealis Wahlenb. Bei Maria-Zell.

Tulipa silvestris E. Bei Langenlois.

Anthericum Liliago L. Bei Altenmark an der Enns.

Erythronium Dens canis L. Ohne Fundort. ?

Ornithogalum refractum Kit. Ohne Fundort. ?

Allium Victorialis L. Am Dürrenstein.

Crocus sativus L. Bei Meissau und Melk.

Leucoium vernum L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Calta palustris L. Im Waldviertel.

Sparganium natans L. Ebenso.

Potamogeton grammeus L. Ebenso.

- " zosteraefolius Schum Ebenso.
- " " acutifolius Link. Ebenso.
- " obtusifolius M. und K. Rei Gmünd.
- " rufescens Schr. Am Dürrenstein.

Typha minima Hoppe. Bei Krems.

Juniperus nana W. Am Oetscher, Dürrenstein.

Betula pubescens Ehrh. Im Waldviertel.

" nana L. Bei Weitra.

Salix pentandra L. Ebenso.

" cuspidata Schultz. Ebenso.

Eurotia ceratoides Meyer. Bei Retz.

Kochia prostrata Schr. Ebenso.

Rumex aquaticus L. lm Waldviertel.

Oxyria digyna Campd. Auf der Schneealpe. ?

Thesium pratense Ehrh. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Litorella lacustris L. Bei Gmünd.

Valeriana celtica L. Am Dürrenstein, Oetscher.

Dipsacus Fullonum Mill. Bei Scheibbs.

Achillea odorata L. Am Oefscher?

Doronicum cordifolium Sternb. Bei Lunz.

Senecio Doronicum L. Am Dürrenstein.

Centaurea fuliginosa Doll. Am Oetscher.

" nigra L. Ohne Fundort, vielleicht im Waldviertel. Arnoseris foetida Less. Bei Mürzsteg.

Arnoseris pusilla Gaertu. Im Waldviertel.

Hypochoeris unistora Vill. Ohne Fundort.?

Podospermum taciniatum DC. Bei Krems.

Lactuca virosa L. Bei St. Pölten.?

Sonchus palustris L. Bei Maria-Zell.

Crepis grandiflora Tausch. Ohne Fundort.?

- , hyoseridifolia Tausch. Bei Maria-Zell.?
- " montana Tausch. Am Oetscher, Dürrenstein.

Hieracium rupestre All. Bei Steier.

Phyteuma canescens W. und K. Ohne Fundort.?

Galium saxatile L. Bei Maria-Zell.

Swerlia perennis L. ebenso.

Gentiana punctata L. Ebenso.

bavarica L. Am Dürrenstein.

Calamintha Nepeta Clairv. Im Pielachthale.

Pulmonaria angustifolia L. Bei Langenlois.

Solanum humile Bernh. Ebenso.

villosum Lam. Ohne Fundort?

Scrofularia Scopoli Hoppe. Bei Melk.

Pedicularis rostrata L. Am Dürrenstein.

Trientalis europaea L. Bei Stein.

Cortusa Matthioli L. Bei Maria Zell.

Lysimachia thyrsiflora L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Glaux maritima. Bei Hadres östlich von Haugsdorf.

Andromeda polifolia L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Vaccinium Oxycoccus L. Ebenso.

Ledum palustre L. Bei St. Pölten? und im Waldviertel.

Pyrola umbellata, Bei Langenlois.

Cicuta virosa L. Im obern Donauthale und im Waldviertel.

Archangelica officinalis Hoffm. Bei St. Pölten.?

Chaerophyllum Cicutaria DC. Am Dürrenstein.

Sedum roseum Scop. Ebenso.

- " villosum L. Im Waldviertel.
- " reflexum L. Im Kamp- und obern Donauthale.
- ., montanum L. Ohne Fundort.?

Saxifraga mutata L. Bei Maria-Zell.

- ,, elatior M. und K. Ebenso.
- " sedoides L. Bei Maria-Zell.

Anemone patens L. Im Waldviertel.

- ,, trifolia L. Bei Ybbs.
- ,, apennina L. Bei Gresten.

Ranunculus fluitans Lam. Im Kamp.

Aconitum paniculatum Lam. Bei Maria-Zell.

Cardamine alpina W. Am Dürrenstein.

Atyssum tortuosum W. et K. Ohne Fundort, an der mährischen Gränze. Teesdalia nudicaulis R. Br. Im Waldviertel.

Drosera rotundifolia L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

" longifolia L. Bei Maria-Zell.

Montia minor Gmel. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

rivularis Gmel. Ebenso.

Illecebrum verticillatum L. Im Waldviertel.

Scieranthus perennis L. Ebenso

Alsine aretioides M. und K. Am Dürrenstein.

Stellaria glauca With. Im obern Donauthale.

Cerastium alpinum L. Am Dürrenstein.

" latifolium L. Ebenso.

Dianthus barbatus L. Am Hiesberg bei Melk?

" Seguierii Vill. Kattau bei Eggenburg.

Silene gallica L. Bei Krems.

, rupestris L. Ohne Fundort?

" Saxifraga L. Bei Maria Zell.

Hypericum humifusum L. Bei Krems und im Waldviertel-

Malvu Alcea L. Im Waldviertel.

Linum perenne L. Bei Grafenegg.

Circaea alpina L. Bei Lilienfeld und Maria-Zell.

.. intermedia Ehrh. Ebenso.

Trapa natans L. Im Thaya-Thale?

Rosa cinnamomea L. Bei Grafenwerth.

, , pomifera Herm. Bei Gaming.

Comarum palustre L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Potentilla norvegica L. Bei Gmünd.

Spiraea salicifolia L Bei Weitra.

Trifolium spadiceum L. Im Waldviertel.

" badium Schr. Ohne Fundort?

Glycyrrhiza glabra L. Ohne Fundort ?

Anmerkung. Die von Lorenz im Waldviertel angegebene Carex microglochyn Wahlenb. wächst dort nicht. (Kalbruner.)

In den bezeichneten Gebieten zwar nicht speciell angegeben, aber wahrscheinlicher oder doch möglicher Weise aufzufinden wären und zwar:

#### I. Im Waldviertel:

Aspidium cristatum &w.

Carex filiformis L.

" . Buxbaumii Wahlenb.

Gagea minima R. et Sch.

Ceratophyllum submersum I..

Achillea Ptarmica K.

Senecio paludosus L.

Hypochoeris glabra L. Sonchus palustris L.

Hieracium pratense Tausch.

Gentiana Amarella L.

Myosotis caespitosa Schuiz.

8

Myosotis versicolor Schl.

Pedicularis silvatica L.

Utricularia intermedia Hayne.

Centunculus minimus L.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Erysimum crepidifolium Reichenb.

Cerastium glomeratum Thuill.
Silene linicola Gmeh
Elatine Hydropiper L.
,, Alsinastrum L.
Geranium palustre L.
Lotus uliginosus Schk.

II. Auf den österreichisch-steierischen Alpen zwischen dem Gippt und der Enns.

Struthiopteris germanica W.
Carew rupestris All.
Saliw herbacea L.
Doronicum Pardalianches L.
Aronicum scorpioides Koch.
Gentiana utriculosa L.
,, campestris L.

Veronica bellidioides L.
Heracleum anyustifolium Jacq.
Cardamine resedifolia L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
Thlaspi rotundifolium Gaud.
Cerastium trigynum Vill.
Potentilla salisburgensis Hänke.

Alchemilla alpina L.

Nachstehende, der Wiener Flora angehörige, aber höchst seltene oder zweifelhafte Arten wären einer fortgesetzten Beobachtung zu unterziehen, und zwar:

### I. lm Marchgebiete:

Kochia prostrata Schr.

Eurotia ceratoldes Meyer.

Hypochoeris ylabra I.,

Chimophila umbellata Nutt.

II. I m

Aspidium Thelypteris Sw.

Avena caryophyllea Wigg.

Festuca bromoides L.

Triticum cristatum Schr.

Scirpus supinus L.

Senecio paludosus L.

Crupina vulgaris Cass.

Serratula radiata M. B.

Echinops Ritro L.

Avena tenuis Mönch. Festuca bromoides L

Kochia arenaria Roth.

Oenanthe pimpinettoides L.
Alyssum saxatile L.
Gypsophita acutifolia Fisch.
Silene dichotoma Ehrh.
Euphorbia seyetatis L.
Geranium palustre L.
Lotus utiginosus Schk.

II. Im Leithagebiete:

Stachys arvensis L.
Orobanche ramosa L.
Syronia angustifolia Reichenh.
Dianthus collinus W. et K.
Althaea cannubina L.
Rhamnus tinctoria W. et K.
Amygdalus nana L.
Ononis hircina Jacq.
Medicago prostrata Jacq.

Hieracium amplexicaule L.

III. Auf dem südöstlichen Schiefergebirge: Struthiopteris germanica W. Doronicum Pardatianches L.

Spiranthes autumnalis L.

Hypericum humifusum L.

Und so schliesse ich denn diesen Vortrag mit der frohen Hoffnung, dass meine Bitte nicht unberücksichtigt vorübergehen, sondern für die schöne Flora

Digitized by Google

unseres schönen Vaterlandes reichliche Frächte tragen und alle Freunde der Botanik mit Liebe und Wohlwollen zu dem gemeinsamen Zwecke vereinigen werde.

Schliesslich muss ich noch eines zwar längst gemachten, aber bisher nicht bekannt gewordenen Fundes erwähnen. Es ist diess das echte Equisetum kiemale L., das bisher nur bei Tuln angegeben wurde, welches aber der allen Naturforschern bekannte Herr Bürgermeister von Mödling, Scheffer, in einer Waldschlucht hinter Weissenbach entdeckt hat.

Herr H. Wawra gibt folgende Ergänzungen zur Flora von Brünn:

Bei unserer Zusammenkunft am 4. Februar 1. J. erlaubte ich mir, der geehrten Versammlung meinen Versuch einer Flora von Brünn vorzulegen.

Anfangs batte ich die Species nach der Flora Deutschlauds von M. B. Kittel geordnet, da man aber kurz vor dem Tage, wo ich das Verzeichniss abgeben wollte, den Wunsch äusserte, lieber die Ordnung nach D. J. Koch zu befolgen, habe ich schnell noch das ganze Verzeichniss umgearbeitet, wobei mehrere Arten übersehen wurden, die ich hier nachtrage. Es sind meist gemeine Gewächse, und ohnediess schon in Rohrer's Buche erwähnt.

Papaver dubium L.
Corydatis solida Sm.
Viola elatior Fries.
Geranium dissactum L.
,, molle L.
Galium boreate L.
Trifolium montanum L.
,, hybridum L.

Galium boreale L.
Trifolium montanum L.
,, hybridum L.
Epilobium palustre.
Sedum maximum Sut.

Chaerophyllum bulbosum L.
,, temulum L.
Lactuca viminea C. H. Schultz.
Pyrola media Swartz.
Chenopodium opulifolium Schrad.
Blitum ylaucum Koch.
Atriplex laciniata L.
Curex ripuria Court.
,, paludosa Good.

Ausser den in meinem Versuche aufgezählten Pflanzen hörte ich noch von vielen andern, die in jener Gegend vorkommen sollten. Manche Beriehte waren richtig, andere absolut falsch. Um dem Mehr oder Minder der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens gewisser Species, so wie der Verlegenheit auszuweichen, die Glanbwürdigkeit des Berichterstatters in Zweifel zu ziehen, beschloss ich, bloss jene Pflanzen aufzunehmen, die ich entweder selbst sammelte, oder wovon ich doch lehende Exemplare in die Hand bekam. Ob die übrigen Angaben richtig sind, sollten spätere Nachforschungen lehren. — In sofern blieb das Ganze nur ein Versuch.

Um diesen Versuch aber zu einer verlässlichen und branchbaren Arbeit umzugestalten, dazu bedurfte es noch eines Zweiten, eines Mannes von anerkannter Autorität, der in der Lage ist, die Flora von Brünn zu kennen und der geneigt ist, mir bei der Zusammenstellung derselben behilflich zu sein. Mit einem solchen nun machte mich Herr Custos adj. Reissek bekannt. Es ist der Herr Statthalterei- und Schulrath Tkany, ein Mann, der die Flora von Brünn schon durch 20 Jahre studirt, und mit welchem Erfolge, weiss

Jeder, der ihn kennt. Er war so freundlich, mein Verzeichniss zu revidiren, zu berichtigen und mit seinen eigenen Erfahrungen zu bereichern. In seine Angaben brauche ich durchaus keinen Zweifel zu setzen, ich kann sie ohne Furcht einer Unrichtigkeit in mein Verzeichniss aufnehmen. Ihm danke ich hiermit öffentlich. Kann meine Arbeit jetzt von einigem Nutzen sein, so ist dieses Verdienst nur ibm zuzuschreiben.

Zu den um Brünn vorkommenden phan. Pflanzen sind noch zu zählen:

Anemone pratensis L
Trollius europaeus L.
Cardamine hirsuta L.
Sisymbrium strictissimum L.
Erysimum canescens? Roth.

,, cheiranthus? Pers.
Viola mirabilis L.
Lepigonum rubrum Wahlb.
Stellaria uliginosa Murr.
Cerastium brachypetalum? Dup.
Hypericum tetrapterum? Fries.
Trifolium alpestre L.

ochroleucum? L.

fragiferum L.

Lathyrus latifolius L.

Potentilla fragariastrum? Ehrh.

Circaea intermedia Ehrh.

Callitriche autumnalis L.

Portulaca oleracea L.

Sedum reflexum? L.

Pimpinella magna L.

Seseli glaucum Jacq.

Selinum carvifolium L.

Chaerophyllum aromaticum L.

Adoxa moschateliana L.

,, rotundifolium? L.

Inula ensifolia? L.
,, Oculus Christi? L.
,, montana? L.

Galium pumilum L.

,, montana? L.

Filago minima Fries.

Senecio erucuefolius? L.

Hypochoeris maculuta L.

Pyrota chtorantha Swartz.

Echinospermum deflexum? Lehm.

Pulmonaria azurea Bess.

Myosotis sparsiflora Mikan.
Physalis Alkekengi? L.
Verbascum lychnitis? L.
,, phlomoides L.
Scrophularia vernalis L.
Linaria elatine? Dosf.
Polycnemum arvense L.
Atriplex rosea? L.
Rumex maritimus L.
,, obtusifolius? L.
Debrascum mits Sabeauk

Polygonum mite Schrauk. Sagittaria sagittaefolia L. Potamogeton tucens? L. pusillus? L.

Arum maculatum L.
Orchis sambucina L.
, ustutata? L.

Hymanthoglossum hircinum? Rich.

Iris variegata? L.

Allium rotundum? L.

,, oleraceum L. Juncus filiformis? L. Carex stricta? Good.

,, pilosa? Scop. pallescens? K.

" hordeiformis? Wahlh.

" fulva? Good.

,, flava?L.

Panicum ciliare Reiz. Setaria verticillata Beauv.

", glauca Beauv.
Calamagrostis epigeros? Roth.
Festuca heterophylla Lam.
Avena tenuis? Mönch.
Triticum glaucum Desf.

Obgleich es keinem Zweifel unterliegt, dass diese Pflanzen alle wirk-

lich um Brünn vorgekommen sind, so muss ich mir doch von den mit einem? bezeichneten Arten vorbehalten, deren noch gegenwärtiges Vorkommen durch neu angestellte Nachforschungen zu constatiren.

Dagegen sind zu streichen:

Ranunculus flammula L. (zweifelhaft)
Fumaria Vaillantii Lois.
Sisymbrium columnae L.
Gypsophila fastigiata L.

,, muralis L. Radiala Unoides Gmel. Geranium pyrenaicum L. (

Geranium pyrenaicum L. (zweifelbaft) Chrysosplenium oppositifolium L. Astragalus hyppoglottis L.
Bryonia dioica Jacq. (zweifelhaft)
Toritis hetvetica Gmel. (zweifelhaft)
Cirsium eriophorum Scop.
Buphthalmum saticifolium L.
Valerianella Morisonti Di.
Asperula tinctoria L. (zweifelhaft)

Nebst diesen wurden noch andere Pflanzen als nicht vorkommend bezeichnet, deren Vorkommen aber sichergestellt ist, die ich also zuerst um Brünn fand:

Thatictrum aquileyifolium L. (1848) Lunaria redigiva L. (1848) Gypsophila paniculata L. (1848) Helychrisum arenarium L. (1850)

Die wichtigste ist aber:
Saxifraga umbrosa L. (1849) \*\*)
Clematis vitalba L. (1848) \*\*\*)
Nigella sativa L. (1848) †)
Lepidium sativum L. (1850) ††)
Oxalis stricta L. (1848) †††)

Centaurea solstitialis L. (1851)\*)
Pyrola uniflora L. (1850)
Salvia sclarea L. (1851)
Epipogium Gmelini Rich. (1850)

Cicula virosa L. (1848) Matricaria chamomitta L. (1848) Rumex scutatus I.. (1850) Setaria italica Beauv. (1850)

Letzere mögen durch Cultur hereingebracht worden sein; Exemplare von den ersteren habe ich unserem Vereine übergeben.

Doch schon ausser den Bereich des vorgezeichneten Florengebietes fullen:

Drosera rotundifolia L. Cytisus sagittalis Koch.

Teucrium botrys L.

In neuester Zeit hat Herr Tkany drei für die Flora von Mähren noch neue Pflanzen gefunden:

> Draba nemoratis Ehrh. um Tscheitsch, Euclidium siriacum R. Br. um Robyli, Centunculus minimus L. um Ung. Brod.

<sup>\*)</sup> Soll einmal um Brünn gefunden worden und wieder versch wunden sein.
\*\*) Man wollte diese schöne Species aus der Flora von Deutschland schon
streichen; um Brünn (bei Rossitz) habe ich sie mitten im Walde an zwei
Stellen gefunden.

<sup>\*\*\*)</sup> Als Laube in einem Bauerngarten.

<sup>†)</sup> In Gemüsegärten vielleicht als Zierpflanze.

<sup>††)</sup> Wahrscheinlich wollte man damit ökonomische Versuche austellen.

<sup>†††)</sup> In Gärten.

In derselben Sitzung vom 4. Februar sprach Herr v. Heufler über die Nothwendigkeit einer Durchforschung Oesterreichs hinsichtlich der Kryptegamen, und legte ein Verzeichniss der von mir gesammelten Lichenen vor, als einen Beitrag zu jener so wichtigen Arbeit.

Die allzugrosse Unbedeutenheit eines solchen Beitrages machte in mir das Streben rege, Besseres zu liefern. Immer nur mit den Phanerogamen beschäftigt, waren mir jene niedern Pflanzenorganismen ziemlich gleichgitig. Erst als Herr v. Heufler mich auf ihre Wichtigkeit aufmerksam machte, und durch Bestimmen meiner kleinen Sammlungen mir die Kenntniss wenigstens der allgemeinsten Formen ermöglichte, erkannte ich den Werth der bisher vernachlässigten Gewächse, und ich kann Herrn v. Heufler nicht genug danken, mir ein für mich noch ganz neues und so schönes Feid der Thätigkeit erschlossen zu haben. Meine Erkenntlichkeit aber glanbe ich nicht besser beweisen zu können, als wenn ich mich mit allem Eifer jenem Zweck anschliesse, den er angeregt hat, einer Aufgabe, deren Lösung man von unserem Vereine zu erwarten berechtigt ist.

Da waren es nun wieder die Kryptogamen Brünus, denen ich meine ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden beschloss. Ich benützte gleich die Osterferien dazu, um in jener Gegend, die hinsichtlich der Kryptogamen noch ganz und gar unbekannt ist, nach Kräften zu sammeln. Viel bekam ich nicht zusammen, denn abgesehen von der noch zu frühen Jahreszeit und von der zn kurzen Zeit meines Aufenthaltes in Brünn, fehlt mir noch jenes geübte Kennerauge, das auf den ersten Blick wohl ähnliche, aber verschiedene Formen zu scheiden weiss. Omne initium grave.

Schliesslich danke ich noch den Herren v. Heufter und Pokorny, welche mich, dieser bei den Moosen und jener bei den Lichenen hei der Bestimmung der eingesammelten Species unterstützten oder eigentlich die ganze Arbeit des Bestimmens auf sich nahmen. Nur die Algen übergebe ich mit einigem Bedenken, indem mir hier kein solcher Führer zur Seite stand, und auch die grösste Vorsicht einen solchen nicht ersetzen konnte.

Die Species sind nach Rabenhorst's  $_{2}$ Deutschlands Kryptogamen-Flora" geordnet.

# Lichenes.

Verrucaria Pers.
,, rupestris Schär.
,, nigrescens Pers.
Pertusaria DC.
,, communis DC.
Graphis Ach.
,, scripta Ach.
Thrombium Wallr.

Cryopsorae.

Thrombium epigaeum Pers. Urceolaria Ach.

> ,, cinerea (L.) ,, cinerea var. protuberans Rhhrst. ,, calcarea (L.)

,, calcarea var. contorta Hoffm.

,, scruposa (L.)

#### Thailopsorae.

### Lecanora (Ach.) Link.

- ,, rimosa Schär.
- ", subfusca (Buxh.)
- ,, subfusca var. campestris (Schär.)
- ,, subfusca var. atrynea
- ,, Parella Ach. var. pallescens? (Linn.)
- ,, vitellina (Ehrh.)
- " radiosa (Hoffm.)
- ,, radiosa v a r. circinata Schär.
- ,, murorum (Hoffm.) v ar. citrina Ach.
- ,, (saxicola) muralis (Schb.)
- " muralis var. galactina Schär

#### Parmelia Ach.

- " parietina (L.)
- " centrifuya v a r. conspersa Ehrh.
- ,, caperata (Dill. Linu.)
- " olivacea (Vaill. Linn.)
- ,, ceratophylla (Raj.) var.
- " physodes (L.)
- " saxatilis (Linn.)
- .. obscura Ehrh.
- " stellaris (Linn.)
- " stellaris v a r. tenella Scop.

#### Peltigera Willd.

- " venosa (Linu.)
- " canina (Linn.)
- " rufescens Hoffm.
- " aphthosa? (Linn.)

#### Podetiopsorae.

#### Lecidea Ach.

- ,, sabuletorum Fik. var. pilularis?
- ,, albo atra Schär. var. epipolia Ach.

#### Lecidea parasema Ach.

- " geographicu (Linn.)
- ,, geographica var. atro virens (Linn.)
  - ,, fumosa Ach.
  - ", polycarpa? Fries.
  - ,, pruinosa? Ach.

#### Biatora Fries.

- " ferruginea Fries.
- " ferruginea v ar. festiva Ach.
- , aurantiaca Fries. (thall, flav.)
- ,, triptophylla Ach. v.a r. coronata Hoffm.
- ,, anomala Spreug.
- " sphäroides Schär.
- ,, icmadophila (Linn.)
- ,, byssoides (Linn.)

#### Baeomyces Pers.

,, roseus Pers.

#### Cladonia Hill.

"

- ,, digitata Hoffm.
  - coccifera? (Linn.)
- ,, squamosa Hoffm. var.
- . cenotea Ach.
- " furcata Schär.
- ,, furcata var. fruticosa Schär.
- ,, furcata v a r. racemosa

  Kries.
- " pyxidata (Tournef.u.Linn.)
- ,, pyxidata v ar. neglecta
- " subvar. Pocillum Ach.
- ,, fimbriata (Linu.)
- ,, fimbriata var. longipcs Schär.
- ,, subvar. cornuta Flk.
- " papillaria (Ehrh.)
- ,, papillaria v a r. stipata?
  Schär.
- ., ranyiferina (L.)

Cetraria Ach.

., islandica (Linn.)

Hagenia Eschw.

citiaris (Linn.)

Erernia Ach.

., prunastri Ach.

Ramalina Ach.

., pollinaria Ach.

calicaris (Linn.)

Usnea Hoffm.

" barbata Fries. v a r. campestris

Fries. subvar. flo-

rida (Linn.)

barbata — subvar. cerà-

tina Ach.

Musci.

Hepaticae.

Marchantia Raddi.

" polymorpka Linn.

Frullania Raddi.

" dilatata (Linn.)

Madotheca Dumort.

,, platyphylla (L.)

Radula Dumort.

" complanata (L.)

Plugiochita Nees u. Mont.

, asplenioides (Linn.)

Musci frondosi.

Funaria Schreb.

,, hygrometrica Nek. L.

Pottia Ehrh.

, cavifolia Ehrh.

.. truncata Hedw.

Barbula Brach.

" fallax (Diks.)

, muralis (Linn.)

" subulata (Linn.)

fontana?

Leucobryum Hampe.

", glaucum Hampe.

Ceratodon Brid.

", purpureus (Dill.)

Dicranum Hedw.

, scoparium Hedw.

Usnen barbata v a r. alpestris s u hv a r. plicala.

Appendix.

Lepra Hall.

" viridis Schär.

., candelaris Ehrh.

" cinereo-sulphurea Ach.

Pulveraria Ach. u. Meth.

, chtorina Ach. u. Meth.

" latebrarum Ach.

., farinosa

Variolaria Ach.

••

,, communis Ach.

lactea.

Dicranum undulatum Ehrb. Hedwigia Ehrb.

" ciliata (Diks.)

Grimmia Ehrh.

,, pulvinata (Linn.)

Schistidium Brid.

", apocarpum (Dill. L.)

Orthotrichum Hedw.

,, anomalum Hedw.

Bartramia Hedw.

,, crispa Swartz.

Bryum Dill.

., capillare Web. u. Mohr.

" caespititium Web. u. Mohr.

., argenteum L.

Mnium Lin.

", cuspidatum Schrank.

Catharinaea Ehrh.

., undulata (Dill. L.)

Polytrichum L.

juniperinum Willd.

commune Lin.

Fontinalis Dill.

., antipyretica Linn.

Leskea Hedw.

,, complanata (Linu.)

" polycarpa Ehrh.

Hypnum Dill.

## Hypnum splendens Hedw.

- ,, fuitans Lin.
- ,, cupressiforme Lin.
- " polymorphum Hook et Tayl.
- ,, praelongum Lin.

# Hypnum lutescens Willd.

", velutinum Lin.

Nekera Hedw.

, pennata L.

# Algae.

Gonidiophyceae.

Nostoc Vauch.

,, commune Vauch.

Oscillaria Bosc.

" antliaria Mert.

Chroolepus

Glöotila Kütz.

", kyalina? Kütz.

Mixonema Fries.

, tenue

Oedogonium Link.

,, sordidum? Dill.

Conferva Plin.

bombicina Ag.

Conferva glomerata Lin. Mugeotia Ag.

,, genustexa Roth. Spirogyna Link.

" quinina Müll.

nitida Link.

., decimina Mill.

Zygnema Ag.

, cruciatum Kütz.

Vaucheria Dc.

,, clavata Dc.

Characeue.

Chara Lin.

" foetida Braun.

Herr L. R. v. Heufler zeigt das 1. Heft des von den Gebrüdern Grimm herausgegebenen Wörterbuches vor, und nennt 24 deutsche Pflanzennamen, die in diesem Hefte fehlen; er fordert auf, man solle die alten Schriftsteller excerpiren, und die Auszüge den Herausgebern einsenden. Herr Graf Marschall bemerkt, es wäre auch wünschenswerth, die Thiernamen in ähnlicher Weise zu bearbeiten.

Der Sekretär Herr G. Frauenfeld legt die von Herrn Julius Lederer übergebene "Anordnung seiner Schmetterlingssammlung I. Rhopalocera" (siehe Abhandlungen) mit folgender Einleitung vor:

Es wird wohl wenige Naturforscher geben, die nicht die erste Anregung, jene Bahn zu betreten, auf welcher sie in den verschiedensten Richtungen in der Mittagshöhe ihres Lebens glänzten, in ihrer Jugend gemeinsam durch die Schmetterlinge erhalten haben. Es sind diese zarten Gebilde — ich möchte sagen — einer lieblichen Fantasie mit ihrem Schmucke und wundersamen Reize vorzugsweise geeignet, den geistigen inneren Sinn zu wecken, und selbst der gereifte Verstand kann gewiss nie mehr den Eindruck abstreifen, den sie, der Abglanz harmlosen Frohsinns, auf das warme empfäng-liche kindliche Gemüth machten. Gerne mag er in ihnen die vorausgeeilten Boten einer Zukunft begrüssen, deren Ahnung uns wie Geisterhauch um-

weht, und in der Geschichte ihrer Erscheinung die fantasmagorische Entfaltung jenes Lichtstrahls erblicken, der in das geheimnissvolle Dunkel des Lebens aus unbekannten Fernen hereigragt, an den sich das Leben mit gläubigem Sinne, bewusst und unbewusst, festklammert, der allein das Leben möglich macht.

Wie unendlich viele aber sich auch mit diesen Thieren beschäftigten, wie viele ihren Scharfsinn an ihnen versuchten, und mit denkender Kraft die Menge der Erfahrungen ordneten, sonderten, dass man wohl glauben möchte, sie müssten in ihren mannigfachsten Beziehungen vollständig gekannt, und von dem grübelnden Verstande hier längst schon alle Kriterien erschöpft sein, um alle Alternativen über die Kenntniss derselben zu Ende gebracht zu haben; so erblicken wir doch hier, wie überall, in der Naturgeschichte erst den Beginn einer solchen Verständigung, so ist auch hier diese Erkenntniss noch weit vom Ziele entfernt. Es gibt ein Etwas in der beschauenden Naturgeschichte, wovon wir keine Rechenschaft zu geben vermögen, wofür keine Sprache eine Bezeichnungsweise darbietet, ein Etwas, das, abgesehen von dem Benehmen der lebenden Wesen, selbst noch an den Mumien in unseren Sammlungen ein Gefühl ihres Zusammengehörens in uns hervorruft, welches wir Habitus - Tracht - nennen. Die Unmöglichkeit, diess erkennend auszudrücken, führte nothgedrungen für eine Unterscheidung zum Gebrauche von oft minutiösen Kennzeichen, wobei es doch der subjectiven Anschauungsweise überlassen bleiben musste, andere Doctrinen zur Begründung von Reihenfolgen oder Anordnungen anzuwenden.

Bei den Schmetterlingen tritt uns nun, wenn wir an ihr Detail gehen, noch eine Schwierigkeit entgegen, wie bei keiner der andern Insectenordnungen, ja wie bei keiner Abtheilung der ganzen Naturgeschichte, die Vögel vielleicht ausgenommen, da die meisten scharf bezeichneuden plastischen Merkmale jener, die man zur Unterscheidung gebrauchen konnte, hier verschwimmen. Fresswerkzeuge, Afteranhänge werden so rudimentär, oder sind, wie der ganze Körper, so in einen Pelz verhüllt, dass sie da, wo dieser Pelz selbst nicht hilft, zu Kennzeichen beinahe gänzlich untauglich sind. Das von Jurine und Meigen zur Unterscheidung verwendete Flügelgeäder, das eine so leichte Anwendung bei Immen und Mücken erlaubt, ist hier von einem Schuppenkleide bedeckt, das nur nach Zerstörung des Individuums einen Gebrauch gestattet. Wenn bei der im Verhältniss geringen Zahl von Rhopalocereu in den vorhandenen oder verkümmerten Beinen noch ein leicht brauchbares Trennungszeichen für Gruppen auftritt, so fällt bei der ungeheuren Masse der weit heterogeneren Heteroceren auch diess letzte Hilfsmittel noch weg. Keine Gruppe von Insecten ist daher in Beziehung auf eine Zusammenfügung des Zusammengehörigen mehr einem richtigen Tacte anheim gegeben, als eben die Schmetterlinge. Die Mikrolepidopteren, die in ihren kleinsten Formen, den Tinoiden, durch Zeller's Meisterhand am wohlgefügtesten erscheinen, abgerechnet, dürften die übrigen Abtheilungen in allen neuern anordnenden Atbeiten nicht sehr glücklich weggekommen sein, ja selbst die Verwirrungen

bei den einzelnen Arten mehrfach zugenommen haben. — Herrich-Schäfter's Werk, unstreitig das hervorragendste, mit einer Beharrlichkeit, die die höchste Anerkennung verdient, so welt fortgeführt, dass die noch nicht lang bezweifelte Möglichkeit einer Beendigung beinahe einer vollen Gewissheit Platz gemacht hat, dem sich nach seiner Vollendung kein zweites in der ganzen Literatur an die Seite stellen kann, selbst dieses dürste dahin zu rechnen sein. Es liefert wehl an mehreren Stellen den Beweis, zu welcher Zersplitterung die Consequenzen führen, wenn sie in ausschliessender Richtung verfolgt werden, wie oft nahe Verwandtschaft zerrissen wird, wenn Aehnlichkeiten ohne Anwendung sieher leitender Principien allein uns bestimmen.

Herr Julius Lederer, den Lepidopterologen Europa's, ohne je auf dem Felde der Literatur erschienen zu sein, genügend bekannt und geachtet, hat in dieser dem Verein freundlichst überlassenen Arbeit: der Anordnung seiner Schmetterlingssammlung mit Berücksichtigung sämmtlicher europäischer und dafür bezeichneter Arten mehrere solche widernatürliche Trennungen nachzuweisen versucht und überhaupt manche Berichtigungen gegeben, die nur ihm bei seinem ausgezeichnet reichen Materiale, bei seiner ausserordentlichen umfassenden Bewältigung desselben und seinem scharfen Blicke möglich sein konnten. Viele Verwirrungen war er allein im Stande zu lösen, da sich eine Menge Originale in seinen Händen befinden. Möchte derselbe seine Arbeit, die bis zum Schlusse der Spinner hier vorliegt, und von der er die Noctuiden ebenfalls schon beendet hat, ja doch auch noch über die Spanner ausdehnen, da eben diesen beiden letzten Abtheilungen eine ordnende Hand am meisten Noth thnt.

Ferner macht derselbe folgende Mittheilungen: Herr Dr. Cl. Hamp e hat die Beschreibung eines neuen, von Dr. Kratter in Galizien entdeckten Käfers eingeschickt:

**Leptura Kratteri, 20.** t elongata, sub-depressa, nigra, gri-seo-pubescens; elytris sub-tinearibus, latericiis, apice sub-rotundatis. Longitudo  $4\frac{1}{2}$ –5'''; latitudo  $1\frac{1}{4}'''$ .

Der Kopf länglich, schwarz, dicht und grob punktirt, mit einer Längsfurche auf der Stirne; der Mund schwarz; die Fühler so lang als der Körper, dönn, die einzelnen Glieder vollkommen walzenförmig, schwarz; das Halsschild länglich, nach vorne kaum merklich verengt und wenig breiter als der Hals, am Vorder- und Hinterrande ziemlich tief eingeschnürt, die Seiten in der Mitte schwach gerundet erweitert, vorne gerade abgestutzt, rückwärts leicht doppelt gebuchtet, mit abgerundeten Ecken, oben breit und flach, der Länge nach eingedrückt, eben so dicht und tief wie der Kopf punktirt, schwarz; das Schildchen länglich-dreieckig, sehr fein punktirt, schwarz; die Flügeldecken am Grunde 1½ mal so breit als das Halsschild und 4½ mal so

Digitized by Google.

lang als daselbst zusammen breit, die Schulterwinkel merklich vortretend, nach rückwärts sehr wenig verschmälert, an der Spitze einzeln abgerundet, oben etwas flach gedrückt, die Punktirung fein und die Zwischenräume grösser als die Punkte, gelbroth, etwas seidenartig gläuzend; der Hinterleibschwarz, mit kurzen, anliegenden, grauen Härchen ziemlich dicht besetzt; die Beine lang, zart, schwarz.

Steht der *Leptura sanguinosa*, *Gyl.* am nächsten, und ist ein, seiner schlanken Gestalt, der gelbrothen Farbe der Flügeldecken und seines stark ausgeprägten Halsschildes wegen auffallendes Thier.

Wurde von Herrn Med. Dr. Kratter in den höchsten Karpathen - Thälern bei Jasen in Galizien auf Doldenblüthen an Bächen gefangen.

Herr Ernst Heger in Brunn, der ein Verzeichniss von in der Zucht besindlichen Insecten einsendet, hat die Beobachtung gemacht, dass Scatopse leucopeza, nigra, notata und punctata zusammengehören, da er sie von einer Art aus dem Eie erzog.

Herr Johann v. Hornig sendet die Beschreibung der ersten Stände von Anthophila rosina Hb

Obwohl das Vorkommen des Schmetterlings von Anthophila rosina Hb. in der Gegend um Wien schon seit einer Reihe von Jahren (seit dem Jahre 1836) bekannt ist, und derselbe in manchem Jahre eben nicht selten erscheint, so wollte es bisher doch nicht gelingen, der Raupe habhaft zu werden. Ein Zufall, nämlich mit Raupenfutter eingetragene Puppen, aus welchen sich zu meiner nicht geringen angenehmen Ueberraschung rosina entwickelte, führte mich auf die Spur, und im darauf folgenden Jahre zur Entdeckung der ersten Stände dieses schönen Thieres.

Es ist die Raupe erwachsen etwa über  $\frac{1}{3}$  Zoll lang, im Verhältnisse ziemlich dick, nach vorn und weniger allmälig nach hinten verdünnt, und, da ihr die vordern zwei Paar Bauchfüsse fehlen, nur zwölffüssig.

Der Kopf kleiu, rund, glänzend schwarz, hinten in der Mitte etwas eingeschuitten.

Nackenschild schwarzbraun mit acht schwarzen Wärzchen.

Die Farbe des Leibes ist unansehnlich, schmutzig-rothgrau oder braungrau, auf den starken Gelenkeinschnitten etwas heller. Ueber deu Rücken zieht eine helle Mittellinie, zwischen dieser und den Luftlöchern in gleichen Abständen zwei helle, etwas verloschene Längslinien. Die drei mittlern Linien setzen sich in dem Nackenschilde fort. Dicht an der obern Seitenlinie gegen oben stehen auf jedem Leibringe, mit Ausnahme des zweiten und dritten, zwei glänzend schwarze Wärzchen der Länge des Leibes nach neben einander, und ein kleineres in dieser Linie selbst. Am zweiten und dritten Ringe findet man nur Ein Wärzchen an die erwähnte Linie gelehut und ein

zweites gegen die Rückenmitte zu, der Quere nach, danehen gestellt. Die Luftlöcher sind schwarz. Auf dem ersten Leibringe zeigt sich neben dem Luftloche nach vorn ein grösseres und nach oben ein kleineres Wärzchen; der zweite und dritte Ring führen ausser den weiter vorn erwähnten zwei noch drei mit den letztern eine Querreihe bildende schwarze Wärzchen und zwei vor denselben; vom vierten Leibringe an stehen ober jedem Luftloche und seitlich desselben drei ungleich grosse derlei schwarze Zierden in ein Dreieck gestellt, und das Aftergelenk hat deren auf der ganzen Oberseite acht; die Afterklappe selbst aber eine grössere unregelmässig zerstreute Anzahl. Unter den Lüftern endlich, vom vierten Leibringe an, zieht wieder eine Längsreihe dieser Wärzchen, und zwar je Eines auf jedem Gelenke.

Die Unterseite des Leibes ist mit der obern gleich gefärbt. Unter den Luftlöchern und ober den Füssen ziehen zwei verloschene, selbst bei scharf gezeichneten Stücken nur schwer wahrzunehmende hellere Längsstreifen, über die Mitte der Unterseite aber eine Längsreihe röthlicher Flecke, nämlich je Eines am Anfange eines jeden Gelenkes. Ober jedem Fusse steht Ein, auf den Gelenken ohne Füsse sind zwölf schwarze Wärzchen, die hier übrigens äusserst klein sich darstellen, zu unregelmässigen Querreihen gestaltet. Jede von allen diesen Warzen sowohl auf der Oberseite, als der Unterseite des Leibes ist hell umgeben, und führt eine einzelne feine und lange helle Borste.

Die sechs Krallen sind hornartig schwarz, die Bauchfüsse, deren die Raupe, wie erwähnt, nur zwei Paare besitzt, und die Nachschieber sind von der Farbe des Leibes, die Hakenkränze dunkelbraun.

Die Raupe traf ich, ganz in Uebereinstimmung mit der rücksichtlich des Aufenthaltes des Schmetterlings in der Stettiner entomologischen Zeitung 1845, S. 355 enthaltenen Notiz, auf den kahlen Abhängen der Kalkberge in den Umgebungen Wieus. Ich fand sie in grösserer Zahl im April und Mai ausschliesslich auf den zu dieser Zeit noch ganz jungen Pflanzen von Jurinea mollis, und vermuthe sohin mit allem Grund, dass die Raupe nicht überwintert, sondern erst im Frühling dem Ei entschlüpft. Die Raupe ist, gleich der Nahrungspflanze, auf weiten Strecken zerstreut, doch traf ich auf einer, und derselben Pflanze selten mehr als ein einzelnes Thier, und nie deren mehr als drei. Sie lebt in einem unregelmässig gebauten (nicht läuglichen), zwischen oder ausserhalb der Blätter der Pflanze angelegten Gespinnste, in welches sie die weisse Wolle, womit die Unterseite der Blätter bekleidet ist, mit verwebt. Wegen dieser Eigenschaft lässt das Gespinnst von der untern Blattseite nur schwer sich unterscheiden, und das Thier nur nach mühsamen Suchen sich entdecken.

Die Raupe von Ant. rosina ist sehr träg, verlässt ihr Gewebe freiwillig nie, und wird in demselben, nachdem sie das Gewebe etwas verdichtet und verengt hat, zu einer gelbbraunen, wenig lebhaften Puppe, welche an ihrem stumpfen Ende vier kurze, seitwärts gerichtete Dornen führt.

Ich halte es nicht für unpassend, am Schlusse als eine Notiz über die geographische Verbreitung des Insectes die Bemerkung beizufügen, dass Anth. rosina zwar in sehr weiter Ausdehnung, doch nur an einzelnen Stellen vorzukommen scheint. Als Standorte sind nämlich die Gegend um Wien, der Ural (Stett. entom. Ztg. a. a. 0.) und die Gegend von Brussa, wo rosina von Herrn Mann im Jahre 1851 erbeutet wurde, dagegen nicht der Umstand bekannt, dass in den so weiten Zwischenstrecken, ungeachtet diese entomologisch vielfach durchforscht sind, der Falter gefunden worden sei-

# Versammlung am 7. Juli 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

## Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr Bozděch Dr. August, Prof. d. Naturgeschichte zu Leutschau Czižek Julius, Magister der Pharmacie zu Davidson, Mitglied der geol. Gesellsch. Eder Franz, Lehrer an der Hauptschule in Erdberg Fahrer Dr., pract. Arzt'in München Fiscali Ferd., Prof. an der Forstschule zu Aussee Fleischer Stefan Gemminger Dr. Max., Assistent am 200logischen Museum in München Giuriceo Nicolò, Secretar des obersten Gerichtshofes Kornhuber Dr. Andr., Prof. der Naturgeschichte zu Pressburg Laudyn, Förster zu Bellye Pölzleuthner Mich., Lehrer an der Hauptschule in Erdberg Frz. Fuchs u. V. Totter. Schneider Dr. Jos. zu Přestic Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

bezeichnet durch P. T. Herrn Dr. Forster u. G. Frauenfeld. W. Sedlaczek u. Pr. Gelentser. R. v. Hauer u. E. Suess. Franz Fuchs u. V. Totter. G. Mayr u. G. Frauenfeld. J. Wessely u. Dr. Schiner. R. Scheffler u. G. Frauenfeld. G. Mayr u. G. Frauenfeld. P. Titius u. V. Totter. Dr. Forster u. G. Frauenfeld. Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

Schrötter Anton, k. k. Prof. am polyt.'
Institute, Secretär der k. k. Akademie
der Wissenschaften

das Präsidium.

Simoner Joh., Lehrer an der Schule im

heil. Kreuzerhof

Frz. Fuchs u. V. Tolter.

Wiedenhoffer, Dr. in Chradim

Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt II. 4. Wien 1851. 4. Schriftentausch.

Frz. Freyh. v., Hausmanns Flora von Tirol II. Innsbruck 1852. 8.

Geschenk des Verfassers.

V. Kollars Naturgeschichte der schädlichen Insecten. Wien 1837. 8.

Geschenk des Herrn Dr. Schiner.

Isis von Oken. Zeitschrift. Jahrg. 1842 bis 1848. 4.

Geschenk Sr. Durcht, des Herrn Fürsten Khevenhüller.

C. Duftschmidt's "Fauna Austriae." Linz 1805. 3. Bde. 8.

Geschenk des Herrn C. Hirner.

Der vorsitzende Herr Präsident erstattet Bericht über die am 21. Juni d. J. gehaltene Ausschusssitzung, in welcher folgende Beschlüsse gefasst wurden:

- 1. Die Vicepräsidenten führen in den Monatssitzungen nach dem Alphabete wechselnd den Vorsitz. Ist der Präsident anwesend, so leitet er die Verhandlung.
- 2. Die P. T. Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag eine gedruckte Jahreskarte, und erhält der Vereinsdiener ein Zustellungsbuch, in welchem die in Wien Wohnenden diess sowohl, wie den Empfang der Druckschriften bestätigen wollen
- 3. Die Druckschriften des Vereins werden nunmehr auf Kosten des Vereins herausgegehen, und zwar in zwei zusammengehörigen, gleichzeitig zu druckenden Abtheilungen, wovon die zweite vierteljährig in den Buchhandel zu geben ist. Der Autor erhält von seinem Aufsatze 25 Separat-Abdrücke unentgeltlich.

Dr. Moriz Hörnes übergab dem Vereine die zweite Lieferung seines Werkes: "Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens



von Wien," und besprach den Inhalt derselben. In dieser Lieferung sind 9 Geschlechter mit 39 Arten enthalten; es sind folgende: Das Geschlecht Otiva, gegenwärtig durch sein ausschliessend tropisches Vorkommen ausgezeichnet, kommt im Wiener Becken in zwei Arten vor, als: Oliva flammulata Lam. und Oliva clavula Lam. Die erste Species lebt gegenwärtig noch in grosser Anzahl in den tropischen Meeren an den Küsten von Senegal 'und dem Canal von Mozambique; die zweite Species die O. clavula Lam. ist nach Deshayes mit der ebenfalls an den Küsten von Senegal lebenden Oliva sabulata nahe verwandt, besonders jenes Exemplar, welches sich im Wiener Becken fand, hat mit der lebenden Species eine grosse Aehnlichkeit. Da die Arten des Geschlechtes Oliva gegenwärtig sich nur in den tropischen Meeren und in einer ansehnlichen Tiefe von 4 - 13 Faden finden, so kann man annehmen, dass zur Zeit, als diese Thiere in der Wiener-Bucht lebten, in dieser Breite eine höhere Temperatur geherrscht haben müsse, denn selbst im mittelländischen Meere findet sich keine Spur einer Oliva mehr. Dieses Geschlecht kann nur in heissen Meeren fortkommen.

Das Geschlecht Ancillaria, welches nun folgt, ist durch 3 Arten im Wiener Becken vertreten, von denen insbesondere eine die Ancillaria glandiformis Lam. durch die Grösse ihrer Formen und durch das massenhafte Auftreten derselben besonders interessant ist. Die Ancillarien leben gegenwärtig, wie die Oliven, nur in den tropischen Meeren, vorzüglich an den Küsten der Insel Mauritius, von Neu-Holland, im chinesischen Meere und im stillen Ocean. Im mittelländischen Meere findet man keine Ancillaria mehr, und dennoch finden wir sie im fossilen Zustande in den Miocen - Ablagerungen von Europa in ungeheurer Anzahl und in einer Grösse und Vollkommenheit, wie sie jetzt gar nicht mehr vorkommen. Besonders reich ist das Wiener Becken an Ancillarien, und hier haben sich auch die grössten bis jetzt bekannten Formen gefunden, und zwar in den Ablagerungen nächst Grund bei Wullersdorf nördlich von Stockerau. Die grössten Exemplare, die sich in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt befinden, messen 80 - 100 Millimeter, während die grössten lebenden Formen kaum 40 - 50 Millimeter messen. Die übrigen zwei Species, welche noch im Wiener Becken vorkommen; die Anc. canalifera Lam. und die A. absoleta Brocc., sind mehr oder weniger Seltenheiten.

Von der ersteren Art der A. canatifera ist bemerkenswerth, dass sie zu den seltenen Ausnahmen von Conchylien gehört, welche zugleich in den älteren oder eocenen, und in den jüngern mio- und phocenen Schichten vorkommen; so findet man dieselbe ebenso in dem Grobkalk von Paris, zu Grignon, Courtagnon, Parnes u. s. w., in dem Londonthon von Bartoncliff, wie in den Fahluns der Touraine, Augers, in dem Serpentinsande von Turin, in dem Tegel von Lapugy in Siebenbürgen, im Tegel zu Gainfahrn, Nikolsburg und im Sande von Pötzleinsdorf bei Wieu.

Von Cypraeen kommen 10 Arteu im Wiener Becken vor, nämlich die C. leporina Lam, globosa Duj. fabagina Lam., pyrum Gmel., amyg-

datum Brocc., Brocchii Desh., sanguinotenta Gmel., Duclosiana Bast., affinis Duj. und europaea Mout. Die Cypraeen finden sich gegenwärtig in allen Meeren; allein die grösseren Formen kommen nur in den heissen Zonen unserer Erde und vorzüglich im indischen Meere vor. Auch bei diesem Geschlechte treten Formen auf, welche einen indischen Charakter au sich tragen, so z. B. die C. teporina, welche im Wiener Becken eine Länge von 75 Millm. erreicht, und als die grösste bisher bekannte fossile Cypraea angesehen werden muss.

Merkwürdigerweise kommen mit diesen grossen Formen in den Schichten bei Grund nächst Wullersdorf kleinere Formen vor, deren Thiere noch gegenwärtig im mittelländischen Meere und selbst an den Küsten von England leben, es sind die Cypraea pyram und die Cypraea europaea.

Von dem Geschlechte Ovula fand sich bis jetzt trotz den bedeutenden Nachgrahungen, welche in der letzten Zeit im Wiener Becken stattgefunden haben, nur ein einziges Exemplar zu Gainfahrn: es ist die Ovula spetta Lam., welche noch gegenwärtig im mittelländischen Meere und an den Küsten von Corsika und Ischia u. s. w. leht.

Das Geschlecht *Erato* ist im Wiener Becken ebenfalls nur durch eine einzige Species repräsentirt; sie ist *Erato taevis*, welche ziemlich häufig daselbst vorkommt, auch gegenwärtig noch in grosser Anzahl in dem Golf von Ajaccio, Santa Manza, nächst den Inseln Lavezi und Cavallo bei Neapel, Palermo, Tarent, im mittelländischen und im brittischen Meere lebt.

Auch von dem Geschlechte Mar ginella kommt nur eine einzige Species im Wiener Becken vor, nämlich die M. miliacea Lam., eine Art, welche ebenfalls gegenwärtig im mittelländischen Meere lebt, und nach der Angabe Philippi's sich daselbst sehr häufig findet.

Das erst kürzlich von Deshayes aufgestellte Geschlecht Ringicula ist durch zwei Species im Wiener Becken vertreten, nämlich R. buccinea Desh. und R. costata Eichw., von denen die erstere noch gegenwärtig im mittelländischen Meere lebt.

An Voluten ist das Wiener Becken besonders reich; es kommen zwar nur vier Arten vor, aber von diesen eine in grosser Anzahl von Exemplaren; es ist die Voluta rarispina Lam., welche sich in neuester Zeit in bedentender Menge am Kienberge östlich von Nikolsburg gefunden hat. Die anderen Arten, die ficulina Lam., Haueri Hörnes und taurinia Bon. sind mehr oder weniger Seltenheiten. Interessant ist das erste Auftreten der hierher gehörigen Formen. Schon zur Kreidezeit lebten nach den bisher gemachten Erfahrungen 35 Arten, zur Eocen-Zeit 55 Arten, und zur mio- und pliocenen Epoche nur mehr 6 Arten. Alle diese Formen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine mehr oder weniger gestreifte oder gegitterte Oberfäche haben, während die gegenwärtig lebenden Formen ganz platt sind; es scheint also dieses Geschlecht durch die Länge der Zeit einen ganz andern Charakter angenommen zu haben; auch leben die hierher gehörigen Arten gegenwärtig nur in den heissen Zonen, an den Küsten von Australien,

im grossen östlichen Ocean von Java bis Japan u. s. w.; im mittelländischen Meere ist keine Spur einer Voluta zu finden; dessenungeachtet sind sie in Europa in den Tertiärablagerungen in ungeheurer Auzahl verbreitet.

Das letzte Geschlecht, das in diesem Hefte abgebildet wurde, ist die Mitra; 13 Arten kommen von derselben im Wiener Becken vor. Für die fossilen Arten hat man bis jetzt 165 Namen aufgeführt, von denen jedoch nur 113 in der That specifisch verschieden sein dürften; von diesen gehören 7 der Kreide-, 43 der Eocen- und 64 der Mio- und Ptiocen- Formation an.

Die im Wiener Becken vorkommenden Arten sind folgende: M. aperta Bell., M. fusiformis Brocc., M. goniophora Bell., M. scrobiculata Brocc., M. striatula Brocc., M. Bronni Mich., M. cupressina Brocc., M. Michelotii Hörnes, M. recticosta Bell., M. pyramidella Brocc., M. ebenus Lam., M. obsoleta Brocc., M. Partschi Hörnes. Auch hier sehen wir wieder indische Formen mit Couchylien der gemässigten Zone vereint, namentlich leben einige der angeführten Arten noch gegenwärtig im Mittelmeere; auch ist das Geschlecht Mitra durchaus nicht auf die heisse Zone beschränkt, wenn gleich die grossen starken Formen nur daselbst vorkommen.

Es hiesse der Arbeit vorgreifen, wollte ich jetzt schon Schlüsse über den Charakter der Fauna jenes Meeres ziehen, welche zur Tertiärepoche einen grossen Theil vom Mitteleuropa einnahm, von dem das sogenannte Wiener Becken nur eine Bucht ausmachte; doch sind die Erscheinungen an den bis jetzt bearbeiteten Geschlechtern so auffallend, dass es möglich wird, gegenwärtig schon einige Andeutungen über diese Verhältnisse zu geben.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass fast alle organischen Formen, je nachdem man sich von dem Aequator entfernt, an Grösse und Intensität der Farbenzeichnungen abnehmen. Von dieser allgemeinen Regel weichen auch selbst die Conchylien nicht ab, obgleich die meisten auf dem Grunde des Meeres leben. Man findet daher auch in den heissen tropischen Meeren zwischen den Wendekreisen an den Küsten der Inseln jene grossen, schon gefärbten Formen, welche unsere Sammlungen zieren; - wie man sich jedoch von den Wendekreisen entfernt und nach Norden wendet, werden die Formen immer kleiner, die Färbung wird unscheinbar, und endlich hört das Leben der Mollusken gänzlich auf. Betrachten wir in dieser Beziehung die Fauna des mittelländischen Meeres, wie sehr verschieden ist dieselbe von der der indisches Meere; kleine Formen bevölkern dasselbe, und kömmt dann und wann irgend eine grössere Form vor, wie Dolium, Pinna u. s. w., so ist sie dünnschalig und selten schön gefärbt. Diese Erfahrungen, nun auf die Vorkommnisse unseres Tertiärbeckens von Wien angewendet, zeigen , dass bei weitem der grösste Theil der bis jetzt besprochenen Formen wirklich einen indischen Charakter an sich trage, und dass nur ein kleiner Theil sich auch gegenwärtig noch im mittelländischen Meere findet. Eine genügende Beleuchtung aller dieser Verhältnisse kann erst am Schlusse des

ganzen Werkes gegehen werden, wo in einer systematischen Uebersicht alle Beziehungen der fossilen Formen zu den gegenwärtig noch lebenden zusammengestellt werden sollen.

Herr J. Ortmann legt das von ihm in der Wiener Flora aufgefundene Anthemis ruthenica M. B. vor, und gibt die unterscheidenden Merkmale von Anth. arcensis, austriaca und obiger. (Siehe Abhandlungen.)

Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften hat dem Wunsche des k. k. hohen Ministeriums für Landescultur zufolge mittelst Zuschrift dd. 1. Juli d. J. dem Vereine 50 Exemplare einer Abhandlung des Herrn Dr. Schneider aus Přestic über den Kartoffelblattsauger mit der Aufforderung zugemittelt, durch die demselben zu Gebote stehenden Kräfte möglichst ausgedehnte Beobachtungen über diesen wichtigen Gegenstand zu veranlassen.

Herr Vincenz Kollar, der Berichterstatter dieses Gegenstandes an der kais. Akademie der Wissenschaften, ergreist die Gelegenheit, sowohl diese Abhandlung, als auch die schon bisher gemachten Beobachtungen über. dieses Thier: Typhlocyba solan. tub., den vermeintlichen Verursacher der Kartoffelkrankheit, vollständig zu erörtern, und die Mitglieder aufzufordern, diesem Gegenstande die ausgedehnteste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Herr G. Mayr bespricht die an Nebria brunnea Dft. u. Stenzii auf der Alpe Velki Planina in Oberkrain.

Ich erlaube mir, die geehrte Versammlung auf abnorme Bildungen aufmerksam zu machen, die an der äussern Bedeckung der Nebria Stenzii und N. brunnea Dft., und zwar an jenen Exemplaren vorkommen, welche in der Schneegrube, Veternica genannt, auf der Alpe Velki Planina in Oberkrain leben. Durch die zuvorkommende Güte des Hrn. Ferd. Schmidt, des Entdeckers dieser Gebilde, war ich in der angenehmen Lage, beinahe alle von dort gesammelten Exemplare untersuchen zu können.

Die abnormen Bildungen sind an der ganzen Ohersäche des Körpers verbreitet, sinden sich aber besonders an der Oherseite des Thorax und der Flügeldecken. Sie sind in ihrer einfachsten Gestalt haarförmig, aus welcher sich später über der Basis eine Anschwellung entwickelt, welche verschiedene Gestalten annimmt, z. B. die eiförmige, herzförmige, krebsscheerenförmige; doch wächst die Anschwellung in der Art, dass das Haar stets an der

Digitized by Google

10 \*

Seite derselben steht. Sie sind durchschnittlich eine Viertel - Linie lang und haben die Farbe des Bodens, auf welchem sie aufsitzen, nur die jüngeren zeigen eine lichtere Färbung.



In der siehenten Zusammenkunft der Wissenschaftsfreunde in Laibach am 20. Juli 1849 hat hiervon Herr Schmidt zuerst Erwähnung gethau, welcher Vortrag in dem illyrischen Blatte, Jahr 1849, Nr. 60, gedruckt wurde.

Bei genauer Untersuchung unterliegt es wohl keinem Zweisel, dass man es mit Horn-, oder eigentlich Chitin-Substanz, nicht aber mit Pflanzen oder überhaupt mit selbstständigen Individuen zu thun hat; da diese Bildungen auf den Exemplaren der Nebria Stenzii und N. brunnea von andern Localitäten so wie überhaupt bei den andern Insecten nicht vorkommen, und da sie nnregehnässig vertheilt und verschieden gebildet sind, so muss ich sie für abnorme Bildungen erklären. Doch bleibt die Frage, warum diese Bildungen an allen Exemplaren in dieser Schneegrotte, aus der ich bei meinem Besuche im vorigen Jahre keinen Erklärungsgrund finden könnte, vorkommen, unerklärt. Man sicht deutlich, dass die noch unausgebildeten Nebrien an ihrer Obersäche bloss haar- oder borstensörmige, die ausgebildeten aber die oben beschriebenen Gehilde mit den haarförmigen vermengt und verfülzt eingepflanzt haben

Schliesslich erlaube ich mir noch einen geringen Beitrag zur Kenntniss der Krainer Flora zu liefern, und führe jene Pflanzen an, die meines Wissens in keinem Werke, als in Krain vorkommend, angeführt werden, so wie jene, die ich an einem andern, bis jetzt noch nicht bekannten Standorte entdeckte: Selaginella selaginoides L. auf dem Sattel in den Steirer Alpen; Lycopodium Selago L. auf der Spitze der Alpe Velki Planina; Lycopodium clavatum L. auf einer kleinen Waldwiese im St. Cantzianer Walde in der Nähe der verfallenen Kirche, auf und um welcher die Saxifraga petraea L. vorkommt, bei Maunitz; Koeleria hirsuta Gaud. auf den Steiner Alpen wurde bis jetzt bloss in Tirol, in der Lombardie und in der Schweiz gefunden; Epipogum Gmelini Rich. ober dem Woheiner See nahe am Wasserfall der Saviza im dunkeln Wald, wurde im österreichischen Kaiserstaate bloss in

Oesterreich, Böhmen, Ungarn, Mähren und Siebenbürgen gefunden, dürste einer der südlichsten Standorte sein; Salix glabra Scop, und Pedicularis verticittata L. auf den Steiner Alpen; Pedicularis Jacquini K och, Gentiana brachyphylla Vill. auf den Alpen der Jeserih auf Kalk; Chrysanthemum montanum L. auf der Alpe Zhernaperst; Gnaphalium carpathicum Wahl. auf den Steiner Alpen; Lonicera alpigena L. und Rosa rubrifotia Vill. beim Dorfe Zarz in Oberkrain; Polygata alpestris Reichenb. auf den Steiner Alpen.

Herr A. Kerner legt Pflanzen aus der Nähe von Krems vor, und gibt die genaue Beschreibung einer von ihm entdeckten neuen Weide: Salix Wimmeri, A. Kerner. (Siehe Abhandlungen.)

## Herr G. Frauenfeld berichtet Folgendes:

Anknüpfend an die Erläuterungen des Herrn Custos V. Kollar über den vermeintlichen Urheber der Erdäpfelkrankheit, erlaube ich mir von einem neuen Auftreten ziemlich ausgedehnter Verwüstung an einer sehr wichtigen Culturspflauze zu berichten - Laut eingegangener Nachricht wurden auf der dem Freyherrn v. Sina gehörigen Besitzung, St. Miklos in Ungarn, in dem kurzen Zeitraume von wenigen Tagen die Runkelrüben in einer grossen Ausdehnung fast gänzlich verwüstet. Der dahin abgereiste Herr Ministerial - Secretär Pellar, von dem wir hei seiner Rückkunft nähere Daten zu erbalten hoffen, sandte an Herrn Dr. Schiner eine Schachtel mit eilf Exemplaren der Raupe dieses Verwüsters, welche mir derselbe übergab Gegenwärtig auf dem Lande von meinen Sammlungen und Literaturbehelfen entfernt, vermag ich wohl nicht mit voller Gewissheit zu urtheilen, glaube jedoch in ihr Agrotis segetum zu erkennen, während Herr Joh. v. Hornig sie nach Hübner's Abbildungen eher für Agr. exclamationis hält. - Obwohl es bekannt ist, dass diese Agrotis-Arten Küchenpflanzen verzehren, so dürste diess doch mehr das Ergebniss der Zucht einzelner Beobachter, dieser Augriff aber auf die Rübe in solcher Heftigkeit und Ausdehnung eine neue Erfahrung sein. Jedenfalls haben wir es hier mit einem sehr schlimmen Feinde zu thun, da die Lebensweise dieser Insecten in allen ihren Stadien eine durchgreifende Vertilgung bei massenhaftem Auftreten äusserst schwierig macht.

Die bedrohlichen Erscheinungen solcher Verwüstungen an mehreren unserer Culturspflanzen, die uus ehen jetzt zu gleicher Zeit in so weiter Verbreitung entgegentreten, und die wirklich auf den Wohlstand ganzer Gegenden von Einfluss sind, fordern uns dringend auf, in einem erusten, gründlichen Studium der Natur jeue Abhilfe zu erforschen, die diesen gefährlichen Uebeln wirksam zu begegnen vermag.

Es ist die Aufgabe des Vereins, mit aller Beharrlichkeit dahin zu wirken, und da, wo solche Mittel schon ermöglicht sind, deren Anwendung auch mit allen denselben zu Gebote stehenden Kräften zu fördern. In dieser Berücksichtigung werden, da sich auch heuer leider die Spuren der Traubenkrankheit in der Umgebung Mödlings ziemlich hedrohlich zu zeigen beginnen, von dem, in einer der letzten Versammlungen von dem Herrn Custos Kollar gehaltenen Vortrage über den Urheher dieser Verwüstung, in welchem ein Mittel zu dessen Vertilgung angegeben, eine Auflage von 200 Exemplaren veranstaltet, an die dortigen Besitzer vertheilt werden, um dieselben mit der wahren Natur dieser Krankheit und ihrer Abhilfe bekaunt zu machen.

Schliesslich übergebe ich dem Vereine eine kleine Broschüre über Ausstopfen der Raupen für Sammlungen vom Apotheker Häpe. Ich nehme davon Anlass, die Herren aufzufordern, ihre Erfahrungen über den präparativen Theil der Naturgeschichte hier niederzulegen, da gerade in diesem Zweig, der als Hilfsmittel von hoher Wichtigkeit ist, noch so wenig vorliegt. Es ist den Zoologen und Botanikern, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigen, nur zu gut bekannt, wie gerade hier noch so Vieles mangelt, wie gerade hier Jeder gezwungen ist, sich erst mühsam eine Methode, brauchbare Werkzeuge zu erfinden, während, wenn die schon angewendeten tauglichen oder sonstige misslungene Versuche bekannt wären, wohl manche vergebliche Mühe erspart, und diess Anlass sein möchte, dass auf das schon Vorhandene weiter gebaut und verbessert wurde.

# Versammlung am 4. August 1852.

Vorsitzender: Vicepras. Herr Ludwig R. v. Heufler.

# Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr

Fieber Franz, k. k. Landg.-Sekret. in Hohenmant

Giovanetti Ferd., Freyhi auf Schloss Hirtenberg

Hetfert Dr. Jos., Unterstaats-Secretär im k. k. Ministerium des Unterrichts

Hofmann Jos. Vinz. Hochw., Professor in Brixen

Köchet Dr. Ludw. v., k. k. Rath

bezeichnet durch P. T.

das Präsidium.

R. v. Heufler u. Dr. Schiner.

das Präsidium.

R. v. Heufter u. Dr. Schiner. Dr. Fenzt u. Kotschy. Schulzer v. Mügyenburg, k. k. Hauptmanu in Vinkovce

Tappeiner Frz., Dr. d. Med. in Meran. Tommasini Mutius, k. k. Statthalte-

Well v., k. k. Ministerialrath

rei - Rath in Triest

R. v. Heufter u. Dr. Schiner.

das Präsidinm.

# Eingegangene Gegenstände:

Bulletin de la Classe phys. math. X. 7-20. 1852. 4.

Von der k. Akademie in Petersburg, Schriftentausch.

Mulacologia trentina III. 8. Von Pelegr. Strobel. Geschenk des Verfassers.

Domaće biljoslovje von Jos. V eselića. 1., 2., 3. Hft. 8. 1852. Eingesandt aus Semlin.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaft, vom naturwissenschaftlichen Vereine in Hamburg. 2. Bde. 2. Abthl.

Von diesem Vereine zum Tauschanschluss.

Fieber Frz.: Rhynchotographieu. Prag 1851. 4.

Geschenk des Verfassers.

Sennoner A. Höhenmessungen in Kärnten, Krain, Dalmazien. 4. 2 Hfte.

Geschenk des Verfassers.

Jahresberichte der Wetterauer Gesellsch. f. Naturk. 1844, 45, 42, 48, 50, 51. 6. Jahrg. 8.

Von diesem Vereine zum Tauschanschluss.

Lotos naturhist. Zeitschr.: Mai, Juni 1852 8.

Von diesem Vereine, Schriftentausch.

#### Zuschrift des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht:

Ich beehre mich, in der Anlage dem löbl. Vereine ein Exemplar des Decretes mitzutheilen, womit der "junge Landwirth" von Trentsensky den Volksschulen, Unter-Gymnasien und Unter-Realschulen empfohlen wurde.

Da der Verein sich insbesondere die Beförderung des Studiums der Naturgeschichte im Vaterlande zur Aufgabe gemacht hat, so kann es demselben nicht eutgangen sein, wie durch Verbreitung der Liebe zur Naturgeschichte unter der Jugend jener Zweck mittelbar sehr gefördert werde.

Die Verfassung eines der Jugend anpassenden botanischen Textes zu Giesen Bildern wäre daher eine schöne und dankenswerthe Aufgabe für ein mit dem Unterrichte von Kindern vertrautes Mitglied des Vereins.

Im empfehle diese Angelegenheit dem löbl. Vereine zur weiteren Anregung und Bedachtnahme.

Wien, am 27. Juli 1852.

Thun.

Der Vorsitzende ersucht den Hochw. Director des Josephstädter Gymnasiums, Herrn Dr. Schlecht, sich dieser Bearbeitung gütigst anzunehmen, was derselbe bereitwillig zusagt.

Herr Graf A. Marschall gibt Auszüge von V. v. Motschoulsky's Briefwechsel über entomologische Wahrnehmungen in Krain und Dalmatien aus dem Bull. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou. 1851. Nr. 4.

Custosadjunct Sigfried Reissek sprach über mehrere anatomische und physiologische Verhältnisse des Schmierbrandes am Weizen, und gab Nachricht über einen Versuch, welcher im hiesigen k. k. Universitätsgarten angestellt wurde, um die Ansteckungsfähigkeit des Brandes zu ermitteln. Auf Anregung und unter Zuthun des Herrn Wirthschaftsrathes Hoffmann wurde eine kleine Partie Weizenkörner, welche mit vorjährigem Brandpulver ganz bestreut und umhüllt wurden, gesäet. Das Resultat war, dass troz dem heissen Sommer und dem trockenen lockeren Grunde 1/6 der kräftig und üppig emporgeschossenen Halme vom Schmierbrande völlig ergriffene Aehren trugen. Durch diesen Versuch werden jene, welche Gleichen vor 70 Jahren auf übereinstimmende Art angestellt hatte, und zu demselben Resultate gelangt war, die aber später fast ganz vergessen wurden, bestätiget. Die Uebertragung des Uebels erfolgt durch physiologisch-chemische Einwirkung, ohne dass die Pitze sich organisch fortpflanzen und vermehren.

# Herr V. Kollar hält folgenden Vortrag:

Bei meinem, seit dem ersten Frühjahr ununterbrochen fortgesetzten Untersuchungen und Beobachtungen der Kartoffeln, und des von Dr. Schneider als eigentliche Ursache der Krankheit dieser Culturpflanze angegebenen Kartoffelblatt-Saugers Cicada (Typhlocyba) Solani tuberosi, deren Resultate seiner Zeit dem Auftrage des hohen k. k. Ministeriums für Ackerbau - und Bergwesen gemäss veröffentlicht werden sollen, habe ich mehrere Insecten kennen gelernt, welchen die verschiedenen Theile dieses für die Menschheit so wichtigen Gewächses zur Nahrung dienen.

Ich erlaube mir heute die geehrte Versammlung vorläufig auf eine Art dieser Kartoffelfresser aus dem Grunde aufmerksam zu machen, weil dieses Insect den gesunden Knollen selbst, also den bei weiten wichtigsten Theil der Pflanze angreift, und dadurch eine Erscheinung an ihm hervorbringt, die mit der beginnenden Kartoffelfäule grosse Aehnlichkeit hat, und von demjenigen, der der Ursache dieser Erscheinung nicht weiter nachforscht, leicht für die Kartoffelfäule selbst angesehen werden könnte.

Der Besitzer eines in der Nähe von Wien gelegenen Kartoffelfeldes, auf welchem er verschiedene Varietäten von Früh- und Spätkartoffeln cul-

tivirt, und der mit grösster Bereitwilligkeit seine Kartosseln behus meiner Untersuchungen zur Disposition gestellt, brachte mir am 31. Juli beiläusig ein Duzend Knollen von jener Varietät, die man hier Aeugler oder Einstäm mige neunt. Diese Knollen waren an einzelnen Stellen missfärbig, braun und wie mit einer starken Stricknadel augestochen. Beim Anschnitt erschien die äusserste Schichte der Substanz schwammig und durchnagt. Bei genauer Untersuchung fand ich in dieser durchnagten Kartosselsubstanz mehlwurmähnliche Larven, die ich als die Larve eines Elster erkannte; manche dieser Larven waren bis in die Mitte des Knollens gedrungen.

Bei genauer Untersuchung und Vergleichung dieser Larven mit mehreren andern, welche die Sammlung des k. k. zoologischen Kabinets besitzt, worunter sich auch viele, andern Culturpflanzen schädliche Arten befinden. die ich seit Jahren mit grösster Sorgfalt zusammengebracht habe, ergab sich. dass dieser Kartoffel - Verderber identisch sei mit jeuer Elater - Larve, die die Engländer Wire - worm (Drahtwurm) nennen, und welche als Verwüster von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, so wie verschiedener Grasarten bekannt ist, und dem Elater lineatus Linn. (segetis Bierkander, Gyllenh E. striatus Fabr.) angehörte. Gegenwärtig gehört diese Art zur Gattung Agriotes, und ihre Nächstverwandten sind: Agr. obscurus Gyllh. und Agr. sputator Linn., von denen letzterer ein Hauptverwüster der jungen Salatpflanzen ist. Es wurde mir übrigens dieselbe Larve vor einigen Jahren von den Gütern des Herrn Erzherzogs Albrecht aus Uugarisch-Altenburg als Zerslörer der jungen Weizensaaten eingeschickt, und vor einigen Tagen erhielt ich mehrere Exemplare durch die Güte des Herrn v. Steinheil (Sehn) aus Karwin in österr. Schlesien mit der Angabe, dass diese Insecten - Larven nebst der Ranpe der Noctua (Agrotis) segetum Linn. ein Hauptfeind der Runkelrübe auf den dortigen Gütern des Herrn Grafen Larisch sei.

Indem ich diese Thatsache zur Kenntniss der geehrten Versammlung bringe, stelle ich zugleich das Ansuchen, die Herren Entomologen möchten krankhafte Erscheinungen der Kartoffelknollen einer genauen Prüfung unterwerfen, um zu ermitteln, ob nicht Insectenfrass zuweilen wirklich mit Ursache des Verderbens dieses wichtigen Nahrungszweiges sel.

Das Mitglied Herr Johann Bayer berichtet über solgende Pslanzen:

Avena caryophyllea Wigg. habe ich im heurigen Sommer, so wie schon im Jahre 1837 oberhalb Mauer, am östlichen Ende des Eichenwaldes längs der Thiergartenmauer, und nach mir Herr Joh. Ortmann eben daselbst sehr häufig gefunden. Dieser ist wahrscheinlich auch Portenschlag's Fundort.

Evonymus latifolia Scop. fand ich den 17. August 1842 mit Herrn Gubernialrath Wilh. Tkany bei Gutenstein am Mariabilfer Berge, links von dem Wege, welcher vom Parke binauf führt, im Anfange des Waldes, in der Nähe des daselbst befindlichen Brunnens. Im vorigen Jahre traf ich am 28. Juli diesen Strauch zum zweiten Male.

Festuca bromoides L. habe ich am 13. Juli 1851 in den Erdaushebungen an der Oedenburger Eisenbahn, südwestwärts vom Damme, der südöstlichen Ecke des neuen Kastells gegenüber, und heuer am 21. Juli eben daselbst auf einer zwar kleinen Fläche, jedoch in bedeutender Menge gefunden.

Cuscuta Schkuhriana Pfeiff. theilte mir zuerst Dr. Gustav Lorinser aus der Gegend von Nimes in Böhmen mit. Ich fand sie am 1. August 1850 in der Scharka bei Prag. Ich mache auf diese Pflanze aufmerksam, weil sie sich vielleicht auch in Oesterreich finden, wegen ihrer Aehnlichkeit mit C. europaea jedoch leicht übersehen werden dürfte. Sie unterscheidet sich von der letzten durch den Mangel der innern Kronschuppen, durch die eiförmige, abgerundete, stumpfe Kapsel, und durch den robusteren Habitus. Sie wächst an Nesseln und Hopfen, an welchem sie bis 10' hoch hinauf steigt.

Titia cucultata Jacq. Von dieser historisch merkwürdigen Linde sagt Jacquin in seinen botanischen Fragmenten, wo auch ein Zweig derselben abgebildet ist, sie wachse in einigen wenigen Exemplaren auf dem Kirchhofe zu Sedletz bei Kuttenberg in Böhmen, und sei wegen einiger auf ihr vorkommenden kappenförmigen Blätter bereits seit fast zwei Jahrhunderten berühmt. Sie sei mehrmals in den Wiener botanischen Garten verpflanzt worden, wo sie auch gut fortgekommen sei, ohne jedoch kappenförmige Blätter zu tragen. Den letzten Umstand glaubte Pohl in seiner Flora von Böhmen dadurch aufzuklären, dass sie "natürlich diese gewünschten Blätter nicht tragen konnte, so lang sie nicht blühte."

' In dieser Meinung wurde er dadurch bestärkt, dass er im Wiener hotanischen Garten zu Ende des Octobers an einer *Titta americana* eben auch ein kappenförmiges Blatt fand, woraus er schloss, dass au den meisten Linden zur Zeit der Blüthe solche Blätter aufzufinden sein dürften, wenn man sie einer genauen Untersuchung vom Baume abwärts unterzöge.

Jacob Jungbauer erzählt (1829), dass diese Linde auf dem Kirchhofe zu Goldenkron bei Krumau in Böhmen vorkommen solle. Nach dem dortigen Fabelglauben trage dieselbe seit den Hussitischen Unruhen Kappenblätter, weil die Mönche des ehemaligen Klosters daran aufgehangen worden seien. Ein Mann aus jenem Orte habe ihm ein par dergleichen Kappen überreicht, die aber mit Pappe zusammengeleimt waren, um die Kaputze zu formiren, wesshalb Jungbauer dieses Vorkommen nicht zu glauben scheint.

Pres | führt in seiner Flora čechica bei Tilia parvifolia Hoffm. als Varietät an: b. foliis cucultatis, rarius.

Nach Pohl soll sie auch hie und da um Kuttenberg, und nach Opiz (in Pohl) um Pardubitz vorkommen. Tausch macht davon keine Erwähnung, und sie scheint sich auch in seinem Herbar nicht vorzufinden.

Am 12. Juli 1849 suchte ich auf dem Kirchhofe zu Sedletz au den dortigen Linden diese Kappenblätter, konnte jedoch keine auffinden. Ich rief daher den Todtengräber zu Hilfe, welcher sogleich zwei Bäume erstieg, und

mir nach ziemlich langem Suchen mehrere Zweige, an welchen sich einige kappenförmige Blätter befanden, herabwarf. An einigen flachen Blättern entsprang ihr Stiel oberhalb der Blattbasis, und an einigen aus der Mitte der Blattfläche, so dass diese vollkommen schildförmig waren. Als mein Auge im. Aufsuchen dieser Blätter einigermassen geübt war, erblickte ich sogleich mehrere an den hohen Aesten, und fand zugleich eine ziemliche Auzahl sowohl im ausgewachsenen, als auch im erst sich entwickelnden Zustande au den Wurzelschösslingen, welche den Stamm der Linden zahlreich umgaben.

Pohl behauptet, die kappenförmigen Blätter seien erst zur Zeit der Blüthe zu finden. Dieser Meinung kann ich aus dem Grunde nicht beistimmen, weil ich dieselben an bereits fruchttragenden Zweigen, und zugleich an den ganz jungen Wurzelschösslingen, und zwar an den Spitzen derselben im noch jungen, unentwickelten Zustande gefunden babe, und weil es endlich kaum denkbar ist, dass ein Lindenblatt, welches schon vor der Blüthezeit seine völlige Entfaltung erlangt hat, sich erst dann einrollen und zu einer Kappe verwachsen sollte. Wie ein schildförmiges Blatt, welches im vorliegenden Falle doch nur als eine erweiterte oder fehlgeschlagene Kaputze betrachtet werden kann; erst später aus einem regelmässigen Blatte entstehen könnte, bleibt ganz unbegreiflich.

Presi führt die besprochene Form als b. folis cucullatis bei Tilia parvifolia Hoffm. an, ohne jedoch einen speciellen Standort, namentlich jenen in Sedletz, anzuführen. Ich halte die Linden, denen ich auf dem Kirchhofe dieses Ortes die hier vorgelegten Zweige entnommen habe, für Tilia grandifolia Ehrh., und füge bei, dass eine Tilia europaea L. in einer sehr kleinen Entfernung von Tilia cucullata ausserhalb des Kirchhofes in voller Blüthe stand, während die letzte bereits Früchte trug.

Im vorigen Jahre sandte mir der k. k. Oberlaudesgerichtsrath Herr Weselsky, damals in Kuttenberg, auf mein Ersuchen mehrere Zweige mit Kappenblättern von demselben Standorte.

Ich habe seit mehreren Jahren in Böhmen und in Oesterreich sehr viele Linden flelssig durchforscht, ohne jedoch sonstwo ein einziges Kappenblatt entdeckt, oder auch von einem andern Standorte ein solches erhalten zu haben.

Was die Fortpflanzung der Sedletzer Linden, oder eigentlich ihrer Kappenblätter, betrifft, so scheint dieselbe nach Jacquin's and Pohl's Augaben wenigstens in Wien vergeblich versucht worden zu sein. Da aher schon Jacquin ihre Berühmtheit auf zwei Jahrhunderte schätzt, die von mir beobachteten Linden aber jetzt bei weitem noch nicht halb so alt sind, und sich auf jenem Kirchhofe keine älteren Exemplare mit dieser Blattform finden, so kann ihre Fortpflanzung, wenigstens auf dem Kirchhofe zu Sedletz, keinem Zweifel unterliegen. Nach meiner Meinung wären vorzugsweise jene Wurzelschösslinge oder Zweige zur Fortpflanzung zu verwenden, welche mit solchen Kappenblättern versehen sind.

Digitized by Google

Nachdem sich schon Boerhaave, der kais. Leibarzt Bassand und Prof. Schrank für dieses Naturspiel interessirten, in den neuen Floren aber hiervon gar keine Notiz genommen wird, obschon andere geringfügige Dinge lang und breit beschrieben werden, so dürfte es immerhin der Mühe werth sein, auch an andern Orten die Linden aufmerksam zu untersuchen, um die Sache entweder als ein gewöhnliches — wiewohl nicht häufiges — Vorkommen zu constatiren, oder sie als eine noch nicht binlänglich aufgeklärte Eigenthümlichkeit aufstellen, und der morphologischen Untersuchung anempfeblen zu können.

Herr G. Frauen feld gibt weitere Nachricht über den in letzter Sitzung besprochenen Rübenfeind:

In Verfolg der in der letzten Versammlung am 7. Juli vorgezeigten Raupe, welche auf der Freih. v. Sina'schen Besitzung St. Miklos in Ungarn als Verwüsterin der Rübe auftrat, habe ich die Ehre zu berichten, dass ich die erhaltenen Exemplare mit Rübenblättern bis zur Verwandlung fütterte, und von denselben 8 in Erdtönnchen eingeschlossene Puppen erhielt. Herr Min. Secr. Pellar berichtete mir mündlich, dass diese Raupe an jenem Orte jedoch hauptsächlich die Rübe selbst angriff, nicht eigentlich die Blätter, wodurch der Schade natürlich viel empfindlicher ward.

Von den erübrigten 7 Cocons, nachdem ich die hier vorliegende Puppe angespiesst hatte, erhielt ich 2 männliche Schmetterlinge von der von mir schen vermutheten Saateule: Agrotis segetum. 5 Individuen waren von Ichneumonen gestochen, und zwar von einer und derselben in jeder Raupe sehr zahlreich befindlichen Art, denn aus 3 derselben erhielt ich nicht weniger als 158 Schlupfwespen, wonach also im Durchschnitte 53 Individuen auf eine Raupe kamen. Das Verhältniss der Männchen zu den Weibehen dieser Schlupfwespen war wie 3:20. Dieselbe gehört in die Abtheilung der Braconiden.

Aus diesen numerischen Daten, von denen ich wohl gestehen muss, dass sie zu wenig umfassend sind, um apodiktisch zu sein, glaube ich wenigstens muthmasslich aufstellen zu dürfen, dass diese Plage, wenn nicht schon im nächsten Jahre gänzlich behoben, doch gewiss mit demselben in seine gehörigen Schranken zurückgetreten sein wird.

Bemerkenswerth ist wohl, dass, nachdem die Raupe nur Nachts frisst, wo kein Ichneumon fliegt, während des Tages aber in der Erde verborgen ist, und sie nach Angabe des Herrn M.S. Pellar meist nur die Rübe selbst benagt, also grösstentheils unterirdisch lebt, dieser Felnd gezwungen ist, sein Opfer dahin zu verfolgen, um seine Brut in ihr abzulegen, dass sie daber, um einen Jagdausdruck zu gebrauchen, höchst feine Witterung haben müssen, um die Raupe ausfindig zu machen.

Die Art und Weise überhaupt, wie die Schlupswespen hierbei zu Werke gehen, ist böchst mannigfaltig, die Zeit der Metamorphose, in welcher der Angriff geschieht, die weitere eigene Entwicklung und ihr Verhalten dabei, alles diess ist ein ziemlich unbekanntes Feld, und des hohen Interesses ungeachtet gänzlich vernachlässigt. Razeburg, der Einzige, dem wir so unendlich wichtige Angaben über die Oekonomie dieser Thiere in grosser Ausdehnung verdanken, in dessen Werk sich alles darüber Bekannte gesammelt findet, muss oft gestehen, dass irgend eine Frage noch offen bleiben müsse. Obwohl, wie er bemerkt, es immer schwer halten wird, über den "Angriff" häufige Erfahrungen zu machen, so ist es doch leicht möglich, über das Verhalten bei weiterer Entwicklung die Beobachtungen zu sammeln, und ich glanbe es nicht unnützlich, die betreffenden Herren zu bitten, ihr Augenmerk auf selbe zu richten. In dieser Beziehung kann wohl erwähnt werden, dass in ohigem Falle alle 5 gestochenen Raupen ihr Erdtönnehen vollkommen gebildet hatten, sich jedoch nicht verpuppten, sondern der ganze Raum von dem braun umsponnenen Ballen des Ichneumons erfüllt war, in welchem sich die spindelförmigen Cocons der einzelnen Individuen fest aneinandergereiht und geklebt fanden.

Sodann legt derselbe die Fortsetzung der "Anordnung einer Schmetterlingssammlung" von Herrn J. Lederer vor. (Siehe Abhandlungen.) Endlich liest er einen Brief des Herrn Landg. Secr. Franz Fieber, worin sich derselbe freundlichst erbietet, die dem Vereine zukommenden Orthopteren bestimmen zu wollen.

Da das Bestimmen der Naturalien eine der besonderen Aufgaben des Vereins ist, so wird beschlossen, in der nachsten Ausschusssitzung diessfalls ein Regulativ zu entwerfen und dasselbe sodann zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

Herr L.R.v. Heufler theilt aus einem Briefe des Herrn Freih. v. Hausmann, dem er die Notiz entnimmt, dass Döll demnächst eine Flora Deutschlands erscheinen lassen werde, folgende seit Herausgabe des 2. Heftes seiner Flora von Tirol daselbst neu beobachtete Pflanzen mit: Medicago maculata, Innsbruck. Scilla amoena. Coleanthus subtilis, Wolfsgrubensee. Carex helvola, Fries, Kitzbühel. Androsace nov. spec., Rosengarten. Alisma parnassiaefolium, Saluru. Ranunculus crenatus, Monte Tombea.

Weiters legt er ein Präparat und Exemplare von Cladophora Sauteri vor, welche Herr Prof. Simony aus dem Zellersee eingesandt. Herr Prof. Dr. Fenzl fügt hinzu, dass Herr Simony von da auch Elatine triandra geschickt habe, für welche settene und interessante Pflanze diess nun der einzige siehere Standort sei.



Ferner eröffnet Herr v. Heufler, dass die in der allgemeinen landwirthschaftlichen Zeitung Nr. 25, 1853 aus Ung. Altenburg gegebene Nachricht über die Rebenkrankheit daselbst auf einem Irrthum beruhe, da diese Krankheit nicht die aus Nordwesten herandringende Schimmelkrankheit, sondern das schon länger bekannte, bisher stets als unschädlich befundene Pflanzenexanthem Erineum vitis Schrad., Phyllerium vitis Fries sei.

Bei dieser Gelegenheit theilt Herr v. Heufler seine Ansichten über die Traubenpest mit. Er ist der Ansicht, dass die Ursache derselben allerdings ein Schimmelpilz sei, der sich durch echte, in der Luft schwebende Sporen fortpflanze. Dass aber Sporen überall in der Atmosphäre angetroffen werden, möge Folgendes beweisen. Dr. Unger war einstmals von einem Unwohlsein befallen und konnte das Zimmer nicht verlassen. In dieser für einen echten Naturforscher traurigen Lage verfiel er auf den Gedanken, die ihn umgebenden Sonnenstäubchen einer mikroskopischen Untersuchung zu unterziehen. Er nahm einen Pinsel voll dieser Körperchen und untersuchte selbe. 71 verschiedene Körperchen zeigten sich, unter denen speciell 3 Arten von Schimmelsporen vorhanden waren. Dr. Unger hat hierüber in der Sitzung der k. k. Academie der Wissenschaften einen vollständigen Bericht niedergelegt. (Sitzungsberichte, November 1849.)

Weiters theilt Herr v. Heufler Folgendes mit: Im vorigen Jahre habe sich Herr Stephan Schulzer v. Müggenburg, k. k. Hauptmann in Vinkovce, an Seine Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht gewendet und unter Vorlage einer grossen Anzahl Abbildungen von Schwämmen Ungarns, Croatiens und Slavoniens gebeten, diese seine Arbeit einer Prüfung durch einen Fachmann unterziehen zu lassen. Der Herr Minister Graf Thun habe sich veranlasst gesehen, das Werk ihm (Herrn v. Heufler) zur Beurtheilung zu übergeben, und er nehme sich die Freiheit, sein Gutachten, weil es einige allgemeine Betrachtungen über das Studium der Pilze enthält, hier auszugsweise mitzutheilen:

Die Naturgeschichte der Schwämme ist in vielfacher Beziehung so lehrreich und so wichtig, und dieselbe ist in Oesterreich noch so wenig bearbeitet, dass jeder Beitrag, der sie zum Gegenstande hat, alle Unterstützung verdient. Ihr plötzliches Entstehen und Verschwinden, die Einfachheit ihres inneren Baues, zu Folge der sie eine der untersten Stusen des Pflanzenreiches einnehmen, während sie durch ihren Reichthum an Stickstoff in chemischer Beziehung sich beinahe über dasselbe erheben und dem Thierreiche sich nähern; die geheimnissvolle Zwitterhaftigkeit ihres Wesens, zu Folge welcher sie die von der Zersetzung anderer Organismen gebotenen Stoffe bald in das schmackhafteste nahrhafte Fleisch, bald in furchtbares Gift umwandeln, die, menschlich gesprochen, unendliche Mannigsaltigkeit ihrer Formen, ihrer Farbe, ihres Dustes, wodurch sie sast alles Erdenkliche nachahmen und so gleichsam ein der Fäulniss entsprungenes Schattenreich der Naturbilden, dieses Alles ist im höchsten Grade geeignet, die Ansmerksamkeit nicht bloss des Liebhabers, sondern auch jedes denkenden Naturforschers zu erregen und zu sesseln.

Linné hat in seinen Werken 128 Arten Schwämme aufgezählt, heutzutage darf die Anzahl der bekannten Schwämme auf 10,000, sage zehntausend Arten geschätzt werden, und wenn man die noch unerforschten Theile der Erde betrachtet, so ist es nicht übertrieben, wenn die Zahl der auf Erden lebenden Schwämme viermal so gross angenommen wird, im Bereiche der deutschen Flora (Istrien und Lombardo-Venezien eingeschlossen) sind 4079 Arten bekannt.

Die genauere Kenntniss Deutschlands bezieht sich jedoch grösstentheils auf nicht österreichische Länder. Unter allen Theilen Oesterreichs ist Böhmen das einzige Land, welches in dieser Beziehung durch die Verdienste von Corda und Krombholz mit Ehren in die Schranken treten darf. Von andern Ländern sind nur Fragmente bekannt, die theilweise höchst ungenägend sind. Der grösste Theil des Reiches ist terra incognita.

Eine so empfindliche Lücke in Beziehung auf Ungarn, Croatien und Slavonien ausgefüllt zu haben, ist des Hauptmanns v. Schulzer grosses Verdienst. Es liegen von seiner Hand gute, theilweise ausgezeichnete illuminirte Orlginal-Abbildungen von 1128 Arten von Schwämmen aus diesen Ländern bei, die er, nur allein von seiner innern Liebe zur Naturforschung getrieben, fast von allen literarischen Hilfsmitteln entblösst, von seiner Umgebung unaugeregt und theilweise verspottet, binnen zwanzig langen Jahren mit unermüdlichem Fleisse verfertiget und nun auf die bescheidenste Art zur Prüfung vorgelegt hat.

Nach einer mässigen Schätzung sind unter diesen Arten 700 für Oesterreichs Florengebiet neu, 200 aber ganz neu. Der Verfasser hat von seinem von der neueren Literatur entbiössten Standpunkte aus viel mehr, als 200 Arten nen beschrieben, und gerade in diesem Irrthume liegt ein Beweis, wie richtig er beobachtet hat, indem er jene Arten, die er in seinen paar alten Büchern nicht beschrieben fand, als neu aufsteilte.

Se. Excellenz der Herr Minister habe das Werk sammt dem Gutachten dem edlen Mäcen der Naturwissenschaften, Sr. k. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge Ludwig vorgelegt, und er (v. Heufler) freue sich, mittheilen zu können, dass das Resultat ein günstiges sei und Herr v. Schulzer nunmehr in die Lage gesetzt worden sei, seine mykologischen Arbeiten hier in Wien zu Ende zu bringen.

Zum Schlusse beantragt der Herr Vorsitzende, es möchte der Verein alljährlich Berichte über die Leistungen auf dem Gebiete der Fauna und Flora von Oesterreich zusammenstellen und herausgeben lassen. Unter allgemeiner Anerkennung der Zweckmässigkeit dieses Antrages wird beschlossen, demselben Folge zu geben und die Ausführung desselben dem Ausschusse zu übertragen.

# Versammlung am 6. October 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Jacob Hevel.

### Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr

Alsohinger Andreas, k. k. Prof. zu Zara Bamberger Georg, Apotheker in Meran Biasoletto, Dr. in Triest

Biatzavssky Joh., Dr. u. Prof. in Salzburg Breineder Pius, Hochw. Cooperator in Weikendorf

Brunetti Ludwig, Dr. Med. zu Istrien Deschmann Carl, suppl. Prof. in Laibach Erdinger Carl, Hochw. Cooperator in Scheibbs

Fritsch Carl, Dr., Adj. am meteorologischen Institut

Gerliczy Josef , Freih. , k. k. Feldmarschall-Lieutenant in Ragusa

Gleiss Franz, Hochw., Prof. in Melk Guth Franz, Hochw., Prof. an der Realschule im Piaristen-Collegio in der Josephstadt bezeichnet durch P. T.

N. Giuriceo u. V. Totter

G. Mayr u. G. Frauenfeld

Graf Marschall u. Dr. Schiner

G. Mayr u. G. Frauenfeld

V. Stauffer u. G. Frauenfeld

N. Giuriceo u. V. Totter

G. Mayr u. G. Frauenfeld

V. Stauffer u. G. Frauenfeld

Prof. E. Fenzl u. J. Hevel

N. Giuriceo u. V. Totter

G. Reinegger u. A Matz

u. V. Totter

Als Mitglied P. T. Herr Hanselmann Nikolaus, Dr. d. Med. u. Chirurgie Hagen Herrmann, Dr. in Königsberg Hauer Albert, k. k. Post-Administrator zu Stockeran Hofstätter Gotthard, Hochw. im Stifte Kremsmünster Hofer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf Josst Franz, Obergärtner zu Tetschen Kolter Marian, Hochw., k. k. Ministerialrath im Ministerium des Unterrichts Kokeil Friedrick in Klagenfurt Kock, Dr. Heinrich in Triest Kubik Joh., Dr. d. Med. zu Veglia Lehofer Carl, Dr. d. Medicin Linde Franz, Apotheker in Melk Lorenz Jos., k. k. Prof. d. Naturg. in Salzburg Machold Josef, Doctorand der Medicin Nigris Philipp, Director der Gremial-Handelsschule in Wien v. Petenyi Joh., S. Custos am Pesth. National - Museum Pokorny Rudolf Preidel Florian Rauscher Robert, Dr. in Linz Reiss Franz, Dr. d. Med. in Kirling Reissacher Alois Scharenberg, Dr. u. Prof. an der Universität zu Breslau

Schmidt Ferd. sen. zu Schischka Tost Joh., k. k. Conc. Adj. im Ministe-

Zawadsky Alex., Dr. u. k. k. Prof. in

Zsigmondy A., Dr. u. Primararzt im all-

rium für Landescultur

gemeinen Kraukenhause

Lemberg

bezeichnet durch P. T. Herrn

G. Mayr u. G. Frauenfeld
F. Brauer u. ,,

M Pregl ,, ',

Pr. Fenzi ,, ,, V. Totter u. G. Reinegger beide Secretäre

R. v. Heufler u. Dr. Fenzl L. Miller u. Dr. Schiner Graf Marschall u. Dr. Schiner N. Guiriceo u. V. Totter Dr. Egger u. Dr. Schiner V. Stauffer u. G. Frauenfeld

G. Mayr u. G. Frauenfeld G. Reinegger u. V. Totter

Dr. Schwach u. V. Totter

Das Präsidium
Dr. Egger u. Dr. Löw
Dr. Schiúer u. G. Frauenfeld
die beiden Secretäre
,, ,, ,,

R. v. Heyfler u. Dr. Schiner

G. Frauenfeld u. Dr. Schiner

າາ ກ ກໍູ່ ກໍ

Pr. Fenzi u. G. Frauenfeld.

G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände:

Jahresbericht des naturw. Vereins in Halle. V. I. 1852. 8. Tausch.

Abhandlungen d. naturh. Ges. zu Nürnberg. 1. Nürnb. 1852. 8.

Anschluss zum Schriftentausch.

Ein Kistchen Conchylien nebst Schreiben.

Geschenk vom Haupt. Wiedenhoffer.

Verzeichniss der um Ollmitz wildwachsenden Phanerogamen, Manuscript.

Eingesandt von A. Vogi.

Eine Schachtel Conchylien aus Krain nebst 10 kleinen gedruckten Abhandlungen von Ferd. Schmid.

Geschenk von Ferd. Schmid aus Schischka.

Beschreibung und Cultur der Orchideen. Prag, 1851. 8. Von Franz Josst.

Geschenk des Verfassers.

Correspondenzblatt des naturf. Vereins zu Riga. Nr. 6, 7, 8. Oct.

Anschluss zum Schriftentausch.

Jahrbuch der geol. Reichsanst. III. 1. Wien 1852. gr. 8.

Durch Hrn. Sec. Rath R. Haidinger.

Eine Sammlung von heiläufig 450 Exemp. Säugethiere und Vögel in Bälgen,
400 Vogeleier, 179 Gläser mit beiläufig 1000 Exemp. Säugethiere, Reptilien, Fische etc. in Weingeist, 10,000 Käfer,
5,000 Schmetterlinge, 800 Spinnen in Weingeist nebst mehreren Präparaten von Frauenfeld.

Biographische Notiz über G. Dahl, Manuscript. Von E. Heger.

Rob. de Visiani: Stirpium dalmat Pat. 1836. 4.

Max Opiz: Böhmens Gewächse. Prag, 1823. 8.

Ferd. Wimmer: Flora von Schlesien. Bresl. 1841. 8.

G. Ruchinger: Flora dei lidi veneti Venez, 1818. 8.

A. Rohrer u. A. Mayer: Flora von Mähren und Brünn. 1835. 8.
Sämmtlich Geschenke von Dr. Schiner.

C. A. Meyer: Kleine Beiträge zur Flora Russlands und Petersb. 1850. 4.

Geschenk des Herrn Zeuebor.

Zwei lebende Exemplare von Palaemon anophthalmus.

Gesendel von Schmid in Schischka.

Colymbus glaciulis ausgestopft.

Geschenk von Herrn Keil.

Archiv des Vereins der Naturg. in Meklenburg. 6. Hft. 1852. 8.

Tausch.

- K. Fritsch: Resultat zweijähriger Beobachtungen über Käservertheilung.
  - Anleit. zu Beobacht. über period. Erschein. im Pflanzenreiche
  - "Kalender der Flora des Prager Horizonts.
  - Resultate dreijähriger Beobachtungen über Papilionidenverth.
  - " über jährliche Vertheilung der Käfer.
  - " über periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche.
  - Resultate mehrjähriger Beobachtungen über das Oeffnen der Blumenkrone.

Sämmtlich Geschenke des Verfassers.

Lotos, Zeitschrift dieses Vereins in Prag. Juli und August.

Tausch.

and the second s

In Bezug auf weitere Vereinsaugelegenheiten theilt der Secretär Herr G. Frauenfeld mit, dass das Vereinslocale im ständischen Palaste Nr. 30 in der Herrengasse jeden Montag, Dinstag, Donnerstag und Freitag, Feiertage jedoch ausgenommen, Nachmittags von halb 3 bis 5 Uhr geöffnet ist, und daselbst alles Geschäftliche hinterlegt werden wolle. Sammlungen und Druckwerke sind daselbst untergebracht, und können diese alldort zu Rathe gezogen werden.

Dr. Moriz Hörnes legte der Versammlung das dritte Heft seines Werkes: "Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien" vor, und besprach den Inhalt desselben. In diesem Hefte sind 49 Species, die zu 8 Geschlechtern gehören, beschrieben und naturgetreu abgebildet.

Das erste Geschlecht ist Columbella. Die hierher gehörigen Arten wurden sämmtlich theils in den neuen Localitäten kürzlich erst aufgefunden, theils waren sie früher andern Geschlechtern, wie Fusus und Buccinum beigezählt worden. Durch die gründliche Arbeit des Herrn Bellardi über die fossilen Formen dieses Geschlechtes wurde Dr. Hörnes auf diese Verhältnisse aufmerksam gemacht, und es stellte sich schliesslich heraus, dass sich im Wiener Becken nicht weniger als 8 Species finden, und zwar: die C. scripta Bell., C. semicaudata Bon., C. curta Bell., C. thiarea Bon., C. corrugata Bon., C. subulata Bell., C. nassoides Bell. und C. Bellardii Hörnes. Von diesen Arten kommen namentlich drei im Wiener Becken sehr häufig vor, und zwar: die C. curta bei Grund an der Strasse nach Znaim gelegen, dann die C. subulata bei Steinabrunn südlich von Nikolsburg, und endlich C. nassoides in den Ziegelgruben zwischen Baden und Vöslau.

Das zweite Geschlecht ist Terebra. Bekanntlich haben die Terebren mit den Turritellen, Cerithien und Melanien ihre thurmförmige Gestalt gemein; es lassen sich diese Formen ausser durch die bereits bekannten Merkmale nach den Untersuchungen des Dr. Hörnes noch durch die Falten an der Spindel unterscheiden, die namentlich bei dem Geschlechte Terebra nie fehlen. Diese Falten treten jedoch erst deutlich hervor, wenn man die Schalen parallel ihrer Längsaxe zerschneidet, jedoch so, dass der Schnitt nicht die Längsaxe selbst trifft, sondern seitwärts geführt ist. Dieses Merkmal ist besonders bei den secundären Fossilien wichtig, da hier meistens sämmtliche charakteristische Merkmale fehlen. Von dem Geschlechte Terebra kommen 8 Arten mehr oder minder häufig im Wiener Becken vor, und zwar: die T. fuscata Brocc., T. plicatula Lam., T. acuminatu Borson, T. pertusa Bast., T. Basteroti Nyst., T. bistriata Grat., T. costellata Sow., T. fusiformis Hörnes. Von diesen Arten findet sich vorzüglich die T. fuscata häufig im Wiener Becken und zwar zu Nieder-Kreuzstetten, Pötzleinsdorf u. s. w.

Die Terebren leben gegenwärtig nur in den Aequatorialmeeren und besonders im indischen Meere; sie werden an Form kleiner und verschwinden endlich gänzlich, je mehr man sich von dem Aequator gegen die Pole zu entfernt. Schon im mittelländischen Meere kommt keine Terebra mehr vor.

Das dritte Geschlecht ist Buccinum. Im Wiener Becken kommen von demselben 22 Arten vor: B. caronis Broug., B. Rosthorni Partsch, B. Grateloupi Hörnes, B. signatum Partsch, B. badense Partsch, B. semistriatum Brocc., B. costulatum Brocc., B. prismaticum Brocc., B. serraticosta Bronn., B. incrassatum Müller, B. turbinellus Brocc., B. reticulatum Linn., B. lyratum Lam., B. miscenicum Mich., B. mutabile Linn., B. corniculum Olivi, B. baccatum Bast., B. Verneulli d'Orb, B. Haueri Mich., B. echinatum Hörnes, B. polygonum Brocc., B. Philipit Mich. Von diesen Arten leben 8 noch gegenwärtig, theils im mittelländischen Meere, theils an den Küsten von Frankreich und England und selbst in der Nordsee. Die grosse Uebereinstimmung der lebenden und fossilen Formen, welche besonders bei diesem Geschlechte mit Schärfe nachgewiesen werden kann, ist merkwürdig; auch verdient der Umstand berücksichtiget zu werden, dass sich gerade von diesem Geschlechte so viele Species zugleich fossil und lebend finden; Dr. Hörnes möchte diess einer gewissen Lebenszähigkeit zuschreiben, welche mit der ungemeinen Häufigkeitdes Vorkommens dieser Mollusken sowohl im fossilen, als lebenden Zustande im Einklange steht; denn die Buccinen gehören nebst den Cerithien, Turritellen u. s. w. zu den gemeinsten Conchylien sowohl im mittelländischen Meere, als in den jung-tertiären Ablagerungen Europas, Afrikas und Asiens. Im Wiener Becken müssen vorzüglich die Tegel- und Sandschichten von Baden, Gainfahren, Enzesfeld, Steinabrunn und vom Muschelberge bei Nikolsburg als besonders reich an Buccinen bezeichnet werden; doch ist auch das Buccinum baccatum den sogenannten Cerithien - Schichten des Wiener Beckens eigenthümlich und kommt in diesen Schichten, die besonders zu Wiesen, Hölles, Piesting, Gaudenzdorf, Nussdorf, Gaunersdorf, Kollenbrunn, Pierawart, Nexing, Atzelsdorf, Traufeld, Ebersdorf, Hauskirchen, Höflein, Pullendorf, Kostel und Billowitz entwickelt sind, nebst nur wenig anderen Species in grosser Anzahl vor.

Das vierte Geschlecht ist Dolium. Von diesem kommt nur eine einzige Species im Wiener Becken vor, und zwar das Dolium denticutatum Desh., und selbst dieses sehr selten nur an dem einzigen Fundorte Grund. Als Standorte der lebenden Formen dieses Geschlechtes werden das mittelländische Meer, die Westküste von Frankreich, der stille Ocean, die Philippinischen Inseln, die Nordküste von Neu-Holland u. s. w. angegeben; ein Beweis, dass sich dieses Geschlecht nicht auf die heisse Zone allein beschränkt, ja es sind gerade die im mittelländischen Meere vorkommenden Formen die grössten. Im fossilen Zustande ist dieses Geschlecht auf die jung-tertiären oder neogenen Bildungen beschränkt, und wurde bisher aus-

schliessend in den sogenannten pliocenen Ablagerungen gefunden. Die Arten dieses Geschlechtes siud überhaupt nicht zahlreich, man kennt bis jetzt nur 13 lebende und 2 fossile.

Das fünfte Geschlecht ist Purpura. Dasselbe ist im Wiener Becken durch 3 Arten repräsentirt, nämlich die P. haemastoma Linu., P. elata Blainy, und P. exilis Partsch, von denen namentlich die letzte ziemlich. verbreitet ist. Die Purpurschnecken stellen der Trennung in Arten wesentliche Hindernisse entgegen, indem man bei der Bestimmung derselben nicht nur allein auf Altersunterschiede, sondern auch auf die Geschlechtsverschiedenheit Rücksicht zu nehmen hat, da sie getrennten Geschlechtes sind. Im Allgemeinen haben die mänulichen Purpurschnecken eine kleinere und weniger bauchige Form, als die weiblichen. Bei gewissen Arten verschwinden bei den weiblichen Individuen die Knoten oder Fasten an dem rechten Mundrande; auch zeigt dieses Geschlecht merkwürdige Variationen in der Länge und Breite der Schalen. Die Lebensweise und Gewohnheiten der Purpurschnecken gleichen denen der Buccinen und der Murices. Diese Thiere leben in allen Meeren, allein die grösste Zahl und die grössten Exemplare kommen aus den heissen Meeren und namentlich aus dem australischen Meere. Sie halten sich insbesondere in felsigten Buchten in von Fukoiden bedeckten Orten, auf steinigem Grunde auf. Bei gewissen Arten ist ihre Bewegung so langsam und sie heften sich so fest an den Felsen an, dass man Mühe hat, sie zu erkennen. Andere sind an einigen Orten so gemein, dass man sie auf grosse Haufen wirft, brennt und damit die Felder düngt.

Man weiss nicht genau, auf welche Weise die Alteu die Farbe von den Purpurschnesken gewonnen haben. Das ist gewiss, dass, wenn die klebrige Flüssigkeit, welche sich in den Thieren in einer Blase neben dem Magen befindet, aus diesem Behältniss plötzlich herausgenommen wird, sie zuerst weiss und grünlich ist, und erst nach und nach, wenn sie der Sonne ausgesetzt wird, jene schöne tiefrothe Farbe erhält, welche wir Purpur nennen. Seitdem man die Cochenille entdeckt hat, vernachlässigt man diesen Farbestoff gänzlich, nur in einigen Gegenden von England gebraucht man ihn noch, um die Wäsche zu bezeichnen. Die Mehrzahl der gegenwärtigen Schriftsteller ist übrigens der Ansicht und antike Münzen setzen es ausser Zweifel, dass nicht die Purpurschnecken oder richtiger einige Species des Genus Purpura Lam., sondern vorzüglich der Murex branduris Linn. es gewesen sei, von dem die Alten ihren Purpur gewonnen haben.

Das sechste Geschlecht ist Oniscia. Bekanntlich schlug Sowerby zuerst in seinen, Genera of Shells" im Jahre 1825 für diese und ihre verwandten Formen ein eigenes Genus vor, nachdem er das Unstatthafte der Vereinigung derselben mit andern Geschlechtern, namentlich mit Cassidaria und Cassis nachgewiesen hatte. Man kennt gegenwärtig nur sechs lebende und eine fossile Art von diesem Geschlechte, und die letztere, die Oniscia cithara ist es, welche auch im Wiener Becken au mehreren Orien (Gainfahren.

Euzesfeld, Vöslau, Grinzing, Grund, Steinabrunn, Nikolsburg [am Muschelberge]), aber stets selten vorkommt.

Das siehente Geschlecht ist Cassis. Im Wiener Becken kommen davon 5 Arten vor, und zwar. C. mammillaris Grat., C. variabilis Bell et Mich., C. saburon Lam., C. sulcosa Lam. und C. erumena Lam. Es sind Formen, welche theils evident den heissen Meeren angehören, wie C. mammillaris Grat., theils Formen, deren Repräsentanten gegenwärtig noch im mittelländischen Meere leben, wie z. B. C. saburon. Die Thiere leben gegenwärtig gewöhnlich auf dem hohen Meere, sie lieben sandigen Grund, in den sie sich meist ganz eingraben; ihr Naturell ist stumpfsinnig. was wohl in der grossen Entwickelung der starken Schale seinen Grund haben mag. Wenn man die Thiere auf einen festen Körper legt, so kriechen sie sehr schwer, wie diess Deshayes beobachtete, da sie nicht einmal an' den steilen Wänden des Gefässes, in welchem er sie aufbewahrte, hinauf kriechen konnten. Interessant ist das häufige Vorkommen einer grossen indischen Form der C. mammillaris (welche der noch gegenwärtigen, im indischen Ocean lebenden C. flammea sehr nahe steht), namentlich in den Sandablagerungen von Pötzleinsdorf, Grund, Gainfahren und vom Kienberge bei Nikolsburg.

Das letzte in diesem Hefte abgehandelte Geschlecht ist endlich Cassidaria. Von demselben findet sich eine nette Art, die C. echinophora Lam. vorzüglich in der Tegelablagerung bei Baden. Nicht uninteressant ist bei diesem Geschlechte die Erscheinung, dass man von demselben nur 3 lebende, aber 12 fossile Arten kennt; eine Erscheinung, welche bei allen übrigen nahe stehenden Geschlechtern (bei denen meist das Gegentheil stattfudet) nicht wieder vorkommt.

Schliesslich legte Dr. Hörnes noch ein Verzeichniss der Doubletten von Tertiärpetrefacten des Wiener Beckens der k. k. geologischen Reichsanstalt vor, welches derselbe nach dem Wunsche der Direction angefertiget hatte. Dieses Verzeichniss enthält 120 der wichtigsten und charakteristischen Arten von Versteinerungen des Wiener Beckens. Zur leichteren Auffindung der Fundorte in den Karten ist diesem Verzeichnisse ein kleines Kärtchen des Wiener Beckens beigegeben, in welchem die wichtigsten Fundorte von Versteinerungen mit Hinweglassung aller übrigen in dieser Beziehung nicht bemerkenswerthen Orte angegeben sind. Die Karte erstreckt sich von Brünn bis unterhalb Gloggnitz und Oedenburg, und von Krems bis Hainburg; Wien liegt ungefähr in der Mitte. Die secundären und Urfelsmassen, welche diess Becken begränzen oder welche als Inseln im tertiären Meere auftauchen, sind mit Strichen bezeichnet. Als Erläuterung zu dieser Karte soll eine Mitthellung dienen, welche Dr. Hörnes bei Gelegenheit der Ankundigung des Werkes: "Die fossilen Mollusken" in der Sitzung der k. k. geologischen Beichsanstalt am 25. Februar 1851 gemacht hat und welche in dem II. Bande, IV. Heft des Jahrbuches dieser Austalt, Pag. 93 enthalten ist. In dieser Mittheilung bemühte sich Dr. Hörnes eine so viel wie wie möglich deutliche und umständliche Beschreibung der Wichtigsten Petrefacten-Localitäten im Wiener Becken zu geben.

Herr Dr. Constantin v. Ettingshausen sprach über das sehr seltene Vorkommen der Reste von Meeresalgen in der Steinkohlenformation, und zeigte eine neue *Chondrites*-Art, welche sich in den Steinkohlenschiefern der Umgebung von Beraun in Böhmen fand, vor.

Ferner überreichte Herr v. Ettingshausen dem Verein die folgenden, so eben von ihm erschienenen Abhandlungen, zu welchen er einige Erläuterungen gab: "Beitrag zur Flora der Wealdenperiode, — über neue Pflanzenfossilien aus der Lias- und der Ootth - Formation"; in den Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt; "Ueber fossile Pandaneen, — Beitrag zur fossilen Flora von Wildshuth in Oberösterreich;" beide aus den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Herr V. Kollar gibt einen Beitrag zum Haushalte der Insecten:

Von der Ansicht ausgehend, dass die verschiedenen Arten des Thierreiches um so mehr an Interesse gewinnen, je mehr wir mit ihrem Hausbalte, ihren Beziehungen zu einander, zu den übrigen Reihen der Natur, und ganz besonders zu dem Menschen vertraut werden; dabei aber sowohl durch die Erfahrungen anderer, als auch die selbst gemachten hinreichend belehrt, wie schwierig und zeitraubend das Studium der Zoologie in dieser Richtung sei, weil es oft unmöglich ist, gewisse Thiere bis in ihre ranen angewiesene Wohnorte zu verfolgen, die überdiess oft nach Verschiedenheit ihrer Entwicklungsphasen nach Temperatursverhältnissen und dem Wechsel der Jahreszeiten sehr verschieden sind; weil ferner gewisse Thiere nar auf kleine Districte beschränkt sind, die nur selten, nicht zu gehöriger Zeit, und oft gar nicht von Naturforschern besucht werden; in Erwägung aller dieser Umstände erachte ich es für nothwendig, alle auf die Oeconomie der verschiedenen Arten des Thierreiches uns zukommenden Mittheilungen, sollten sie auch fragmentarisch sein, mit Dank anzunehmen und sorgfältig in unseren Schriften niederzulegen, damit sie nicht verloren gehen und als Material zum ferneren Bau der Naturgeschichte des Thierreiches benützt werden können. Ich wünsche, dass dieses Verfahren auf alle Arten des Thierreiches ausgedebnt werden möchte, ganz besonders aber auf jene, welche auf das Wohl und Weh des Meuschen entweder unmittelbar oder mittelbar einen Einfluss üben, weil wir nur aus der genauen Kenntniss des Haushaltes solcher Thiere die Mittel zu ihrer Vermehrung oder Verminderung ableiten können.

Durch diese eben ausgesprochene Ansicht geleitet, erlaube ich mir zur näheren Kenntuiss der bereits in einer früheren Sitzung von unserem geehrten Herren Secretär, Custos-Adjuncten Frauenfeld, besprochenen Agrotis segetum, die sich durch Beschädigung der Runkelrüben in Ungarn in diesem Sommer bemerkbar machte, nach einer Mittheilung des Herrn Ministerialrathes v. Plenker anzuführen, dass die Larve desselben Nachtfalters im heurigen Sommer im Banat, in der Gegend von Temeswar, au den Tabakpflanzungen einen bedeutenden Schaden angerichtet habe. Dass es dasselbe Thier war, welches bekanntlich in verschiedenen Ländern zu wiederholten Malen auch die Wintersaaten verwüstet, daher auch sein Artnahme "Seyetum," unterliegt keinem Zweifel, da Herr v. Plenker die zwei ihm mit Tabaksblättern überschickten Larven mir zur genaueren Untersuchung mitgetheilt, und ich aus einer derselben ein Männchen der Agrotis segetum, aus der andern aber dieselbe Schlupfwespe erzog, welche sich auch bei Hrn. Frauenfeld aus den von den Runkelrüben stammenden Raupen entwickelt hat. Merkwürdigerweise waren alle Individuen dieser Schlupfwespe Männchen, 58 an der Zahl, eine Erscheinung, die bei der Familie der Schlupfwespen öfter vorzukommen pflegt, dass nämlich bald das eine, bald das audere Geschlecht sich vorwiegend aus einer angestochenen Larve entwickelt.

Diese Schlupfwespe, welche mir Herr Frauen feld in beiden Geschlechtern zur Bestimmung mitgetheilt hat, gehört zur Gattung Bracon, und dürste wahrscheinlich eine neue Art sein; sie sindet sich weder in der reichen kaiserlichen Sammlung, noch in jener unseres geehrten Mitgliedes Hrn. J. Scheffer's, Bürgermeister von Mödling, vor. Auch ist es weder Herrn Scheffer noch mir gelungen, sie in den hymenopterlogischen Werken, die uns zu Gebote standen, aufzusinden. Ich nenne sie wegen der verschiedenen Färbung der beiden Geschlechter "Bracon dispar," und behalte mir die Beschreibung derselben für eine solgende Sitzung vor.

Eine zweite Mittheilung, welche ich mir vorzulegen erlaube, bezieht sich auf eine Art aus der Ordnung Rhynchota Burm., nämlich auf die Tingis Pyri Fieber. Diese ausgezeichnete Wanzenart lebt bekanntlich gesellig auf Birnbaumblättern; dass sie aber zuweilen in einer so grossen Menge vorkommen, dass sämmtliche Blätter ihre grüne Färbung verlieren und mitten im Sommer ein braunes Ansehen bekommen, dürste noch nicht beobachtet worden sein. Herr Schiffer brachte mir Birnbaumzweige aus Grätz mit, an denen alle Blätter theils durch Saugen, theils durch die Excremente der darauf lebenden Wanzenart so verunreiniget waren, dass an ihnen die erwähnte Farbe vorherrschend war. Nach Herrn Schiffer's Versicherung haben in der Grätzer Gegend dieses Jahr alle Birnbäume durch dieses Insect ein so trauriges Aussehen gehabt.

Zuletzt zeigt er Erdäpfel vor, die er in Mödling erhalten, und die ihn wegen ihrer braunrothen Farbe aufgefallen waren. Der Eigenthümer erklärte sie für eine eigene Abart. Als er jedoch dieselbe zu Hause nüher untersuchte, fand er, dass diese Farbe von einem Pflanzengewebe herrühre, welche diese Erdäpfel überzogen hatte, und wahr-

scheinlich eine Alge sei. Er übergibt sie zur Untersuchung, und wird dasselbe Hrn. Prof. Pokorny überwiesen.

Herr Bibl. Custos Pritzel aus Berlin spricht über eine demnächst von ihm in Druck erscheinende bibliographische Arbeit, worin alle Pflanzenabbildungen aufgezählt werden sollen. Der dabei zu Grunde gelegte Plan ist folgender: Er beginnt mit dem Jahre 1736 und schliesst alle Abbildungen aus, welche die Terminologie, Physiologie, fossile Pflanzen, Hölzer, Pomologie, Blumistik etc. etc. betreffen, eben so die artistischen als Modelle für Künstler dienenden, endlich ganz schlechte und unbrauchbare überhaupt.

Das bisher gewonnene Materiale besteht von 1736 bis 1800 in 28,834, von 1800 bis jetzt, und zwar in Werken über 20 Tafeln, in 79,222, in kleineren 5,310, in Journalen, academischen Schriften 6000; zusammen also bei 120,000 Tafeln.

Hiervon die Cryptogamen, die beiläufig ein Drittel bilden, ausgeschlossen, bleiben 80,000 Tafeln, die in dem Werke genau verzeichnet, alphabetisch und nach natürlichen Familien geordnet, gegeben werden sollen.

Herr Jacob Hekel zeigt das Nest und Ey der Salicaria fluriatilis vor, und gibt ein Verzeichniss von Fischen der Save, welche Custos Freyer an ihn eingesendet hat. (Siehe Anhang.)

Der Secretär G. Frauenfeld legt 3 eingegangene Beiträge zur Lepidopterenfauna Oesterreichs vor, und zwar: a) Beschreibung einer neuen Schabe: Spermatophthora Hornigi von Jul. Lederer; b) Beschreibung eines neuen Spanners: Eupithecia Mayeri, und einer neuen Motte: Adeta albicinctella Schleicher, von Joseph Mann, und c) Nachrichten über die ersten Stände von Antophila mendaculatis Tr., von Joh. v. Hornig. (Siehe Anhang.)

Zum Schlusse gibt er aus einem nachträglichen Briefe des Hrn. Prof. Sim on y über die von demselben eingesandte, in der Versammlung am 4. August d. J. (siehe Pag. 85) vorgelegte Cladophora Sauteri (Seeknödel) folgende Notizen:

"Die Seeknödel finden sich ausschliesslich nur in der südwestlichen Ecke des Sees, nahe dem Ufer in einer Tiefe zwischen 1½ bis 4 Fuss auf Thenschieferschlamm, der mehr oder weniger mit Holzstücken bedeckt ist. Ich fand die Temperatur des Wassers zwischen 16,5—17° R. Das Maximum der Wärme des Wassers, wo die Kugelconferve zu finden ist, dürfte kaum je 18° R. übersteigen. Von besondern aufsteigenden Quellen kounte ich nichts beobachten. Da der See regelmässig alljährlich zufriert, so hat diese Pflanze sonach eine Temperaturschwankung von 0° bis + 18° R. zu bestehen. Der See ist starken Nordwinden ausgesetzt, die his 2' hobe Wellen erzeugen, mithin liegt die Conferve mit ihrem ganzen Verbreitungsbezirk noch im Bereich der directen Wellenbewegungen. Alles dem See zusliessende Wasser hat seinen Ursprung in chloritreichen Thonschlefergebirgen.

Die Seeknödel finden sich in der Grösse von ½ — 5 Zoll grössten Durchmessers, und bedeckten stellenweise den Boden vollkommen, ja seibst in doppelter Lage. Die rundliche Form ist gewiss durch die eigene radicale Lebensentwicklung der Pflanze bedingt, und nicht, wie mehrfach geglaubt wird, eine Folge des Rollens im Wasser. Die einzige Gesellschaft der Seeknödel ist das Potamogeton crispus. Auf alten Exemplaren fand ich überdiess auch Elatine triandra."

# Versammlung -

### am 3. November 1852.

Vorsitzende: Präsident: Se. Durchl. Herr Fürst Richard zu Khevenhüller.

Vicepräsident: Herr August Neilreich.

### Neu eingetretene Mitglieder:

bezeichnet durch P. T. Herrn

- N. Giuriceo. V. Totter.
- V. Kollar. J. Hekel.
- G. Mayr. G. Frauenfeld.
- D. Bilimek. V. Totter.
- H. Koch. Edt. v. Uteram.
- N. Gauriceo. V. Totter.

| Als Mitglied P. T. Herr                                           | bezeichnet durch P. T. Herrn  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mürle Carl, Hochw. Prof. an der Mili-                             |                               |
| tär - Akademie zu Wiener Neustadt .                               | D. Bilimek. V. Totter.        |
| Petershofer Camill                                                | G. Mayr u. G. Frauenfeld.     |
| Popowits Mich. v., Gutsbesitzer in Su-                            | •                             |
| zawa                                                              | Dr. A. Bach. v. Hormuzaki.    |
| Pozza Luc. Graf, Präs. d. Ackerb. Ge-                             |                               |
| sellschaft zu Ragusa                                              | N. Giuriceo. V. Totter.       |
| Quadrio Mor. Edl. v. Aristarchi, k. k.                            |                               |
| Finanz - Commissär zu Tetschen                                    | ",,                           |
| Reichardt Heinrich in Iglau                                       | Dr. Fr. u. A. Pokorny.        |
| Schaum Dr. Herm., am königl. Museum                               |                               |
| in Berlin                                                         | Dr. Schiner u. G. Frauenfeld. |
| Setzer Franz, Hochw. Domprediger zu                               | · .                           |
| St. Stephan                                                       | N. Giuriceo. V. Totter.       |
| Simonics Gabriel, Hochw. Professor in                             |                               |
| Oedenburg                                                         | D. Bilimek, V. Totter.        |
| Thany Withelm, k. k. Gubernial - und                              |                               |
| Schulrath in Brünn                                                | Dr. E. Fenzl. J. Bayer.       |
| Wesetsky Friedr., k. k. österr. Landes- gerichtsrath in Neukollin | •                             |
| Władika Eug., Hochw. Prof. im Neu-                                | " "                           |
| kloster zu Wiener Neustadt                                        | D. Bilimek. V. Totter.        |
| Widerspach Freih. v., k. k. Hauptmann                             | D. Bamen. V. 10tter.          |
| in Krems                                                          | Br. Leithner. Dr. Schiner.    |

# Eingegangene Gegenstände:

Mémoires de la Soc. de Phys. et d'hist. nat. de Genève. Bulletin de la Soc. J. des Naturalistes à Moscou.

Jahrbücher d. Ver. f. Naturk. im Herzogthume Wiesbaden. 8. Hft. 1, 2
Schriftentausch.

Clausilia macarana in vielen Exemplaren, und

Berl. Samml. z. Bef. d. Arznei- und Naturwissenschaft. 10 Bde. 1763—97. 8.

Geschenk des Herrn E. Heger.

Drei Sylvien in Bälgen.

Geschenk des Herrn G. Frauenfeld.

Amphibien in Weingelst; gesammelt auf einer Reise in Egypten.

Geschenk des Herrn Dr. Caj. Felder.

6. Jahrsbericht d. Mannh. Vereins d. Naturk. 1850. 9., and

G. Schneider: Symbolae ad monogr. generis Chrysopae Leach. Berl. 1851. 8.

Geschenk des Herrn F. Brauer.

Catalogus, coleopterorum Europae. 4. Aufl. Berl. 1852.

Geschenk des Herrn Dr. H. Schaum.

A. Sennoner: Höhenmessungen in Mähren und Schlesien. 4.

Geschenk des Verfassers.

In der am 13. October d. J. abgehaltenen Ausschussitzung wurden folgende Geschäftsfragen erledigt:

- 1. Bezüglich der von Herrn R. v. Heu fler beantragten Literaturberichte für die zoologischen und botanischen Arbeiten in Oesterreich soll das Schema der Wikström'schen schwedischen Literaturberichte zu Grunde gelegt werden. Zeitungsartikel aus nicht naturwissenschaftlichen Blättern sollen in möglichst vollständigem Auszuge gegeben werden, von allem übrigen Titel und Summarinhalt. Diagnosen neuer Arten sind ganz anzuführen. Aufzunehmen ist Alles, was im In- und Auslande über Oesterreich erscheint, und als Anhang auch jene Arbeiten anzuzeigen, die von österreichischen Naturforschern in diesen Wissenschaften erscheinen. Begonnen wird mit dem Jahre 1850, und sollen später auch die früheren Jahre nachgetragen werden.
- 2. In Betreff der Vereinssammlungen, so wie der zur Bestimmung einlangenden Naturalien, und zur Vertretung der verschiedenen Ahtheilungen der Zoologie und Botanik im Vereine überhaupt, ist für nöthig befunden, einen der P. T. Herren aus den Mitgliedern zu bezeichnen, an welche sich in vorkommenden Fällen gewendet werden könne. Es werden diese Herren bemüht sein, aus dem Vereine jene Kräfte zu gewinnen, welche die Arbeiten der betreffenden Abtheilung theilweise übernehmen, und diese dadurch zu erleichtern vermögen. Mit freundlicher Bereitwilligkeit haben sich folgende Herren bereit erklärt:

Für Säugethiere der Hochw. Herr Director Dr. L. Schlecht

- " Vögel Herr Julius Finger.
- ,, Amphibien Herr Türk
- "Käfer Herr Ludwig Miller
- " Schmetterlinge Herr Julius Lederer
- "Fliegen Herr Dr. Schiner und Dr. Egger
- " Netzflügler Herr Ferdinand Brauer
- " Hemiptern Herr Franz Xav. Fieber
- , Mollusken Herr Dr. Moriz Hörnes 🐇
- " Phanerogamen Herr Prof. Dr. Fenzl
- ,, Cryptogamen Herr Prof. Pokorny.

Die übrigen Abtheilungen harren noch einer solchen gefälligen Uebernahme.

3. Das Benützungsregulativ der Vereinssammlungen und der Bücher des

Vereins für die Mitglieder wird erst pach der baldigst zu beginnenden geordneten Aufstellung ansgegeben werden. Einstweilen ist bestimmt, dass die in der Bibliothek befindlichen naturbistorischen, periodischen Schriften durch zwei Monate aufgelegt bleiben, und nebst den andern daselbst befindlichen Gegenständen in den schon bekannt gegebenen Nachmittagsstunden alldort eingesehen werden können.

- 4. Zur Erledigung der von Herrn O. Sendtner in München durch Herrn R. v. Heufler vorgelegten Aufrage (Rd. I. S. 148 der Vereinsschriften) über Verbreitung mehrerer Pflanzen in unsern südlichen Kalkalpen, sind die Herren Dr. Prof. Fenz. J. A. Neilreich, A. Pokorny, Graf Joh. Zichy, Dr. Egger, J. Hillehrand, Joh. Ortmann um Mittheilung ihrer Erfahrungen ersucht.
- 5. Um den Geschäftsgang nach Möglichkeit von jeder Verzögerung zu befreien, wird nach jeder Monatsversammlung durch den Präsidenten oder dessen Stellvertreter, den jeweilig präsidirenden Herrn Vicepräsidenten und die beiden Secretäre eine Nachsitzung zur Erledigung der vorkommenden Fragen abgehalten.

Herr Julius Zelenka gibt folgendes Verzeichniss bemerkenswerther Pflanzen und ihrer Standorte, die er im Jahre 1852 im V. O. M. B., vorzüglich in der Umgebung des Stiftes Zwettl gefunden hat.

Calla pallustris L. Torfmoore bei Schrems und Altmelon.

Sparganium natans L. Wiesengräben bei Edelhof und Schrems.

Scirpus ovatus. Roth. Sehr häufig in dem heuer abgelassenen Ritzmannshofer Teiche.

Scirpus setaceus. L. Zweith.

Eriophorum vaginatum. L. Häufig auf den Torfmooren bei Traunstein.

Carex dioica. L. In Menge auf Torfwiesen hei Etzen und Grossgerungs.

- " stellulata. Gord. Auf nassen Wiesen im Granitzer Thale bei der Stadt Zwettl.
  - ,, canescens. L. Am Ufer des Dürnhofer Teiches beim Stifte ,, Buxbaumii. Wahlbrg Zwettl.
- " cyperoides. L. In zahlloser Menge in dem heuer abgelassenen Ritzmannshofer Teiche.

Holcus mollis. I. In Feldern bei Rudmanns und Schrems.

Triodia decumbens, R. Br. Auf trockenen Hügeln bei Zweitl.

Juncus squarrosus. L. Anf Torfwiesen bei Langegg und Brand am Heidenreichsteiner Wald. Juncus supinus. Mönch. Auf Torfwiesen gemein.

Allium vineale. L. Vereinzelt an den Abhängen in der sogenannten Patergasse des Stiftes Zwettl, und am Wege gegen die Gföhlermühle.

Ornithogalum nutans. L. Neben der Klostermaner vereinzelt.

Leucojum vernum L. In grosser Menge im Kloster-, Ratschenhofer- und Gerotter Walde.

Betula nana. L. In Torfwäldern vereinzelt bei Altmelon.

Thesium prutense. Ehrh. Auf sandigen trockenen Hügeln beim Ratschenhofe.

Chenopodium rubrum, L. Auf Sandplätzen am Ufer des Kampflusses beim Stifte.

Soldanella montana. Willd. In und ausser dem Walde am Granitzer Graben.

Lysimachia thyrsifiora. L. Am Ufer des Waldtekehes beim Edelhof und bei Schrems.

Pedicularis sylvatica. L. Auf nassen Wiesen bei Budmanns.

Andromeda polifolia. L. Gemein auf Torfmooren bei Traunstein.

Ledum palustre. L. Gemein auf Torfmooren bei Brand und Erdweiss.

Vaccinium Oxycoccos. L. In grosser Menge auf Torfmooren bei Traun,, utiginosum L. stein.

Hypochoeris glabra. L. In Kornfeldern bei Grafenschlag.

Arnoseris pusilla. Gärt. Häufig auf den Sandsäcken bei Altmelon.

Doronicum austriacum. Jacq. Im Klosterwalde bisher bloss an einer Stelle. Cicuta virosa. L. In Teichen bei Kirchberg am Walde und bei dem Stifte Geras.

Thalictrum aquilegifolium. L. Am Ufer des Kampflusses — in Hainen bei Wurmbraud.

Ranunculus Lingua. L. Im Rohr des Schönauer Teiches.

Malva Alcea. L. Häufig an Ackerrändern bei Petzles und Schrems.

Hypericum humifusum. L. In einem ausgetrockneten Teiche bei Schrems.

Drosera rotundifolia. L. Gemein auf Teichwiesen bei Zwettl und Engelstein.

Viola palustris. L. Auf Moorboden bei Traunstein.

Stellaria memorum. L. In feuchten Gebüschen am Kampflusse beim Stifte Zwettl.

Spergularia rubra. Pers. In feuchten Furchen der Sandäcker bei Rudmanns und Ratschenhof.

Elatine triandra. Schk. Am Ufer des Ritzmannshofer Teiches ziemlich häufig., hexandra. DC. Ebenduselbst, aber in wenigen Exemplaren. (Diese zwei obgenannten Pflanzen dürften für das Kronland Oesterreich neu seyn.)

Scieranthus perennis. L. Gemein an den Felsonabhäugen beim Stifte und der Neumühle.

Mecebrum verticillatum. L. An beiden Ufern der Laineitz bei Schwarzbach in bedeutender Menge.

Montia fontana. L. var. major - an Quellen und klaren Bächlein.

. ,, minor -- in aandigen Wiesengraben bei Steinback.

Sedum villorum. L. An teuchten Wiesenplätzen beim Edelhof, Wurmbrand, Etzen und Oberkirchen.

Circaes aipina. L. Im Kiosterwalde häufig.

Epitobium patustre, L. Auf nassen Wiesen bel Grossglobnitz und Haselan.
Peptis Portula. L. Häufig am Ufer des Rudmannser Teiches.

Potentilla norvegica. L. An Teichrändern bei Schrems.

Comarum palustre. L. Gemein auf nassen Wiesen bei Rudmanus, Edelhof und Neubof.

Alchemilla arvensis. Scop. Auf Sandäckern gemein.

Rosa alpina. L. Im Gebüsche bei der Neumühle.

"

Trifolium spadiceum. I.. Auf feuchten Wiesen beim Stifte ganz gewöhnlich.

Asplenium germanicum. S. w. An Felsen beim Stifte.

Lycopodium complanatum. L. Im Klosterwalde.

clavatum L.

" Selago. L. Auf Felsen in Traunstein.

" inundatum. L. Torfwiesen bei Schrems und Altmelon.

Herr Johann Ortmann gibt weitere Erläuterungen über die von ihm in der Versammlung am 7. Juli d. J. beschriebene Anthemis ruthenica, die er nunmehr für neu hält und Anth. Neitreichii nennt (Siehe Abhandlungen).

Ed. Suess sprach über die innere Organisation der Brachiopoden-Gehäuse, und vorzüglich jene aus der Familie der Terebratutiden; je nach der Gestalt und Befestigungsweise der zarten Kalkschleife, welche das Thier schützt und gleichsam trägt, kann man die Geschlechter Terebratutina, Terebratula, Terebratella, und das erst vor Kurzem veröffentlichte Geschlecht Kingena unterscheiden; diesem letzteren gehören unter Andern auch T. pectoralis Roem. aus den mittleren Schichten der Kreideformation an. — Man kann nach Suess die Schleifen der Terebratuliden als eine Vereinfachung der Gerüste der Spiriferiden denken, indem man sich vorstellt, dass die beiden ersten Umgänge des spiralen Bandes, welches den bezeichnenden Kegel der Spiriferiden bildet, durch ein Querstück verbunden und geendet wurden. Nur die acessorischen Theile, welche als Brücken zur Querhefestigung der Schleife, und als neue Anknüpfungspuncte dienen, scheinen sich in den Spiriferiden und Terebratutiden nicht zu entsprechen. Die beste Figur, die bisher von dem inneren Bau einer Spiriferiden-Schale gegeben wurde, ist von

Davidson und bezieht sich auf Sp. rostratus; man sieht hier unterhalb der Crura eine Brücke, die Wohl zur Befestigung der beiden symmetrischen Hälften des Gerüstes wesentlich heiträgt, aber nicht au die kleinere Schale angeknüpft ist. Eine solche nicht augeknüpfte Brücke war bisher unter den Terebratuliden unbekannt; es ist gelungen, sie is der durch ihre inneren Callositäten so ausgezeichneten Terebratula fragilis aus dem Grünsande der Insel New Yersey in Nord-Amerika nachzuweisen, und es stelft diese Art daher eine neue Ahänderung der so mannigfaltigen Gerüste der Terebratutiden dar.

Herr Czagl berichtet über das von ihm aufgefundene Cnidium venosum Koch Folgendes:

Diese für die Flora Oesterreich's neue Pflanze aus der Familie der Umbelliferen fand ich im vorigen Jahre in der zweiten Hälfte des Monats September im Marchfelde in der Gegend zwischen Marchegg, Zwerendorf und Baumgarten auf den einer Inundation ausgesetzten Wiesen, war aber damals bei dem Umstaude, als alle gesammelten Exemplare sich nur im Stadium der Blüthe befanden, und ich diese Pflanze früher weder lebend noch getrocknet sah, nicht im Stande ihre Bestimmung mit Sicherheit zu ermöglichen. Erst heuer glückte es mir, dieselbe in Früchten zu finden, und ihre Analysirung stellte das mit Seseli venosum Hoffm. synonyme Cnidium venosum Koch heraus, welches nach Nolte das wahre Selinum-silvestre L. sein, und nach Koch's Flora in Deutschland (bei Speier, Jura) viel früher, nämlich im Juli und August, zur Blüthe kommen soll.

Auf demselben Standorte fand ich auch eine für die Flora Wiens neue Varietät in Rumex acetosa 3. auriculatus Koch, kenntlich durch die spiessförmigen, untersten länglichen, obersten sehr schmalen welligen Blätter, in Gesellschaft des hier sehr seltenen Rumex Hydrolapathum.

Indem ich mir von diesen beiden Pflanzen Exemplare zur Aufnahme in das Vereinsherbarium zu übergeben erlaube, kann ich nicht umhin, zu bemerken, dass die genauere Durchforschung dieser Gegend noch zu mehreren interessanten Entdeckungen berechtigen dürste.

Herr Professor A. Pokorny erstattet folgenden Bericht:

Durch den Vereins-Secretär Herrn Dr. Schiner wurden mir zwei Kartoffelknollen übermittelt, welche Herr Director Kollar, mit einer eigentümlichen röthlichen Pilzbildung überzogen, bei Mödling vorfand, und dem Vereine in der Octobersitzung übergeben hatte.

Die nähere mikroskopische Untersuchung lehrte, was ührigens schon aus der allgemeinen Ausicht erhellte, dass man es hier mit keinem vollkommen entwickelten Pilze zu thun habe, sondern nur mit einem sogenannten Pilzlager (mycetum). Dasselbe überzieht netzförmig die übrigens ganz gesunden Kuollen und hat eine blass rosenrothe Färbung. Es besteht, wie bei

don Pilzen überhaupt, aus langgestreckten, verschieden gebogenen haardünnen Fäden, welche nur wenig Aeste abschicken und deutlich, aus länglichen Zellen zusammengesetzt; gegliedett erscheinen. Auderweitige Verschiedenheiten liessen sich nicht beobachten, so wie von der Bildung einas Fruchtkörpers oder der Sporen nichts zu bemerken war. Es lässt sieb daher auch nur im Allgemeinen aus der Dichte, Stärke und Vertheilung der Fäden schliessen, dass dieses Lager einem. Pilze aus der böchst eutwickel-" ten Reihe der Hymenomyceten angehöre. Eine nähere Bezeichnung der Gattung oder selbst der Art ist hier wohl ziemlich gewagt, wo nicht unmöglich. Am äbulichsten scheinen die Pilzlager zu sein, wie sie der Gattung Himuntia (Thetephorae sp.) angehören. Wirklich ist auch eine Himantia rosea Fries angegeben, welche jedoch auf Holz wächst. Was Nees v. Esenbeck (System der Pilze Tab. V, Fig. 72) als Himantia candida abbildet, ist dem draglichen Pilzlager gleichfalls sehr ähulich. Da jedoch auch Pezizen (wie 2. B. P. caesta Pers.) Agaricus - Arten, so wie noch manche andere Gattungen von Hautschwämmen mit ähnlichen Lagern vorkommen, so muss die specifische Bestimmung dieser übrigens, wie es scheint, auf Kartoffelknollen bisher nech nicht besbachteten Pilzbildung so lange aufgeschoben bleiben, bis deutlichere Entwicklungszustände derselben ihre systematische Erkeuntniss möglich machen werden. Es wäre daber sehr wünschenswerth, wenn in dieser Beziehung weitere Beobachtungen gemacht und mitgetheilt werden würden. - Herr Prof. Pokorny zeigt sodann eine Zeichnung vor, die er so eben von Hrn. Franz Hoffmann erhalten hat, welche die Abbildung dieses Gewebes gibt, das derselbe gleichfalls an Kartoffelh aus Stockerau aufgefunden hat. Zugleich übergibt er dem Vereine ein Exemplar seines auf Koaten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Werkes; "Die Vegetationsverhältnisse von Iglau," bespricht in Kürze den Zweck und Inhalt desselben, und bittet zugleich um Ansvahme des folgenden Verneichnisses in die Druckschriften des Vereins, welches jeue Pflanzen enthült, die seither als neu für das Gebiet der Flora von Iglan vom Herrn H. Reichardt aufgefunden wurden.

- -co 1. Benissam protesse Meyer (unbrocum Ehrh.). Au Faldrainen und trockenen Genabhängen bei Hossan.
- 2. Holcus mollin L. In Wäldern am Hohenstein und helm Hassusprung.
  - 3. Elymus europasus L. In Holzschlägen am Hohenstein.
- 4. Carex teretivocula Good. (C. paniculata b. minor Noilr.). Auf Sumpfwiesen binter Bossau.
- 5. Caren sykontina Huds, Intschattigen fauchten Wäldern am Hobenstein.
  - 6. Sparganium natans L. Am Mühlteiche bei Ober-Dubenky.
- 7. Colobicum autumnale L. In cinigen Exemplaren auf der Spitalwiese, jedoch nicht alle Jahre (erschien 1845 und 1853).
  - . 8. Carullerhiza innuta R., Br, In Wäldern; am Hobenstein selten.
- and A. Cephalanthera entifolia Bisch, Mit, Varigen, aber, spartich.

- 10. Potamogeton rufetcens Schrad. In stehenden und fliessenden Gewässern; hinter Giesshübel um Ihlavka.
- 11. Chenopodium rubrum L. An Gräben und wüsten Plätzen, nicht seiten am Johannesbügel.
  - 12. Amaranthus retroftexus L. In den Beeten der Pflanzsteige.
  - 13. Sambucus Ebulus L. An einem Feldraine bei Wolframs.
  - 14. Symphytum tuberosum L. In Wäldern hinter dem Hohenstein.
  - 15. Lysimachia nemorum L. Ebenda.
  - 16. Vaccinium uliginosum I. In Torfmooren um Ober-Dubenky.
- 17. Bupleurum falcatum L. Im Iglawathale hinter dem Breitenhöfer Jägerhause unter Gebüschen.
  - 18. Orlaya grandifiora Hoffm. Wälder hinter dem Hohenstein.
  - 19. Sedum hexangulare L. Mit S. acre, jedoch seltener.
- 20. Sempervieum tectorum L. Auf alten Mauern, wie am Heulos, am Johanneshügel; massenhaft jedoch auf den mit Torfziegeln bedeckten Häusern in Iglavka und Ober-Dubenky.
  - 21. Camelina dentata Crantz. In Leinäckern, seltener.
  - 22. Peplis Portula L. In einem Graben zwischen Wald- und Wetterhof.
  - 23. Geranium palustre L. Auf Sumpfwiesen bei der Jesuitenmühle.
  - 24. Genista pilosa L. In Wäldern am Hohenstein.

Der vorsitzende Vicepräsident Herr A. Neilreich legt Crepis nicaeensis Balb. mit folgenden Bemerkungen vor:

Ich habe heuer in der ersten Hälfte Juni, Crepis nicaeensis Balb. auf dem Halterkogel in der Hinterbrühl zwischen jungen Schwarzföhren in nicht unbeträchtlicher Menge gefunden. Gleichzeitig fand Herr Boos diese Pflanze in der Nähe des Steinhofes an der Liesing. Es scheint sonach, dass Crepis nicaeensis, die schon früher bei Döbling, Hernals, Mauerbach und in den Höfen des allgem. Krankenhauses beobachtet wurde, eine wirklich wilde, nicht durch fremden Samen eingeschleppte Pflanze sei, welche vermuthlich noch an vielen anderen Orten vorkommt, bisher aber ihrer grossen Aehnlichkeit mit Crepis biennis wegen übersehen wurde.

Da Herr Dr. Schultz Bipont. so gütig war, mir Original - Exemplare dieser seltenen Art aus Döll's Hand zu übersenden, und da Bischeff's Beschreibung in seinem neuesten Werke über die Cichorieen an Vollständigkeit und Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt, so zweifle ich nicht, die vorliegende Pfianze richtig bestimmt zu haben.

Ferners theilt H. A. Neilreich mit, dass er so eben von Sr. Hochw. Herrn Matz aus Angern, Ein Exemplar des so seltenen und für die Wiener Flora neuen Scirpus Michelianus L. erhalten habe, der zwischen Zwerendorf und Baumgarten am rechten Ufer der March aufgefunden wurde. Villarsia nymphoides Vent. findet sich nach Angabe desselben Beobachters häufig in den

Sümpfen und Bächen des linken Marchfeldes, streng genommen also ausserhalb dem Gebiete der Wiener Flora.

Der Herr Secretär G. Frauenfeld liesst nachfolgende schrift-liche Einsendungen:

- 1. Von Herrn E. Heger unter Vorlage mehrerer Zeichnungen und eines durch den Herrn Director der k. k. Hof- und Staatsdruckerei Regierungsrath Auer dem Verein übergebenen photographizten Bildes:
- a) Da ich mich, wie bekannt, seit meiner Jugend nicht nur mit Erforschung der Lebensgeschichte der kleinsten Insecten, sondern auch mit Untersuchung und Abbildung der verschiedenen Theile derselben in meinen Mussestunden beschäftigte, und mir stets die möglichst genaue Zeichnung und Beschreibung derselben zur Aufgabe stellte, mich auch bemühte, bei dieser Genauigkeit die möglichste Bestimmtheit und Wahrheit zu erreichen, so zeichnete ich, schon seit mehr als 10 Jahren, alles vom Glasmikrometer auf vergrössert gedruckte Papiermikrometer, um das Grössenverhältniss, selbst der kleinsten einzelnen Theile dieser Thierchen, richtig ermitteln und genau angeben zu können.

Es konnte wohl natürlich nicht fehlen, dass so Mancher, der in solchen Zergliederungen nicht hinlänglich geübt, und auch nicht mit so scharfen Augen, wie ich, von der Natur begabt ist, oder dem nicht so genaue Vergrösserungsinstrumente zu Gebote stehen, meine genauen Angaben und Darstellungen als übertrieben oder als optische Täuschungen anzusehen, ja selbst als absichtliche Illusionen zu erklären.

Nicht gewöhnt, mich in Meinungsstreitigkeiten einzulassen, noch weniger mich bei solchen Gelegenheiten beleidiget zu finden, trachtete ich stets stillschweigend in diesen meinen Arbeiten immer mehr und mehr Sicherheit zu erreichen, und Männer, an deren Achtung mir gelegen war, von der Richtigkeit meiner Angaben und Darstellungen zu überzeugen, ohne mich weiter um die Aeusserungen oder Angriffe ununterrichteter oder vorlauter Beurtheiler zu hekümmern.

Im Besitze eines ausgezeichneten Plössel'schen Sonnenmikroscops, trachtete ich durch dieses möglichst genaue und kräftige Darstellungen solcher Gegenstände zu bezwecken; und durch rastlose verschiedenartige Versuche gelang es mir, mittelst eigenthümlicher Vorrichtungen so welt zu kommen, dass mir vollkommen scharfe Bilder auf meinem Arbeitstisch dargestellt wurden, nach welchen ich solche genau, ohne Mühe und Austrengung der Augen, auf vergrössertem Papiermikrometer nachzuzeichnen vermochte, wie ich in der Anlage A das vergrösserte Bild eines, kaum eine halbe Linie langen Fühlers einer Puppe der Simulia ornata dieser hochgeehrten Gesellschaft vorzulegen mir die Ehre gebe.

Durch diesen, gewiss nicht ganz ungelungenen Versich kam ich im Jahre 1851 auch auf den Gedanken, durch solche Verrichtungen derlei Gegenstände zu photographiren, um noch mehr die Meinungen von Uebertreibung und absichtlichen, der Wissenschaft schädlichen Illupionen zu bezeitigen.

Ich wolkte mich daher bemüben, die mir hierzu nöthigen photographischen Kenntnisse zu erwerben, oder mich mit einem geschickten Photographen in Verbindung zu setzen; da ich mich aber bei verschiedenen berühmteren Fachmännern um Rath und Beiehrung bewarb, hatte ich das Glück, redliche und wohlwollende Freunde zu finden, welche mir von beiden Vorhaben abriehen, und mir dagegen den Rath ertheilten, mich an die Direction der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, bei welcher sich auch eine berühmte und tüchtige, ja grossartige photographische Anstalt befinde, zu wenden, wo ich die uneigennützigste und sicherste Aufklärung erhalten würde.

Indem ich mich sofort an den k. k. Regierungsrath und Director dieserwegen wendete, und demselben meinen Wunsch und meine Ansichten hierüber mittheilte, erhielt ieh nicht nur die zuvorkommendste Aufnahme, soudern solbst die böchst freudig üherraschende, Erklärung, mir mit Verguügen zu allen Versuchen zur Erreichung dieses interessanten und wichtigen Zweckes an die Hand gehen und behilflich sein zu wollen, und es wurde sogleich der Auftrag ertheilt, das Nüthige hierzu einzuleiten, was dann auch wirklich von allen betreffenden Fachmännern mit solcher Liebe und solchem unermüdeten Eifer geschah, dass man sich, selbst durch anfänglich mehrfältiges Misslingen der Versuche (welches aber nur in den unzweckmässigen Objecten lag), nicht abschrecken liess; und so entstand das im Anschlusse B erzielte Bild, einer eben entwickelten 2" langen Raupe der Bombyx pini.

Bleibt auch hier so Manches genauer oder schärfer dargestellt zu wüuschen ührig, so liefert es doch den Beweis, dass bei fortgesetzten Verbesserungsversuchen ein gänzlich scharfes naturgetreues Bild ganz sicher erreicht werden kann, und diess um so mehr, als der seiner inneren Flüssigkeiten, durch Ausdrücken ganz entledigte, und durch Einlegen in canadischen Balsam ganz gesättigte Raupenbalg, selbst mit bewaffnetem Auge, fast nur in seinen Umrissen sichtbar ist, und kaum ein Bild erwarten lässt, sich durch die zarte Empfindlichkeit des Jods mit all' den Zeichnungen der vollkommenen Raupe ausdrückte, und also darstellte, was selbst unter dem zusammengesetzten Mikroscop nicht sichtbar ist.

Ich bielt es um so mehr als Mitglied dieses hochgeehrten Vereins für meine Pflicht, denselben von diesen beiden Arten der getreuesten Erzeugung vergrösserter Naturbilder gebührend in Kenntniss zu setzen, als ich sehnlichst wünsche, dass andere unterrichtete Mitglieder durch Vorschläge, Rath und That zum zweckmässigen Vorschreiten und Gedeihen dieses Gegenstandes mitwirken mögen.

b) Es ist wohl schou bekannt, dass die Larven der Elmiden im Wamer an rauhen, mit Kalksinter (Merzegenen Steinen leben wurd einige Achnilden keit mit den Larven der Siphen haben; indessen ist mir doch nicht bekannt; dass, oder wo die Lebensgeschichte derselben, wie es eigentlich zeitgemäss wäre, genau erforscht, zergliedert, naturgetveu vergrössert; abgebildet und beschrieben wurde, daher ich mir diese wohl äusserst schwierige Arbeit zur Aufgabe gestellt habe.

Ich habe bereits dreierlei Arten Larven dieser Gattung keinen gelernt, ohne aber wirklich Käfer aus Puppen erhalten zu Baben, weit sie immer Biessendes Wasser und mir unbekannte thierische Nahrung erferdern; habe aber Grund zu vermuthen, eine dieser Larven gehöre E. Maugett Latr., eine andere E. cupreus Gyll., und die dritte grösste E. Volkmart P.z. an 3 denn die Beschreibung und Abbildung der Larve von E. aeneus bei Westwood, Bd. 1, S. 117, Fig. 7 Nr. 16 u. 17 ist zu unkenntlich, dass zie auch zu allen diesen drei Arten gehören könnte.

Ich erlaube mir daher die Bitte an alle Coleopterelogen, welche etwas Näheres über Lebensgeschichten dieser Gattung Larven wissen, diese dem Herrn Secretär des geehrten Vereins oder mir selbst bekannt geben zu wollen, damit ich nicht etwa mit schon Bekanntgegebenem die Zeit verliere, ohne der Wissenschaft einen Dienst geleistet zu haben.

- c) Schlieselich zeige ich noch an, dass mir Herr Ferdinand Schön die Mittheilung machte, er habe von Bomb Caja aus Eyern im Monate September 1852 junge Raupen erhalten, von welchem Ein Exemplar bereits seit acht Tagen eingepuppt ist, während die übrigen 50 Stücke ganz klein blieben, bereits nur eine Häutung hatten, und gegenwärtig, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, lebend in Gezellschaft beisammen sitzen, und wahrescheinlich überwintern werden.
  - 2. Von Herrn Prof. Hasslinsky über den Standort der Carent pediformis M. um Drevenyick in der südlichen Zips.

Von den Felsen des Zipserschlosses zieht sich ungefähr eine halbe Meile weit gegen Wallendorf (Olaszi) ein niederer Bergrücken, dessen höchste Puncte kaum 1400 Fuss über dem Meere, und 700 über die anliegenden Thäler erreichen dürften. Er wird Drevenyik genannt, obwohl er fast gänzlich vom Walde entblösst ist, und nur am westlichen Ende ein kleines Wäldchen, und am nordwestlichen Fusse theilweise niederes Gehüsch hat. Die ganze übrige Oberfläche ist steinig und steiler Fels, der an manchen Orten durch tiefe Schluchten durchschnitten ist, wie z. B. in der Hölle. Seine Felsmasse ist ein alter, ziemlich fester Kalktuff, dessen Schichten durch spätere Hebung vielfach zerrissen und verworfen, doch aber auch nach dieser Zerrüttung durch heraufdringende Wässer in den Spalten und an der Oberfläche vergrössert wurden. Noch sieht man hier und da die röh-

renförmigen Kanäle, die mit concentrischen Lagen Kalksinters bis zu einem Kaliber von 1—2 Zoll ausgekleidet sind. Gegenwärtig beändet sich in seiner ganzen Ausdehung keine tuffbildende Quelle, wohl aber auf den ihm gegenüberliegenden Kirchdraufer Capitelberge. — Der Tuff scheint unserm blaugrauen kalkigen Sandstein aufzuliegen, was man aus den an seinem Fusse bei der Mühle, unweit Dubrava, zu Tage gehenden, fast horizontalen Sandsteinen schliessen darf; auch ist der ganze Drevenyik ringsum von tertiären Sandsteingebilden eingeschlossen.

Die Mannigfaltigkeit seiner Oberfläche, namentlich die Felsenabhänge nach allen Weltgegenden und die tiefen Schluchten, sind wohl nebst dem Kalkboden die Ursache, dass er ungeachtet seines Wassermangels auf einem geringen Flächenraum die reichste Flora Zipsens beherbergt.

Nebst vielen selteneren Pflanzen ist er der ausschliessliche Standort für Dracocephalum austriacum, Melica altissima L. und Carex pediformis May., von welchen die letzte das grösste Feld einnimmt. Sie findet sich nämlich in einem Umkreise von mehr als 400 Schritten am nordwestlichen Abhange des Bergea an den Grenzen des Gestrüppes nordöstlich von der Eishöhle, wo sie stets auf Kalktufterrassen 1—5 Fuss breite dichte Rasen ausschliesslich bildet. Sie blüht gegen die Mitte des Mai's, und reift schon im Juni ihre Früchte, so dass man sie auch heuer zu Anfang Juli für das Herbarium nicht mehr sammelu konnte.

In ihrer nächsten Umgebung bemerke ich folgende Pflanzen:

Careæ digitata L.
Festuca ovina L.
Sesteria coerulea L.
Brachypodium pinnatum Bebuv.
Phataris phleoides L.
Atyssum montanum L.
Anthydis vulneraria L.
Hellanthemum vulgare Gärt.
Scabiosa ochroleucu L.
Anemone hepatica L.
Anemone patens L. mit sehr wechselnder Blattform.
Crataegus Aria L.

Ranunculus montanus L.
Seseli annuum L.
Hypocrepis comosa L.
Thymus Acinos L.
Potentilla opaca L.
Veronica spicata L.
Asperula cynanchica L.
Cynanchum Vincetoxicum L.
Geranium sanguineum L.
Euphorbia Cyparissias I.
Euphorbia angulata. Jacq.
Corytus Avellana L.
Evonymus verrucosus. L.

Endlich werden zu der von Herrn Heger im Volksgarten aufgefundenen Kapuzenblättern der Linde, Blätter von gleicher Bildung vorgelegt, welche Herr Franz Hoffmann auf einer Ulme im botanischen Garten aufgefunden.

# Versammlung

# am 1. December 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Vincenz Kollar.

# Neu eingetretene Mitglieder:

| Als Mitglied P. T. Herr                                                    | bezeichnet durch P. T. Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bergner Eduard, k k. Collegial-Rath                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| am k. k. Tribunal zu Cattaro, Ehren                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Curator der ersten österr. allgem.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sparcassa und vereinigten Versor-                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gungsanstalt zu Cattaro in Dalma-                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tien                                                                       | N. Giuriceo u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bermann Jos., priv. Kunsthändler                                           | J. Ortmann u. J. Bayer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Braun Ernst , Dr. der Medicin                                              | F. Hofman u. Dr. Schiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doblika Carl, Gymnasiallehramts-Can-                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| didat                                                                      | Dr. Hörnes u. Dr. Schiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dorfmeister Vincenz                                                        | J. Ortmann u. Czagl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haidvogel Leopold, k. k. Bankbeamter.                                      | Dr. Schiner u. A. Semeleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Junker Ferdinand, Doctorand der Me-                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dicin                                                                      | H. Ant. u. Joseph Kerner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Khevenhüller – Metsch Albig Graf zu,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| k. k. Rittmeister in der Armee'                                            | Herr Präsident u. Dr. Schiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lenk Franz, Dr. d. Med                                                     | J. Finger u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Macchio Wenzel v., k. k. Oberst in Pen-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sion                                                                       | A. Rogenhofer u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Müller Alois                                                               | N. Stauffer u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nickert Dr. Franz aus Prag                                                 | Dr. Schmer u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelser Fürnberg, Joseph Ritter v.                                          | Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pullich Georg, Dr. der Theologie, Mit-                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| glied der höheren Bildungsanstalt zum                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| heil. Augustin in Wien, emer. Pro-                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fessor der Naturgeschichte, Director                                       | N. Giuriceo u. G. Franenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| des Ober-Gymnasiums in Zara                                                | J. Ortmann u. Czagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schönn Moriz                                                               | J. Ortmann u. Czugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tivaroni Dominik, k. k. Appellationsrath                                   | The color of the c |
|                                                                            | N. Giariceo u. G. Frauenfelä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volarich Franz, Domherr und Diöcesau-<br>Schul - Oberaufscher zu Vogtia in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tetalan                                                                    | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Eingegangene Gegenstände:

- Monatsberichte der k. preuss. Akademie d. Wissenschaften in Berlin 11 Hfte. 1851, und 8 Hfte. 1852 sammt Schreiben. 8. Schriftentausch.
- 8 c h o t t H.: Skizzen österr. Ranunkeln ectionis Allophanes sammt Schreiben. 8.

  Geschenk des Herrn Verfassers.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Rheinlande und Westphalens in Bonn. 3. u. 4. Hft. 1851. 8.

#### Schriftentausch.

- Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1852. III, Nr. 2. Wien. 4.

  Durch Herrn Sectionsrath Haidinger.
- 2000 Staphylinen und 600 Schmetterlinge zur Ergänzung der in der Sitzung am 6. October übergehenen Sammlung.

#### Von Herrn G. Frauenfeld.

Jahrbuch des naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten und Klagenfurt. 1852. 8.

#### Schriftentausch.

- Kärnten's Land- und Süspwasser- Conchylien von M. v. Gallenstein. Klagenfart 1852. 8.
- Bischoff's Retanik. 6 Bde. 8. Voigt's Zoologie. 6. Bde. 8. Blum's Naturgeschichte. 1. Bd. 8.

Geschenk des Herrn Julius Finger.

- Jahresberichte des naturhistorischen Vereins in Halle, 4. Jahrg. 1854, 5. Jahrg. 1854, 2. Mft. 8.
  - Schriftentausch.
- Botaniki Ogolnej. Krakau 1841. 3-Hite. 2 &, 1 quer 4.

  " Szczegolnej. Krakau 1852. 2 Hite. 8. Von J. R. Cz er wiako waky.

  Geschenk des Merrn. Verfussers.
- Sorio Bartol.: Trattato di Agricoltura di Rier de Crescensii ridotta a migliore lezione. Verona 1852. I., M., III. 8,
- Pasi Carlo: Economia rurale elementare. Pavia 1858. 8. . . . . . . .
- Baner Gus: Stabinmento méntanistico di Agorda, Belluno, 1852. 18.
- Pečirka, Dr. Joseph: Nerestopis. Pro nižši gymnasia a realni školy. V.
  Praze 1852. 8.
- Hanak Mer. Janos: Termeszetrajz elemei. Pesth 1853. 8.
- Witowski Hipolit: Najnowsze Pszczelnigiuo. Lwów 1853. 6.
- Historia naturalna zwierzat sacych dzikich galicyjskich v. Stunist. Konst.
  - z. Siemuszowej Pietruskiego. Lwow 1853. 8. . . .

- Casato Giuseppe: Istruzioni Agricolo-Pratiche per impedire la Ricomparsa della moderna Malattia delle uve nel prossimo anno agricolo. Verona 1852 — 53. 8.
- Keller Antonio: Il bianco de' Grappoli osservazioni fatte nell' J. R. Orto Agrario di Padova. Padova 1852. 8.
- Sandri Giulio: Intorno alla causa e al Rimedio della Malattia dell'uva Cenni. Verona 1852. 8.
- Massalongo A., Prof.: Sapindacearum fossitium Monographia Auctore. Verona 1952. 8.
- Fapani Agostino, Dr.: Esperienze ed Osservazioni sulla Cultura del Trifoglio incarnato. Venezia 1852. 4.
- Schmarda Ludwig K.: Die geographische Verbreitung der Thiere. Wien 1853. I. u. II. Abth. 8.
- Nekrolog des k. k. Hofrathes Carl Ritter v. Schreiber's. 8. Von Hrn. Aug. Fr. Graf Marschall.
- Skizzen österr. Ranunkein Sectionis Allophanes. Von Herrn Schott. Wien 1852. 8.
- Botanischer Beitrag zum deutschen Sprachschatz. Von Ludw. Ritter v. Heufter. Wien 1852. 8.
- Krystallnetze zu Modellen von Dr. Joseph Pečirka. Prag, 1853. 8.
- Anfangsgründe der Mineralogie von Sigm. Fellöcker. Wien 1853.8.
- Vierteljahresschrift, österreichische, für Forstwesen, von L. Grabner. Wien 1853. II. Bd., 3. Hft. 8.
- Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde von F. X. Smoler. Prag, 1852. 14. Hft. 8.
- Systematische Uehersicht der Vögel Böhmens von Ant. Alois Palliardi. Leitmeritz 1852. 8.
- Höhenbestimmungen von Tyrol und Vorarlberg von Jos. Trinker. Innsbruck 1852. 4.
- Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 1842. III. Jahrgang Nr. 3.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

- Aichinger J.: Botanischer Führer um Wien 1847. 16. 6 Hfte.
- Flora der Wetterau Frankf. a. Main 1799 bis 1801. 3 Bde. 8.
- Pressl: Flora Čechica. Prag 1819. 8.

Geschenk des Herrn Dr. Schiner.

- Heger E.: Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten. Wien 1852. 8.

  Geschenk des Herrn Verfassers.
- Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften, mathematischer naturhistorischer Classe. Bd. IX. 1., 2. 1852. 9.

Schriftentausch.

Pokorny Al.: Ueber die Vertheilung der Lebermoose in Unter-Oesterreich.
Wien 1852. 8.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Der Herr Vereinssecretär G. Frauenfeld theilt mit, dass sich der Vorstand des Vereins mit Eingabe dd. 10. November an Se. Excellenz den Herrn Feldmarschall – Lieutenant Freiherrn v. Kempen mit der Bitte gewendet habe, es mochten die bei der k. k. Ohersten Polizeibehörde einlangenden Druckschriften, welche naturwissenschaftliche Gegenstände behandeln, der Bibliothek des Vereins gnädigst überlassen werden. Unterm 13. November erfolgte folgender hohe Erlass:

Mit Rücksicht auf den löblichen Zweck, welchen der "zoologischbotauische Verein" zu verfolgen die Absicht hat, und bei dem Umstande, als
die Versammlungen des Vereins statutenmässig für ewige Zeiten einem
öffentlichen Zwecke gewichnet bleiben, gereicht es mir zum Vergnügen,
über das anher überreichte Einschreiten vom 10. November dieses Jahres
zu bewiltigen, dass diejenigen als Phichtexemplare au die eberste Polizeibehörde gelangenden Druckschriften, welche naturwissenschaftliche Gegenstände behandeln, an die Bibliothek des gedachten Vereins gegen dem überlassen werden, dass im Falle, wo in Gemässheit des §. 4 der Pressordnung,
hei Druckwerken von hesenders kostspieliger Ausstattung, das Phichtexemplar mit einem augemessenen Precentenabschlag vom Ladenpreise zu vergitten kommt, diese Vergütung nach dem üblichen Ausmasse aus Vereinsmitteln geleistet werde.

Indem ich unter Einem diessfalls die nöthige Weisung an die hierortige Amtsbibliothek erlasse, ersuche ich Euer Wohlgeboren, sich wegen Uebernahme der in Rede stehenden Druckschriften gegen Empfangsscheine mit dem Bibliothekar Dr. Rudolph Hirsch in das Einvernehmen setzen zu wellen.

Kempen, Feldmarschall - Lieutenant,

Weiters theilt er mit, dass H. G. May r die Bestimmung der Ameisen übernehme. Ferner, dass im Vereinslocale ein Wünschebuch aufgelegt werde. Auch zeigt er von Boussingaultia baselloides H. K. sowohl Knollen wie blühende Pflanzen vor, welche durch Vermittlung des Mitgliedes Hrn. A. Bach eingesendet wurde. Sie wurde von Hrn. Weigert, k. k. Notar zu Klosterneuburg, ohne viele Sorgfalt gebaut und eine glänzende Ernte, 8 Pfd. von einem Stocke, erzielt. Sie dürfte sonach als reichlich ergiebige Futterpflanze vielleicht berufen sein, im Grossen cultivirt zu werden.

Herr G. May fr gibt Beschreibungen neuer Ameisen (siehe Ab-handlungen).

Herr Dr. E. Fenzi gibt Nachricht über die heuer beobachtete, aus dem grauen Alterthume schon bekannte, noch immer nicht enträthselte Erscheinung von Blutstropfen auf Nahrungsmitteln, indem er folgende Mittheilung des Herrn H. Kalbruner aus Langenlois liest:

Während der heissen Sommermonate des Jahres 1846 zeigte sich in mehreren Ortschaften des V. O. und U. M. B. an den aus Roggenmehl bereiteten Knödeln, die eine tägliche Speise des dortigen Landmannes sind, eine sonderbare Erscheinung, indem sie nach mehrtägigem Stehen an ihrer Oberfläche eine intensiv rothe Färhung annahmen. Da diese auffallende Färbung hier durchaus nen war, so erregte sie viel Aufsehen, und veranlasste verschiedene Vermuthungen.

Um eine wissenschaftliche Prüfung dieses Gegenstandes zu ermöglichen, verschaffte ich mir Proben von diesen rothen Knödeln, und übergab sie bei der damaligen Versammlung der Landwirthschaft-Gesellschaft zu Gratz der Section der Naturwissenschaften zur Untersuchung.

Die Sache wurde dort als neu erkannt; da aber die übergebenen Fragmente ganz ausgetrocknet waren, so erschwerte diess die genauere Untersuchung; auch konnte ich nicht als Bürge auftreten, dass hier keine absichtliche Färbung stattgefunden, indem ich die Entstehung des Rothwerdens nicht selbst beobachtet hatte.

Ats ich daher im August des heurigen Jahres in Erfahrung brachte, es sei hier in Langenlois die Rothfärbung der Knödel vorgekommen, so gab ich mir alle Mühe, über diese Erscheinung eigene Ueberzeugung zu verschaffen.

Auf mein Ersuchen erhielt ich rothe Knödel und Mehl, aus dem selbe bereitet worden.

Die Knödel erschienen an der Oberfläche intensiv roth gefärbt, ganz so, als wenn sie mit dem Safte der Kermesbeere stark bestrichen worden. Das Mehl zeigte unter starker Vergrösserung nichts Besonders.

Obschon ich an der Glaubwürdigkeit des Hauses, von welchem ich diese Gegenstände erhielt, durchaus keinen Zweifel hegte, so lag mir doch vor Allem daran, die Rothfärbung mit eigenen Augen zu beobachten. Es wurden daher unter meiner Aufsicht von erwähntem Mehl Knödel gekocht, an welchen sich nach dreitägigem Stehen die bekannte rothe Farbe zeigte, die am ersten an jener Stelle entsteht, wo das Knödel seine Unterlage berührt. Die Färbung erstreckt sich nur auf die Oberfläche, denn die Schnittflächen sind ganz ungefärbt, und erst nach mehreren Tagen entstehen rothe Flecken au derselben. Trocknet die Oberfläche zu stark aus, oder zeigt sich der gewöhnliche Schimmel daran, so unterbleibt das Rothwerden. Auf Kleister, der aus obigem Mehl gekocht war, entstanden am dritten Tage rothe Flecken, die sich durch einige Tage stets vergrösserten, jedoch ebenfalls nur auf die Oberfläche sich beschränkten.

Chemische Versuche, die ich mit diesem Farbestoff austellte, zeigten, dass er ein eigentbümliches rothes, harzartiges Pigment darstelle.

Da diese auffallende Erscheinung an einem hier allgemein beliehten Nahrungsmittel stattfindet, so wäre es sehr wünschenswerth, eine richtige Erklärung davon geben zu können, was wohl zur Belehrung und Beruhigung der Landleute dienen würde, als auch in wissenschaftlicher Beziehung interessaut wäre.

Durch Aufbewahrung in Terpenthinöl und in Kochsalzlösung konnte ich die rothgefärbten Klösse wenigstens theilweise conserviren; am ersichtlichsten zeigt sich jedoch die Stärke dieser Färbung an Druckpapier, in welches selbe eingewickelt waren.

Indem ich hiermit die Ehre habe, solche Proben vorzulegen, so ersuche ich zugleich, solche einer geneigten Prüfung zu unterziehen und zu bestimmen:

Ob diese Rothfärbung von der Bildung eines cryptogamischen Gewächses herrühren, oder ob selbe ihre Entstehung einem chemischen Process zu danken hat.

In letzterem Falle ist entweder die chemische Zersetzung des Klebers der Entstehungsgrund, oder ein fremdartiger Körper (als: Unkrautsamen, lusectenlarven) gibt hierzu Veranlassung.

Da diese Färbung bis jetzt nur in heissen Sommermonaten beobachtet wurde, wo sich im Getreide und im Mehl verschiedene Insecten einnisten, so gewinnt letztere Erklärung an Wahrscheinlichkeit.

Herr Dr. S. Reissek, der die übersandte Probe untersuchte, bemerkt Folgendes:

In vorliegender Probe finden sich in der That weder Monaden (von denen sich an den getrockneten Exemplaren leicht Spuren hätten erhalten können) noch Anzeichen, dass sie früher dagewesen. Die Existenz der Monaden ist übrigens nur in dem Falle, wo die Klösse in einer Flüssigkeit liegen, möglich, dann aber auch wahrscheinlich. In der Regel, und so in vorllegendem Falle, war aber keine solche Flüssigkeit vorhanden, und die rothe Färbung doch stark entwickelt.

In den beifolgenden Proben finden sich als Ursache der Erscheinung drei, insgesammt durch Gährung (nach meiner Ansicht), hervorgerufene Gebilde:
1) Sehr zarte, proteïnhaltige Körner, weder einer determinirten Pflauze, noch einem Thiere angehörig. Sie sind die eigentlichen Träger des rothen Farbstoffes, der aber nur dort, wo sie in vielfachen Lagen sich über einander vorfinden, erkennbar wird. Sie erscheinen auch bei der stärksten Vergrösserung punctförmig. 2) Gährungszellen. 3) Anfänge von Fadenpilzen, die aber nirgends Sporen besitzen.

Noch ist zu bemerken, dass auf Brot bisweilen ein rother Fadeupilz, Mucor lateritius Link, erscheint. — Er ist aber ziegelroth, steht also mit unserer Erscheinung in keinem directen Zusammenhange.

- Herr J. Hekel zeigt an, dass das Schwarzreiterl, bisher nur im Königssee, und nicht in Oesterreich bekannt, nun auch aus dem vordern Gosausee eingesandt worden sei. Der vermeintliche Schwarzreiter des Landausees ist so, wie der Mondseesaibling, nur der gewöhnliche Saibling.
- Herr J. G. Beer liest Beobachtungen an tropischen Orchiden aus einem, über die "Familie der Orchideen" zunächst von ihm im Drucke erscheinenden Werke aus der Einleitung.

Bei Durchsicht aller mir zugänglichen, wenn auch nur theilweise über Orchideen handelnden Werke, fand ich immer nur die Blüthe der Orchideen berücksichtiget, während ihre unter sich so ganz verschiedene Tracht von Niemanden einer sorgfältigen Vergleichung unterzogen wurde. Diess mag denn wohl auch die Ursache sein, dass so bedeutende und gute Unterschiede, wie sie diese herrliche Familie bietet, nicht hinreichend erkannt und gewürdiget wurden. Auch hinsichtlich der Benennungen der Pflauzentheile faud ich überall Dasselhe nachgeschrieben. So haben die wirklichen Knollen der Orchideen die Namen Pseudo bulbus (Schein - Afterknolle, die bis jetzt gewöhnlichste Benennung), Nutricium, verdickter Blattstengel, - Rhizom, kriechendes Rhizom und noch andere erhalten. Da ich aber nun durch eigene Untersuchungen an lebenden Pflanzen gefunden, dass die Orchideen meiner 1. Abthellung wirkliche Knollen, wenn auch unter den verschiedensten Formen, bilden. habe ich diesen Gebilden die bezeichnenderen Namen: Erdkuolle (Bulbus). und Lustknolle (Aëro - bulbus) gegeben und darnach die Orchideen dieser Abtheilung in Orchideen mit Erdknollen und mit Luftknollen eingetheilt.

Meine zweite Abtheilung umfasst die wirklich stammbildenden dieser Ordnung, gleichfalls auf Untersuchungen lebender Pflanzen beruhend.

Die Orchideen der ersten Abtheilung sind über die ganze Erde, mit Ausnahme der kältesten, der dürren und wasserarmen Regionen verbreitet; die der gemässigten Klimate wachsen in der Erde und besitzen daher wirkliche Erdknollen; die tropischen hingegen haben Knollen, welche nie in der Erde vegetiren. Ich nenne diese und alle derartige knollige Wurzeln desshalb cumulativ Luftknollen (Aero - bulbi).

Die Luftknolle ist stets in blattlose und blatttragende Scheiden gehüllt, oder von solchen umgeben, aus deren Achseln sich Trieb und Blüthenstand entwickelt. Nur zwischen den blattlosen und blatttragenden Scheiden brechen die Wurzeln hervor, niemals zwischen den wahren Laubblättern. Jede Knolle wie jeder Trieb fungirt nur ein einziges Mal, indem entweder aus den blattlosen oder blatttragenden Scheiden der Knolle, oder unmittelbar aus den blattlosen Scheiden des jungen Triebes, an dem die Bulbe erst nach der Blüthezeit zur Ausbildung gelangt, sich der Blüthenstengel erhebt. Die abgeblühte ausgehildete Knolle erzeugt dann regelmässig einen, ja wohl auch mehrere Triebe, und bleibt, obgleich blattlos, doch noch jahrelang frisch.

Diese gewöhnlich aufrechten, bei alten Psanzen manchmal bis 50 heisammenstehenden Aerobulben bilden den Hauptcharakter dieser Abtheilung. Representant derselben ist Bietia.

Die zweite Abtheilung begreift ausschliesslich nur asiatische Formen\*). Sie besitzen ausdauernde, gleichartig beblätterte Stämme (Stengel), an der Spitze ohne Knospenbildung fortwachsend, an der Seite Aeste und Blüthenstengel treibend. An jeder Stelle der Pflanze brechen Wurzeln hervor. Der Blüthenstand entwickelt sich immer am obern Theil der Pflanze entweder neben einem Blatte, oder ganz frei am Stamme zwischen je zwei Blättern. — Repräsentant derselben ist Vanda.

Blattformen. Ich unterscheide bei den tropischen Orchideen der ersten Abtheilung dreierlei Blattformen:

- 1. Form: Blattlose Scheiden, welche sich mit dem jungen Trieb suerst entwickeln, endlich ganz vertrocknen, dann hellbraun werden und von ziemlich gleichmässiger Structur sind. Sie haben in gleichen Abständen der Länge nach verbolzende Gefässbündel, welche sich gegen das gewöhnlich stumpfe Ende der Scheide zusammenneigen, jedoch selten vereinigen. Vertrocknet bleibt die Scheide oft jahrelang an der Akru-Bulbe sitzen, wird durch Anschwellen derselben auch oft zerrissen, und hängt oder klebt dann rudimentär an der Läftbulbe.
  - 2. Form. Blatttragende Scheiden. Die Spreite (lamina) derselben welkt, wie gewöhnliche Laubblätter von der Spitze au, und fällt zuletzt von der stehenbleibenden Scheide ab. Sie Scheide selbst, welche das Blatt trug, wird oft erst nach Jahresfrist trocken und bleibt gleich dem blattlosen Scheiden au der Luftbulbe, sitzen, nur entwickelt sich an ihnen gewöhnlich schon ein starker Mittelnerv. Aus der Achsel dieser zwei Scheideformen entwickelt sich allein der Blüthenstand.
  - 8. Form. Wahre Laubblätter. Sie besitzen runde Stiele, oder sie sindstiellos, dann umfassend-reitend, gewöhnlich mit sehr kräftiger holziger Nervatur. Alle verwelkend, am Grunde sich ahlösend und abfallend. Bei violen ist die Blattform dick, fleischig, mit auf der Kehrseite des Blattes stets stark ausgebildeten Mittelnerven. Letzterer sitzt auf der Luftbulbe auf, und lässt bei dem Abfallen auf derselben Narben zurück, au. denen sich noch die verhelzenden Gefässbündel erkennen lass, seu, welche aus der Bulbe in das Blatt traten.

Die wahren Blätter sind fast immer von sehr fester. Beschaffenheit und ganz geeignet, die grossen, oft schnell aufeinander folgenden Wechsel von Trockenheit und übermässiger Feuchtigkeit zu ertragen.

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme von Vanilla und Angraecum.

Die blattlosen und blatttragenden Scheiden sind der Zahl nach unbegrenzt; wahre Laubblätter treten nur bis zu vieren auf; mehr als vier scheinen nicht vorzukommen.

Europäische und tropische Orchideen-Formen. - Die europäischen Orchideen bahen gleich manchen tropischen in meiner ersten Abtheilung gewöhnlich vier blattlose Scheiden und vier Laubblätter; auch der Binthenstengel entwickelt sich immer aus einer Scheide, Cuprinedium calcegius hat z. B. vier Scheiden und vier Blätter. Die Blüthe besitzt wieder eine grosse Scheide. Die Scheiden entsprechen ganz jenen der tropischen Orchideen. Sie besitzen keine kielartig hervortretende Nerven, sondern nur flach verbolzende Gefässbündel; die wahren Blätter hiugegen zeigen bei Allen eine sehr entwickelte helzige Nervatur. --- Zum öfteren entwickelt sich hei Cyp. calceolus die vierte Scheide auffallend scheideblattartig, wie diess besonders bei Epipactis latifolia gut zu sehen ist. Hier ist die vierte Scheide gegen die Mitte stark zusammengeschnürt und eine auffallende Ausbreitung des obern Scheidentheiles zu bemerken. Ich habe aber nie wahrnehmen können, dass dieser mehr ausgebildete Scheidentheil für sich hinfällig wäre, was die tropischen, mit blatttragenden Scheiden versehenen Arten so sehr auszeichnet.

Listera ovata repräsentirt, dem Gesammteindrucke nach, die tropischen Cattleyen, die Cephalanthera - Arten, die Sobralien. Bei Spiranthes autumnatis lässt sich recht gut nachweisen; dass die dicken, stumpfen, fleischizen Wurzeln vieler tropischen Arten von Neottia, Spiranthes a. a. m. nichts weiter, als veränderte Buiben seien. Bei Ophris aranifera bildet sich manchmal ein Bindeglied von einer Bulbe zur andern aus, welches bald länger bald kürzer bei allen mit Aëro-Bulben versebenen Orchideen der tropischen Gegenden vorkömmt. - Bei Orchie sambucina, militaris u. m. a. wird man die Bewurzlung der Bulbe - so wie sie sich bei den tropischen Orchideen findet - gut beobachten konnen. Goodiera repens zeigt kriechende Wurzeln, wie sie auch bei tropischen Orchideen vorkommen und grosse Steine dann oft ganz überspinnen. Gunnadenia cononsea. Platanthera chioranta. Nigritella angustifoda, Himantoglossum viride hilden den Uebergang der Bulbe zu fleischigen Wurzeln. Der beste Repräsentaut der tropischen Formen aber ist Sturmia Locsettii! Die Bulbe ist hier aufrecht, die Bewurzhung unten an der Bulbe, das Abfallen der wahren Blätter genau wie bei den tropischen Orchideen; selbst die, obwohl ganz kleine Bulbe, trägt die Ringe, welche die vertrocknet abfallenden Blätter au ihr zurückliessen. Im Kleinen eine Houlletia oder Anguloa.

Herr J. Ortmann legt die von Herrn C. Hirner in der Thalhofriese des Schneeberges gefundene Luzuta stavescens als neu sur Oesterreich vor, wobei Herr A. Neilreich bemerkt, dass schon in der Linnaea stehe, dass Herr Dr. Fenzl diese Pflanze auf dem Schneeberge gefunden habe, diese Angabe aber erst nach dem Drucke der Nachträge zu seiner Flora auffand, somit allda nicht benützen konnte.

Herr R. v. Heu fler übergibt ein Probeblatt eines prachtvollen Werkes in Farbendruck über essbare und giftige Schwämme Oesterreich's von Hartinger, wozu Herr Dr. Reissek den Text liefern wird.

Herr V. Kollar liest folgende Notizen von Hrn. Fr. Hofmann über ein häufiges Vorkommen des *Pissodes notatus*. Schönh. (*Curculio notatus*. Lin.), weisspunctirter Rüsselkäfer.

Ich fand am 1. Nov. d. J. zwischen Kottingbrunn und Wagram (nüchst Baden) auf ganz ebenem Heideboden fünf- und siebenjährige, bei fünf Joch messende Schwarzföhrenhestände, welche Wirthschaftsbesitzern von Kottingbrunn gehören, von einer solchen Menge von Rüsselkäfern befallen, dass die ganze Waldanlage davon zu Grunde gerichtet ist, denn nicht nur solche Stämme, deren Astspitzen schon vertrocknet waren, sondern auch jene, wo nur einige Nadeln sich bereits geröthet hatten, und selbst noch ganz frisch aussehende Stämme sind von diesen Käfern, und zwar eben jetzt von dessen Larven bis drei Zoll unter und über der Erde rings um die Stämmchen all ihres Splintes beraubt, und es ist, wie die beiliegenden Proben nachweisen, an diesen Stellen zwischen Riude und Holz nur eine braune Substanz, der Kott der Larven, übrig geblieben, während die Nymphe selbst sich ins Holz gegraben, unter Holzfasern gehettet, jetzt ihre Verpuppung erwartet.

Diese ueben einander liegenden Holzpflanzungen sind auf eine Entfernung von einer halben Meile von jedem Föhrenwalde isolirt angelegt; der Bestand (sie sind in Vollsaat gesäet) ist ziemlich dicht, und es dürften per Joch an 20,000, also hier bei 100,000 Stämmchen aufgewachsen sein.

In jedem dieser Stämmehen haben sich 5 bis 20 solcher Larven nun eingelagert, und ohne die entsprechenden Vorkehrungen würden im nächsten Frähjahre wohl 1,000.000 solcher Käfer den nächsten Wäldern und nament-lich den neuen Waldanlugen von Schwarzföhren an der Berglehne zu Gainfahren und Vöslau, welche theils der Gemeinde Gainfahren, theils zu dem Gute Merkenstein und Vöslau gehören, und Millionen von drei bis zehnjährigen Stämmehen bergen, höchst gefährlich werden.

Es ist desshalb auch von dem genannten Orte die, als einziges Mittel gegen die Verbreitung nötbige gänzliche Ausrottung dieser Bäumchen sammt ihrer Wurzel angeordnut, da, wie Eingangs erwähnt, die Larven selbst 3" unter der Erde sich im Holze eingenistet haben; auch wäre das Verbrennen der auszurottenden Bäumchen ungesäumt vorzunehmen, da sonst dennoch die Käfer im Frühjahre zur Entwicklung kommen könnten, und so viele tausend Bäumchen, auf grossen Haufen liegend, hinreichend Feuchtigkeit haben würden, die Verwandlung der Käfer zu gestatten.

Herr G. Frauen feld liest zwei eingegangene Manuscripte: J. v. Hornig: zwei neu aufgefundene Schmetterlingsraupen, und E. Nob. de Betta: Catalogo dei Rettili di Val di Non (siehe Abhandlungen).

Einem Antrage zufolge, die Versammlungen auch im Winter erst um 6 Uhr zu beginnen, wird nach Abstimmung diese Stunde dafür bestimmt.

# Abhandlungen.

# Neuere Beobachtungen

über den

# Wein-Wickler,

Tortrix vitisana Jacq. (Cochylis reliquana Tr.),

ein dem Weinstocke in Oesterreich sehr schädliches Insect.

#### Von **Vincens Kollar.**

Im verstossenen Herbste theilte mir Herr Jos. Scheffer, Bürgermeister zu Mödling, mit, dass die Larve eines Insects in den Weingärten zwischen Mödling und Enzersdorf einen bedeutenden Schaden angerichtet habe, dass namentlich sechs Ried dieser Gärten davon so stark befallen sind, dass man sich genöthigt sah, die Weinlese in diesen Theilen früher anzuordnen, damit bei der allgemeinen Lese die von dem Insecte angegriffenen und verdorbenen Trauben nicht mit den gesunden gemengt, und somit die ganze Fechsung veruureiniget werde und ein schlechteres Product liefere.

Sowohl Herr Scheffer als ich erkannten bei näherer Untersuchung den Feind; es war die Larve der Tortrix vitisana Jacq., Cochytis retiquana Tr., eines kleinen Nachtfalters, welchen schon der berühmte Nic. v. Jacquin in seinen Collectaneen beschrieb und abbildete, und auf seine Bedeutung für die Weincultur aufmerksam machte, und dessen Oekonomie ich in meiner auf Kosten der hiesigen k. k. Landwirthschafts - Gesellschaft herausgegebenen "Naturgeschichte der schädlichen Insecten" umständlich auseinander setzte.

Dieses Insect erscheint nämlich alljährig in grösserer oder geringerer Zahl in unserer Gegend, begnügt sich aber meistens, seine Brut an die in Gärten oder an Häusern als Spalierstöcke gezogenen Weinreben abzusetzen, und denselben zweimal im Jahre schädlich zu werden, nämlich erstens zur Blüthezeit, und dann wieder, wenn die Beeren ausgebildet sind und der Relfe entgegen gehen.

Gleich nachdem der Weinstock ausgeschlagen hat, und die Blüthentraube sich zu entwickeln beginnt, entwickelt sich auch aus den überwinterten Puppen der Falter, flattert zwischen dem Laube des Weinstockes, meist gegen

Digitized by Google

Abend, herum, und das befruchtete Weibchen legt seine Eier an die noch nicht völlig erschlossenen Blättchen, bei deren Entfaltung aus diesen Eiern die Räupchen ausschlüpfen, die Blüthen bald einzeln, bald in Mehrzahl mit einem feinen Gespinnste überziehen, die Befruchtungswerkzeuge verzehren, und somit die Entwicklung der Frucht verhindern.

So wie sie ihr völliges Wachsthum erreicht, und einen grossen Theil der Weinernte auf diese Art zerstört haben, begeben sich die Räupchen aus der Blüthe an den Stamm des Weinstockes und verpuppen sich in einem weissen seidenartigen Gespinnste unter der geborstenen Rinde der Reben.

Gegen Elide August oder anfangs September erscheint die zweite Generation des Falters, und das Weibchen legt seine Eier an die noch unreifen Beeren. Die daraus entwickelte Larve dringt in die Beeren selbst und nährt sich von dem Saft und Fleisch derselben. Ist eine Beere so weit ausgefressen, dass sie zu welken anfängt, so wird von dem Räupchen ein runder hobler Gang gesponnen, welcher die Brücke zu einer zweiten Beere u. s. w. abgibt. Die angefressenen Beeren schrumpfen entweder zusammen, was bei trockener Witterung stattfindet, eder fangen bei massem Wetter zu faulen an, und überziehen sich mit Schimmel. Es finden sich mancherlei Spinnen ein, die zwischen die beschädigten Beeren ihre Netze spannen, um damit die von dem Safte der faulenden Trauben angezogenen Fliegen zu fangen. In den von den Ränpchen angefertigten Gängen, und dem von den Spinnen erzeugten Gewebe sammelt sich Staub an, und die angegriffene Traube bekömmt ein ekelhaftes Ansehen, das von den Weinbauern auf Rechnung der Spinnen allein geschrieben wird, weil sie den in der Beere hausenden Wurm meistens übersehen.

Hat das Schmetterlingsweiben zufällig mehrere Eier in eine Traube abgesetzt, so wird dieselbe ganz von den Ränpchen zerstört, und von den Weinbauern bei der Lese als nutzlos meist am Stocke zurückgelassen. Ich sah noch vor wenigen Tagen in den Weingärten, in welchen die Motte gehaust, eine Menge solcher Trauben am Boden zerstreut liegen, und auf diese Art von den Besitzern den Feind in ihrem Eigenthum ungeahndet gehegt. Bei dem Ruin der Traube geht nämlich der Verwüster nicht etwa selbst mit zu Grunde, sondern sucht sich zu gehöriger Zeit einen sichern Schlupfwinket, um in einer veränderten Form die zu gleicher Thätigkeit passende Zeit abzuwarten.

Das in den Beeren der Weintraube lebende Räupchen verlässt nämlich, wenn es völlig ausgewachsen ist, die Beere und die Traube, und begibt sich, wie bei der ersten Generation zur Blüthezeit bemerkt wurde, unter die geborstene, von dem Weinstock abgelöste, und mit demselben nicht mehr organisch zusammenhängende Rinde, spinnt sich daselbst ein dichtes weisses Cocon, und wird in derselben zur Puppe, in welchem Zustande es den Winter zubringt, um sich im Frühjahr, gerade zur Zeit, wo der Weinstock sich zum Blüthen anschickt, in den Schmetterling zu verwandeln und seine erste Brut der Blüthe anzuvertrauen, wie ich schon im Anfange erwähnte.

Meine Absieht, hochgeehrte Versammlung, geht nicht dahin, Ihnen hier die Oeconomie eines Insectes auseinanderzusetzen, die im Wesentlichen von der Entwicklung anderer Arten, zumal solcher, die mit dem in Rede stehenden Thiere verwandt sind, nicht abweicht, und worüber in den angeführten Werken ohnehin umständlich gehandelt wird, als vielmehr die Gelegenheit zu benützen, einen für die Weinkultur sehr wichtigen Gegenstand in einem grösseren Kreise zu besprechen, und dadurch vielleicht zur Verminderung oder Ausrottung derselben etwas beizutragen.

Die wenigsten unserer Weinbauer, vielleicht nicht Einer weiss, was es mit dem Verwüsten seines Weingartens für ein Bewandtniss hat; es ist ihm nicht zuzumuthen, dass er sich nach den Werken, in welchen er eine gründliche Belehrung finden könnte, umschaut, er leiht aber einer mündlichen Belehrung, wenn sie ihm leichtfasslich mitgetheilt wird, gern sein Ohr, und wird ohne Zweifel willig solche Mittel zur Hintanhaltung eines ihm nicht gleichgiltigen Schadens in Anwendung bringen, die ihm wenig Mühe und gar keine Kosten verursachen.

Die Mittel zur Vertifgung unseres Weinwicklers sind eben so einfach als verlässlich: sie bestehen in der Vernichtung des Insectes selbst, und es frägt sich nur um die Zeit, wann diess zu geschehen hat. - Es wäre eine vergebliche Mahe, gegen den Faiter, als vollkommenes Thier, etwas unternehmen zu wollen, da er bei Tage meist ruhig auf der Kehrseite des Blattes sitzt, und wegen seiner geringen Grösse schwer zu entdecken ist, gegen Abend allerdings zwischen den Blättern und Zweigen herumülegt, immerhin aber schwer zu erhaschen ist; zudem von den Gefangenen die meisten gewiss Mäunchen wären, durch deren Vertilgung der Vermehrung nicht besonders viel Abbruch geschähe, da zur Befruchtung der meist ruhig sitzenden Weibchen gewiss noch immer eine hinreichende Auzahl bleiben würde. Die von .dem Weihehen im Frühjahr an die Blüthen, und zu Ende des Sommers an die einzelnen Beeren abgesetzten Eler aufzusuchen und vernichten zu Wollen, wäre ebenfalls unausführbar, da sie ihrer Kleinheit wegen von dem unbewasneten Auge nicht wahrgenommen werden. - Im Raupen- oder Larvenzustande kann einzig und allein zu ihrer Vertilgung etwas Erspriessliches unternommen worden, und zwar erstens zur Bifithezeit des Weinstocks. Wie schon weiter oben hemerkt wurde, verräth das Räupchen seine Auwesenheit in der Blüthe durch das Zusammenziehen und Umspinnen mehrerer Blüthen mittels feiner Fäden; befinden sich mehrere Räupchen in einer Blüthe, so ist die ganze Blüthentraube umsponnen, und ihr abnormer Zustand fallt selbst dem wenig geübten Auge auf. Eine solche, von einer oder mehreren Weinwickler - Larven angegriffene Blüthe ist nicht mehr tragfähig, oder es bleibt höchstens eine und die andere Beere übrig. Der Weinbauer oder Gartenbesitzer thut daher am besten, die ganze Blüthentraube abzuschweiden, und sammt den darin befindlichen Räupchen zu vertilgen. Rettet er auch dadurch für die diessjährige Fechsung die Trauben nicht, so begegnet er doch einem ähnlichen Schaden für das nächste Jahr, ja sogar schon

für den Herbst desselben Jahres, da die Nachkommenschaft der in den Blüthen hausenden Raupen später die Beeren angreisen würde. Bei dem Abschneiden der mit dem Weinwickler-Räupchen behasteten Blüthen muss übrigens mit gehöriger Vorsicht umgegangen werden: man muss nämlich, während dem man in der einen Hand den Schnitt führt, die andere Hand unterhalten, weil bei der durch das Abschneiden verursachten Erschütterung die Räupchen leicht zur Erde fallen, und dann wieder andere Blüthen aufsuchen.

Ein solches Verfahren, das zur Blüthezeit des Weinstocks unerlässlich ist, muss dann auch im Herbst bei den angesteckten Trauben wiederholt werden.

Aus der oben entworfenen Schilderung ist die von den Räupchen bewohnte Traube sehr leicht zu erkennen. Eine solche Traube liefert sehr wenig, und noch dazu einen sehr schlechten Traubensaft, und wird desshalb entweder früher als die gesunden vom Stocke entfernt, oder von dem indolenteren Besitzer bei der allgemeinen Lese an demselben zurückgefassen, erst später beim Beschneiden der Weinstöcke von dem Holze abgelöst, und bleibt als werthlos im Weingarten liegen. Im ersten Falle, wenn das Ablösen bei Zeiten vorgenommen wird, wo der Wurm noch in den Beeren steckt, vernichtet man allerdings den Feind, falls man die angriffeneu Trauben presst; im zweiten Falle lässt man aber gleichsam absichtlich den Wolf im Schafstalle, denn aus den zurückgelassenen Trauben begibt sich, wie schon bemerkt, die Larve zur Verpuppung unter die Rinde des Weinstockes. Sie wählt instinctmässig den untersten Theil des Weinstockes zu ihrem Versteck, und man hat grosse Mühe, die unter der geborstenen Binde in einem, ohnehin von Erde und Staub schmutzig gewordenen Cocon steckenden Puppen zu entdecken. Dass sie aber da sind, darüber hat sowohl Herrn Scheffer als mir eine in den oben besprochenen Weingärten mühsam angestellte Untersuchung hinreichende Beweise geliefert.

Also in der Entfernung und Vernichtung der umsponnenen Blüthen und in der Zerstörung der angegriffenen Traube liegt einzig und allein das Mittel, einem grösseren Umsichgreifen dieses Weinverderbers zu steuern. Dieses Mittel nun durch mündliche Mittheilung, so oft sich die Gelegenheit ergibt, und durch populäre Anweisung in den Tagesblättern zur Kenntniss der Betheiligten zu bringen, möge mit eine Aufgabe unseres Vereins sein.

Wien, den 21. April 1852.

Gedruckt bei Carl Ueberreuter.

# Beitrage zur Flora der Karpathen.

Von Prof. Friedr. Hazslinszky.

(Fortsetzung aus dem I. Jahrgange.)

### II. Gamopetalae.

1. Die Classe der Bicornen ist, wie schon Wahlenberg p. LXXXII erwähnt, in diesem Alpen-Gebiet am sparsamsten vertreten, indem in den Central-Gebirgen neben Calluna vulgaris Salisb., der Pyrola minor, und den 3 Vaccinien, von welchen V. uliginosum L. bis über die Krummholzregion hinaufsteigt, keine andere Species gedeiht. Doch sind die anliegenden Ebenen und Berge nicht so auffallend arm, wiewohl auch hier bis jetzt weder ein Rhododendron, noch die Asalea procumbens bemerkt wurden.

Pyrola secunda und rotundifolia dringt his in die subalpinen Waldungen, hingegen bleiht Chimophila umbellata schon in der südlichen Zips zurück.

Schollera Oxycoccos findet sich nur sparsam in den sumpfigen Waldungen bei Käsmark, zahlreich hingegen in dem Moorgrunde bei Szlanicza in Arva.

Ledum palustre scheint am Sattel, woher Maugsch sein Exemplar erhielt, ausgestorben zu sein, indem ich den von Wahlenberg angezeigten Ort, vorzüglich dieser Pflanze wegen mehrmal erfolglos besuchte, bis ich von alten Gebirgsleuten erfuhr, dass sie selbst keinen wilden Rosmarin (so nannten die Zipser diese Pflanze) mehr finden. Daher freute mich diese Species, als ich sie in Gesellschaft der Schollera Oxycoccos, des Vaccinium uliginosum und besonders der Andromeda polifolia bei Szlanicza in zahlreichen Exemplaren sammeln konnte.

Erica carnea wächst nur in den südlichen Bergen der Liptauer Gespannschaft, wo ich auch an mehreren Orten Arbutus uva urst sammelte. Diese dringt von dort bis an die westliche Zips oher Töplicz und Boczdorf vor, hingegen scheint Erica tetralix auf den nördlichen Fuss der Biela Skala beschränkt zu sein, wo selbe Daniel v. Szontag aus U. Kubin entdeckte.

Monotropa hipopitys kommt vereinzelt in allen schattigen Wäldern vor.

2. Aus der Classe der *Petalantken* zählt unsere Flora 21 Arten, wovon ohngefähr die Hälfte dem Central-Gebirge, die übrigen den anliegenden Ebenen und Hügeln angehören.

Digitized by Google

Aus der Gattung Mansschild ist blos Androsace obtusifolia All. in und über der Krummbolz-Region allgemein verbreitet, A. pauciflora Vill. hingegen, und A. villosa L. sind auf die nordöstlichen Kalkalpen beschränkt, wo sie z. B. ober der Nesselblösse, bis in die Tannenregion binabreichen. Die Feld-Mansschilde fehlen beide, indem A. elongata aus dem Hennader Thale bei Tehany, kaum noch zu diesem Flora-Gebiet gezogen werden kann.

Von den Primetn sind: P. minima L. P., Auricula L. und P. elatior Jacq. die verbreitetsten. Die erste beginnt ober dem Krummholz, und steigt bis auf die höchsten Gipfel; die zweite beginnt auf dem Grobkalke bei Lucsiona und nimmt eine fast 4000 Fuss breite Zone ein, rings auf den, den Granitstock umgebenden Kalkgebirgen. Hat oft vollkommen ganzrandige Blätter. Die dritte beginnt in der Käsmarker Ebene und steigt bis an die obere Gränze der Krummholz-Region hinauf. In ihrem ganzen Gebiete behält sie denselben Charakter, der mit der Koch'schen Diagnose p. 584 übereinstimmt; doch liesse sich noch hinzufügen, dass sie kleinere Blüthen als P. acautis Jacq., auch anders geformte Blätter habe, deren kurz ovale Endplatte abgebrochen au dem Mittelnerv herabläuft.

P. acaulis. Jacq. erscheint nur an der Westlichen Gränze dieses Gebietes, ist in Nichts von der der Wiener Flora verschieden, aber dennoch von unserer frühern Art leicht unterscheidbar, selbst wenn sie als var. caulescens mit 12 bis 15blüthigen Schaft vorkömmt.

Primula integrifolia Jacq. soll nach Wahlenberg Herr von Porten schlag auf dem Krivan gesammelt haben.

- P. officinalis Hoffm. wächst nach allen Seiten fern von den Central-Gebirgen, kann jedoch als Seltenheit auf dem Käsmarker Galgenberge gesammelt werden, ihr Kelch aber ist an den dortigen Exemplaren grüner und nicht so weit, als an denen von entferntern Standorten.
- P. farinosa L. sammelte ich bloss in der Ebene-, und zwar am näcksten zum Gebirge auf den Belaer Rohrwiesen ohnweit Rox, und bei Lucziona. In der südlichen Zips erscheint sie auf höhern Standorten.

Unsere schönste Primet ist jedoch P. longiftora Jacq. die mit ihren rothen oder seltenen schnoeweisen Blüthen in zahlreichen Exemplaren die südöstlichen Blössen (wald- und felsenlose Weideplätze) der Belaer Kalkgebirge ziert.

Corthusa Matthioti L. die Zierde der feuchten Felsenschluchten reicht bis in den Ausgang der Querthäler, wo sie nicht selten ein und ein halb Fuss Hühe erreicht. Auch erscheint sie dann wieder in dem Zipser Erzgebirge.

Cyclamen europaeum wurde bisher bloss ander westlichen Gräuze des Gebietes im Racziborer Thale von Wittkay gesammelt.

Von Soldanella haben wir nur die S. alpina L., die aber im Central-Gebirge bis zur Krummholz-Region allgemein verbreitet ist.

Glaux maritima L. kommt nur im Gebiete der kalkigen Sänerlinge von Baldacz bis Kirchdrauf stellenweise vor. An Lysimachien hat dieses Gebirge nur L. vulgaris und numularis. Indem L nemorum auf der Magura und auf dem Pilsko in Arva gesammelt, wie auch L. thyrsiflora von Wittkay bei Zolinecz in Arva entdeckt, kaum noch zur Karpathen-Flora gehören. Letztere ist dazu noch in so ferne zweiselhaft, als sich bloss ihr Name im Wittkaischen Pflanzen-Katalog, sie selbst aber im Herbar nicht vorsand. Die schöne Trientalis findet sich nicht nur an mehreren Stellen des Käsmarker grossen Waldes, sondern auch in den südlichen Gebirgen der Zips, z. B. bei Gölnicz.

3. Personaten. Aus dieser Classe zählt die Wahlenberg'sche Flora 44 Species, zu denen ich in den, dem Gebirge nächst anliegenden Gespannschaften noch folgende Arten sammelte: Orobanche viridis W. O. rubens Wimm., O. ramosa L., O. Epithymum DC., O. pallidiflora Wimm., O. flara Mart., Utricularia rulyaris L., Veronica prostrata L., Veronica austriaca L., V. tongifolia L., V. hederaefolia L., V. scutellata L. Melampyrum crystatum L., Verbascum Schraderi Mayer, V. Blattaria L., und V. orientale M. B.

Von Rhinanthus habe ich alle 5 in Koch's Synopsis angeführten. Species beobachtet, die aber kaum als solche bestehen können.

Pedicularis verticillata L. Wahl. n 618 stimmt mit der, auf der Raxalpe gesammelten Pflanze vollkommen überein, ehen so auch P. versicolor Wahl. n. 690 mit der Tyroler Pflanze, ausser der Bekleidung der Bracteen und des Kelches, welche hei der Karpathen-Pflanze aus  $1\frac{1}{2}$  Linien langen krausen, dicht gestellten Haaren besteht. Hingegen ist P. foliosa L. Wahl. n. 620 von der Tyroler Pflanze bedeutend verschieden. Ihr Kelch ist glockig, vorne fast halb gespalten, immer 3zähnig; Zähne sehr stumpf, 3eckig, die hintern ein wenig länger. Das dichte krause Haar des Helmes wie auch, das an der innern Basis des Blattstieles fehlt gänzlich; auch ist die ganze Pflanze stärker, 1 bis 2 Fnss hoch, mit bedeutend breiteren Blattzipfeln, wesswegen sie zu P. Hacquetii Graf gezählt werden kann.

Unsere Veronica alpina \( \beta\) australis Wahln, hat in der Regel ganzrandige spitze Blätter, doch kann man an den untern Blättern grösserer
Exemplare, einige schwache Kerbsägezähne beobachten. Auch ist sie nicht
die alleinige Form der mitteleuropäischen Alpen (wie Wahlenherg p. 5
vermuthet) indem die auf der Koschuta in Kärnthen von mir gesammelte
deutlich gesägte, stumpfe und spitzige Blätter hat.

Auffallender ist eine Form der Veronica serpyttifolia L. aus dem Drechselhäuschen. Sie hat rundliche ganzrandige, kahle, gestielte Blätter und eine lockere Traube, deren Blüthenstiele 2-3mal so lang sind als der Kelch. Ein nur einige Zoll hohes Pflänzchen, welches wahrscheinlich zu V. tenetta. Att. gezählt werden muss.

Auch will ich noch eine Erscheinung erwähnen, die vielleicht nicht allgemein bekannt ist. In den schattigen Wäldern des Szulovaer Thales in Gömör sammelte ich nämlich Veronica chamaedrys, welche, als aufstrebende Pflanze grössteutheils verkümmernd, nahe über der Wurzel starke Seiten-

äste trieb, die sich wie die Veronica montana ellenlang fortzogen und durchgängig mit gestieften Blättern besetzt waren. Von den gegenständigen sehr lockern Trauben dieser Aeste war gewöhnlich nur die eine entwickelt, wodurch die Pfianze ein eigenthümliches Ausehen erlangte.

- 4. An Tubistoren ist nicht nur das Gehirge, welches nur einen einzigen Röhren Blüthler das Polemonium coeruleum L beherbergt, sondern auch die anliegenden Gegenden sehr arm. Zu den Wahlenberg'schen Arten kann ich blos aus der Zipser Flora Solanum nigrum L, Cuscuta Epilinum Weihe und C. Epithymum L. hinzussigen. Bei weitem zahlreicher ist
- 5. die Classe der Nuculiferen vertreten, obwohl uns auch aus dieser alle Globularien mehrere Labiaten und Asperifolien der Alpen fehlen, ohne durch andere eigenthümliche Formen ersetzt zu sein.

Zu den 17 Asperifolien der Wahlenberg'schen Flora, unter welchen die Cerinthe quinquemaculata Wahl. n. 171 die interessanteste sein mag, kann ich aus der Zips und aus Arva nur die genauer getrennten Myosotis-Arten: M. palustris Withy., M. caespitosa Schulcz., M. silvatica Hoffm. mit der schönen Alpenform, M. intermedia Lk., M. stricta Lk., M. sparsiflora Mik., M. hispida Schld. und Nonnea pulla DC. hinzufügen, von welchen alle nur M. silvatica alpestris bis über die Krummholz-Region hinaufsteigt.

Die Labiaten zählen ebenfalls keine eigentnümlichen Arten, als Ergänzung der Wahlen ber g'schen Flora können jedoch betrachtet werden: Prunetta atha Pott. auf trockenen sonnigen Hügeln in Arva und in der Zips, Mentha aquatica L. von Lucska in Liptau, Galeopsis pubescens Bess. aus Arva bei Kubin, Teucrium montanum L. von Chocs augefangen fast auf allen Kalkbergen gemein, Dracocephalum austriacum L. auf einem beschränkten Platze auf dem Kalkgebirge bei Kirchdrauf in der Zips, Thymus panonnicus Att. und Glechoma hirsuta W. K.

- 6. Von den Contorten verdienen besonders die Gentianeen Erwähnung, eine Familie, die sich in ihren verschiedenen Arten von den tiefsten sumpfigen Wiesen Gentiana Amarella L. bis auf die höchsten Gipfel Gentiana frigida Haenke in zahlreichen Exemplaren verbreitet. Die meisten der Wahlenberg'schen Arten sind in ihren Zonen allgemein verbreitet. An specielle Standorte sind nur gebunden: G. Pneumonanthe L. am Fusse der Käsmarker Karpathen und an einigen Stellen diesseits des Poprad, überall sparsam; G. glacialis Vill. auf dem Belaer nordöstlichen Kalkgebirge; G. pulchella Sw. in der südlichen Zips bei Wallendorf, in Arva hei Velkavesz; G. nivalis L in den hintern Leithen (auf Kalk) und auf der Hola des Branisko —Gebirges (auf Granit und Gneuss). Von allen bietet die meisten Abänderungen in Grösse, Farbe und Form G. Amarella dar, welche bis über die Krummholz-Region hinaufsteigt, wo sie als zollhohes, einblüthiges Pfänzchen erscheint, mit blasser oder weisser Corolle.
  - 7. Die Caprifolien und Campanulinen zeigen wenig Eigenthümliches,

wenn wir die sehr verbreiteten Adenophora svaveolens Fisch. und Campanula Carpathica ausnehmen. Erstere wächst vorzüglich in den Lauhwäldern, rings um das Central-Gebirge, wo sie gewöhnlich eine Höhe von 8 bis 5 Fuss erreicht. Die Aeste, welche sie meist nur über der Mitte des Steugels treibt, bilden eine lockere kegelsömige Rispe, mit einer grossen Auzahl blass-blauer nickender Glöckchen. Etwas verschieden von dieser ist ihre subalpine Form auf dem Gipsel der höchsten Berge Arva's wie Chotsch, Chruba Bucsina, Pozseho veksi. Sie erreicht dort kaum Fusshöhe und hat dunkelblaue Blüthen, welche gewöhnlich in einer armblüthigen einseitigen Traube stehen.

Die letztere ist eine verschiedene Kalkpflanze die, ungeachtet ihres Namens, auf dem ganzen Hauptzuge der Karpathen, nirgends beobachtet wurde, sie ist aber gemein auf dem Kalkgebirge im Süden Liptaus und in der südlichen Zips, wo sie am üppigsten auf den Kalkgeröllen gedeiht. Exemplare aus trockenen Felsenspalten sind in allen ihren Theilen die Krone ausgenommen, besonders gegen die Basis zottig behaart Blühet im Juli und im August.

8. Die Classe der Aggregaten zählt auch hier neben den Glumaceen die meisten Individuen und steigt mit Chrysanthemum alpinum, Aronicum Clusii und Senecio incanus bis zur Höbe von 7700 Fuss.

An Valerianeen haben die Karpathen nur V. tripteris L., welche mitunter auch als V. intermedia Whl., bis an die Gränze des Krummholzen verbreitet ist V. officinalis L. wächst bloss am Fusse und in den tiefern Tbälern des Gebirges und zwar entweder als V. altissima Mik., oder auch als var. \( \beta \) media Koch., wo hingegen die V. angustifolia Tausch, nur fern vom Gebirge in der südlichen Zips an sonnigen Plätzen gesammelt wurde. V. dioica L. ist nur stellenweise im Poprader Thale und an sumpfigen Stellen der Arvaer Berge beobachtet worden, und noch mehr vom Gebirge entfernt V. montana L. Auch soll nach der Erfahrung des Herrn Franz Flittner, weiland Comitats-Physikus in Liptau, eines in seinen Jugendjahren fleissigen und im Bestimmen glücklichen Botanikers, in den südlichen Bergen Liptaus V. Phu L. vorkommen.

Von den Dipsaceen wäre vorzüglich Scubiosa pubescens Wahl. Siehe Flora carpathorum n. 126, emper zu heben. Bemerkenswerth jedoch ist auch, dass Knautia sylvatica Dub., welche von Südwesten nur bis in die Gömörer Gebirge vordringt, auf den Vihorlet, wo sie wieder zuerst im Osten auftritt, einen von der westlichen Pflanze verschiedenen Habitus zeigt. Die ganze Pflanze ist nämlich steif, mehr einer Dipsacus ähnlich und hat harte, mit breiter Basis stengelumfassende, meist vollkommen ganzrandige Blätter, von denen sich nur die untersten an der Basis blattstielförmig herabdehnen. Auch sammelte ich auf den Kalkfelsen des Hennader Thales Scabiosa ochroteuca mit lanzettlichen ganzrandigen, und andere Exemplare mit lanzettlichen gesägten mittleren Stengelblättern.

Aus der reichen Ordnung der Korbblüthler will ich nur die vorzüglichsten Arten berühren:

Unter den Asteroiden verdient Erigeron Atticum Vill. Wahln. Flora n. 853 Erwähnung. Diese schöne Pflanze wächst nur auf dem rasigen Abhange des Drechselhäuschens zwischen den letzten Tannen und sparsam auch über denselhen. Die drüsigen Pflaumhaare bemerke ich nur an den Korbblättchen und dem obern Theil des Stengels, an dem untern grössern Theil des Stengels hingegen, wie auch an den Blättern zerstreute längliche und am Rande der Blätter kurze dichter gestellte drüsenlose Haare. Der Stengel ist einfach, oben ebensträussig verästelt und die Körbe kleiner als an Erigeron Villarsi der Schweizer Flora. Könnte unsere Pflanze nicht Erigeron intermedium Tr. sein?

Von E. alpinum L. ist hier die glattblättrige Form ehen so verbreitet, wie die ächte Linné'sche, doch scheint erstere mehr auf das Kalkbirge beschränkt zu sein.

Von den Senecioideen verdient hemerkt zu werden:

Anthemis carpathica Kit., der ich bis jetzt ohne Erfolg in den Karpathen nachspürte.

Chrysanthemum rotundifolium W. K. ist, obwohl es oft 2 Fuss Höhe erreicht, immer einblüthig. Die untern Wurzelblätter sind rundlich nierentörmig und gekerbt, Kerbzähne stumpf mit einer schwieligen Spitze. Die untersten Steugelblätter sind oval länglich, stumpf gekerbt, gesägt, die mittlern lanzettlich und entweder scharf klein gesägt, oder bei der grössern Form mit kleinern Achenen-Kronen grob gesägt mit zugespitzten kurz begrannten Zähnen. Die obersten Steugelblätter sind lanzettlich-lineal immer gegen die Basis verschmälert. Die Korbblättchen sind immer breiter oder schmäler, dunkelbraun, trocken, häutig berandet. Das halbirte 3spaltige Krönchen der Achene sehe ich nicht nur an den Strahlenblümchen, sondern auch an denen der Scheibe, nur ist es an den mittlern Scheibeblümchen kleiner, es ist entweder von der Länge der Kronenröhre (an der von Wahlenberg beschriebenen Form) oder beträgt nur die Hälfte derselben. Letztere Form, die ich nur auf dem Belaer Kalkgebirge beobachtete, kann daher immer als Chrysanthemum montanum L. gelten.

Unser Chrysanthemum alpinum unterscheidet sich von der Tyroler Pflauze bloss durch ihren schwach grau-weissen Filz, sieht ihr übrigens an Grösse nicht nach.

Die Körden unserer Artemtsia spicata stehen stets in einer lockern Traube und enthalten Blümchen mit haarigen Fruchtknoten und haariger Corolle, wie ich bemerkte, stets auf kahlem Fruchthoden. Bei den Zipser Exemplaren reichen die getheilten Stengelblätter weiter hinauf zu den Blüthen, als an denen der Liptaner Tatra. Sie unterscheidet sich daher sowohl von Artemisia spicata, als auch von A. mutellina der steierischen und böhmischen Gebirge.

Die Uebergangsformen des Gnaphalium sylvaticum L. zuerst in das G. norvégicum Gurer, dann in das mehrköpfige G. supinum und endlich in das einkörbige G. supinum, lassen sich nirgends so deutlich beobachten, als in den Karpathen, wenn man von dem Fusse der Felsen bis zu einer Höhe von 6-7000 Fnss steigt; ich wäre daher mit Roch el geneigt, diese 3 Species in eine als G. mutabite Rochel zu vereinigen. Siehe Wahl. Flora p. 261.

Die Gattung Senecio enthält 2 eigenthümliche Formen, nämlich: S. carpaticus (S. abrotanifolius L. Wahl. N. 862) und S. umbrosus W. K. Ersterer ist in einer breitern Zone von der Krummholz-Region bis zu einer Höhe von 7600 Fuss durch die gauze Centralkette verbreitet; letzterer hingegen ist auf die westlichen Vorgebirge beschränkt, wohin er bis in die Thäler bei Lucska in Liptau vordringt. Ersterer unterscheidet sich von Senecio abrotanifolius L. der österreichischen und steirischen Gehirge nur durch kleinere Körbe, weniger getheilte Blätter mit Spitzen, nie in einen Apiculus endigenden linealen Fiedern, und durch seinen ein-, höchstens zweiblüthigen Stengel. Letzterer unterscheidet sich sehr gut von S. Doria L. nach Exemplaren aus der Gegeud von Klagenfurt und nach der Kochischen Diagnose aber schwieriger von dem S. Doria der Hegyalya und der Theiss-Gegenden (Nach Sadler's Flora pestensis bestimmt), welcher stets oval lanzettliche, oft ein und einen halben Fuss lange tief schwielig gezähnte und nie gesägte Blätter zeigt. Von die sen unterscheidet er sich bloss durch kahle Achenien, breitere an der Spitze abgerundete oder stumpf-spitzige eilängliche, grasgrüne, krautartige mit breiter herzförmiger Basis sitzende Blätter, von denen nur die untersten in den Blattstiel herablaufen, und statt des schwieligen Blattrandes spinnwebehaarig gesäumt sind. Dieselbe Bekleidung überzieht auch den Stengel und den Mittelnerven an der untern Fläche des Blattes. Auf einem sonnigen, kahlen Abhange beim Unter-Schloss Arva sammelte ich ein Exemplar mit lederigen und weniger tief gezähnten Blättern.

An Cynareen ist das Gebirge arm, reicher hingegen sind die anliegenden Gegenden, wo besonders die Mannigfaltigkeit der Formen von Centaurea jacea; C. montana und C. phrygia mit ihren verwandten Arten und Abarten in die Augen fällt. Auch verdienen Erwähnung Carduus hamulosus W. K. und Carduus collina, Cirsium canum All. C. pannonicum Gaud, C. Eriophorum Scop. und C. rivulare Koch., wie auch Jurinaea mollis Rb. Letztere aus dem Hennader Thale.

Von den Gebirgs-Cynarieen sind Saussurea -alpina DC. und S. pygmaea Sprengt die eigenthümlichsten. Erstere von Stirnberg, dem nordöstlichen Kalkgebirge gesammelt, wo sie höchst sparsam vorkömmt, hat wie S. discolor eilanzettliche ausgeschweift gezähnte, an der Basis herzfomige, unten spinnwebig, weissfilzige Blätter und lang behaarte obere Korbschuppen, die untern Korbbracteen sind nur sparsam spinnwebig, wollig: letztere wächst

nur auf dem Granitgehirge und zeigt, verglichen mit Exemplaren, die ich auf den Illyrischen Gebirgen sammelte, nehen über auffallenden Grösse (8—12 Zoll) stärkerer Behaarung und den unregelmässig an den grössern Exemplaren sich eutwickelnden hakigen Zähnen der Blätter nichts spezifisch Unterscheidendes.

Zu den Cichoriaceen der Wahlenberg'schen Flora habe ich aus dem fragliehen Gebiete Scorzonera purpurea L, Sc. austriaca Willd. den Sonchus palustris L., S. asper Vill., Crepis paludosa Monch., Crepis Jacquinii Tsch., Hieracium praeattum Vill. H. pratense Tsch. und H. bifucum M B. zum Theil aus dem Poper, zum Theil aus dem Hennader Thal hinzuzufügen.

Eperies, den 7. März 1852.

# Drei neue Algen.

Mit vorausgeschickten anderen Nachrichten.

Ein Vortrag

von

R. Ludwig v. Heufler.

(Mit drei Tafeln Abbildungen.)

Das freudige Ereigniss, durch welches unsere beutige Versammlung zu einer der wichtigsten des Vereines wird, die ehrenvolle Zusicherung einer Stätte für unsere Sammlungen im Ständehause, hat angenblicklich in mir den Eutschluss hervorgerufen, zur Grundlegung eines Museums der Flora unseres grossen Vaterlandes Oesterreich, soviel in meinen Kräften liegt, mitzuwirken.

Glücklicherweise hat es sich vor zwei Jahren gefügt, dass ich theils durch Schenkung oder Tausch, von Seite der Herren Fuss, Kayser, Schur und des Museums des Kollegiums der Reformirten in Klausenburg, theils durch eigenes Sammeln in den Besitzeines Herbars von siebenbürgischen Phanerogamen gekommen bin, welches nach einer beiläufigen Schätzung Eintausend fünfhundert Arten enthält. Dieses Herbar ist mit besonderer Rücksicht auf die Eigenheiten und Seltenheiten der Flora von Siebenbürgen zusammengestellt worden, und hat einen bedeutenden Theil der von Baumgarten undspäteren Botanikern als neu aufgestellten siebenbürgischen Arten.

Es ist allgemein hekannt, welche überraschenden pflanzengeographischen Erscheinungen jenes dacische Hochland, die östliche Warte des

Digitized by Google

Kaiserthumes zeigt und Wie unerschöpflich es an neuen phanerogamischen Arten scheint, der Kryptogamen zu geschweigen. Dieser vorgeschohene rund ausgebreitete Kopf des Karpaths, in den kein Wasser fliesst, dem aber die Wasser von seinem Scheitel reichlich entstürzen, nach vorne gekrönt mit einer königlichen Binde zackiger Hochgebirgs-Felsen, hinten umsäumt mit einem reichen Kranze üppiger Wälder, in seinem Innern Alles erzeugend, was der Mensch braucht, abgeschlossen, eigenthümlich und mannlgfaltig, wie selten ein anderes Land, stellt sich immer überzeugender als eines der vegetativen Schöpfungscentra dar, von dessen Höhen die Verbreitung gegen die Peripherie geschah und dem noch immer eine grosse Anzahl endemischer Arten geblieben ist.

Im Vergleiche mit anderen Floren zeigt sich seine Flora als ein Mittelglied zwischen den beiden nächsten Hochgebirgen im Westen und im Osten; den Alpen und dem Kaukasus, und es wäre sicher eine reizende und dankbare Arbeit, die Beziehungen dieser drei Floren einzeln zu erörtern.

Indem ich aber von diesem Ausblicke auf die Bedeutung der Flora Siebenbürgens zu dem Herbar zurückkehre, erlaube ich mir, dasselbe, so wie es hier liegt, dem Vereine mit dem Wunsche zu widmen, diese Gabe recht bald und recht oft durch grössere und bessere übertroffen zu sehen.

Mit der freundlichen Hilfe mehrerer Vereinskollegen habe ich nach Empfang der Nachricht über den Erfolg nuserer Bitte an die Stände diejenigen Arten, welche endemisch sind oder wenigstens dort zuerst beobachtet wurden, herausgesucht und zur Vorzeigung an die verehrte Versammlung bereitet.

Dieser Fascikel dient zugleich als ein Vorschlag, den ich und meine eben erwähnten Kollegen, die Herren Dr. Bach, Dr. Egger, Frauen feld und Dr. Schiner, einzubringen sich erlauben, und der darin besteht, dass die Art, wie diese Pflanzen aufbewahrt sind, als Vorlage für die Aufbewahrung des phanerogamischen Vereinsherbars dienen könnte.

Ich bin so frei, hiermit mein siebenbürgisches *Phanerogamenherbar*, dann insbesondere den Fascikel ausgewählter Pflanzen desselben sammt dem über diesen letzteren verfassten Kataloge zu überreichen.

Von den Phanerogamen möge mir es aber erlaubt sein, zu meinen Lieblingen, den Kryptogamen, zurück zu kehren.

Vor zwei Menaten ward mir hier die Gelegenheit, etwas über Lichenen zu reden. Heute bin ich so frei, einige Algen vorzubringen.

Wenn gleich Algen und Lichenen nur in der Feuchte gedeihen, so leben doch die einen so vorzugsweise im Wasser, die anderen zo vorzugs-

weise in der Luft; dass, wenn man beide im weiteren Sinne Algen nennt, die einen mit Recht den Namen Luftalgen, die anderen den Namen Wasseralgen verdienen.

Die Wasseralgen sind der Anfang der pflanzlichen Schöpfung. Vor den Landpflanzen waren die Wasserpflanzen, vor den Pflanzen des stissen Wassers die Pflanzen des salzigen Wassers: als der Ocean noch die Erde überdeckte, bevor das Festland sich von dem Meere schied, gab es Meeralgen. Da aber die Pflanzen älter sind als die Thiere, so ist es gewiss, dass die Algen überhaupt die ersten lebenden Geschöpfe der Erde sind. In den Gebirgsschichten sind die Urkunden über diesen ihren uralten Stammbaum in Fülle aufbewahrt. Sie stehen aber auch in anderen Beziehungen an den Gränzen der Pflanzenwelt; sie sind die kleinsten und die grössten, die tiefsten und die höchsten, die zähesten gegen Kälte und Wärme, und es ist wegen dieser letzten Eigeuschaft keine Prophezeiung, sondern eine einfache Schlussfolgerung, dass die Algen, gleich wie sie die ersten waren, so auch die letzten sein werden, welche der allgemeinen Zerstörung entgehen.

Der Protococcus roseus Menegh. (Monogr. Nostoch. p. 13), welcher feuchte Kalkwäude mit einem rosenrothen Schimmer überzieht, ist ein gesellig Wachsendes Zellenkügelchen, welches den zweitausendsten Theil einer Pariser Linie im Durchmesser hat.

Die Macrocystis pyrifera (Fucus pyriferus Linn. mant. II. p. 311), ein Riesentaug der Südsee, wird bis siehenhundert Fuss lang. Schon Linné nannte ihn den maximus forte omnium fucorum.

Humboldt hat die Chauvinia vitifolia (Fucus vitifolius Humboldt Bonpl. Pt. aeq. p. 8) in der Nähe der kanarischen Inseln aus einer Tiefe von 192 Fuss heraufgezogen; im Gegensatze dazu lebt auf dem Firnschuee der Hochgebirge der Protococcus nivalis Ay. (Icon. alg. europ. t. 21.)

Dieser nämliche *Protococcus nivalis* belebt auch die Schneefelder der Polarzone; dagegen sind die heissen Quellen der Aufenthalt einer Menge eigenthümlicher Arten: *Sphaerotitus thermatis* Kützing (*Linnaea 1833. p. 358*) lebt in den Quellen von Abano bei einer Temperatur von + 48° R.

Bei so interessanten Gegensätzen ist es nicht zu wundern, dass die Algen die Aufmerksamkeit der Naturforscher in hohem Grade auf sich ziehen. En dlicher hat im Jahre 1843 in der zweiten Mantissa zu seinen Genera Ptantarum dreihundert acht botanische Schriftsteller aufgezählt, welche von Algen handeln. Vor 78 Jahren ist die 13. Ausgabe des Systema Vegetabitum Linné's und hiermit der Abschluss Linné scher Pflanzenkenntniss erschienen. Damals waren von Linné im Ganzen 139 Arten Algen in der gegenwärtigen Bedeutung dieses Wortes, beschrieben. Beiläufig ein halbes Jahrhundert später, im Jahre 1831 hat Beilschmied in seiner

Digitized by Google

Päanzengeographie (p. 188) 1600 Arten Algen als bekannt angegeben und beigesetzt, dass dieselben vielleicht nur den vierten Theil aller existirenden ausmachen. Die nachgefolgten Jahre haben gezeigt, um wie viel zu schwach diese Schätzung war. Im Jahre 1849 nämlich sind die Species algarum von Kützing erschienen, welche nach einer beiläufigen, sehr mässig gehaltenen Berechnung 6000 benannte und beschriebene Arten im System aufzählen. Wenn nun bedacht wird, wie viel in der nächsten Nähe und in der weitesten Ferne noch botanisch und insbesondere auf Algen zu erforschen ist, so schwindelt der Kopf und ich enthalte mich jeder Vermuthung über die Anzahl der auf Erden lebenden Algenarten. Mit Linné aber, zu dessen Schule ich mich ehrfurchtsvoll bekenne, drängt es mich die Worte des königlichen Sängers auszurufen. Opera Jehovae magna, exposita omnibus qui delectantur illis, gloriosum et decorum opus ejus!

Aus der ungezählten Menge dieser Algen nun erlaube ich mir, einige vorzubringen, welche ich in Oesterreich gefunden habe und für neu halte.

Die erste ist eine Art, die ich bei Innsbruck entdeckte und für deren Neuheit ich einen der ersten jetzt lebenden Algologen, Joseph Meneghin i nämlich, als Gewährsmann auführen kann. Ich zeigte sie ihm hier im Jahre 1838 und er schrieb dazu: Bangia — pulcherrima species, certe non descripta et in vivo microscopii ope observanda! gratulor. Später nannte er sie in einem Briefe an mich Bangia latissima.

In einem Briefe an Kützing nannte er sie Schizogonium latissimum und Kützing hat im Jahre 1845 diesen Namen in seiner Phycologia germanica (p. 196) durch den Druck veröffentlicht. Er zieht sie zu seiner Ulothrix inaequalis (Schizogonium latissimum Menegh. in litt.) und gibt seiner Art in dieser Aosdehnung die Standorte: "in Gebirgsbächen des Harzes; bei Innshruck: Meneghini." In den Species algarum behält er diese Synonymie und gibt als Standort nur an: in rivulis alpinis. Das Charakteristische an seiner Ulothrix inaequalis ist in folgenden Worten enthalten: U. viridis, diam.  $\frac{1}{188} - \frac{1}{188}$ "; irregulariter et alternatim incrassata et attenuata; articulis diametro 3-4plo brevioribus, rarius aequalibus.

Ein Blick auf die Beschaffenheit meiner Alge zeigt, dass ihr diese Merkmale abgehen; ihre Glieder nämlich sind nicht abwechselnd verdickt und verdünnt, sondern gleich; auch sind sie nie eben so lang als ihr Durchmesser, sondern immer bedeutend kürzer, wodurch sie jenes breite Ansehen erhalten, welches Meneghini bewogen hat, ihr den Namen latissima zu geben. Ich kann daher Kützing, welcher sie zu seiner U. inaequalis zieht, nicht folgen, sondern beschreibe sie als eigene Art, mit dem Namen:

Ulothrix latissima (Menegh.) und der Diagnose (dem Linnéschen nomen specificum): Thallo viridi; articulis diametro subtriplo brevioribus, laevigatis; nucleo annuliformi gemino, perpendiculariter lineato. Die Phanze besteht aus Angerlangen, einfachen, getrenuten ziemlich parallel neben einander liegenden Fäden, und hat, mit unbewahneten Augen betrachtet, die Tracht einer Conferve der älteren Autoren. Ihre Farbe ist lebhaft grün, der einzelne Faden hat unter dem Mikroskop eine gelbliche, sehr wenig ins Grüne schlagende Farbe. Der Inhalt der einzelnen Glieder ist ringförmig au die Innenwand der Zelle gelagert. Dieser Ring theilt sich nach der Breite in zwei Theile, und ist in beiden Theilen senkrecht gestrichelt, wodurch das Ganze ein höchst zierliches Ansehen bekömmt.

Die Länge der Glieder wechselt von 0,0138362 — 0,0230270 Millimeter, die Breite von 0,9323078 — 0,0461540 Millimeter.

Ich habe sie in einem kalten Gebirgsbächlein gefunden, das in einem Fichtenhochwalde bei lunsbruck unter dem "h. Wasser" über Glimmerschiefer rinnt. Dort ist sie an die Steine angewachsen, und fluthet frei mit ihren Fäden. Die Höhe des Standortes ist 3800 Wiener Fuss. Im Systeme dürste sie zwischen Utothrix pectinalis Ktzy. (Phycol. germ. p. 196) Utothrix zonata Ktzy. (Phyc. gen. p. 251) zu stellen sein.

Die Zeichnungen dieser Art, so wie der beiden folgenden hat mein verehrter Landsmann, der Historienmaler Reisacher aus Hall in Tirol, im Kleinen, so wie sie für den Druck bestimmt sind, und im Grossen, wie sie hier vorgezeigt werden, entworfen.

Die Vergrösserung ist 390 linear, her vorgebracht mittelst eines P l  $\ddot{o}$  s s l'eschen Instrumentes.

Die Messung geschah mit einem P 1 6 s s l'schen Glasmikrometer, dessen Theilstriche durch die Güte des Herrn Professors Brücke nach einem Mustermikrometer von Nach et, der einen in 100 Theile getheilten Millimeter vorstellt, bis auf die siebente Decimale verwerthet worden sind. Dem nämlichen Herrn Professor verdanke ich, dass er mich die bei den hier vorliegenden Präparaten angewendete englische Methode des beständigen Aufbewahrens mikroskopischer Objecte gelehrt hat. Der Objectträger wird mit Auslassung eines freien Vierecks in der Mitte mit einer zähflüssigen Mischung aus Asphalt und Terpentin überstrichen. In die leere Oeffnung, welche mit Wasser reichlich benetzt wird, kommt der mikroskopische Gegenstand, und wird vorsichtig, so dass keine Luftblasen bleiben, mit einem Plättchen von sehr dünnem Glase bedeckt. Sodann werden mit einer glübend gemachten Nadel die Fugen, welche zwischen dem Deckglase und dem Objectenglase sind, verstrichen und endlich mit dem kalten Firniss überpinselt. Nach wenigen Stunden ist der Firniss trocken und das Präparat fertig. Plössl verfertigt auf Bestellung Objectgläser zu 3, Deckgläser zu 2 kr., so dass jedes Praparat, weil der Asphaltfirniss einen unmerklichen Kostenbruchtheil ausmacht, auf 5 kr. zu stehen kommt.

Die zweite neue Alge habe ich in Siebenbürgen gefunden. Dort in der Laudschaft Haromszék erhebt sich ein Trachytberg, Büdös genannt. Unweit von seinem Gipfel, mitten in den üppigsten Buchenwäldern sind zwei Höhlen, aus deren Grunde warmes erstickendes Schwefelgas quillt. An dem Rande der schwächeren Höhle habe ich diese Alge in Gesellschaft der Sticta scrobiculata auf verwitterten feuchten beschatteten Felsblöcken im Mai 1850 gefunden. Sie heisst: Scytonema stygium thallo fusco – nigro tomentoso; filis olivaceis, etonyatis, parce ramosis; ramis patentibus; vaginis toruloso – lamellatis.

Sie bildet filzige schwarzbraune Rasen; die Fäden sind mit den Scheiden 0,0184616, ohne die Scheiden 0,0046154 Millimeter dick. Ihre Farbe ist dunkelolivengrün, ihre Oberfäche knorrig und mit Längsfalten besetzt, so dass sie einem korkigen Zweige von Massholder ähneln. Wo ein Ast entspringt, ist die Scheide nicht abgegliedert, noch entspringen die Inneren Fäden gliedartig aus dem innern Faden des Stammes, sondern die Scheide ist ununterbrochen und wie ausgesackt und in der Höhlung nimmt der Faden, allmälig deutlicher werdend, seinen Ursprung. Die Fäden liegen zu mehreren in den Scheiden und an den Spitzen sieht man sie zu 3 und 4 auswachsen. Sie wachsen jedoch, aber zumeist einzeln, auch aus den Seiten aus und verlängern sich sodann noch bedeutend. Sie sind glashell und deutlich gegliedert.

Im Systeme würde ich diese Art zwischen Scytonema naoideum Kg. (Phyc. gen. p. 216) und Scytonema clavatum Kg. (Bot. Zeitung. 1847 p. 196) stellen.

Den Namen stygivm habe ich wegen ihrer dunklen Farbe gewählt. Auch mag dieser Name durch eine nicht ferne Gedankenverbindung an ihren Fundort erinnern.

Die dritte neue Alge ist aus Ungarn. Als ich im September 1850 in der sehr angenehmen Gesellschaft unseres Vereins-Collegen, Th. Kotschy aus Siebenbürgen zurückkehrte, besuchten wir in Ofen den Standort der Nymphaea thermalis. Wenige Schritte vor dem Eingange ins Ofner Kaiserbad führt die Strasse über eine kleine Brücke, links davon ist ein Tümpel lauen Wassers, aus dem wir die Nymphaea holten. In dem Grunde des klaren Wassers sahen wir smaradgrüne Polster einer gallertartigen Alge heranfleuchten, die uns beiden sehr interessant sehien. Allein es fehlten uns die Mittel, sie aus dem tiesen Wasser zu bringen; wir mussten unverrichteter Dinge fort. Im vorigen Frühlinge machte auf meine Bitte der Custos des Pesther Museums v. Kovacs in Begleitung des Professors der Botanik an der Pesther Universität Herrn v. Gerenday eine eigene Expedition von Pesth herüber, indem sie von dort zum grossen Juhel der Gassenjugend einen Kahn zu Wagen herüberführten. Es gelang ihnen, mehrere Rollsteine von Kalk,

weiche mit dieser Gallertalge bedeckt waren, zu erhalten und Herr v. Kovacs brachte mir davon im Mai 1851. Damals bewunderten wir die Ersten die herrliche Bildung dieser Pflanze.

Sie ist die zweite Art der Gattung Anhaltia und heisst:

Anhaltia Flabellum thallo prasino; articulis cylindricis, luteolis.

Die Gattung ist von Schwabe im Jahre 1834 aufgestellt worden. Die Beschreibung und Abbildung ist im neunten Bande der "Linnaea" enthalten (p. 127. Tafel 2). Eine Vergleichung mit der Abbildung und Beschreibung lässt keinen Zweifel über die Zugehörigkeit meiner Alge aus den Thermen von Ofen übrig. En dlicher hat die Gattung Anhaltia, bei deren Aufstellung Schwabe sich auf das Zeugniss Humboldt's und Ehrenberg's berufen hat, in seine Revision der Algen aufgenommen und charakterisirt sie dort, nämlich in der zweiten Mantissa zu den Genera plantarum p. 12, bei der Subordo der Nostochineae in seiner gewohnten klaren classischen Weise. Da bisher nur eine Art, gefunden auf feuchter Erde in Anhalt-Dessau, bekannt war, so hatte diese keine Diagnose nöthig und ich stelle daher die neue mit Rücksicht auf Anhaltia Flabellum verfasste Diagnose der bisher bekannten einzigen Anhaltia wie folgt: Anhaltia Fridericae Schwabe: thallo fusco-luteo, articulis globosis hyatinis.

Bei der Kritik der Abbildung und Beschreibung der Anhaltia Fridericae wolle nicht übersehen werden, dass Schwabe sie angeblich nach einer 5625maligen Vergrösserung gezeichnet und theilweise nach einer 23409maligen Vergrösserung beschrieben hat, was aber offenbar die quadratische Vergrösserung bedeutet. Diese beiden Vergrösserungen auf das lineare Mass zurückgeführt, sind, wie auch die Figuren zeigen, schwach und betragen nur 75 und 153.

Die Anhaltia Flabellum bildet zollhohe Polster von lebhaft grasgrüner Gallerte. Durch das Mikroskop betrachtet, stellt sie einen dichten Haufen schön geformter und verzweigter gelblicher Gliederfäden vor. Die Verzweigung ist zweitheilig und die Gipfel haben die Neigung gleich hoch zu wachsen, so dass die zierlichste Fächerform entsteht, wesswegen ich ihr den Zunamen Flabellum gegeben habe. Die einzelnen Glieder sind 0,0046154 bis 0,0138362 Millimeter dick, und 0,0138362 bis 0,0230270 Millimeter lang, also bis 3mal länger als breit; gegen die Spitze werden sie etwas schmäler und erinnern in ihrer Form an die Knochenglieder der menschlichen Finger Der Inhalt der Gliederzellen ist feinkörnig und unregelmässig vertheilt.

Dass die eine Art Anhattia auf feuchter Erde vorkommt, die audere in lauem Wasser, darf nicht wundern; es ist eine Eigenschaft der meisten Gattungen der Gallertalgen, dass von der nämlichen Gattung einige Arten in, andere aber ausser dem Wasser leben.

So habe ich mir erlaubt, 3 Algen, die eine aus dem äussersten Westen die zweite aus dem äussersten Osten, die dritte nahezu aus der Mitte unseres Vaterlandes vorzuführen. Ich habe absichtlich aus den unedirten Algen meines Herbars diese Wahl getroffen, indem ich, so viel an mir lag, andeuten wollte, wie das ganze grosse Oesterreich zu erforschen, die schöne Aufgabe sei, die wir vor einem Jahre uns gesetzt haben und die nun unter so günstigen Vorbedeutungen und auf sicherer Grundlage fortgeführt wird.

Wien den 21. April 1852.

#### Ueber

# Orobus lacteus M. B., Orobus versicolor. Gmelin. und Orobus albus. Lin. fil.

VOI

#### Joh. Ortmann.

(Mit 23 Exemplaren von Orobus pannonicus Jacq, helegt, die alle Uebergangsformen repräsentiren.)

Durch die Güte meines Freundes, des Herrn Sekretärs Joh. Bayer, kam ich im versossenen Winter in den Besitz eines Exemplars von dem in letzter Versammlung von ihm besprochenen Orobus tacteus M. B., gesammelt in der Gegend von Tscheitsch in Mähren von demselben Standorte, welchen Reichen bach in seine Flora excursoria Germaniae aufgenommen hat.

Diese Pflanze fand ich schon im Jahre 1849 im Gebiete der Wiener Flora auf einer trockenen Bergwiese bei Kalksburg, hielt sie jedoch bloss für eine durch den Standort bedingte Form von O. atbus. Lin. fit.

Durch die erwähnte Mittheilung und insbesondere durch dessen Vortrag angeregt, sammelte ich im heurigen Mai mehrere Exemplare an meinem bezeichneten Fundorte, welche mit O. lacteus aus der Tscheitscher Gegend genau übereinstimmten; auch wurde diese Pflanze von meinem Freunde, Herrn Baron Leithner, heuer auf dem Kahlenberge gefunden.

Ich verfolgte den geschichtlichen Ursprung derselben, und es zeigte sich, dass Marschall Bieberstein in seiner Flora taurice-caucasica vom Jahre 1808, tom. II, pag. 152, Nr. 1337, zuerst die Beschreibung von dieser Pflanze lieferte und ihren eigentlichen Unterschied von O. albus mit folgenden Worten hervorhob:

"Orobus lacteus ab affini Orobo albo differt-radice ramosa non tuberosa, caule ramosa, foliolis latioribus brevioribus: superioribus interdum senis octonisque, stipulis lobo baseos longiore saepe dentato. Flores forma et colore O. albi. Habitat in Cuucasi campestribus etiam ad Wolyam inferiorem et planitiebus Tanaciebus. Floret Majo."

Am Schlusse seiner Beschreibung scheint er jedoch selbst die Echtheit seiner aufgestellten Species durch die Bemerkung "an disctinctus ab O. alpestri. Wald. et Kit." zu bezweifeln.

Im Supplementbande zu seiner Flora taurico-caucasica vom Jahre 1819 führt er von Orobus lacteus noch eine Varietät auf:

\$\beta\$. etatior, ramosior, vexillo carneo alis carinâque ochroleucis, und rechnet hierzu:

Orobus varius (Sol.) foliis subquadrijugis lineari lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule alato superne subramoso; ebenso Orobus versicolor Lin. syst. edit. Gmel. 2. vol. 2. pag. 1108, wovon er sagt:

"Radix et hujus ex fibris compluribus ad exortum attenuatis carnosis componitur, quae tamen multo longiores et minus crassae sunt, quam in affini O. albo. Stipulae non semper basi dentatae. Stylus apicem versus leviter incrassatus."

Var. β. campis Novae Russiae et Tanai finitimis familiaris est.

Obschon Reichenbach in der ihm durch Hochstetter aus Tscheitstch als O. albus eingesendeten Pflauze den wahren O. lacteus M. B. erkannte, so kann ich doch vermöge dieser letzteren Beschreibung nicht umhin, sowohl die Tscheitscher, als auch die hiesige Pflanze für Orobus versicotor. Gmelin. zu erklären.

Wenn Reichenbach in seiner Flora excursoria Germaniae Nr. 3469
von O. tacteus sagt: "Radicis ramosae," und gleich darauf: "tuberibus
longissimis," so scheint er mit den letzten Worten dieser Pflauze geradezu
noch ein Merkmal aufzudringen, das sie nach der ausdrücklichen Bemerkung
von M. Bieberstein durchaus nicht haben darf.

Was die Wurzelform anbelangt, so fand ich mich durch mehrfältige Beobachtungen in der freien Natur und durch den Besitz von vielen Exemplaren, von denen ich die Standorte genau notirte, veraulasst, die Beständigkeit derselben in Frage zu stellen. Ich bemerkte nämlich, dass dieselben auf einem sehr trockenen und harten Boden immer länger und verhältnissmässig dünner auslaufen, als auf einem nassen und sumpfigen; auch konnte ich endlich schon aus dem blossen Anblicke des Bodens, worauf ein selcher Orobus stand, mit Zuversicht die Gestalt seiner Wurzeln errathen, und ich erklärte mir diese Erscheinung aus ganz natürlichen Gründen der Pfanzen-Ernährung.

Der Boden ist nämlich die Quelle, von welcher die Vegetabilien ihre salzigen, erdigen und metallischen Bestandtheile erhalten, und jeder Pflanzengattung ist auch nur eine bestimmte Nahrung zugewiesen. Bei Pflanzen mit Gefässbau sind nicht die ganzen Wurzeln die eigentlichen Organe, die ihnen zugewiesene Nahrung aufzusaugen, sondern nur ihre Enden, woran sich Saugschwämme oder Saugbläschen befinden. Nur von daher kann vermöge der Haarröhrchen - Wirkung und durch das sogenannte hygroskopische

Vermögen eine regelmässige Aufsaugung der in der Erde durch das Wasser aufgelösten Bestandtheile stattfinden. Die Oberfläche der Wurzeln, welche an jedem andern Theile durch eine Schichte von Oberhaut bedeckt ist, vermag diese Verrichtung nicht zu vollbringen.

Steht nun eine Pflanze in einem wasserreichen Boden, worin sich die zu ihrer Ernährung dienlichen Stoffe in hinreichender Menge aufgelöst befinden, so zieht sie natürlich mit ihren Wurzelenden die Nahrung aus der nächsten Umgebung. Vertrocknet aber der Boden, so wird in dem Masse der Vertrocknung der Pflanze auch immer weniger Wasser, und mit dem selben zugleich auch weniger Nahrung zugeführt, folglich dieselhe genöthiget werden, die zu ihrem Leben erforderlichen Stoffe an einem entfernteren Orfe durch Verlängerung ihrer Wurzeln zu suchen.

Hiernach erscheint also die lange spindelförmige Wurzelform von den jeweiligen Bodenverhältnissen bedingt, und kann sonach kein sicheres Merkmal zur Begründung einer Species darbieten.

Ferner sollen nach Reichenbach die Wurzelauschwellungen bei O. tacteus von schwarzer (tuberibus nigris), hei O versicolor von scherbengelber Farbe (testaceis) sein.

Nun haben einige Exemplare dieses Orobus zugleich Wurzeln von schwarzer und braungelber Farbe (hierzu gehört auch lacteus aus der Gegend von Tscheitsch), andere schwärzliche und lichtgelbe. Wo soll ich nun meine Pflanze hinreihen, da alle Exemplare von einem und demselben Standorte herstammen — unter lacteus, oder versicolor? — oder soll ich etwa den Grund dieser Erscheinung in einer Bastardirung suchen? — Keineswegs! Ein einziger Blick bei solchen Individuen mit verschiedenfarbigen Wurzeln wird in den zuerst getriebenen untersten stets eine dunklere, dagegen in den höher angesetztenjüngeren im Verhältnisse ihrer Höhe immer eine lichtere Färbung entdecken, wesshalb ich auch dieses Merkmal für unstatthaft halte.

In der Farbe der Blüthen finde ich auch keine Verschiedenheit, indem ich von dem hiesigen albus und versicolor ganz weisse, gelblich und röthlich weisse, ja sogar ein Exemplar mit ganz rothen Blütheu sammelte. Ebenso gibt auch die Zeit der Blüthe keinen Anhaltspunc!, da ich die hier vorliegenden Exemplare beider Species innerhalb eines Zeitraumes von 8 bis 10 Tagen sammelte. Wollte man auch die frühere Blüthezeit von versicolor zugeben, so findet dieser Umstand in der trockenen und den fortwährenden Einwirkungen der Sonnenstrahlen ausgesetzten Lage des Bodens seine natürliche Erklärung.

Nur in den Fiederblättchen liesse sich allenfalls eine, wiewohl höchstl subtile Abweichung auffinden; es sind nämlich diese Iben von rersicolor zu-weilen etwas kürzer und breiter, öfters Spaarig, auch besitze ich Individuen sogar mit siehen Fiederblättchen, während jene von albus in der Rege schmäler und länger, dagegen meistens nur 2paarig sind. Allein derlei Sub-

Digitized by Google

tilitäten hängen sicherlich von dem jeweiligen Standorte ab, und ich lege hierauf auch keinen besonderen Werth.

Ebenso veränderlich sind die Nebenblätter beider Arten in der Gestalt, Grösse und Bezähnung, dann die Stengel rücksichtlich ihrer kantigen oder geflügelten Form, so wie in Beziehung auf ihre Astbildung. Reife Samen konnte ich bis jetzt nicht erlangen, allein es dürfte hierin auch kein Unterschied liegen, weil ihn sonst gewiss der Autor in seiner Beschreibung würde angeführt haben.

Endlich muss ich noch von O. versicotor ein Hauptmerkmal berühren, nämlich den Griffel, welcher nach Bieberstein gegen die Spitze hiu ein wenig verdickt, nach Reichenbach sehr dünn, nach Koch's Synopsis der "Deutschen und Schweizer Flora" vom J. 1837, S. 263 dagegen lanzettlich sein soll. Also dreierlei Beschreibungen einer und derselben Pflanze! Wie ist hier eine sichere Bestimmung möglich?

In dieser peinlichen Lage nahm ich endlich meine Zusucht zu dem hiesigen kais. "Herbarium" im botanischen Garten, worin ich Original-Exemplare von Marschall Bieberstein aus der Gegend vom Kaukasus her vermuthete, — und ich irrte nicht\*).

Bei dem angestellten Vergleiche zwischen O. lacteus mit meiner Pflanze stimmten nicht nur die Blätter nebst Stengeln, sondern auch die Nehenblätter und Blüthen überein, jedoch fehlte das als so gewichtig bezeichnete Merkmal der Wurzelform, d. h. an keinem der dortselbst erliegenden Exemplare war eine Wurzel vorhanden, und es muss daher auch angenommen werden, dass der Autor diese Exemplare ohne Wurzeln einsendete. Da nun dieses keinem Zweifel unterliegen dürste, so halte ich die Folgerung keineswegs für gewagt, dass M. Bieberstein die Unhaltbarkeit seines von ihm so hervorgehobenen Kriteriums der ästigen Wurzel späterhin selbst einsah, und hiermit die Unzulässigkeit seiner Species indirecter Weise eingestand.

Eine weitere Vergleichung mit einem vorhandenen instructiven kaukasischen O. versicotor liess ebenfalls nicht die mindeste haltbare Abweichung zwischen dieser und der hiesigen Pflanze entnehmen, wesshalb ich in Anbetracht dieser Sachlage Orobus tacteus M. B. identisch mit O. versicotor Gmet. und diesen letzteren bloss für eine Varietät \*\*) von Orobus albus Lin. fit. halte.

<sup>\*\*)</sup> Unter einer Varietät verstehe ich nämlich eine von der ursprünglichen Bildung einer Art in irgend einem oder in mehreren Merkwalen abweichende Form, wobei aber immer noch das gemeinschaftliche Gepräge der Art durchleuchtet oder durch Uebergangsformen der Zusammenhang mit der Stammart nachzuweisen ist.



<sup>\*)</sup> Hierbei kann ich nicht umhin, das freundschaftliche Entgegenkommen und die thätige Unterstützung unseres hochverehrten Herru Vice-Präses Dr. Fenzl, sowie der beiden Herren Dr. Reisseck und Kotschy zu erwähnen, wofür ich mich zum innigsten Danke verpflichtet halte.

Um jedoch meine Ansicht auch factisch zu constatiren, werde ich nicht nur von dieser Hügel-Varietät reife Samen im hiesigen botanischen Garten und zugleich auch auf Sumpfwiesen, sondern auch umgekehrt Samen von der Sumpfwiesen - Form auf der oben erwähnten Wiese bei Kalksburg anzubauen versuchen, und das Ergebniss seiner Zeit bekannt geben.

Uebrigens würde ich zur Vermeidung ähnlicher Streitfragen den ältern Speciesnamen Orobus pannonicus Jacq. \*) den imaginären Benennungen lacteus, versicolor und albus vorziehen, und zur Bezeichnung der in Frage stehenden Varietät —

"mit bis zu 8 Zoll verlängerten, gegen die Mitte zu etwas verdickten Wurzeln und meistens zwei- und dreipaarigen, zuweilen etwas kürzeren, jedoch breiteren Fiederhlättehen" — den Namen

Orobus pannonicus Jacq.

v a r. collina

entsprechender halten.

Ferner entdeckte ich im Laufe des vorigen Monates zwei Pflanzen, deren Vorkommen in neuerer Zeit in der Wiener Flora bezweiselt wurde, nämlich Ranunculus aquatitis. L. var. heterophyllus, und Byronia alba. L.

Die erstgenannte Pflanze war im ehemaligen Bassin vor dem Invalidenhause angegeben, verschwand aber mit der Verschüttung desselben. Heuer sah ich sie im Wiener-Neustädter Canale bei dem Marxer Friedhefe an denselben Stellen in grosser Menge blühen, wo ich früher nur immer Ranunculus aquatitis L. var. homophyllus fand. Wahrscheinlich trägt an dieser Erscheinung der diessjährige niedere Wasserstand die Schuld.

Byronia alba fand ich in mehreren Exemplaren in der Nähe des Helmhofes bei Wagram an Zäunen. Wiewohl diese Pfanze im vorigen Herbste
von meinem Freunde Dr. Schiner im Marchthale bei Breiteusee gefunden
wurde, wovon die hohe Versammlung bereits in Kenntniss ist, so halte ich
doch die Mittheilung meines Standortes keineswegs für überfüssig, weil
derselbe als der viel nähere noch in den eigentlichen engeren Kreis der
Wiener Flora gehört.

<sup>\*)</sup> Der Name O. pannonicus Jacq. stammt aus dem Jahre 1762, albus von 1781 her.

# Versuch,

die europäischen Lepidopteren (einschliessig der ihrem Habitus nach noch zur europäischen Fauna gehörigen Arten Labradors, der asiatischen Türkei und des asiatischen Russlands) in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen, nebst Bemerkungen zu einigen Familien und Arten von

### Julius Lederer.

### I. Abtheilung:

# Die Rhopaloceren.

### Einleitung.

Die neueren Publicationen von Herrich-Schäffer, Keferstein und Heydenreich lassen noch ziemlich viel zu berichtigen übrig, ich erlaube mir daher dem entomologischen Publicum vorläufig einige Bemerkungen über die Rhopatoceren vorzulegen.

Herrich-Schäffer's Werk führt wohl den Titel: "Schmetterlinge von Europa," aber es sind darin alle neueren asiatischen Entdeckungen ohne weitere Rechtfertigung aufgenommen; gehören dieselben auch ihrem Habitus nach noch zur europ. Fauna, so kann ihnen doch nicht europäisches Bürgerrecht zugesprochen werden, ich glaube also solche Arten, die nicht echt europäisch siud, durch Zeichen kenntlich machen zu müssen.

Heydenreich beschenkt uns mit einer Menge Catalognamen, die nicht weiter beachtet werden können, da Niemand die damit bezeichneten Thiere kennt; ehen so wenig verdienen Aberrationen, wie sie die Natur vielleicht einmal zufällig und dann nie wieder hervorbringt, wie z. B. bei Me-litaea und Argynnis, eigene Namen; ich glaube der Wissenschaft nur förderlich zu sein, wenn ich solche so viel wie möglich einziehe.

Keferstein fühlt wohl, dass Vereinfachung Noth thut, geht aber zu weit und zieht, statt überflüssige Namen auszumerzen, längst anerkannte Arten zusammen, als:

Artemis — Merope, Didyma — Trivia, Athalia — Parthenie — Asteria — Dejone, Aphirape — Ossianus, Pales — Arsilache, Frigga — Thore, Clotho — Hertha, Stygne — Nerine — Melancholica, Hermione — Alcyone, Anthe — Hanifa, Telephassa — Mniszechii, Cordula — Bryce — Virbius, Pamphilus — Thyrsis, Maera — Hiere, Damone — Damocles — Possidon — Eu

rypitus — Atys — Iphiyenia, Dolus — Hopfferi, Cyllarus — Coelestina, Agestis — Idas, Eros — Boisduvalii, Alexis — Escherii — Zephyrus, Rapae — Narcaea, Glauce — Belemia, Belia — Tagis — Ausonia, Cardamines — Damone, Rhamni — Cleopatra, Podatirius — Feisthamelii, Medesicaste — Rumina, Malvarum — Malvae — Marrubii; jede dieser Arten erkläre ich in solange für eigene Species, bis mir Jemand einen Uehergang nachweisen wird.

Das Anführen vieler Synonyme scheint mir unnöthig, da sich solche schon in anderen Werken genug finden und ich also nur Bekanntes wiederholen müsste; ich gebe daher in der Regel nur den ältesten Autor, Synonyme nur da, wo noch Doppelnamen im Gebrauche, Unrichtigkeiten zu berichtigen sind, oder ein und derselhe Name bei verschiedenen Arten angewandt wurde; ferner citire ich Herrich-Schäffer's Figuren (Pap. bis tab. 118, Hesp. bis tab. 5), da hierzu noch ein Register fehlt.

Die den Eversmann'schen Arten beigesetzten Jahreszahlen beziehen sich auf die Jahrgänge des Buttetin de Moscou, wo sie beschrieben sind. Leider besitze ich nur einzelne Auszüge dieses Werkes, und konnte es daher nicht complet eitiren.

Bei mehreren Arten sind ältere Namen vorhanden, die bisher zum Theil sogar recht gut bekannt waren, und doch nicht beachtet wurden; diese können, wenn sie sonst richtig gebildet und nicht schon an Exoten vergeben sind, nicht verworfen werden, sondern müssen in ihr Recht eintreten. Dass sie unbeachtet blieben, ist nicht die Schuld der betreffenden Autoren, sondern ihrer Nachfolger; wird das Prioritätsgesetz in allen andern Zweigen der Naturwissenschaften beobachtet, warum soll es nicht auch in der Lepidopterologie geschehen?

Ich bezeichne mit †, was mir *in natura* unbekannt, mit \*, was nicht echt europäisch, mit o, was in der österr. Monarchie vorkommt. Beim russischen Reiche gelten mir als Gränze Europas im Osten das Uralgebirge, der Uralfluss und das caspische Meer, im Süden die politische Gränze.

Dass ich unter Einem die Reihenfolge meiner Sammlung gebe, wird wohl nicht übel aufgenommen werden; die vielen neueren Entdeckungen machen eine veränderte Reihenfolge nöthig, wir haben aber kein passendes System, nach dem es möglich wäre, eine Sammlung zu ordnen, denn auch H.-Schäff, wirft die Arten bunt durcheinander.

Die Eintheilung der Zünste der Rhopaleceren ist bei H.-Schäff. ganz richtig und es ist nichts dagegen einzuwenden, anders ist es aber mit der Reihensolge, und ich glaube richtiger die Equitiden voranstellen zu müssen. Dieselben haben unstreitig den kräftigsten Bau und auf den Vordersügeln noch einen kurzen Ast neben der Innenrandsrippe, also eine Rippe mehr, als alle übrigen Tagsalter; auf den Hintersügeln sehlt freilich die erste Innenrandsrippe, sie kann aber nicht vorhanden sein, da die Flügel am Innenrande ausgeschnitten sind; ferner haben die Arten in beiden Geschlechtern alle Beine vollkommen entwickelt. Die Zünste gehen dann recht schön abwärts bis zu den Satyriden, die hinsichtlich der allerverkümmertsten Vorder-

Obschon es ziemlich überflüssig und nichts Neues dabei zu sagen ist gebe ich doch am Schlusse ein Schema der Zünfte, mehr um den Uebergang der Arten mit vollkommenen Vorderheinen zu denen mit verkümmerten, die Boisduval'sche Eintheilung der sich zur Verwandlung um die Mitte und am Ende oder bloss am Ende befestigenden Raupen zu zeigen.

# Papilionina.

| Ι.,  | Alle Füsse in beiden Geschlechtern vollkomme      | en entwickelt.            |             |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|      | A. Augen rund                                     |                           |             |
|      | a) Vorderflügel mit einem kurzen, von der         | · ·                       | \           |
| •    | Innenrandrippe zum Innenrande zie-                | •                         | ŀ           |
| -    | hende Ast, Hinterflügel am Innen-                 |                           | 1           |
|      | rande ausgeschnitten, daher ohne                  |                           |             |
|      | Rippe I a                                         | Equites                   | ١.          |
| •    | b) Vorderflügel ohne diesen Ast, Hinter-          | No. 100                   | m           |
|      | flügel nicht ausgeschnitten, daher                |                           | 8           |
| •    | mit Rippe I a                                     | Pierides                  | ) 절         |
|      | B. Augen nach oben und unten in einem spit-       |                           | -5          |
|      | zen Winkel endend                                 | Lycaenoidae               | Succinctae  |
| II.  | Vorderbeine beim Mann unentwickelt, beim          |                           | \ a         |
|      | Weib vollkommen.                                  | •                         | 1           |
|      | A. Palpen kurz, nicht an einander gepresst,       |                           | 1           |
|      | Mittelzelle der Hinterflügel fein ge-             |                           | l           |
|      | schlossen                                         | Erycinides                | !           |
| •    | B. Palpen von halber Fühlerlänge, dicht an        |                           |             |
|      | einandergepresst, Mittelzelle der Hin-            | ,                         | ١.          |
|      | terflügel zwischen Rippe 4 u. 5 offen .           | Libytheoidae              | l           |
| III. | Vorderbein in beiden Geschlechtern verküm-        | ,                         | ł           |
|      | mert.                                             |                           | Ι.          |
|      | A. Mittelzelle der Hinterstügel zwischen Rippe    |                           | Pendulae B. |
|      | 4 und 5 offen oder ganz fein geschlos-            |                           | 9           |
| ٠.   | sen                                               | Nymphalides               | / 팀         |
|      | B. Mittelzelle der Hinterflügel durch eine gleich |                           |             |
|      | starke Querrippe geschlossen.                     |                           | A           |
|      | a) Mittel- und Hinterfüsse ohne Haftlap-          | \                         | ı           |
|      | pen mit langen einfachen Klauen .                 | Da <b>n</b> aide <b>s</b> | 1           |
|      | b) Dieselben mit Haftlappen und kurzen            | ~                         | l           |
|      | eingeschnittenen Klauen                           | satyrotaae                | '           |
|      |                                                   |                           |             |

# R H O P A L O C E R A.

# Papilionina.

# Equites H. - Sch.

#### Papilio L.

- o Podatirius L.
  - Feisthamelii Dup. H. Sch. 414

Podalirius Var. Zanclaeus Z. Isis. 1847.

Podalirus Freyer 565.

- o Alexanor Esp.
- 0 Machaon L., H.-Sch. 555, 556.
- 0 Var. Sphyrus Hb. 775, 776.
- Hospiton Gené., H.-Sch 249, 250.
- (Xuthus L., H.-Sch. 411-413.)

# Thais Fab.

- Cerysii God.
  - Polyxena S. V., H. Sch. 557, Pieris Schrk. 558 (Ab.).

Hypsipyle Fab., Boisd.

V. Cassandra Hb.

Creusa Dhl.

nemnosia Freyer.

Rumina L.

Medesicaste Illiger.

Ab. Honoratii B., H .- Sch. 251, 252.

### Hupermnestra Heydenr.

+ Hellos Nickerl.,

Doritis Fab.

Apollinus Hbst., H.-Sch. 253 bis **2**56·

- † \* Delphius Ev. 1844.
  - Apollo L.
  - V. Nomion Tr.
- † \* Apollonius Ev. 1847.
  - \* Nomion F. v. W., H. Sch. 316, 409, 410.
- † \* Actius. Ev. 1844.
- o Delius Esp., H.-Sch. 317, 318.
- † \* Clarius Ev. 1844, H.-Sch. 257, 258
- † \* Corybas F. v. W.
- \* Tenedius Ev. 1851.
  - Mnemosynne L.
  - Immaculatus Mén.

### Pierides B.

- A. o Crataegi L.
- B. o Brassicae L.
  - o Rapae L.
  - Ergane Hb.
  - Narcaea Freyer.
  - V. Mannii Mayer.
  - o Napi L.
  - V. of Napaeue Esp.
  - P Bryoniae Hb.
  - Callidice Esp.
  - V. Chrysidice H. Sch. 200 bis 203.
  - \* Leuçodice Ev.

- o Daptidice L.
- o V. Bellidice Hb. Chloridice Hb.

#### Anthocharis B.

A. Belemia Esp. Glauce Hb.

Eupheme Esp., Freyer 511. Tschudica H. Sch. 449 — 453.

V. Meridionalis.

Eupheme Ramb., H. - Sch. 194, 195.

Erothoë Freyer 575.

(Ausonia Esp.

Belia Hb. 416.

V. Simplonia B.

Marchandue Hb.

Ausonia Hb. 582, 583.

Tagis Esp. CXVII. Fig. 5, 6, Hh. 565, 566.

V. Belemida Hb. 929, 930. Belia Esp. XCIV.

Bellezina B.

- o Belia Fab.
  - \* Penia Freyer 574. Pyrothoë Ev.
- B. o Cardamines L.
  - \* Grunerii H.-Sch. 551 554.
  - \* | Damone B., H.-Sch. 196—199. | Eunomia Freyer 574.
  - o Eupheno L.
  - \* V. Douei Pierret.

### Leucophasia Steph.

- o Sinapis I..
  - V. of Diniensis B.
- V. P Erysimi Bkh.
   V. Lathyri Hb., H.-Sch. 407, 408.

#### Colins Fab.

| Sibirica. | Aurora B. (H.-Sch. 405, 406?).

- Aurora Fab., Esp., Hh., O., H.-Sch. 204, 205.
- Thisoa Mén., H.-Sch. Text.

Eos H.-Sch. 397, 398.

Aurorina H. - Sch. 453 — 456.

Chrysocoma Ev., Bull. de Mosc. 1851, Freyer 566.

- Myrmidone Esp., H. Sch. 393, 394 (blasse Var.).
- + Var. ? Eos H.-Sch. 395, 396.
- o Edusa Fab.

V Hetena H.-Sch. 206, 207.

o V. P Hetice Hb.

Helichtha Tr. in lit.

Erate Esp.

Neriëne F. v. W., H. - Sch. 30

- o C. Chrysotheme Esp.
  - (Pataeno L., Hb. Text.

Europomone Hb , Esp.

V. Europomoue O.

V. Philomene Hb. 602, 603.

- V. Werdandi H. Sch. 41, 42, 403, 404.
- Philomene Hb 740, 741.
- \* Petidne B., H.-Sch. 35, 36, 43, 44.
  Nastes B., H.-Sch. 37, 38, 401,
  402.
- † \* Bothii John Curtis, B., H. Sch. 39, 40, 459, 460.
  - o Phicomone Esp., H. Sch. 399, 400.
- † \* Chloë Ev. 1847, H.-Sch. 457, 458.
- + \* Melinos Ev. 1847.
  - o Hyate L., H.-Sch. 33, 34.

#### Rhodocera B.

- o Rhamni L.
- o Cleopatra L.

## Lycaenoidae B.

#### Thecla Fab.

- o Betulae L.
- o W. album Knoch.

- Pruni L
- Acacine Fab.
- Iticis Esp.
- Lynceus Pab.
  - V. Caudatula Z.
  - Bischoffii Gerh.
  - V. Cerri Hb.
  - V. Aesculi O.
- Spini S. V.
- Lynceus Esp.
  - V. Vandulusica
  - Lynceus Hb.
  - Ledereri H.- Sch. 445 448. Abdominatis Gerb.
- Quercus L.
- V. Hb. 621.
- Bellus Gerh.
  - Roboris Esp.
  - Evippus III.
- Rubi L.
- Nogelii H .- Sch. 529-532. Callimachus Ev. 1844, 1848.
  - Hafis Koll. 1849.
  - Epiphania H.-Sch. 438 441.
  - Ballus Fab.

#### **Polyommatus** Lat.

- Virgaureae L. Ottomanus Lef., H. - Sch. 236 bis 239.
- Ignitus H.-Sch. 332. Ochimus H.-Sch. 523 — 526.
- Kefersteinii Gerh. Phaeton Freyer 571.
  - Thersamon Esp.
- Xanthe Hb.
- Asabinus H.-Sch. 527, 528. Eurydice Hufnagel.
  - Chryseis S. V.
    - (V. Eurybia O.
    - Eurydice Hb., Esp.
- V. Candens H.-Sch. 229 231, 355.

- Hippothoe L.
  - V. Dispar Haw.
  - Alciphron Rollemburg.
- Hiere Fab. B.
  - Hipponoë Esp. O. H.-Sch. 356.
  - Gordius Esp.
  - Doritis Hufnagel
  - Dorilas Rottemburg
  - Xanthe S. V., Fab.
  - 3 Circe S. V., 0.
- Phlaeas L., H.-Sch. 521, 522. Ab.
- Hette S. V.

#### Lucaena Fab.

- A. o Boetica L.
  - Telicanus Host.
  - † Hoffmannseygii Z.
    - (Balcanica Freyer.
  - Psittacus H.-Sch. 229 -- 223.
  - (Tiresias Hufnagel
  - Amyntas S. V.
  - V. Coretas O.
- o V. Polysperchon Bergst. Fischeri Ev., H.-Sch. 218, 219.
- B. \* Trockilus Freyer, H.-Sch., 224 bis 226.
  - Alsus S. V.
    - Lorquinii Gerh., H. Sch. 442 bis 444.
    - Sebrus B.
    - Acis S. V.
  - Semiargus Hafnagel
  - V. Bellis Freyer, H. Sch. 232 bis 235.
  - o Cyllarus fab., H.-Sch. 516. Coelestina Ev., H. - Sch. 335
    - bis 338. Melanops B.
  - Astraea Kdm. in lit.
    - Lysimon Hb., H. Sch. 28, 29.
  - (Panagaea H -Sch. 490 493. Endymion Gerh., Freyer.
    - E \*

- Optilete Fab.
  - (Pheretes Hb.
- Pheretiades Ev. 1843.
- o Orbitulus Esp. V. Pyrenaica B., H. - Sch. 483
- + Aquilo B., H.-Sch. 24, 25, 343,
- (Dardanus Freyer, 240 243. Aquilo Z. Isis.
- +\* Panope Ev. 1851.
  - o Hylas S. V.

(V. Panoptes Hb.

Abencerragus Pierret

Battus S. V.

Bavius - Ev., H. - Sch. 10, 357 360.

Pylaon Fisch., H.-Sch 333, 334, bis 339 - 342.

- o Aegon S. V.
  - V. Leodorus Hhst.

Bella H.-Sch. 227, 228.

- o Argus I., H -8ch. 247.
- Subsolanus Ev. 1851.
  - (Lowü Z., H.-Sch. 434-437. Empyrea Gerh., Freyer.
- Zephyrus H.-S. h. 20, 21, 208 bis 211.
- \* Eurypilus Gerh. Freyer. Psylorita Freyer, H. - Sch. 328 bis 331.
  - Alexis Hufnagel
  - Agestis 8. V.

Artaxerxes Fah.

- Chiron Hufnagel Eumedon Esp.
  - Idas Rb.
- Anteros Freyer 265, H. Sch. 16, 17, 26, 27.
- Eros O., H.-Sch 212, 213.

Boisduvalii H .- Sch. 7 -- 11.

Eroides H.-Sch. 13.

Anteros Freyer 386.

Everos B. in lit.

Amandus Hb.

Icarius Esp.

- Myrrka H. Sch. 598 511.
- Candalus H.-Sch. 503 505. Cornelia Freyer 572.
- Hesperica Rb.
- Icarus Hufnagel
  - Alexis S. V.

V. Thersites B.

Alexis V. H.-Sch. 246.

Dorylas Var. ? H.-Sch. 363.

Hesperica H.-Sch. 14, 15?

- o *Escherii* Hb.
- (Argestes Bergstraesser.
- Dorylas S V.
- o V. Golgus Hh. 688 689.

V. Nivescens Kef.

Albicaus B

Dorylas Rh. pl. 10.

- (Adonis S. V., H.-Sch. 248. Ab.
  - Bellargus Hufnagel
- o V. Ceronus Hb.
- † Polona Z., H.-Sch. 432, 433.
- o Corydon Scop., H. Sch. 353, 361, 362.
  - V. Hispana H.-Sch. 500 501.
- \* V. Otympica Led.
  - V. Albicans B., H.-Sch. 494, 495.
  - V. P maris colore..
- Ab. Cinnus Hb. 830
  - Corydon V. Freyer 223.
    - d Daphnis S. V.
  - P Endymion S. V.

Meleager Esp.

V. Stevenii Hb., H. - Sch., 244

- Hopfferi H.-Sch. 512 514.
- Poseidon Kdm. iu lit.

Dolus B.

V. Epidolus B., H.-Sch. 18, 19, 486, 487.

Menaicas Freyer.

Rippertii B.

- O Admetus Esp., H.-Sch. 488, 489
  Damone Ev. Freyer.
- \* Carmon H.-Sch. 506 507.
- \* Actis H.-Sch. 496 499.

  Athis Freyer 575.
- \* Iphigenia H. Sch 354.
- \* Kindermannii Gerh.

  Damocles H.-Sch. 214 217.
- o Damon S. V.
  - Donzelii B., H.-Sch. 351, 352.
- \* Hyacinthus H.-Sch. 345 348.
- 0 Argiolus L., H. 8ch. 515.
- o Jolas O.
  - (Alcon S. V.
  - Diomedes Hufuagel.
- †\* Cyanecula Ev. 1844.
- o Arion L., H.-Sch. 517-520.
- o Euphemus Hb.
- Arcas Hufuagel
- 0 Erebus Knoch

Rhymnus Ev., H.-Sch. 22, 23.

# Erycinides B.

# Nemeobius Steph.

o Lucina L.

# Libytheoidae B.

# Lybithea Fab.

o Cettis Fah.

# Nymphalides B.

### Charaxes 0.

o Iasius L.

#### Apatura Fab.

o Iris L.

- (V. Jole S, V.) Beroë Fab.
- o Itia S. V.
- o V. Clytie Hh.
- o V. Metis Freyer, H Sch. 539 bis 541.
  - V. Bunea H.-Sch. 161 164.

#### Limenitis Fab.

- A. o Populi L.
  - o V. Tremulae Esp.
  - O Camilla S. V.
  - o Sybilla L.
- B. o Lucitta S. V.
  - V. Ludmilla H.-Sch. 546.
  - o Aceris Fab.

# Melitaea Fab.

- o Dictynna Esp.
- † o Veronicae Dorfmeister in lit.
  - Athalia Esp.
  - Parthenie H.-Sch. 136-137.
  - Ab. Pyronia Hb. 585 588,
     Freyer 295.

Dejone Hh., H. - Sch. 366, 367. Var. 419, 420.

(Parthenie Bkh.

Aurelia Nickerl.

- (V. Varia Bisch in lit. Parthenie H.-Sch. 270 — 274.
- o Asteria Freyer, H. Sch. 3, 4, 568.
- Merope de Prunner H. Sch.
   134, 135.
- o Artemis S. V., H.-Sch. 364, 365. V. Provincialis B.
  - V. Desfontenaisii B., H. Sch. 569, 570.
- V. Orientalis H.-Sch. 265, 266.
  Coelia Friv. in lit

Artemis Var., Freyer 571.

( Beckeri Led.

Desfontenaisii H.-Sch. Fig. 1, 2,

Maturna L., H.-Sch. 132.

(Iduna Dalm.

Maturna Hb. 807, 809, 598, 601.

- Canthia S. V., H.-Sch. 565-567.
- Ichnea B.
- Cinxia L., H. Sch. 269, 270, 563, 564.

Arduinna Esp.

Uralensis Ev.

Rhodopensis H .- Sch. 5, 6.

- V. Rhodopensis Freyer 193.
- Arduinna H. Sch. 319 321. Freyer 277.
- Phoebe S. V., H. Sch. 559.
- (V. Melanina H.-Sch. 368, 369. Phoebe H.-Sch. 263, 264.

V. Aetheria Hb.

† \* Latonigena Ev. 1847.

Didyma Fab., H.-Sch. 133, 560 bis 562 (Ab.).

- Trivia H -Sch. 131, 324-327. Fascells Var. ? H.-Sch. 267, 268,
- † \* Didymoides Ev. 1847.
- Trivia S. V.
  - V. Fascelis Esp.
  - V. H.-Sch. 588 590.

# Argunnis Fab.

A. Aphirape Hb.

Ossianus Herbst., H. - Sch. 322,

- \* Selenis Ev., H.-Sch. 154, 155. Selene S. V., H.-Sch. 147, 148, Vanessa Fab.
  - 152, 153.

Selenia Freyer.

- † Nephele H.-Sch. 371, 372.
- † \* Oscarus Ev.
- o Euphrosyne L. Freija Thb.

Chariclea Host.

Boisduvalii Sommer. Boisd.

Arctica Zett.

Potaris B.

Frigga Thb.

- o Thore Hh.
- o Amathusia Fab.
- Dia L.

Arsitache Hb.

- V. Caucasica Bisch. in lit. Arsilache H.-Sch. 259-262.
- o Pales S. V., Hb. 34, 85, 617, 618. Var.
- o V. Isis Hb. 38, 39.
  - (V. Napaea Hb. 757, 758.
  - Isis Hb. 563, 564. Palamelas Bugn. 🕟
- o Hecate S. V., H.-Sch. 138, 139.
- o Ino Esp.
  - Daphne S. V.
- o Latonia L., H.-Sch. 149 151.
- † \* Eugenia Ev. 1847. Cyrene Bon.
- B. o Aglaja L., H.-Sch. 140-141.
  - Alexandra Mén., H. Sch. 417, 418.
  - o Niobe L., H.-Sch. 142 146.
  - Adippe S. V., Hb. 63 64.
    - (V. Cleodoxa Ochsh.
  - Adippe Hb. 359, 360, 888, 889.
    - V. Chlorodippe B., Laodice Esp.
  - Paphia L.
    - V. P Valesina Esp.
    - Pandora S. V.

- A. o Prorsa L.
  - o V. Levana L.
- Jonia Fisch, v. W.
- Ammonia H. Sch. (Apat.) 542 bis 545.
  - o Cardui L., H -Sch. 157, 158.
  - o Atalanta L., H.-Sch. 547, 548.
- C. o lo L.
  - V. Ioides O.

- o Antiopa L.
- Urticae L., H.-Sch. 549 550. V. Ichnusa Bon.
- o Polychloros I.
- o Ab. Testudo Esp.
- Xanthomelas S. V.
- o V. album S. V.
- o Triangulum Fab.
- (V. F. album Fab. I. album Esp.
- o 'C album L., H.-Sch. 159, 160.

# Danaides B.

# Danais Lat.

- Chrysippus L.
- V. Alcippus Fah.

# Satyroidae B.

# Hipparchia Fab.

- o Galathea L.
- V. Procida Host.
- o V. Galene O.
  - V. P Leucomelas Hh.
  - · Lachesis Hb.
- † Teneates Mén., H.-Sch. 423, 424
- (Titea Klug.
  - Amna Koll. in lit.
- † Hytata Mén., H.-Sch. 425, 426.
- o Hertha Hb.
- o V. Larissa Hb.
- o Clotho Hb.
- o Atropos Hb.
  - V. Cleanthe B.

(Arge Sulzer, O.

Amphitrite Hb., B.

† V. Pherusa Dup.

(Ines Hfmg.

Thetis Hb.

Psyche Hh., B.

Syllius Hbst. O.

V. Ixora B.

### Erebia B.

- Cassiope Fab., H.-Sch. 535 538.
  - V. Nelamus B.
  - V. Epiphron Knoch., H. Sch. 92 - 94, Freyer 554.
  - Egea Bkh., Freyer 567.
- † \* Kefersteinii Ev. 1851.
- (Theano Tauscher. Stubendorfii Mén.
  - Pharte Esp., H. Sch. 95.
- † o *Arete* Fab.
  - Melumpus Fuessly.
    - V. Eryphile Freyer.
  - | Tristis H.-Sch. 387 390. Metampus Var. Esp. CIII.
  - o Pyrrha S. V. V. Caecitia Hb.
  - V. Bubastis Freyer 38.
    - Oeme Esp.
  - Psodea O., H. Sch. 165 167.
  - Medusa S. V.
  - V. Hippomedusa
    - V. Medusa H.-Sch. 170.
  - V. Eumenis Freyer. Psodea B. Icones.
  - Ceto Hb.
    - V. Phorcys Freyer 193.
  - Alecto Hb., H.-Sch. 173, 174. Atratus Esp. Glacialis Esp.
  - V. & Pluto Esp.
  - P Tissiphone Esp.
- † Ocnus Ev. H.-Sch. 291, 292.
- o Manto S. V.
- o V. Pollux Esp.
- Gorge Esp., H.-Sch. 175.
- o V. Erynnis Esp.
  - Tyndarus Esp., Freyer 80.
  - (Dromus Fab., H.-Sch. 163, 169,
  - V. Cassioides Esp.
  - Neleus Freyer 80.

Ottomana H. - Sch. (Dromus Var.) 376, 379, 380. Acolus Friv. in lit. Gorgone B , H. - Sch. 75 , 76 , 469, 470. Goante Esp., H.-Sch. 77 - 79, 171 , 172. Goryone H.-Sch. 283, 284. Enias God. Bonellii Frever. Epistygne B. Scipio B. Nerine Tr , H.-Sch. 69 - 74. Melas Host., Freyer 61, H.-Sch. 65 - 68, 467, 468. Lefebvrei H.-Sch. 375. Lefebvrei B., H.-Sch. 280-282 (?? 88, **89**). (Stygne O., H.-Sch. 90, 91. Pyrene Esp. (Arachne Fab. Pronoë Esp. V. Pitho Hb. † \* Metanchotica H.-Sch. 276-279. Neoridas B. Medea S. V. Blandina Fab. Melusina H.-Sch. 373, 374. Sedakovii Ev. o Ligea L. o V. Euryale Esp., Freyer 61, 91. Embla Thbg., H.-Sch. 382, 383. Disa Thbg. Embla O., B. Ic. (*Afra* Fab. Afer Esp. O. o V. Dalmata God. Parmenio Fisch v. W., H.-Sch. **421** , **422** , **461** — **466**.

# Chionobas B.

Aëllo Esp. , H.-Sch. 126. Norna Thbg.

Jutta B., H.-Sch. 116 - 118. ( Balder B., H.-Sch 384 - 386. Jutta Hb 614, 615.

7 \* Urda Ev., H.-Sch. 461-463. Taygete Hb., H.-Sch. 112-115. Also B. Crambis Freyer.

† \* Sculda Ev. 1851. (Oeno B., H.-Sch. 59, 60, 123, Also H. - Sch. 381. Bore Hb., H.-Sch. 119-122.

† \* Fulla Ev. 1851.

\* Bootes B., H. - Sch. 391, 392: Tarpeja Fah., H.-Sch. 61-64.

# **Satyrus** Lat.

Proserpina S. V. Circe Fab.

Hermione L.

Alcyone S. V. (Iolaus Bon. Neomyris God.

Briseis L., H.-Sch 180 - 181.

o V. D Pirata Hb.

Bischoffii H.-Sch. 307 - 310.

Macrophthalmus Ev. 1851. Anthe Boeb.

Persephone Hb.

Hanifa Nordm. in lit.

Anthe V. H.-Sch. 477, 478.

o Semele L., H.-Sch. 182. V. Aristaeus Bon.

Autonoë Fab., H.- Sch.127-130. o Arethusa S. V. V. Erythia Hb.

V. Boabdil Rb., H .- Sch. 474 bis 476.

Geyeri H .- Sch. 301, 302. Hippolyte Hbst., H.-Sch. 80-83. Beroe Freyer, H.-Sch. 108-111. Pelopea Klug.

Mamurra H.-Sch. 314, 315.

- Mniszechii H -Sch. 577 579.
- \* Telephassa King. , H .- Sch. 305 Narica Hb. bis 306.
- Anthelea Hb., H.-Sch. 178, 179, 303, 304.
- Pontica Freyer.
- Anthelea V. Amallhea H. Sch. 363, 364.
- Fidia L. Statilinus Hufnagel, O., H-Sch.

Fauna Fab.

- V. Attionia Cyrilli.
- Martianii H.-Sch. 190, 191.
  - V. Fatua Freyer, H.-Sch. 192,
- Parisatis Koll. Ann. d. k. Ak. 1849.
- o Cordula Fab., H. Sch. 176.
  - ( & Bryce O., H.-Sch. 53—53. P Hippodice Hb. 718.
  - Actaea Esp.

V. Podarce O., H.-Sch. 49-52.

- † \* Virbius H.-Sch. 45-48.
- 0 Phaedra L.
- 🕇 \* Cyclopiųs Ev.

# **Pararga** H. - Sch.

- (*Clymene* L., H.-Sch. 102, 103. Roxandra H.-Sch. 471-473.
- Roxellana Fab.
- Maera L.
- o V. Adrasta Esp.
- o Hiera O.
- Megaera L. 0
- o V. Lyssa B. V. Tigelius Bon.
- o Egeria L.
- V. Meone Hh.
- † \* V. Xiphia Fab. bis 87.
- †\* Deidamia Ev. 1851.
  - Dejanira L.

# Epinephele H. - Sch.

- (*Lycaon* Hufnagel : Eudora Fab.
  - V. Lupinus Coasta.
  - Rhamnusia Freyer, H.-Sch. 377, 378, 427, 428.
  - Janira L., H.-Sch. 104, 105, 429.
- V. Telmessia Z., H. Sch. 479 bis 482.
- V. Hispulla Esp. Tithonus L.
- Ida Esp., H.-Sch. 183.
- † \* Janiroides H.-Sch. 533 534. Pasiphaë Esp
- † \* *Wagneri* H.-Sch. 311 --- 313.
  - o Hyperanthus L.
  - o V. Arete Müller.

# Coenonympha H. - Sch.

- Oedipus Fab.
- Hero L.
- Iphis S. V.
- Arcania L.

| Satyrion Hbst., H.-Sch. 289, 290.

- Philea Hb., B.
  - Arcania Var. H .- Sch. 186, 187.
- o Leander Fab., H.-Sch. 184, 185. Amaryllis Hhst., H. - Sch. 188, 189, 287, 288.

Dorus Esp.

Corinna Hbst., H.-Sch. 285, 286.

Thyrsis Freyer, H.-Sch. 297, 300.

- Iphias Ev. 1852.
- Pamphilus L.
- V. Lyllus Esp., H.-Sch. 430, 431.
- Davus L.
- V. Iphis Zedt., H.-Sch. \$93-296
- Demophile Freyer.

# H. - Sch. 84, **Triphysa** Z.

- (Phryne Pall., Hb., O.
- *Tircis* Cram., H.-Sch. 106, 107.
- + Dohrnii Z., St., Zt. 1850.

# Hesperioidae.

# *Hesperia* Lat.

(Spilothyrus Dup.)

(Malvarum O.

Altheae Hb. 452, 453.

(Gemina

Malvae Hb. 450, 451.

Marrubii Rb.

Baetica Rb. pl. 12.

Malv. V. Marrubii H.-Sch. 14,

Floccifera Z.

o Lavaterae Esp.

# (Syricthus B.)

o Proto Esp.

Tessellum Hb.

Cribrellum Freyer, H.-Sch. 12,

13. Y....

Cynarae B., H.-Sch. 4 — 7.

Carthami Hb. 721, 722.

| Sidae Fab.

Onopordi H.-Sch. 31, 32.

Carthami Hb., 720, 723.

Alveus Hb. 462, 463.

Fritillum O.

V. Fritillum Hb. 464, 465.

Cirsii Rb., H.-Sch. 33, 34.

o Serratulae Rh., H.-Sch. 18-22.

V. Caecus Freyer 493.

| Cacaline Rb., H. - Sch. 23, 24.

Alveus B. Icones.

Centaureae B., H. - Sch, 1 - 3.

Carthami V. Ochsh. IV. Bd.

o Alveolus Hb.

V. Taras Bergst.

Alveolus Hb. 597, 847, 848.

Sao Hb. 471, 472. Sertorius Hb. Text., o.

o Eucrate Esp.

( V. Orbifer Hb.

O Tesseloides H. - Sch. 10, 11.

Therapne Rb., H.-Sch. 16, 17.

Phlomidis H.-Sch. 8, 9.

# (Thanaos B.)

0 Tages L.

† V. Unicolor Freyer.

† *V. Cervantes* Graslin.

Marloyi B.

Sericea Freyer, H.-Sch. 29, 30.

# · (Hesperia B.)

(Thaumas Hufnagel.

Linea S. V.

(Lineola 0.

Virgula Hb. 660 — 663.

o Actaeon Esp.

o Sylvanus Fab.

o Comma L.

† Aetna B., H.-Sch. 26 --- 28.

Nostradamus Fab., H.-Sch. 35,

Pumilio Hb. O.

\* Atcides Kdm. in lit.

# Cylopides Hb.

(Steropes S. V.)
Aracynthus Fab.

# Carterocephalus

o Paniscus Fab.
Sylvius Knoch.

\* Argyrostiy**ma E**v.

# Bemerkungen

zu einigen

# Rhopaloceren.

# Equites.

Rippe 1 b der Hinterflügel (uach H. – Sch. pag. 16 mitunter, nach pag. 138 nicht fehlend) fehlt bei keiner europ. Art. Herrich-Schäffer ertheilt auch seinen *Equitiden*, kleine Augen," während doch *Papitio* unter allen Tagfaltern die grössten hat.

# Papilio.

# Podalirius — Feisthamelii.

lch kann den Aufsatz von Lucas in den "Annales de la Société entom. de France 1850," worin nach Keferstein (Ent. Ztg. 1851) der Beweis geführt sein soll, dass Feisthamelli nur Var. von Podalirius ist, nicht vergleichen, halte aber Feisthamelli für ganz sichere eigene Art.

Die Grundfarbe von Feisthamelii ist standhaft gelblichweiss, der Vorderrand der Vorder- und der Saum der Hintersügel oben und unten lebhaft citrongelb, während wir bei Podalirius auf Ober- und Unterseite ein bis an die Ränder ganz gleichmässiges Schwefelgelb finden. Podalirius hat ferner den Mittelstreif der Hintersügel auf der Oberseite pomeranzengelb ausgefüllt und an den Seiten des Hinterleibes schwarze Streifen, was beides bei Feisthamelii nie vorkommt. Podalirius var. Zanctaeus Zetler, Isis 1847 ist sicher unser Feisthamelii; die Beschreibung passt genau auf geslogene Exemplare, und es ist somit das Vorkommen dieses Falters in Sicilien erwiesen.

Duponchel's Behauptung, dass Feisthametti und Podatirius bei Barcelona unter einander fliegen, kann ich aufs Bestimmteste widersprechen. Ich fand Feisthametti ziemlich zahlreich am Monjuich bei Barcelona in sehr schönen grossen Exemplaren von Mitte bis Ende Juli; es flogen wohl genug Machaon, aber kein einziger Podatirius darunter, und ehen so wenig hat Herr Himmighoffen während seines zweijährigen Ausenthaltes in Barcelona einen Podatirius getroffen.

Herr Zeiler bezweiselt das Vorkommen beider Falter unter einander nicht, hält aber Podatirius für die Frühjahrgeneration; auch diess kann ich aufs bestimmteste in Abrede stellen, da ich Feisthametti auch im April in der Sierra Ronda auf trockenen Hügeln gefangen habe; die Exemplare waren etwas kleiner, die schwarzen Binden breiter, sonst aber von den bei Barcelona gefundenen nicht verschieden.

Der Flug von Feisthamelii ist laugsam schwebend, stets nahe an der Erde, und der Schmetterling setzt sich sehr oft; auch Herrn Zeller scheint diess aufgefallen zu sein. Ich traf diese Art auch auf französischem Gehiete am 4. August bei Port-Vendres, wo sie in defecten Exemplaren an der Strasse flog; auch in Algier kommt sie vor.

Die Raupe soll auf Mandelbäumen leben; um Ronda dürfte sie auf Eichbüschen zu suchen sein, da sich dort keine Mandelbäume finden und der Schmetterling auf trockenen uncultivirten Hügeln flog, wo ausser Eichen kein anderer Baum in der Nähe war.

# Machaon. Var. Sphyrus.

Von der Stammart nur dadurch verschieden, dass sie auch in Zelle 7 der Vorderflügel noch einen schwarzen Punct hat.

# Hospiton.

Kenne ich nur nach H. - Schäff. Abbildung, kann aber eben so wenig wie Herr Zeller einen genügenden Unterschied von Machaon daran entdecken.

#### Xuthus.

Bleibt als ein Bewohner Chinas weg; ich musste ihn nur aufführen, um H. - Sch. citiren zu können.

# Thais.

#### Polyxena.

Ich besitze die Exemplare zu Mann's Aufsatz in der Stettiner Zeitung und kann sowohl *Creusa* als *Pemnosia* nur für *Cassandra* erklären, die sich durch kürzere Flügel, stumpfere Zacken und mehr Schwarz auszeichnet.

Die wahre Cassandra Hübner scheint in wenigen Sammlungen vorhanden zu sein , und der Umstand , dass hiesige Sammler allgemein die gewöhnliche Polyxena mit dem rothen Punct auf den Vorderstügeln als Cassandra verschicken , dürfte zum Verkennen der letzteren wesentlich beigetragen haben.

#### Rumina.

Gewiss eine eigene Art; alle Flügel sind viel gestreckter, die hinteren viel stärker gezackt: alles Schwarze ist rein schwarz, ohne die graue Bei-mischung von Medesicaste, die schwarze Querbinde der Hinterhügel durchaus gleich gesättigt und auf den Rippen nicht gelb durchschnitten.

Die Raupe ist schwarz mit mennigrothen Dornen, also von Medesicaste weit verschieden; ich fand sie bei Malaga mit Puppe und Schmetterling zugleich im März und April an einer kleinblätterigen Aristolochia mit kleiner chocoladefarbiger Blüthe, die sich zwischen Opuntia vulgaris durchschlängelt. Eine Varietät dieses Schmetterlings, bei der die Grundfarbe trüb ockergelb ist, kommt aus Algier; vielleicht gehört hierher Ab. Canteneri Heydenr., die er nicht näher bezeichnet.

Medesicaste scheint in Südfrankreich ihre Gränze zu haben, wenigstens ist mir nicht bekannt, dass sie südlicher gefunden wurde; Rumina dagegen scheint nur an der Südspitze der iberischen Halbinsel und in Algerien vorzukommen. Boisduval gibt sie wohl (Icones pag. 18) als sehr gemein bei Digne an, es ist aber diess auf Medesicaste zu beziehen, da er diese und Rumina für eine Art hält.

### Pieris.

H.-Schäff. vennt die Fühler von Anthocharis wie bei Pieris gebildet, was aber nicht der Fall, denn hei der ersten Gattung sind sie kaum länger als  $\frac{1}{4}$ , bei der zweiten länger als der halbe Vorderraud; die comprimite Kolhe ist bei Pieris lang, bei Anthocharis kurz-eiförmig; ferner hat Pieris nur dünne spärliche Behaarung der Stirne, Anthocharis aber einen sehr dichten langen Stirnschopf. Diese Merkmale verweisen Daplidice, Caltidice und Chloridice aufs bestimmteste zu Pieris, wohin sie auch Bois duval ganz richtig stellte. H.-Schäff. und mit ihm Heydenreich stellen sie lediglich der Zeichnung zu Liebe zu Anthocharis.

# Crataegi,

Die Fühler sollen nach H.-Sch. dicker als bei den übrigen Arten sein, was ich nicht finde; eine Trennung dieser Art von Pieris, wie sie Heydenreich vornimmt, halte ich nicht für nötbig, da sich ausser den schwarz gefärbten Rippen kein Unterschied findet.

### Ergane.

Ich sah sie schon in Unzahl und fand stets die Flügel viel gerundeter, die hinteren unten einfärbig gelb, die Fühler deutlich geringelt. Rapae hat sie gar nicht oder äusserst undeutlich geringelt.

Hierher, nicht zu Rapae, ziehe ich auch Mannii Mayer (Stett. Z. 1851), die ich nicht genügend zu trennen weiss. Sie ist etwas grösser, die Vorderfügel etwas spitzer und mit mehr Schwarz; der runde schwarze Fleck auf der Unterseite ist meist vorhanden, aber mitunter auch gauz fehlend, die Hinterfügel führen auf dem Gelb dunklere Atome. Die Fühler sind so deutlich geringelt, wie bei Ergane.

#### Anthócharis.

### Belemia - Glauce:

Keferstein und Heydenreich ziehen beide Arten zusammen, sie sind aber ganz gut verschieden. Erstere bleibt stets kleiner und hat auf der Oberseite stets Schwarz, Glauce statt desselben Grau; die Unterseite führt ein lebhaftes Grasgrün, die weissen Streife sind scharf begränzt und silbern glänzend, auch auf den Vorderflügeln. Glauce ist grösser, die Unterseite mehr mit Grau oder Gelb gemischt, die Bänder unregelmässig zerrissen, ohne Silberglanz.

Beite Arten fliegen gar nicht unter einander; Glauce treibt sich auf Brachfeldern unter den andern Anthocharis – Arten herum und setzt sich oft auf Sinapis; Belemia fand ich auf trockenen Bergen und traf sie oft auf Cistus satvifolius sitzen, ich möchte daher auch auf eine verschiedene Nahrungspflanze beider Arten schliessen.

#### Eupheme.

Hierher gehören als Synonyme Erothoë Ev. und Tschudica H. - Sch., welche erstere Heydenreich als eigene Art, letztere als Synonym der himmelweit verschiedenen Pyrothoë Ev. aufführt.

Als Var. meridionalis trenne ich die von Rambur planche 11 und Her.-Schäff. Fig. 194—95 abgebildete Eupheme; es findet sich diese Localvarietät in Andalusien und Kleinasien; sie ist um  $\frac{1}{3}$  grösser als die russische Eupheme, die Unterseite der Hinterslügel ist ganz dottergelb übersogen, daher die weissen Muschelsfecke verdeckt.

#### Ausonia - Belia.

Zwei ganz gut verschiedene Arten, deren Artrechte von Heydenreich und Keferstein mit Unrecht in Zweifel gezogen werden.

Schon die Flügelform der stets kleineren Belia ist anders, der Saum der Vorderstägel in der Mitte eingezogen; die Unterseite führt ein lebhastes gleichmässiges Grün, die weissen Flecken sind auf Vorder- und Hinternügeln scharf begränzt und muschelartig glänzend. Ausonia hat mehr auswärts gebogenen Saum der Vorderstügel und etwas gerundetere Hinterstügel, das Grün der Unterseite ist mit Gelb vertrieben, daher die weissen Flecke weniger scharf begrenzt, höchstens die grössten in und um der Mittelzelle stehenden mit mattem Glanze. Nur Hübner's Fig. 416 (Belia) gehört zu Ausonia, 592—83 und 926—28 zur Var. Simplonia; Herr.-Schäff. zieht alle Figuren zur Stammart.

### Tagis.

Hierher, nicht zu Belia, gehört als kleinere, unten lebhafter gezeichnete Var. Belemida Hb. (Bellezina B.), was bei Heydenreich zu verbessern ist. Ebenso gehört Belia Esp. XCIV. Cont. 49 nach Flügelschnitt und Zeichnung ohne Zweifel zu Tagis, und zwar zur Var. Belemida; im Text wird auch ausdrücklich der glanzlosen Unterseite erwähnt. Esper's und Hübner's Figuren stellen die südspanische Tagis ganz gut vor; dass sie Boisduval als schlecht und unkenntlich bezeichnet, dürfte dadurch zu erklären sein, dass ihm nur französische Exemplare bekannt sind.

#### Gruneri.

Wird von den französischen Entomologen für Cardamines Var. erklärt, die Grundfarbe des Mannes ist jedoch grünlichgelb, besonders gegen die Wurzel, auch zieht auf den Vorderfügeln vor dem Mittelpuncte ein aus groben Atomen bestehender dunkler Streif vom Verderrande als Begränzung des Orange, wie bei Damone. Die Unterseite der Hinterfügel entbehrt im Mittelraume die dunkeln Sprenkeln von Cardamines und das Weiss ist nicht so verworren und zerfasert, sondern bildet deutliche abgerundete Flecke.

Gruneri wurde meines Wissens bis jetzt nur bei Diarbekir gefunden; H. - Schäff. gibt fraglich Creta als Heimat an.

# Eupheno V. Douei.

Aus Algier, angeblich auch von den Balearen; wird von Manchen für eigene Art gehalten. Ich finde weiter keinen Unterschied, als dass die Hintersfügel wie bei Eupheme Var. meridionatis unten dottergelb augestogen sind; die weissen Stellen sind daher verdeckt und das Grün erbält bei manchen Exemplaren einen röthlichen Ton.

# Leucophasia.

# Sinapis.

Die Var. Erysimi Bkh kam mir bis jetzt nur in weiblichen Exemplaren vor; es fehlt derselben der schwarze Fleck der Vorderflügel und alle dunkte Zeichnung der Unterseite.

Als V. Dincensis Boisd. (Borkhausen bei Heidenreich ist wohl ein Schreibsehler) erhielt ich von meinem sel. Freunde Pierret ein Männ-chen (das bei H.-Sch. erwähnte), das den schwarzen Fleck der Flügelspitze wohl besitzt, unten aber so verloschen gezeichnet ist, wie Erysimi, beide Var. gehören also als Mann und Weib zusammen.

Lathyri Hb. hat das Schwarz der Vorderstigel weiter am Saume verbreitet und das Steingrün der Unterseite der Hinterstigel überzieht alle bei Sinapis gelben Stellen, die weissem Flecken treten daher um so greller vor; da die Zeichnungsaulage genau dieselbe ist, wie bei Sinapis, so halte ich Lathyri nur für Varietät.

### Colias.

Herr.-Schäff, neunt pag. 102 die Fühler dünn; ich finde sie bei dieser Gattung und Rhodocera am dicksten unter allen Pieriden.

#### Aurora.

Die von Boisduval abgebildete, bei Irkutsch und Kiachta vorkommende Art ist nicht die wahre und daher neu zu benennen, dagegen stimmt nach Herrn Hopffer's Bericht die von Kindermann bei Helenendorf in Grusien aufgefundene Art genau mit den im Berliner Museum in 2 Paaren befindlichen Original-Exemplaren von Pallas und Boeber, auch lassen Abbildungen und Beschreibungen nicht den mindesten Zweifel, dass Esper, Hübner und Ochsenheimer nicht die Bolsduval'sche Aurora vor sich hatten. Es ist überhaupt schwer zu begreifen, wie Boisduval, nachdem keine der vorhandenen Abbildungen und Beschreibungen auf seine Art passten, auf die Idee gerathen konnte, alle diese seien schlecht, seine Aurora aber die echte. Die grusische Art variirt sehr in der Färbung und Breite der Binde; ich sah sie mit und ohne Purpurschiller, mit breiter, grun bestaubter Binde ohne Queradern, so wie mit scharf durchschnittener schmälerer oder breiterer Binde ohne grüne Bestäubung. Die Weiber fand Kindermann nur in der Var. Helice, und auch die im Berliner Museum befindlichen zwei Stücke sind blassgelb, ich zweifle aber nicht, dass auch orangegelbe vorkommen.

Aurora wurde von Herr.-Schäff. als Aurorina abgehildet, von Eversmann als Chrysocoma beschrieben, noch einen dritten Namen wird sie von Nordmann erhalten; dass auch Thisoa Mén. damit zusammenfällt, überzeugte ich mich in Boisduval's Sammlung. Eos H.-Sch. 397—98 ziehe ich auch ohne Bedenken hierher, dagegen scheint mir das Fig. 395—96 abgebildete Weib zu Myrmidone zu gehören; dass die mehr oder weniger grünliche Unterseite keinen specifischen Unterschied begründen kann, sehen wir bei Palaeno. Aurora H.-Sch. 405—6, worüber ich nur nach der Abbildung urtheilen kann, dürste vielleicht zur Boisduval'schen Art gehören; im Text wird dieser Figur gar nirgends erwähnt.

Aurora wurde von Kindermann auch an verschiedenen Orten Kleinasiens zwischen Tokat und Diarbekir auf Bergen gefunden.

# Myrmidone.

Auch diese Art hat ihre Var. *Helice*; ein von Kindermann bei Sarrepta gefangenes Stück habe ich bei H.-Sch. Fig. 393—94 abbilden lasseu.

#### Edusa.

Ich fing diese Art in Andalusien in weit abstehenden Var., darunter welche mit so stark gelben Adern, eitrongelber Färbung und brandigbraun umzogenem Mittelsleck der Vorderäugel, wie *Chrysotheme*, und auch welche, die genau mit H.-Schäff. *Helena* stimmen. Die Weibehen variirten weniger und näherten sich wieder mehr der *Myrmidone*.

#### Helichtha.

Hat die Zeichnung genau wie *Erate*, aber die Färbung hält das Mittel zwischen dieser und *Edusa* und ist ein bleiches, ins Citrongelb ziehendes Orange.

#### Erate.

Von Esper ganz gut abgehildet und beschrieben. Herr.-Schäffer erwähnt diess auch, zieht aber doch den Namen Neriëne nicht ein, was ich um so mehr erwartet hätte, da er doch bei Polyomatus den Namen Hiere verwirft, aus Besorgniss, Verwechslung mit Hipp. hiera zu veranlassen, und hier derselbe Fall mit Hipp. nerine eintritt.

Kindermann fing Erate und Hetichtha bei Sarepta auf einer Wiese, wo Edusa und Hyate häufig flog, und versicherte mich, dass er letztere beide oft in Begattung mit einander getroffen habe; als Bastarde davon leitet er Hetichtha, Erate und Hetice ab, und ich möchte es kaum bezweifeln, da Hetichtha allmälig in Erate und Erate P in Hetice übergeht. Von Hetichtha besitze ich ein P mit orangegelben Vorder- und citrongelben Hinterfügeln.

### Palaeno.

Die Stammart ist auf der Unterseite der Hinterflügel hochgelb, sämmtliche Varietäten grünlichgelb, Europomone Ochsh. mit, Philomene Hb. 603—3 ohne Mittelpuncte der Vorderflügel.

Werdandi H.-Sch. 41, 42, 303—4, wozu auch Philomene Hb. 640—41 gehört, sind Weiber, die in der schwarzen Flügelspitze Flecken der Grundfarbe führen; sie kommen in gelber und weisser Färbung vor, ich erhielt sie aus der Schweiz, doch sollen sie sich auch in Lappland finden. Hierher und nicht zu Petidne, wohin sie Heydenreich zieht, gehört übrigens Werdandi H.-Sch.

### Pelidne.

Ich kenne nur Labrador als Vaterland und es steht ihr Vorkommen in Europa noch zu erweisen.

# Rhodocera.

### Rhamni — Cleopatra.

Ich sehe ehen so wenig Grund, diese beiden Arten zusammen zu ziehen, als andere nahe verwandte Colinden. Ich fing beide häufig um Ronda, sie bliehen sich aber constant gleich und es wird wohl Niemand einen Uebergang aufzuweisen haben.

Farinosa Z. Isis soll nach H.-Sch. Rhamni Var. mit etwas abweichendem Flügelschnitt sein.

Digitized by Google

# Thecla.

#### Ilicis.

Caudatula Lõw aus Kleinasien zeichnet sich nur durch etwas längeres Schwänzchen aus.

V. Cerri Hb. 863-66 führt in beiden Geschlechtern pomerauzengelbe Flecke auf den Vorderfügeln

Aescuti O., aus der Gerhard noch eine Ilicioides und eine Var. Macutatus macht, halte ich nur für Var. von Iticis; ich fand sie in grosser Menge in Andalusien im Juni um Stein- und Kork-Eichen fliegend, darunter auch einige Ex. von der Var. Hb. 690 — 91 (macutatus Gerh.), mit verbreitetem Gelb der Oherseite. Die von Ochsh. angegebenen Kennzeichen sind nicht standhaft und es fehlt nicht an Uebergängen. Die weisse Querlinie auf der Unterseite der Vorderfügel fehlt nicht immer, die Binde der Hinterfügel geht mitunter genau wie bei Iticis, die orangerothen Flecken sind wohl im Allgemeinen lebhafter, aber diess ist zum Aufstellen einer eigenen Art wohl zu wenig, und bei manchen Ex. fehlen sie fast ganz.

Auffallend kleine Exemplare, die Hinterflügel nur mit stumpfen Vorsprüngen anstatt der Schwänzchen, erhielt ich von Herrn Fehr.

# Spini.

Var. Lynceus Hb.; die Weiber haben oben über Vorder- und Huterfügel viel Orange verbreitet, die Männer sind von unserer hiesigen Spint in gar nichts verschieden. Ich fand diese Var. in Andalusien an steilen felsigen Stellen in wenigen, meist verkrüppelten Exemplaren; sie flog im Juni.

#### Ledereri.

Kindermann entdeckte diese Art in Grusien bei Elisabethpol und traf sie später auch in den Tokatergebirgen einzeln, wo sie an den höchsten Felsen um Sträucher flog.

#### Abdominatis.

Heydenreich zieht diese Art, ohne sie je gesehen zu haben, als Aber. zu Quercus. Mein einzelnes Weihehen wurde auch bei Elisabethpol von Kindermann unter Thecta spini eingesammelt; dass es nicht zu Quercus gehören kann, heweist schon die einfarbig braune Oberseite und die schwarze Afterspitze des Hinterleibs, es finden sich aber sonst noch allerlei Unterschiede; die Unterseite ist durchaus gleichfarbig matt graubraun, während sie hei Quercus silbergrau, gegen die weissen Streifen zu braun vertuscht ist; diese Streifen ziehen auf den Hinterffigeln so gerade wie bei Spini, und die hei Quercus zwischen dem Streifen und Saume ziehende dunklere Binde fehlt.

#### Quercus.

Hb. 691 hat um den stahlblauen Mittelfleck der Vorderfügel noch
2 - 3 orangegelbe Fleckchen; Gerhard macht daraus seine Var. beltus;

abgesehen davon, dass dieser Name schon von H.-Schäff. an eine Lycaene vergeben wurde, würde es auch jedenfalls zu weit führen, wenn man jede einzelne Abänderung mit besonderem Namen belegen wollte.

# Polyommatus.

# Virgaureae.

Kleinere Exemplare aus Lappland bildet Freyer als Oranula ab; ich kann diesen Namen selbst nicht als Bezeichnung einer Varietät fortbestehen lassen.

# Eurydice.

Ohne Bedenken ziehe ich hierher als matter gezeichnete alpine Var. mit kleineren Augenflecken Eurybia O., und als lebhaftere, vielleicht durch wärmeres Clima entstandene Var. Candens H.-Sch.; letzere hat die Augenflecken etwas grösser und das Weib ist oben mehr goldfarben, als bei Eurydice; ähnliche Var. finden wir aber auch an unseren hiesigen Eurydice und Doritis.

# Lycaena.

#### Balcanica.

Da Freyer's 5. Band bereits im Juni, das Herrich-Schäffer'sche Werk aber erst im December 1842 begonnen wurde, so hat Freyer's Name zu bleiben.

#### Alsus.

Var. Atsoides Anderegg sind gewöhnliche Alsus, die an der Wurzel der Vorderflügel stark blau bestäubt sind; sie kommen unter der gewöhnlichen Art nicht selten vor.

### Acis V. Bellis.

Bellis Friv, von H.-Sch. weit von Acis entfernt und zwischen Icarius und Zephyrus gestellt, ist von Acis nur dadurch verschieden, dass sie auf der Unterseite der Hinterflügel, gegen den Innenwinkel zu, 2—3 mitunter kaum sichtbare gelbe Fleckchen führt; eine Audeutung dieser Fleckchen zeigt schon unser deutscher Acis und das Unzuverlässige derselben sehen wir bei Amyntas und Coretas.

# Anteros - Idas.

Dass Anteros H.-Sch. fig 26—27 hierher und nicht zu Agestis gehört, beweisen ausser der Zeichnung der Oberseite auch noch die Wurzelpuncte auf der Unterseite der Vorderfügel, die hei Anteros wohl zuweilen fehlen, hei Agestis aber nie vorhanden sind.

Herr.-Schäffer zieht diese Figur pag. 124 zu *Idas*, aber auch hier widerspricht der Wurzelpunct und die Unterseite hat auch nicht die entfernteste Achntichkeit mit dieser Art. Eben so wenig gehört die von H.-Sch.

Digitized by Google.

angezogene, mir unbekannte Atlous Hb. 988 — 92 dazu, die von Heyden-reich wohl nicht mit Unrecht als Var. zu Agestis gezogen wird.

Idas (ich kenne nur das Weibchen) nähert sich auf der Unterseite entschieden dem Dorylas, die orangen Flecken der Hinterfügel sind matter und verloschener, als bei Agestis, bilden nach innen keine langen scharfen Spitzen, sondern abgerundete schwache Bogen; die schwarze Einfassung derselben ist ganz schwach und verloschen, und der weisse Schleier zieht bis in die Mitte der Flügel. Die Vorderfügel sind hinter den gelben Randflecken bis zum Saume gelblichweiss, etwa wie bei Dorylas. Alles diess findet sich bei Allous Hb. nicht, bei der auch noch die mittleren Augenflecke der Hinterfügel auffallend nahe an den gelben Randflecken stehen.

# Boisduvalii.

Diese Art wurde von Boisduval ursprünglich Everos benannt und Freyer bildete sie auf Tah. 386 ganz gut als Anteros ab, nachdem er die wahre Anteros schon früher auf Tah. 268 geliefert hatte; da H.-Schäff. pag. 110 Freyer's Figuren selbst für seine Eroides erklärt, so wird es eben dadurch auch sicher, dass seine Eroides fig. 12—13 und Boisduvatii fig. 7—9 nur eine und dieselbe Art darstellen und erstere entweder eine lebhaftere Varietät oder zu lebhaft colorirt ist.

Heydenreich zieht Eroides als Var. zu Eros.

Boisduratii ist von Sarepta bis Diarbekir verbreitet; sie kommt wie Alexis mit und ohne Wurzelpuncte vor.

# Hesperica.

Hesperica Rb. pl. 10 kenne ich nicht, doch könnte die Abbildung möglicher Weise lebhafte Escherii darstellen. Dass Escherii in Spanien vorkommt, wird dadurch wahrscheinlich, da sich diese Art auch in Dalmatien, das so viele Schmetterlinge mit dem südlichen Spanien gemein hat, findet.

Hesperica H.-Sch. scheint mir nicht zur Ramburischen Art zu gehören und möchte ich für Alexis Var. ohne Wurzelpuncte halten; wir finden auch hier Ex. mit schwarzen Adern gegen den Saum und den Randpuncten auf der Oberseite der Hinterfügel. Auch Herr Zeller bemerkt (Isis 1847, pag. 155) die Aehnlichkeit von H.-Sch's. Hesperica mit Alexis, und Herr H.-Sch. hätte jedenfalls besser gethan, statt der Unterschiede von Escherüdie von Alexis anzugeben.

#### Icarus.

Thersites B. ist die Var. ohne Wurzelpuncte auf der Unterseite der Vorderfügel; sie kommt mehr im Süden Europas, aber auch bei uns nicht selten vor; bei Lang-Enzersdorf fing ich am 23. Mai 1844 unter mehr als 60 Var. Thersites nur 3 Stück Atexis.

#### Cory don.

Var. Olympica vom Olymp bei Brussa (vielleicht eins mit der nicht näher bezeichneten Var Osmar Heydenr.) zeichnet sich durch mattes Milch-

blau des Mannes aus; auch sie hat ihre Var. Q maris colore; während wir den grünlichen Silberglanz des gewöhnlichen Corydon-Mannes bei der französischen Var. Q maris colore wiederfinden, haben die Weiber der türkischen Varietät ganz das matte Milchblau des Mannes.

Var. hispana H. – Sch., mit ganz schmalem schwarzen Rande und einem Schattenstreife vor demselben, brachte ich aus Barcelona und kommt auch in Südfrankreich in niederen Gegenden nicht selten vor. Am Canigou traf ich in eirea 8000 Fuss Höhe unsern gewöhnlichen Corydon.

### Poseidon Kinderm. (nicht Kaden) in lit.

Herr.-Schäffer erwähnt dieser Art in den Nachträgen pag. 24 und hält sie für kaum verschieden von seiner Damocles; mein einzelnes Männchen ist von dieser Art weit verschieden. Der Flügelschuitt ist genau wie bei Hopfferi, also die Vorderflügel mit schärfer vortretender Spitze und mehr gerade zum Innenrand gehenden Saume, daher die Flügel ein mehr dreieckiges Ausschen, ungefähr wie bei Daphnis erhalten (bei Damone tritt die Flügelspitze weniger vor und der Saum ist hauchig ausgeschwungen). Die Hinterflügel haben den Saum wie bei Hopfferi am Innenwinkel und auf Rippe 2 etwas vortretend, und die blaue Beschuppung reicht bis an den Innenrand, bei Damocles nur bis zu Rippe 1 b.

Das Blau meines Exemplares ist ganz verschieden von dem von Dammoctes, am ersten noch mit Dorytus zu vergleichen; die Vordersügel führen in der Mitte schwachen braunen Flaum, wie Hopfferi, auch finden sich die dieser Art und Daphnis eigenthämlichen groben schwarzen Atome vor dem Saume, und Rippe 1—4 sind mehr hervorgehoben, stärker aussehend, als bei Damoctes.

Die Unterseite ist genau wie bei Hopfferi.

#### Damocles.

Unter diesem Namen wollte uns Herrich-Schäffer die Eversmaunische Damone liefern, seine Figuren zeigen aber eine dritte, zwischen dieser und Kindermani Gerh. stehende Art.

Damone of hat ein von Damocles und Kindermannii weit verschiedenes Blau, das sich am besten mit dem von Escherii vergleichen lässt, aber viel matter und weisslicher, ohne violette Beimischung ist: die Vorderflügel führen kein Mittelzeichen. Kindermannii hat das tiefere Blau von Amundus, deutlichen Mittelstrich, breiten schwarzen, nach innen verloschenen Saum und kürzere breitere Flügel, als Damone. Die Weiber beider Arten bieten ausser der Flügelform wenig Unterschied, nur gleicht die Färbung von Damone unten mehr dem Damon of, während sie bei Kindermannii mehr ins Graubraune zieht.

Damocles H.-Sch. 214—17 könnte vielleicht Var. von Kindermannii sein, worüber ich nach meinem einzelnen Pärchen nicht zu urtheilen wage. Es hat diese Art Flügelschnitt und Farbe genau wie Kindermannü, dem Manne fehlt aber das Mittelzeichen, und der weisse Schleier der Hinterfügel ist bei Herr. - Schäff. Figuren schwach, bei meinen-Exemplaren ganz fehlend.

Meine Damocles stammen von Kindermann aus der Kirgisensteppe, meine Kindermannii aus der Gegend von Amasia.

Iphigenia ist kleiner, als die drei angeführten Arten, die Unterseite mehr aschgrau, die Augen klein and matt, der Mann oben ohne Mittelstrich, das Weib an der Wurzel etwas bläulich bestäubt.

#### Carmon.

Carmon H. - Sch. 506 — 7 kenne ich nicht, aber gewiss mit Unrecht zieht Heydenreich (Nachtr. Nr. 392) Eurypitus Gerh. dazu, auch führt er letztere schon frü er sub 345 a als eigene Art auf.

Eurypilus ist in beiden Geschlechtern braun und hat uuten genau die Zeichnung von Zephyrus, die Randpuncte sind jedoch erzglänzend, wie bei Argus. Die Flügel sind gestreckter, ihre Form nähert sich mehr der von Eumedon.

# Dolus - Epidolus.

Herr.-Schäff. hält Epidolus "für gewiss verschieden" von Dolus und führt beide Arten weit von einander getrennt auf. Ich kann ausser dem kreidigen Blau des Mannes keinen Unterschied finden, denn der weisse Schleier der Hinterflügel kommt bei Dolus auch vor und verschwindet zuweilen bei Epidolus; H.-Sch. findet bei letzterer die Flügel spitzer und die Fransen breiter, was aber nicht der Fall ist.

Ein gleiches Variiren der Grundfarbe sehen wir bei Corydon und Dorylas Var. albicans.

# Alcon - Euphemus.

Die Unterseiten beider Arten sind, wie H.-Schäff. ganz richtig bemerkt, bei Boisduval's Figuren (planche 13, fig. 2 und 6) verwechselt.

# Libythea.

Eine Verwandtschaft dieser Gattung mit Vanessa, wie H.-Sch. Tabula affinitatum Papitionidum will, kann ich nicht heraus finden. Die langen dünnen Fühler mit geknöpfter Kolbe, die haarigen Augen, verschiedenen Palpen, die geschlossene Mittelzelle der Hinterfügel und endlich die bedornten Raupen und mit Spitzen versehenen Puppen der Vanessen widersprechen zur Genüge. Libythea steht ganz isolirt, muss sie überhaupt mit irgend einer andern Gattung verglichen sein, so dürfte es am ersten noch mit Charawes geschehen, aber Verwandtschaft hat sie auch mit dieser nicht.

# Limenitis.

Va . Ludmilla ist bei Heydenreich — wohl nur aus Versehen generisch von der Stammart Lucilla getrenut.

# Melitaea.

### Athalia - Parthenie.

Beide Arten sind hinlänglich bekannt, ich glaube daher ihre Auseinandersetzung ersparen zu können. Heydenreich macht drei Arten aus beiden; er nimmt nämlich für die Ochsenheimer'sche Parthenie den vou Nickerl gegebenen Namen Auretia, macht aus Herr.-Schäffer's Figur 136—137, die von Herr.-Schäffer selbst in den Nachträgen für Athalia erklärt wird, Parthenie und zieht zu Athalia eben so unrichtig die helle Var. von Parthenie, die Bischoff als Varia verschickt und H.-Sch. 270 bis 274 abhildete; letztere kommt in der Schweiz, aber auch bei Paris nicht selten vor.

# Merope.

Zeichnet sich durch stärker behaarten Körper, kleinere Statur, blassgelbe Grundfarbe und die stets regelmässig runden, schwarz gekernten Augenflecke in der Randbinde der Hinterflügel aus, und wird wohl mit Unrecht für Artemis Var. erklärt.

#### Artemis - Beckeri.

Die wahre Desfontenaisii B. hat H-Sch. Fig. 569—70 geliefert, Fig. 1 und 2 gehört sicher zu Beckeri; Fig. 370, bloss von unten dargestellt, nach der Unterschrift zu Provinciatis, nach dem Texte (Nachträge) zu Desfontenaisii gehörend, kann eben so gut zu Artemis gezogen werden, denn die Unterseiten von Artemis und Provinciatis sind ganz gleich, nur auf der Oberseite ist letziere heller; jedeufalls gehört diese Figur nicht zu Desfontenaisii.

Beckeri, von Herrn Becker in Paris lange als Desfontenaisii versandt und wohl auch in den meisten Sammlungen als solche angenommen, unterscheidet sich leicht durch runderen Flügelschntt, höheres, gleichmässigeres Roth und Mangel der Saumlinien; die schwarzen Halbmonde laufen in den Aussenrand aus, bei Artemis und Var. zieht diese Linie dazwischen. Noch auffallender verschieden ist die Unterseite der Hinterfügel; während die Biuden darauf bei Artemis und noch mehr bei Var. Desfontenaisii matt und verschwommen sind, finden sie sich bei Beckeri so scharf und deutlich wie bei Maturna ausgedrückt. Die Grundfarbe ist ganz verschieden von Artemis, weisslichgrün, die drei Bänder dunkel ziegelroth, gesättigt, die Randmonde viel schärfer.

Dass nicht beide Arten zugleich Localvarietäten von Artemis sein können, geht schon daraus hervor, dass ich beide um Ronda fand. Desfontenaisti flog im Mai in einem lichten Eichenwäldchen an der Strasse nach Malaga; ihr Flug ist schwächlich, mehr flatternd; sie setzte sich oft auf gelbe Blumen.



Beckeri fliegt schnell, ist scheu und setzt sich selteu; die Raupen traf ich bei Barcelona zwischen Weinbergen gesellig auf einer Lonicera im Februar schon erwachsen; unter gleichen Umständen traf ich sie im halben Mai bei Ronda; die Puppen waren weiss mit schwarzen Fiecken, der Didyma ähnlich.

Desfontenaisii scheint bis jetzt nur in Andalusien gefunden worden zu sein. Orientatis H.-Sch. 265 — 66 würde ich unbedingt für eigene Art erklären, wenn sich nicht ziemlich deutsche Uebergänge fänden. Artemis kommt schon um Sarepta in ähnlicher Färbung vor, und Orientatis scheint im Orient die spanische Desfontenaisii zu ersetzen; Kindermann faud sie nur in der Gegend von Argana Maden.

Fischer von Waldheim's Desfontenaisi (Ent. de la Russie tom V.) kann nicht die Belsduval'sche Art sein, denn er nennt die Oberseite gelber, als Artemis, und gibt als Heimat Sibirien an.

#### Ichnea B.

Ich kann auch keinen Unterschied von Cynthia finden; Fischer von Waldheim zieht sie zu Maturna, weil er an dem Vorkommen von Cynthia in Lappland zweifelt.

# Arduinna - Rhodopensis.

Herrich-Schäffer bemerkt ganz richtig, dass sich Rhodopensis zur Stammart wie Var. Aetheria zu Phoebe verhalte, hat aber die Sache verkehrt aufgefasst, denn seine Arduinna 319-21 ist Var. Rhodopensis, seine Rhodopensis fig. 5-6 Arduinna. Heydenreich nimmt Rhodopensis als Stammart und Arduinna als Var., hat aber im Grunde recht, da er beide Arten im Herr.-Schäffer'schen Sinne nimmt.

Freyer's Abbildung tab. 193, die H.-Schäff. schlecht findet, ist ganz gut.

#### Phoebe.

Melanina H.-Sch. 368-69, wozu als Maun H.-Schäff. Phoebe 263-264 gehört, ist eine helle Phoebe, wie sie in Italien, Südrussland und dem Orient nicht selten vorkommt.

Die andalusische Aetheria Hb. 875 — 78 zeichnet sich durch kürzere rundere Flügel, gelblichere Unterseite der Hinterflügel, feinere Zeichnung und tieferes Orange der Binden aus; ich fand sie in tiefer gelegenen Gegenden, im Gebirge kam unsere gewöhnliche Phoebe vor.

#### Trivia

Fascetis Hb. 871—72 (bei Heydenreich gar nicht citirt) gehört sicher hierher und nicht zu Didyma, wie H.-Sch (Nachträge pag. 4) will. Nach pag. 25 sollen diese Figuren (und 873—74) "auffallende Var., an welchen die characteristischen Merkmale schwer zu erkennen sind," darstellen, es ist aber die gewöhnliche Var. fascetis und Trivia fig. 12, "bei

welcher das Characteristische schon sehr verschwindet," eine ganz gewöhnliche Trivia.

# Argynnis.

### Selene.

Selenia Freyer 473 sind kleine Exemplare der zweiten Generation, wie ich sie selbst im August bei Augsburg und anderwärts gefangen habe.

# Nephele.

Heydenreich citirt hierzu Fingat Herbst, was ich nicht nachschlagen kann, führt aber sub Nr. 57 noch einen Fingat Friv. auf; ist das Citat richtig, so hat Nephele den Namen Fingat zu erhalten, und muss Fingat Friv. neu benaunt werden.

# Polaris.

Scheint nur aus Labrador zu kommen.

#### Pales.

Isis Hb. 563—64 und Napaea Hb. 757—58 sind Var., wie sie auf Hochalpen nicht selten vorkommen, und die man auch als Palamelas verschickte; als Mann dazu gehört Isis Hb. 38—39, von der gewöhnlichen Pales nur durch grünlichgelbe Unterseite verschieden. He rr.-Schff. zieht pag. 36, Zeile 2, Fig. 563—64 zu Arsilache, und weiter unten auf Zeile 20 wieder zu Pales.

Heydeareich zieht nur 563 — 64 zu Isis, und 757—58 ganz unrichtig zu Arsilache, auch Boisduval.

#### Hecute.

Hübner's Fig. 42, wird bei H.-Sch. irrig, satt 40 — 41 nochwals bei Ino citirt.

#### Alexandra

Ich besitze diese Art nicht, aber nach Herr.-Schäffer's und Fischer von Waldheim's Abbildungen, scheint sie mir nur Var. von Aglaja ohne silberne Randflecke zu sein.

# Adippe.

Hb., Fig. 859—60, u. 888—89, von Herr.-Sch. und Heydenreich zur Stammart gezogen, gehören zur Var. Cleodoxa, wohin sie schon Treitschke, X. Bd. pag. 217, zieht.

# Vanessa.

### Prorsa - Levan .

Herrich-Schäffer ist zwar davon überzeugt, dass Beide nur Eine Art sind, räth aber, jede unter gesondertem Namen getrennt fortbestehen zu lassen, was ihm wohl Niemand nachahmen wird.

Digitized by Google

Ein wirkliches Mittelding zwischen Prorsa und Levana sah ich noch nie; was man mir als Porima schickte, waren entweder Prorsa oder Levana.

#### Jonia F. v. W.

Von H. - Sch., Fig. 542 — 45 als, als Apat. Ammonia abgebildet; Fischer v. Waldheim stellt sie mit Becht zu Vanessa, da sie haarige Augen und eine fein geschlossene Mittelzelle der Hinterstügel hat, führte sie aber mit Unrecht als eine Bewohnerin Russlands auf, denn auch er hatte seine Exemplare von Kindermann, der diese Art bei Amasia entdeckte.

#### Urticae.

Ichnusm halte ieh auch nur für Var. von Urticae; auch ich besitze von letzterer türkische Exemplare, welche die Uebergänge zu Ichnusa machen.

# Polychloros.

Zur Ab. Testudo Esp. zieht Heydenreich mit Unrecht Pyrometas Freyer 139, die ein kleines Exemplar von Polychloros vorstellt.

# Danais.

Einer Annäherung an Papitio, wie H.-Sch. pag. 47 sagt, widersprechen die verkümmerten Vorderheine, die fehlende Rippe 1 a der Vorderfügel, die nicht ausgeschnittenen Hinterfügel, die Raupe und die gestürzt hängende Puppe; eher dürfte noch eine Annäherung an die Nymphatiden stattfuden.

# Chrysippus.

Alle in neuerer Zeit aufgebrachten Exemplare stammen aus der Gegend von Smyrna und von der syrischen Küste her; das Vorkommen dieses Falters in Europa steht also noch zu erweisen.

Varietät Alcippus kommt noch tiefer aus Asien.

# Hipparchia.

# Arge.

Da diese Art schon 1762 von Sulzer bekannt gemacht wurde, so muss Hühner's Name eingehen; es wird dann auch eine andere Benennung des Genus nöthig, wofür ich den Fabricius'schen Namen Hipparchia vorschlage. Hübner glaubt (pag 32), den Sulzer'schen Namen verlassen zu müssen, weil ihn später Fabricius für Clotho verwendete; mir will die Nothwendigkeit nicht einleuchten, und eben so wenig kann ich Boisduval's Vorgehen, den Namen Arge zum Gattungsnamen zu erheben, billigen, zumal Arge schon ein Hymenoptern Genus ist, und er selbst schon früher ein Genus Argus bei den Lycaeniden aufgestellt hatte.

Keferstein lässt sowohl dem Genus als der Species den Namen Arge.

# Teneates — Hylata.

Bei H-Schff, sind in den Nachträgen pag 7 die Nummern verwechselt; zu Teneates gehört 423-424, zu Hylate 425-426.

#### Titea.

Mein Exemplar ist aus Persien,

# Hertha.

So ganz unerheblich wie H. - Sch. (pag. 53) finde ich die Var. Larissa nicht, und sie mag wenigstens mit demselben Rechte wie Procida bei Galathea mit einem eigenen Namen bezeichnet bleiben.

Astanda Kinderm., aus Grusien, ist eine gewöhnliche Larissa.

### · Člotho.

Grosse Exemplare versandte Kindermann aus Elisabethpol als Xema, was leicht zu entschuldigen, da ihm dort keine Sammlung zum Vergleich zu Gebote stand. Hey den reich führt Xenia als eigene Art auf.

# Psyche.

Ich kann das Herbst'sche Werk nicht nachschlagen; da es aber erst 1783 begonnen wurde, so ist es wahrscheinlich, dass der 8. Bd. später erschien, als Hübner's Tab. 44, und hat dann der Name Syttius einzugehen. Der Var. Ixora B. (Hb. 694 — 95) wird bei H.-Schff. gar nicht erwähnt.

# Erebia.

#### Cassione.

Var. Pyrenaica H. - Sch. 535 — 38, oben mit etwas grösseren Augen, haben wir ganz übereinstimmend in den steyrischen Gebirgen. Netamus B. vom Mont-Dore in der Auvergne hat oben sehr wenig, auf den Hinterfügeln mitunter gar kein Roth, auf der Unterseite die Augen fehlend oder sehr verloschen.

Epiphron halte ich nur für eine Var. von Cassiope; die Ecke der Hinterflügel findet sich auch mehr oder weniger deutlich bei sehr reinen Exemplaren der letzteren, und die grösseren Augen und das lebhaftere Roth sind bei einer so veränderlichen Art, wie Cassiope, zur Aufstellung einer eigenen Art nicht genügend.

Bei H.-Sch. scheinen mir die Unterschriften verwechselt; ich halte 92 und 93 für ein Weib, 94 für einen Mann.

### Melampus.

Hierzu als Var. Eryphile Freyer 187 (Tristis H.-Sch. 387—90; Grund, warum der Name geändert, wird keiner angegeben). Sie unterscheidet sich H\*

Digitized by Google

von Melampus durch gelblicheres Roth der Oberseite und röthlichen Mittelsaume der Unterseite der Vorderflügel.

Herr. - Schff. selbst erklärt pag. 51 Eryphile für kaum verschieden von Metampus, führte sie aber in den Nach:rägen pag. 11 als eigene Art auf; er gibt die Unterschiede von Pyrrha und Pharte, womit sie wohl Niemand verwechseln wird.

### Pyrrha V. Caecilia.

H.-Schff. zieht pag. 64 Caecitia Hb. zu Alecto, in den Nachträgen zu Oeme; brieflich erklärte er sie mir für "gewöhnliche Pyrrha." Es ist möglich, dass von Oeme ähnliche Varietäten vorkommen, obschou ich noch kein Stück sah, dem die weiss gekernten Augen fehlten; dass aber Hübner's und Bois duval's Caecitia zu Pyrrha gehört, beweisen die sanftesten Uebergänge; schon Bois duval's Figur zeigt auf der Unterseite deutlich rothe Längsflecken, wie sie wohl Pyrrha, nie aber Oeme führt; auch erwähnt er Uebergänge bis zur Pyrrha "la plus prononcée"; Keferstein zieht Hübner's und H.-Schff. Figuren zu Alecto, die Bois duval'schen zu Pyrrha.

Von Espers Oeme Tab. 120, gehört Fig. 1, der Unterseite nach, auch zu Pyrrha.

# Medusa — Eumenis.

Dass Eumenis nicht zu Psodea gezogen werden kann, zeigt schon die Flügelform, und Freyer vergleicht sie ganz recht mit Medusa; eben so wenig stimmt die Färbung mit Psodea. Bois duval erwähnt in den Icones, dass Eumenis in Nichts von Psodea differire; ich glaube es gerne, denn er hat Eumenis als Psodea abgebildet. Hippomedusa, eine Bewohnerin der subalpinen Region, ist etwas kleiner und hat weniger Roth als Medusa.

#### Ceto.

Var. Phorcys Freyer unterscheidet sich von Ceto bloss durch blassgelbe statt rostfarbe Splitterflecken auf der Unterseite der Hinter ügel.

#### Alecto.

Alecto Hb. (Atratus Esp. und Persephone Esp.), die Stammart hat auf der Oberseite eine verloschene rothe Binde; Glaciatis Esp., die kaum den Namen einer Var. verdient, hat sie etwas deutlicher; Pluto Esp. ist ein einfärbig braunes Männchen, Tissiphone ein solches Weibchen: es soll also Pluto nur die einfärbige Var. bezeichnen; alle andern Namen ziehe ich ein.

### Manto.

Var. Pollux Esp. hat die Unterseite der Hinterflügel einfach grau, ohne Mittelbinde.

#### Gorge.

Bei Var. Erynnis Esp. fehlen die Augen auf der Ober - und Unterseite.

#### Ottomana.

Herr.-Schff. erklärt diese Art für *Dromus Var.*; ich bin nicht seiner Meinung; ich erhielt sie in Menge von Schwerzenbach, der sie auf dem Olymp bei Brussa sammelte, aber auch nicht ein Stück näherte sich dem *Dromus*.

Das Thier ist stets um ½ grösser, die Flügelform ganz verschieden, die Vorderflügel gestreckter, die Spitze schärfer vortretend, der Saum nicht so bauchig ausgeschwungen, sondern mehr gerade von der Spitze zum Innenrande ziehend. Die Augen sind so gross und lehhaft gekernt, wie bei Evias, und stehen merklich weiter als bei Dromus vom Saume entfernt, was besonders auf der Unterseite deutlich zu sehen ist. Auf der Unterseite sind alle Flügel matt, die hinteren beim Manne blaugrau, beim Weib gelbgrau, ohne Glanz; der dem Dromus – Manne eigenthümliche grünlichgraue Schiller fehlt ganz.

H.-Schffr's. Fig. 379 — 80 (pag. 8 irrig 378 — 79) ist eine Var. mit brauner, scharf gezeichneter Unterseite der Hinterflügel, wie ich sie noch nicht sah, die aber gerade die Artrechte noch mehr beweisen dürfte.

H. - Schff. ist (Nachträge pag. 8) geneigt, seine Fig. 283—84 und 469 bis 70 gelieferte Gorgone zu Goante zu ziehen; erstere Figuren gehören wohl sicher dazu; bei letzteren lassen aber die treuen Abbildungen keinen Zweifel, dass sie zu Gorgone gehören; es zeichnet sich diese Art unter Anderm durch kürzere rundere Flügel und düsterbraune Unterseite aus.

Heydenreich zieht auch 283 - 84 zu Gorgone.

#### Lefeborei.

Herrich - Schäffer liefert uns in Fig. 88 — 89 einen Manu mit breiter feurigrother Binde, der unmöglich zu Lefebvrei gehören kann, aber auch zu keiner andern bekannten Art passt; Figur 375 bildet er einen gewöhnlichen Melas-Mann als Lefebvrei ab.

Zwischen beiden lässt sich keine Grenze ziehen, und ich halte sie für eine Art. Als Stammart ist *Ligea* zu betrachten; sie fliegt in bergigen Gegenden in Laubwäldern an lichten Stellen, ist die grösste und hat die Mittelbinde der Unterseite der Hinterflügel vom Vorderrande bis zur Flügelmitte milchweiss begrenzt.

Als kleinere, vielleicht durch rauheres Klima verkümmerte Var. sehe ich Euryale Esp., Hb. 789—90 vom Riesengebirge an; hierzu gehören als Synonyme Adyte Hb. 759—60, Philometa Esp. CXVI. Cont. 71, Euryale Freyer Tab. 61 u. 91; als Var. ohne Augen auf der Unterseite der Hinterstügel Philometa Hb. 218—19, und als Aberratio mit bleicher Grundsarbe, Euryale Hb. 908—9 (Heyden reich citirt irrig 928—29).

lch besitze Euryale in Menge, und kann atsser der Grösse keinen Unterschied von Ligea finden; die Zeichnung der Oberseite beider ist gleich, die milchweisse Begrenzung der Mittelbinde der Hinterflügel bei den Männern undeutlicher, bei den Weibern aber mitunter noch breiter als bei Ligea; auch finden sich Weiber, die den Raum zwischen Mittel- und Randbinde gelb ausgefüllt haben (Freyer Tab. 91). Ein Mittelding zwischen beiden fliegt sehr gemein in Gebirgsgegenden Steiermarks, in den Thälern bis zur Laubholzregion, wo sie ihre Grenze hat. Die Grösse ist zwischen Ligea und Euryale; auf der Unterseite finden sich alle Uebergänge zu beiden.

Freyer erklärt im Texte zu Tab. 91 seine auf Tab. 61 abgebildete Euryale für Adyte Hb., aber die Männer auf beiden Tafeln sind gleich, die Weiber nur in so ferne verschieden, dass Tab. 61 eines mit weisslicher, Tab. 91 eines mit gelblicher Unterseite der Hinterstigel zeigt.

#### Afra.

Datmata God, von H.-Sch. nur als Synonym angezogen, ist in Grösse, Zeichnung und Flügelschnitt so auffallend von der Stammart verschieden, dass der Name wohl zur Bezeichnung der Var. bleiben kann.

# Chionebas.

H.-Sch. ertheilt den Arten einen gezähnten Saum, der sich aber nur auf den Hinterflügeln, und da ganz schwach, findet.

#### Jutta - Balder.

Mir fehlen beide Arten; wenn aber Jutta Boisd. eine audere Art ist, als die Hübner'sche, Balder Boisduval aber zu Jutla Hb. gehört, wie H.-Sch. angibt, so muss Balder B. Jutta heissen, und Jutta B. einen anderu Namen erhalten.

# Satyrus

# Hanifa.

So ganz unbedingt möchte ich sie doch nicht für eine Var. von Anthe erklären. Kindermann hatte ungefähr 500 Stück davon in Grusien gesammelt, und ich fand nicht Eines mit rein weisser Binde darunter; dagegen kam mir noch nie eine Anthe mit der Färbung von Hanifa zu Gesicht. Die Binde ist stets stärker oder schwächer ockergelb angeslogen, beim Weibe nicht selten lebhaft orange; die Unterseite nähert sich hinsichtlich ihrer Schattung mehr der Semete.

Dass auch Anthe ihre Var. Pirata hat — ich sah noch keine — beweist noch nicht, dass beide Arten zusammengehören.

#### Aristaeus.

Von Herr. - 8 chff, neuerdings als eigene Art aufgestellt; er weiss aber ausser lebhafterer Farbe und breiterer, nach innen nicht begreuzter Biude

auch keinen Unterschied von Semele anzugehen, und diess ist zur Begründung einer eigenen Art zu wenig; man müsste dann auch Adrasta, Hispulia etc. für eigene Arten erklären.

#### Beroë.

Herrich-Schäffer hebt als Unferschied der Pelopea von Beroë, Hyppolite und Autonoë, nachdem er sie früher mit Semele, Arethusa und—sogar mit Cordula verglichen, den Mangel der weissen Rippen auf der Unterseite der Rippenflügel vor; man sollte also glauben, Beroë habe weisse Rippen, diess ist aber weder in der Natur je der Fall, noch zeigen sie H.-Schffr's. Fig. 108—11, und 571—73. Auf den Auhöhen bei Constantinopel kommt Beroë gewiss auch nicht vor; es ist diese Angabe eine Händlerfinte, um die Art als europäisch verkaufen zu können.

# Tetephassa.

Ganz unrichtig verbindet Heydenreich damit die nun bei H. – Sch., Fig. 577 — 79, abgebildete *Mniszechti*, die sich schou durch den Mangel des sammtartigen Längsstrichs auf den männlichen Vorderfügeln unterscheidet.

#### Anthelea-Pontica.

H. - Schff. zieht beide als Var. zusammen, aber die verschiedene Färbung der beiden Geschlechter von Anthelea widerspricht zu sehr, und ich glaube hier zwei verschiedene, wenn auch noch näher, als Hermione und Alcyone, verwandte Arten annehmen zu dürfen.

Anthelea ist doch in ganz Kleinasien eine der gemeinsten Arten, und nie fand Jemand ein weisses Weib darunter; dagegen erhielt ich von Dr. Frivaldsky Sat. Pontica in Mehrzahl, die sich alle gleich waren. Letztere hat in beiden Geschlechtern merklich kürzere Flügel, die Spitze der vorderen tritt weniger vor, die weisse Binde ist beim Manne viel schmäler, und auf den Vorderflügeln nach innen anders begrenzt; sie zieht nämlich von Zelle 3 auswärts gegen den Innenwinkel, so dass das Weiss in Zelle 1 nur als ein kleines, stumpfes, mitunter von der Grundfarbe fast verdrängtes Fleckchen erscheint. Bei Anthelea – Mann ist dieser Fleck breit und ganz anders geformt, denn die weisse Binde wendet sich von Rippe 1 entschieden nach innen; dass Weiss ist viel reiner als bei Pontica, die Augen auf den Vorderflügeln viel kleiner, das in Zelle 3 stehende reicht beiderseits nicht über die Zelle hinaus; die Unterseite beider Arten ist gleich. Ob man nun diese Unterschiede hei so sehr variirenden Schmetterlingen, wie die Satyriden, für erheblich genug wird gelten lassen, bleibt dahingestellt.

#### Statilinus.

Martianii, H. - Sch. 199 — 91, ist ein gewöhnliches Allionia - Weib; auffallender ist Fatua Freyer, besonders die Stücke mit scharfbegrenzter Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterflügel; Uebergänge lassen aber kei-

nen Zweifel, dass auch diese nur eine Var. von Stattlimus ist; Kollar führt sie in der Fauna von Süd-Persien als eigene Art: Parisatis, auf.

Heydenreich hält Statitinus und Allionia für zwei Arten, zieht zur erstern Martianii, zur zweiten Fatua als Varietät.

#### Cordula-Byrce.

Beide halte ich auch für verschiedene Arten; letztere zeigt mehr den Flügelschnitt von Autonoë; auch die Oberseite des Weibes nähert sich mehr dieser Art, als Cordula, wie es bei Hübner's Fig. 718 sehr gut ausgedrückt ist.

# Actaea - Podarce.

H.-Schff. und Heydenreich führen beide als eigene Arten auf; von der zweiten kenne ich nur Männchen, kann aber an denselben keinen Unterschied finden. Grösse und Flügelschnitt beider sind ganz gleich, ebenso Zeichnung und Bindengang; die Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterflügel ist bei Actaea weiss begrenzt, mitunter aber sehr undeutlich; diese weisse Begrenzung findet sich auch bei manchen Ex. von Podarce, ist aber durch braune Atome mehr verdeckt; dasselbe Variiren der Unterseite sehen wir bei Cordula.

# Pararga.

# Clymene.

Roxandra ist eine gewöhnliche Clymene aus Grusien; Kindermann beging hier denselben Irrthum wie bei Hipp. Xenia und Astanda.

#### Megaera.

Herrich-Schäffer und Heydenreich trennen Tigelius neuerdings als eigene Art, es ist aber eben so wenig Grund dazu, wie bei Aristaeus und Semele.

# Egeria - Meone.

Die Zeichnung beider ist gleich; in der Färbung halten die Mailänder und Florentiner Exemplare genau das Mittel zwischen *Egeria* und der Sicilianer *Meone*; letztere zeichnet sich, wie mehrere sicil. Tagfalter, durch etwas kürzere Flügel aus.

Boisduval zieht beide Arten mit Recht zusammen; H.-Sch. und Heyden reich trennen sie.

Xiphia kenne ich nur nach Abbildungen, wonach ich sie mit Boisd uval auch zu Egeria ziehen würde; ihr Vorkommen in Spanien möchte ich bezweifeln; ich habe da nur Meone gefunden.

#### Dejanira.

H. - Sch. gibt die Fühler nur bei dieser Art geringelt an; sie sind es aber bei allen Parargen.

# Coenonympha.

#### Arcania.

Eine Var. mit dunklerer Unterseite der Hinterflügel, grossen, breit gelb gerandeten, und so dicht wie hei Hero'an einander stehenden Augen und viel schmälerem Weiss kommt in Alpengegenden Steiermarks und Kärnthens vor; sie ersetzt da unsere gewöhnliche Arcania.

#### Satyrion.

Die "auffallende Var. von Arcania," H.-Sch. 186-87, ist ein gewöhnlicher Satyrion, wie schou aus dem Gange der weissen Binde der Hinterflügel ersichtlich ist; bei Arcania macht sie einen tiefen Zahn in der Mitte wurzelwärts; bei Satyrion ist sie gleichmässig ausgerandet, wie bei Hero. H.-Sch. 289 ist ein Exemplar mit graulicher Oberseite, wie sie in höheren Gebirgen gewöhnlich vorkommt.

#### Davus.

An der Var. Isis finde ich keinen erheblichen Unterschied; wir haben sie ziemlich übereinstimmend in unsern steirischen Gebirgen.

# Triphysa.

H. - Schiff. glaubt, Phryne nicht generisch von Chionobas trenuen zu sollen, sie hat aber damit nicht mehr Verwandtschaft, als jede andere Satyride. Chionobas hat gar keine, Triphysa alle Wurzelrippen aufgeblasen; Chionobas ungeringelte Fühler, die allmählig in eine mässig dicke, nicht comprimirte Kolbe enden; Triphysa geringelte Fühler mit kurzer, runder, comprimirter Kolbe.

H.-Sch. beschreibt pag. 90 Zeile 24, die Fühler kurz, nicht geringelt, allmählig in eine ziemlich dicke, lange Kolbe übergehend, und auf derselben Seite Zeile 39 lesen wir: "Fühler: kurze Keule, oben geringelt!"

Der Name Tireis ist auch keineswegs älter als Phryne, wie H.-Schff. will, denn das Cramer'sche Werk erschien 1782, Pallas Reisen, in deren 1 Bd., Anhang, pag. 18, Phryne beschrieben ist, aber schon 1776.

# Hesperioidae.

Die Gattung Steropes Boisd. muss anders benannt werden, da der Name Steropes älter ist als Aracynthus Fab., und mithin der Species verbleiben muss; ich nehme dafür den Namen Carterocephatus. Die Gattung glaube ich mit Beisduval beibehalten zu können, da sich die Arten von allen Hesperien durch das Fehlen der Mittelspornen auszeichnen, es muss aber davon Steropes getrennt werden, die Mittel- und Endspornen besitzt, und auch im Uehrigen so viel Eigenthümliches hat, dass sie mit keiner andern Hesperia verbunden bleiben kann. Ist die Art auch in der Rippenbildung nicht ver-

schieden, so ist sie es doch durch ihren äusserst schlanken Bau, den langen, weit über den Afterwinkel hinausragenden Leib, die ganz verschiedene Flügelform, die fehlenden langen Haare auf der Oberseite der Hinterflügel gegen den Innenrand zu, den von allen Hesperien verschiedenen schwachen, zitternden Flug; gewiss werden auch die ersten Stände ihr Eigenthümliches haben.

Die übrigen Arten haben auch viele Auszeichnungen; es lassen sich dieselben aber nicht zur Errichtung von Gattungen benützen, und ich nehme daher Boisduval's Gattungen, so wie die Duponchel'sche Spilothyrus, als Subgenera an, sie nach der Zeichnung abtheilend.

Spilothyrus 'Dup. mit gescheckten Fransen und glasartigen Würfelflecken.

Syricthus mit gescheckten Fransen und weissen, nicht glasartigen Flecken.

Thanaos mit einfärbigen Fransen und ohne Würfelflecke.

Hesperia mit lang gestreckten, scharf gespitzten Vorderstügeln, langem spitzen Innenwinkel der hinteren, einfärbigen Fransen, gelber oder brauner Oberseite ohne weisse Würfeln und einem Schuppenwulste auf den männlichen Vorderstügeln (nur bei den letzten zwei Arten fehlend).

Der häutige Umschlag, den einige Arten an den männlichen Vorderfügeln führen, ist eben so wenig zur generischen Trennung zu benützen, als der Schuppenwulst, denn er findet sich bei Tages und fehlt bei Marloyi; es haben ihn alle Würfelfalter mit Ausnahme von Sao, Phlomides und Eucrate.

# Hesperia.

# Malvarum - Murrubii.

Hier sind drei ganz sichere Arten zu unterscheiden, die erste ist unsere gemeine Malvarum, wozu das Synonym Althaeae Hb. 442 — 53 gehört; die zweite ist Marrubii Rb, wozu floccifera Z. Isis, die dritte Hübner's Malvae, welcher Name aber wegen Malvarum nicht bleiben kann, und den ich daher in Gemina ändere.

Malvarum ist leicht kenntlich, da sie auf der Unterseite der männlichen Vorderflügel kein Haarbüschel führt.

Marrubia, von H.-Schff. und Heydenreich für Malvarum Var. erklärt, hat viel kürzere rundere Flügel, die Färbung nähert sich mehr der Lavaterae, und der Mann hat auf der Unterseite der Vorderflügel eine dichte braune Haarflocke, worauf schon Zeller in der Ists aufmerksam machte (H.-Schffr's. Figur zeigt einen Mann). Gemina hat unten dieselbe Auszeichnung wie Marrubil, doch ist der Büschel schwarzgrau; Flügelform und Zeichnung kommen mehr mit Malvarum überein, die Färbung hat aber einen mehr graugrünen Ton. Boisduval führt mithin Malvae und Atthaeae ganz richtig als zwei verschiedene Arten auf; in wiefern alle bei Och seuh ei-

m er angezogenen Citate zu *Malvarum* gehören, kann ich nicht unterscheiden und wird sich kaum mehr ermitteln lassen.

# Cynarae.

Dass hieher, und zwar als sehr gelungene Abbildung Carthami Hb. 720—21 gehört, hat bereits H.-Schff. bemerkt; Heydenreich citirt diese Figur doppelt bei Cynarae und Carthami, und es ist dieses Citat auch bei Ochsen bei mer bei Carthami zu streichen.

#### Sidae.

Einen Mann mit viel Weiss auf der Ober-, und blassgelber Binde auf der Unterseite der Hinterstügel hat H.-Sch., Fig. 31—32, als Onopordiabgebildet.

### Alveus - Fritillum, Serratulae - Caecus.

Diese Arten sind in allen Sammlungen vermengt, und man ist in Frankreich eben so wenig im Klaren darüber als bei uns. Cartinae und Onopordi sind allenthalben unbekannt und existiren wahrscheinlich gar nicht; als Cirsti erhielt ich aus Frankreich Fritillum, Carthami und sogar Alveolus; in Andalusien traf ich statt der erwarteten Ramburi'schen Arten nur Proto und Sao. Die Oberseite aller obigen Arten bletet gar keinen Anhaltspunct zur Unterscheidung der Art, da bei allen die Flecke in Grösse variiren; man hat sich allenthalben bemüht, aus derlei Varietäten diese angeblichen Arten heraus zu finden; ich kann aber nur Alveus, Serratulae und Cacallae Artrechte zugestehen, und halte selbst die der zweiten Art noch nicht für ganz ausgemacht.

Ich beginne mit Alveus, betrachte jedoch diese Art im Hübner'schen Sinne, und verstehe also daruuter etwas Anderes als Och seu heimer. Alveus wurde zuerst von Hübner aufgestellt und in Fig. 461—63 u. 506 abgebildet; letztere Fig. bleibt wohl am besten unbeachtet, da sie nur die Oberseite zeigt; auf die Angabe im Texte, dass die Unterseite von 463 nicht verschieden sei, dürste wenig Gewicht zu legen sein, da man zu Hübner's Zeiten über alle Würselfalter nicht klar war; es ist jedoch nach dem angegebenen Fundorte: "Tyroler Alpen," sehr wahrscheinlich, dass Alveus gemeint ist; gewiss ist, dass die Figur nicht zu Cacaliae gehört, wohin sie Bois duval zieht; die gelblich braune Oberseite und schmalen spitzen Flügel verbieten eine Vereinigung mit dieser Art.

Fritillum hat Hübner, Fig. 464—65, nur in einem weiblichen Exemplar, aber sehr gut abgebildet; diese Figur wird aber von Treitschke im X. Bde. sonderbarerweise für Alveolus erklärt, wogegen sich schon Freyer im 4. Bde. mit Recht ausspricht. Treitschke zieht im X. Bde. Alveus und Fritillum zusammen, worin ich ihm vollkommen beipsichte, aber beide Arteu im Hübner'schen, nicht Ochsenhe imer'schen Sinne betrachte.

Als Alveus gelten mir also die Exemplare mit olivengrüner, auf den

Rippen heller durchschnittener Unterseite der Hinterstügel; an der Wurzel stehen drei weisse Flecken, wovon der zweite und dritte meist zusammenhängen und letzterer in den weissen Vorderrand ausläuft. Die Mittelbinde ist mehr oder weniger zusammenhängend und differirt von Serratulae nur in so fern, als sie gegen den Innenrand zu 2 oder 3 unregelmässige Flecke in den Zellen bildet, während Serratulae den, dem Innenrande zunächst stehenden regelmässig oval, die anderen beiden sehr klein oder ganz verloschen zeigt.

Frititum Hb., 464—65, ist Eins mit Cirsti Rb., H.-Sch 33—34; ich habe sie in beiden Geschlechtern aus Frankreich, und sie unterscheiden sich von Atreus Hb. nur durch mehr rostrothe Unterseite der Hinterfügel, worauf die hellen Rippen noch mehr abstechen: es fehlt nicht an Uebergängen zu Alveus. Dass Freyer's Figur auf Tab. 349 hierher gehört, wird erst durch die Beschreibung deutlich; die Abbildung könnte eben so gut zu jeder andern verwandten Art gehören.

Ochsenheimer suchte den Unterschied von Frititum und Alveus nur in der Grösse der weissen Flecke der Oberseite; er zog daher alle Hübner'schen Figuren, mit Ausnahme von 506, zu Frititum, und gründete auf Fig. 506 seinen Alveus, es ist mithin Frititum Ochs.—Alveus Hb.

Serratulae Rb. hat wenig Unterschied von Alveus, und ehen Hühner's Fig. 463 hält ziemlich das Mittel zwischen beiden. Sie hat eine graulichgrüne Unterseite der Hinterflügel; die drei weissen Wurzelflecken, so wie der in Zelle 1 b stehende Flecken der Mittelhinde ist oval, die Rippen treten nicht heller vor. Hierher als alpine Var. Caecus Freyer 493 (Cacatiae Nikert in lit., non Rb.) vom Grossglockner; Freyer giht die Unterseite viel zu grün, und die weissen Flecken ziemlich ungenau; die Unterseite differirt nicht erheblich von Serratulae; die Oberseite zeigt nur kleinere weisse Fleckene.

Cacaline Rb. ist von allen Arten am leichtesten zu unterscheiden; sie ist meist etwas grösser als Alneus; die Flügel sind weniger gestreckt, mehr gerundet, besonders die hinteren, deren Saum mehr hauchig ausgeschwungen ist, und deren Innen- und Vorderwinkel weniger vortritt.

Die Oberseite ist grünlichgrau mit eingemengten feinen weissen Haaren, die Unterseite der Hinterflügel schmutzig graugfün, die weissen Fleken und die Mittelbinde verwaschen, undeutlich begrenzt.

Cacatiae fliegt auch auf unserem Schneeberge in der Krummholzregion im Juni um Cacalia.

#### Centaureae.

Och senheimer erwähnt im 4. Bde. Pag. 189 einer Var. von Carthami aus Lappland, die nach der Bezeichnung gewiss Centaureae ist; es ist somit das europäische Bürgerrecht dieser Art, die wir bisher immer aus Labrador erhielten, erwiesen.

### Eucrate.

4.

Tesseloides. H -Sch., Fig. 10 u. 11, ist ein gewöhnlicher Orbifer

#### Tayes.

Eine Var., oben einfärhig braun, wie Freyer's *Unicolor*, Tab. 505, aber mit noch schmäleren, spitzeren Vorderfügeln fand ich in einem einzelnen Männchen auf dem höchsten Puncte der Sierra Ronda in Andalusien; es scheint fast von Tages verschieden; H. – Schfi. erklärt es für Sericea.

#### Aetna.

Keferstein will von Aetna Boisduvat das Männchen zu Nostradamus ziehen, das Weibchen für exotisch halten. Ueber das Vaterland dieses Schmetterlings kann ich nichts sagen, da mir die Art noch nie zukam; dass er aber von Nostradamus sicher verschieden ist, beweisen Boisduval's und Herrich-Schäffer's Abbildungen und Beschreibungen; in letzteren findet sich bei beiden Autoren ausdrücklich der schwarze Schuppenwulst auf den männlichen Vorderflügeln, den Nostradamus nicht hat, erwähnt.

# Nachtrag.

Während sich vorstehender Aufsatz unter der Presse befand, kam mir Herrich-Schäffer's 54. Heft zu; ich habe also an Citaten, Taf. 119—123 nachzutragen:

- Zu Lycaena corydon, Var. Corydonius, Fig. 595 96 (= meiner Olympica, welcher Name also einzugehen hat).
- " Lycaena cyanecula, Fig. 393-94 (wohl nur Arion Var.).
- ,, Melitae Desfontainesii, Fig. 596-87 (Aberratio).
- ,. Erebia pyrrha, Var. Caecilia, Fig. 584—85.
- " ,, Sedakovii, Fig. 891 92.
- "Satyrus beroë, Var. Rhena, Fig. 571—73 aus Amasia; in Färbung vich mehr der Petopea nähernd, sonst in Nichts von der Stammart verschieden.
- ", Satyrus bryce, Fig. 574.
- " Epinephele lycaon, Fig. 582-83 (Uebergang zu Lupinus).
- Nach Coenonympha arcania einzuschalten:

Arcanoides Pierret, H. - Schäferr's Fig. 580-81 (aus Algier).

Weiters habe ich zu bemerken:

Zu Pap. Feisthamelii:

Zunctueus soit nach einer brieflichen Mittheilung des Hrn. Zeller davon verschieden sein.

# Zu Lycanea hesperica:

Herr.-Schäffer bildet Fig. 349 — 50 ein Weib ab, das er von mir erhalten haben will, was aber nicht der Fall ist; ich möchte diese Abbildung zu *Icarus*, Var. *Thersites* ziehen.

### Zu Lycaena dolus:

Ihr ältester Name ist Lefebvrei Godart, welcher also einzutreten hat.

# Zu Hesperia Marloyi:

Herr.-Schäffer's Angabe, dass ich diese Art in der Sierra Ronda gefangen habe, bezieht sich auf das bei Tages erwähnte Exemplar; dass es mit Marloyi nichts gemein hat, beweist schon die ganz verschiedene Flügelform.

- Zu Hesp. aetna. H.-Schäff. erklärt nun das von ihm abgebildete Weih selbst für amerikanisch.
- Zu Hesp. alcides. Nun von H.-Schff. in den Nachträgen beschrieben, daher er als Autor beizusetzen.

Gedruckt bei Carl Ueberreufer.

### Ueber

# Anthemis ruthenica M. B. und Allium vineale L.

# von Johann Ortmann.

Derjeuige, welcher mit einiger Aufmerksamkeit die Vegetation um sich her betrachtet, und der sich nicht allein damit begnügt, einen bloss oberflächlichen Blick auf das Gauze zu werfen, wird bei Analysirung der verschiedenen Einzelnheiten immer mehr zur Veberzeugung gelangen, dass die Verwandtschaft bei verschiedenen Pflanzen auch höchst mannigfaltige Grade zulässt, und bei manchen lang fortgesetzte Beobachtungen dazu gehören, um diejenigen Achnlichkeiten herauszufinden, welche unter verschiedenen örtlichen und klimatischen Einflüssen einen verlässlichen Anhaltspunct zu einer richtigen Erkenntniss derselben darbieten.

Bekanntlich zeigt das Erdreich von verschiedener chemischer Zusammensetzung in seinen freiwilligen Productionen einige Verschiedenheiten in Beziehung auf die Gestalt, Veränderung der Farhe, der Behaarung, so wie auf das lockere oder festere Gewebe, die aber weniger bemerkbar im Ganzen der Flora sind. Weit mehr aber wirkt im Allgemeinen die Zusammensetzung des Bodens dadurch, dass sie seine physischen Eigenschaften modificirt, dass sie ihn locker oder fester, mehr oder weniger durchdringlich für das Wasser und die Luft, geneigter zum Aufhalten oder Durchlassen des ersteren macht, so dass der Boden einer und derselben Pflanze unter zwei Klimaten von entgegengesetzter Natur günstig oder schädlich sein kann, und dass umgekehrt dieselbe Pflanze in einem oder dem andern dieser Klimate

Digitized by Google

Erdarten von verschiedener Natur verlangt. Es lassen sich zwar nicht alle Modificationen ermessen, deren eine Pflanzenart unter dem Einflusse dieser verschiedenen Bedingungen fähig ist; allein es lässt sich beinahe mit Sicherheit annehmen, dass sie um so häufiger sind, als sie ein minder wichtiges Organ betreffen, und daher selbst weniger wichtig sind.

Von dem Grade der Wichtigkeit dieser Pflanzenorgane wird daher nach Massgabe ihrer constanten oder variablen Mannigfaltigkeiten die Haltbarkeit der aufgestellten Anordnung zwischen Familie, Gattung, Art, Varietät u.s. wabhängig bleihen, und die Ansicht der Floristen über diesen Punct so lange nicht zur Einheit verschmelzen, so lange es an einer scharf begränzten Bezeichnung der wesentlichen und unwesentlichen Merkmahle bei verschiedenen Pflanzengattungen gebricht.

Der fühlbare Abgang eines solchen streng normirten Anhaltspunctes muss daher auf einem andern Wege eine Deckung erhalten, welche allein nur in einem beharrlichen und zur Allgemeinheit erwachsenen Streben nach selbstständigen Beobachtungen gefunden werden kann.

Aus diesem Grunde habe ich mir nicht bloss die genaue Erforschung der Phanerogamen - Flora von Niederösterreich, sondern insbesondere die nähere Beobachtung der zweiselhaften und kritischen Pflanzenarten zur Aufgabe gestellt, und zur Erreichung dieses letzteren Zweckes eine Menge solcher Pflanzen-Exemplare aus verschiedenen Gegenden in allen Entwick-lungsstufen gesammelt, um auf diese Art die Stichhältigkeit der von den Antoren aufgestellten Diagnosen durch eigene Anschauung und Untersuchung zu erproben. Unter andern traf heuer meine Wahl die einander sehr ähnlichen Anthemis austriaca Jac. und arvensis L., die ich durch diesen Vorgang endlich schon aus einiger Entfernung in allen Formen und Stadien auf den ersten Blick erkennen konnte.

Bei einer im Monate Mai in das Marchfeld unternommenen Excursion fielen mir jedoch zwei bei Wagram gesammelte Exemplare von Anthemis durch ihre fast weissgraue wollig-zottige Behaarung auf; ich sammelte sie und kam bei vorgenommen er Analysirung auf Anthemis ruthenica M. B., eine Pflauze, welche für Oesterreich neu ist, und nach Koch's Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora erst in der Neuzeit in Böhmen und im südlichen Istrien gefunden wurde.

Um mich zu überzeugen, ob das Vorkommen derselben nicht etwa bloss zufällig war, verfügte ich mich neuerdings an dieselbe Stelle, fand aber nach mehrstündigem Suchen nur Ein verkümmertes Exemplar, und da dasselbe nahe an dem Eisenbahndamme stand, kurz vorher mir aber mein Freund Herr Secretär Bayer die Mittheilung machte, es käme diese Pflanze na-



mentlich um Prag vor, war ich der Meinung, dass diese einzelnen Individuen wahrscheinlich durch die Eisenbahn aus Böhmen hierher verschleppt worden seien. Ich verfolgte weiters mein vorgestecktes Ziel, schlug eine andere Richtung gegen Norden ein, durchstreifte die höchst monotone Gegend bei einer sehr drückenden Sonnenhitze, und gelangte endlich zu meiner grossen Ueherraschung an Stellen, wo diese Pflanze in Tausenden von Exemplaren unter dem Getreide wuchert.

Durch den Anblick und nähere Beobachtung von so vielen Exemplaren, wovon ich auch eine ziemliche Anzahl zur Trocknung nach Hause brachte, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass der Blüthenboden bei der Fruchtreife durchgehends kegelförmig verlängert, nicht aber, wie Koch's neueste "Synopsis" enthält, walzlich verlängert ist.

Ferner fand ich die Spreublättehen nicht lanzettlich, sondern verkehrt eiförmig, aus welchem Anlasse ich daher zur Constatirung meiner Ansicht, ob diese Pflanze die wahre ruthenica oder vielleicht eine neue
Species sei, die im Herbarium des hiesigen botanischen Gartens erliegenden
Exemplare von Anth. ruthenica aus Russland um so mehr einsehen musste,
als auch Kittel in seinem Taschenbuche der "deutschen Flora" die Spreublättehen anders gestaltet, nämlich lanzettlich zugespitzt bezeichnet.

Eine nähere Vergleichung der specifischen Merkmahle dieser beiderseitigen Pflanzen zeigte jedoch die genaue Uebereinstimmung derselben.

Da es nun Thatsache ist, dass diese Pflanze in der erwähnten Gegend in grosser Menge vorkommt, vereinzelt aber auch von mir bei Rodaun, auf der Türkenschanze und vor der Belvedere – Linie gefunden wurde, mithin deren Vorkommen keineswegs als zufällig betrachtet werden kann, so bleibt es immerhin auffallend, wie eine durch den blossen Habitus schon so ausgezeichnete Pflanze von den Wiener Botanikern nicht schon läugst entdeckt worden ist.

Diese Erscheinung dürfte nach meinem Erachten einerseits darin ihre Erklärung finden, dass die Diagnosen in Koch's und Kittel's Flora theils unrichtig, theils nicht scharf genug gegeben sind; anderseits aber nur Wenige der hiesigen Pflanzen - Beobachter sich speciell auf die Erforschung der Anthemis - Arten verlegt haben dürften, wesshalb diese Pflanze wahrscheinlich immer mit Anthemis arvensis oder austriaca verwechselt worden sein mochte.

Um nun ähnlichen Verwechslungen für die Folge vorzubeugen, und weil überhaupt nur eine genaue Kenntniss der hier bekannten Arten die Auffindung von neuen Species erleichtert; ferner da es nach meiner eigenen Er-

Digitized by Google

fahrung viele Pflanzenfreunde gibt, denen selbst die Bestimmung der hier so häufig vorkommenden Arten der Austriaca, arvensis und Cotuta Schwierigkeiten macht, so versuchte ich nicht bloss von Anthemis ruthenica eine nach lebenden Exemplaren entworfene Beschreibung der charakteristischen Merkmahle zu geben, sondern auch in der nachfolgenden tabellarischen Uebersicht die Diagnosen von den verwandten hiesigen Anthemis-Arten darzustellen.

### Beschreibung.

Anthemis ruthenica M. B. Russische Kamille. — Blätter und Stengel wollig-zottig, Fruchtboden zuletzt kegelförmig verlängert, Spreublättichen verkehrt eiförmig, am Scheitl unregelmässig zerschlitzt-gezähnt, plötzlich in eine Stachelspitze endigend, äussere Achenen meistens mit einem halbirten querabgestutzten Krönchen (geschärsten Raude am Scheitel).

Durch den fast weissgrauen, wollig zottigen Ueberzug des meist aufrechten Stengels, durch die breiteren Zipfel der Fiederblättchen, und durch den eigenen aromatisch-bittern Geruch der Blüthen-Köpfehen sogieich von Anthemis arvensis zu erkennen.

In Getreidefeldern im Marchfelde zwischen Deutsch-Wagram und Seyring stellenweise sehr häufig; einzeln bei Rodaun, auf der Türkenschanze, vor der Belvedere-Linie, und sieher noch an mehreren Orten des Wiener Florengebietes.

Blüht vom Mai bis Ende Juli.

# **Uebersichtliche Darstellung**

der Unterscheidungsmerkmale der hiesigen, einander nahe verwandten vier Anthemis-Arten.

Senkrechter Durchschuitt eines völlig entwickelten Blüthenbodens.

halbkuglich kegelförmig verlängert kegelförmig verlängert walzlich keglich

# Spreublättchen.

austriaca

lineal mit einer starren Stachelspitze



schmal lanzetilich, allmählig in eine scharfe Spitze übergehend



ruthenica

verkehrt eiförmig, am Schoitl unregelmässig zerschlitzt - gezähnt, plötzlich in eine starre Stachelspitze endigend





borstlich

#### Achenen.



mit einem hervorstehenden geschärften Rande



alle ringsum am Scheitl äussere, am Scheitel mit einem gedunsenen faltig-runzlichen Ringe



Aussere, meistens mit tenen halbirten Krön-



am Scheitel ohne merklichen Ring und Krönchen, Riefen warnig

#### Veberzug des Stengels und der Blätter.

spärlich flaumig-wollig

kahl oder spärlich

wollig - zottig

kahl oder flaumig

#### Karbe der Blätter

hell - oder such graugrûn

trübgrün graugran bis weissgrau

hellgrün

#### Fiederblätter.

ganarandig , starr , kammförmig gestellt

mit feinen ungleichen Zähnen

doppelt breiter als bei arvenis

fädlich

#### Geruch.

aromatisch - bitter

schwach unangenehm, stark, aromatisch-bitter stinkt wie faulende Gerbeinahe wie cotula berlohe

#### Blüthezeit.

Mai - August

Juni — September

Mai - August

Juli - October.

Nach diesen Merkmahlen halte ich Anthemis ruthenica M. B. für eine ausgezeichnete gute Art, und ich wünschte sehnlichst von dieser Pflanze auch Exemplare aus andern Ländern zu sehen \*).

<sup>\*)</sup> Anthemis Cotula kommt hänfig in Gesellschaft des ihm sehr ähnlichen Chrysanthemum inodorum L. vor; dieses letztere unterscheidet sich aber durch eiven nackten e förmigen Blüthenboden, längern Fiederzipfel und durch die Geruchlosigkeit seiner Blüthenköpfchen.

Gelegenheitlich dieser in das Marchfeld unternommenen Excursion entdeckte ich nebst mehreren andern seltenen Pflanzen auch einen sichern und
ziemlich ergiebigen Fundort von dem seit den ältesten Zeiten für die Wiener Gegend zweiselhaft gebliehenen Allium vineale L. in Getreideseldern
zwischen Wagram und Wolkersdorf, welche Pflanze Neilreich in seinen
Nachträgen zur Wiener Flora aus dem Grunde wegliess, weil die von den
alten Botanikern Wiens angegebenen Standorte auf dem Linienwalle bei
St. Marx und am Hundsthurm offenbar auf einer Verwechslung beruhen.

#### Ueber eine

# neue Weide,

nebst

# botanischen Bemerkungen

# von

# A. Kerner.

Im Frühlinge des verstossenen Jahres fand ich in den Donau-Auen nächst dem Markte Rossatz oberhalb Krems eine in ihrer Tracht sehr auffallende Weide, die alsogleich meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog, die ich aber vor der Hand unter diejenigen einreihte, mit denen sie mir am nächsten verwandt zu sein schien.

Seither habe ich Vieles über diese Pflanze nachgelesen und war endlich zu der Ueberzeugung gelangt, dass ich es mit einer noch nicht beschriebenen Weide zu thun habe, worin ich auch vollständig durch ein gütiges Schreiben des ausgezeichneten Salicologen, Herrn Director Wimmer in Breslau, bestätigt wurde.

Ich habe sie auch mit dem Namen des Letzteren, dem das Verdienst gebührt, diese so schwierige Sippe auf die umfassendste und gründlichste Weise erforscht zu haben, getauft, und übergebe sie hiermit als Salix Wimmeri unserem Vereine.

#### Ihre Diagnose lautet:

Juli cylindrici, vere sessiles, postea pedunculati, bracteis mox caduc**e**is. Squamae antice rotundatae, semi - niyrae, villoso - barbatae.

Nectarium obtongum, tongitudine pedicelli.

Ovaria conica, subcompressa, glubra, stylo longo, stiymatibus longis.

Pedicellus mediocris, apice sub basi ovarii barbatulus.

Folia oblongo ovata, subtus glauca, novella subfarinaceo - tomentosa. Rami fragiles olivacei vel nigricantes, ramuli pubescentes. Sie findet sich an dem ohen angegebenen Standorte als eine Gruppe schlanker Bäume von trübgrünem Aussehen.

Es hält diese Weide die Mitte zwischen S. daphnoides und incana, und dieser Umstand gibt der Vermuthung Raum, dass vorliegende Pflanze als ein Bastard der ehen genannten angesehen werden müsste.

Unbedingt würde ich mich auch zu dieser Ansicht bekennen, wenn nicht durch die ganz verschiedene Blüthezeit von S. daphnoides und incana eine Bastardbildung zwischen beiden sehr unwahrscheinlich gemacht würde.

Die Kätzchen von S. daphnoides sind nämlich zur Zeit, wo incana zu blühen beginnt, schon längst verstäubt und auch die weiblichen Blüthen zu dieser Zeit schon lange nicht mehr der Befruchtung fähig, und hierin ist meines Erachtens auch der Grund zu suchen, warum bisher von S. daphnoides, als derjenigen Weide, die von allen die erste blüht, keine Bastardformen bekannt geworden, während wir dieselben zwischen anderen Arten, die zu gleicher Zeit ihre Blüthen entfalten, so häufig auftreten finden.

Ohne nun noch weiter hierauf einzugehen, ob wir es mit einem Bastarde oder Nichtbastarde zu thun haben, worüber uns vielleicht noch die Zukunft Aufschluss geben wird, empfehle ich, meine Herren, diese Pfianze Ihrer besonderen Aufmerksamkeit und hoffe auch, dass der oben angegebene Fundort bald nicht vereinzelt in unserem Vaterlande dastehen wird.



S. daphnoides.



S. Wimmeri.



S incana.

Weiters muss ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Localität lenken, die in botanischer Hinsicht und insbesondere für den Pflanzengeographen von höchstem Interesse ist.

Es ist diess der Wolfsteingraben nächst Gurhof oberhalb Krems, ein romantisches Waldthal, in welchem sich auf engem Raume Repräsentanten der verschiedensten Floren zusammengedrängt finden.

Das geognostische Substrat, welches an der Sonderbarkeit dieser Flora wahrscheinlich den grössten Antheif hat, ist Serpentin, der sich zwischen Gneuss, Weissstein und Amphibolschiefer, welche krystallinischen Schiefer hier die letzten südlich der Donau gelegenen Ausläufer des böhmisch – mährischen Gebirges bilden, in einem Halbkreise hinzieht und gerade hier am ausgedehntesten erscheint.

Obschon sich das Thal nicht über 200 Toisen Seehöhe erhebt, so ist doch ein subalpiner Vegetationscharakter nicht zu verkennen, und wir finden hier Pflanzen, wie Asplenium viride, Vicia sylvatica und pisiformis, Scabiosa lucida, Evonymus latifolius, Gentiana verna, Aconitum, Lycoctonum, Taxus bacceria etc.

Anderseits aber erscheinen auf den der Sonne ausgesetzten Serpentinfelsen/Pflanzen, die als dem Kalke eigenthümlich augesehen werden oder die sich wenigstens im Bereiche des böhmisch mährischen Urgebirges nur dort finden, wo durch eine Unterlage entweder von körnigem Kalk oder von tertiären und Diluvial-Gebilden die Bedingungen zu einer sogenannten Kalkflora gegeben sind, wie z. B. Biscutella laevigata, Thiaspi montanum, Dorycnium huffanctuosum, Euphorbia epithymoides, Quercus pedunculata etc., und es mag diess als ein Beweis dienen, dass bei Producirung einer Flora, die wir dieser oder jener Unterlage zuschreiben, wohl die physikalischen und andere Verhältnisse dieser Unterlage eine viel grössere Rolle spielen, als der Chemismus derselben, und dass überall dort, wo solche analoge Verhältnisse vorhanden sind, auch eine analoge Flora auftritt.

Vom grössten Interesse ist jedoch das Vorkommen zweier Farren an dieser Localität, von denen der eine dem Nordeu, der andere dem Süden angehört und die beide für die Flora Oesterreichs neu sind.

Es sind diess Asplenium Serpentine und Notochlaena Marantae, von denen das erstere bisher bloss in Böhmen und Mähren, und das zweite bloss in den südlichen piemontesischen, lombardischen und südliroler Alpen gefunden wurde, was auch als ein Beweis dienen mag, wie reich und unerschöpflich die Flora unseres schönen Vaterlandes ist.

Nebst diesen beiden Pflanzen übergebe ich dem Vereine hier noch einige andere, die meines Wissens bisher noch von Niemanden in Oesterreich gefunden wurden, oder solche, von denen nur vereinzelte Localitäten bekannt waren, und die daher ihres Fundortes wegen von Interesse sein dürften.

. Es sind diess aus dem Bereiche des böhmisch - mährischen Gebirges: Carex dioica L., Carex limosa L. und Linaria arvensis Dsf., und aus dem Erlasthale Muscari botryoides und Potentilla micrantha Ramond.

Digitized by Google

Was die letztere (Pot. micrantha) anbelangt, so will ich nech erwähnen, dass diese, bisher nur am Rheine und in den südlichen lembardischem und Schweizer Alpen aufgefundene Pflanze fast immer in Gesellschaft vom Potentilla Fragaria vorkommt, sich jedoch auf einen viel kleineren Verbreitungsbezirk beschränkt, denn während P. Frag. sich nördlich bis an die Donau findet, wo Aggsbach und Dornback die nördlichsten bis jetzt in Oesterreich bekannten Standorte sind, so scheint P. micrantha bloss auf die Voralpen beschränkt zu sein.

# Versuch,

die europäischen Lepidopteren (einschliessig der ihrem Habitus nach noch zur europäischen Fauna gehörigen Arten Labradors, der asiatischen Türkei und des asiatischen Russlands) in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen, nebst Bemerkungen zu einigen Familien und Arten von

# Julius Lederer.

II. Abtheilung:

# Die Heteroceren.

(Vorläufig bis zum Schlusse der Spinner.)

# Einleitung.

Herr. - Schäff. lässt die Zünste folgendermassen auf einander solgen: Hepialiden, Cossiden, Cochliopiden, Psychiden, Heterogyniden, Zygaeniden, Syntomiden, Sesiiden, Thyrididen, Sphingiden, Saturniden, Endromiden, Bombyciden, Ciliciden (diese Zunst muss eingehen), Drepanuliden; Notodontiden, Lipariden, Cheloniden, Lithosiden, Cymatophoriden, Noctuiden etc.; Ich halte diese Eintheilung, wenigstens was die Stellung der Sphingiden betrift, für eine ganz versehlte. Das Geäder ist unstreitig sehr wichtig; wir sehen aber an obiger Eintheilung, wohin es sührt, wenn alle übrigen Merkmale so gänzlich ignorirt werden.

Den gemeinhin unter dem Namen Sphingiden begriffenen Arten kommen in der Mehrzahl keulen- oder spindelförmige Fühler zu; diese müssen also belsammen bleiben, und es können ihnen nicht die Hepialiden, Cossiden, Cochliopodiden und Psychiden vorangesetzt, sondern es müssen dieselben zu den Arten mit borsteuförmigen Fühlern verwiesen werden.

Eine Ausnahme in der Fühlerform machen die Syntomiden, Heterogyniden, einige Sesten und Procriden; diese bieten aber im Uebrigen Merkmale genug, die über ihre Stelle bei den Syhingiden keinen Zweifel lassen.

Ich setze also von den Arten mit keulen – und spindelförmigen Fühlern die Atychien, Thyrididen und Sesiiden voran, die in den ersten Ständen und der Flugzeit bei Tage in der Sonnenhitze einige Uebereinstimmung zei-

gen; nahe Verwandtschaft scheinen aber diese Zünfte nicht miteinander zu haben, denn die erste unterscheidet sich auffallend durch die in der Ruhe dachförmig gestellten Flügel, die zweite durch den Mangel der Ocellen von den Sesiiden. (Dass die Atychien hierher gehören — H.-Sch. setzt sie zu den Tineen — beweisen ihre in der Mitte merklich verdickten Fühler.)

An die Sestiden reihe ich die Sphingiden, die zufolge der Fühler- und Rippenbildung eher Auspruch auf Anschluss haben, als die Zygaeniden, als Raupe aber der einen Zunft so ferne stehen, als der andern.

Die Syntomiden können nur in der Nähe der Zygaeniden untergebracht werden; ich stelle sie vor diese und lasse darauf die Heterogyniden folgen, die zufolge der 16füssigen frei lebenden, zur Verwandlung ein Cocon spinnenden Raupe, der Rippenbildung und Fühlerform sich weit von Psyche entfernen. Die Syntomiden bilden eine ganz isolirt stehende Gruppe; einer Verwandtschaft mit Sesia widersprechen die fehlenden Ocellen, die Gestalt und Lebensweise der Raupe; die wenige oberflächliche Aehulichkeit mit Sesia ist ganz zufällig und noch weit geringer als z. B. bei Sesia und Macroylossa.

Bei den Arten mit borstenförmigen Fühlern machen wieder die Heptatiden eine Ausnahme in der Fühlerform, können aber nicht von den Cossiden getrennt werden. Da ihr Geäder unter allen Heteroceren am complicirtesten ist, so stelle ich sie voran und reihe an sie die Cossiden, die sich durch zwei freie Innenrandsrippen der Vorderfügel und drei der Hinterfügel auszeichnen.

Eine weitere, höchst eigenthümliche Zunst sind die Psychiden; sie hahen mit den Cossiden die drei Innenrandsrippen der Hintersügel gemein, haben aber auf den Vordersügeln nur eine nach aussen gegabelte.

Zwischen den Cossiden und Psychiden schalte ich die Typhoniden ein, auch eine sonderbare Gattung, über die schon viel gestritten wurde, die aber wohl hier ihre richtige Stelle hat. Im Geäder stimmt sie, ausser in den drei Innenrandsrippen der Hinterfügel, mit keiner der beiden genannten Zünfte, im Mangel der Palpen und Zunge aber mit Psyche überein; die Vorderfügel führen nur eine an der Wurzel etwas gegabelte Innenrandsrippe, und haben eine viertheilige, die Hinterfügel nur eine zweitheilige Mittelzelle.

Nun haben noch die Cochtiopodiden drei freie Innenrandsrippen der Hinterflügel (auch zwei der vordern) sind auch durch ihre asselförmige Baupe von allen später folgenden Heteroceren ausgezeichnet, daher ich diese anreihe. Darauf lasse ich die Drepanuliden folgen, die zwar (wie alle nun bis inclusive der Geomettiden folgenden Zünfte) nur eine freie Innenrandsrippe der Vorderflügel, nie mehr als zwei der Hinterflügel besitzen, deren Raupen aber am Ende zugespitzt und ohne Afterfüsse sind, und deren Schmetterlinge auch einige Achulichkeit im Habitus und Flügelhaltung mit den Cochtiopodiden zeigen.

Weiters folgen Saturniden, Endromiden und Bombyciden, die wegen

dem Mangel der Haftborste beisammen bleiben müssen; die Haftborste fehlt bei keiner spätern Zunft mehr.

An die Bombyciden schliessen sich als Raupe und Schmetterling am besten die Lipariden, an diese die Lithosiden und Cheloniden; letztere haben Ocellen, erstere keine; da sie darin mit den Lipariden übereinstimmen, so mögen sie darauf folgen.

Den Noctuen im Habitus zunächst stehen jedenfalls die Notodontiden. Ctostera gibt durch die, zwischen zusammengezogenen Blättern lebende Raupe einen guten Berührungspunct mit den Cymatophoriden, die ich denn auch darauf folgen lasse, und die nur durch die vorhandenen Ocellen und verschieden gerippten Hinterflügel differiren; Ocellen zeigen aber auch schon einige Notodonten.

Von den nun folgenden Noctuen müssen die Symiriden (nervous und dentinosa) und die Brephiden getrennt werden; da sie keine Ocellen haben; zufolge ihrer Ranpe müssen erstere vor, letztere nach den Noctuen stehen. (Ueber die Stellung der Pyraliden mit nur zwei freien Innenrandsrippen der Hinterfügel — Herminia, Hypaena etc. — bin ich noch nicht im Klaren; H. - Sch ffr. stellt sie zu den Noctuen selbst, und ich möchte seine Ansicht für die richtige halten; gewiss ist, dass sie nicht mit den übrigen Pyraliden, die drei freie Innenrandsrippen der Hinterfügel besitzen, vereinigt bleiben können. Die Treitschke'sche Gattung Halias, so wie Sarrothripa (revayana) möchte ich aber auf keinen Fall zu den Noctuen rechnen.)

Hierauf folgen die Geometriden, mit denen ich meine Arbeit schliessen will.

# HETEROCERA.

# Atychioidae mihi.

# Atychia Lat.

- † Fulgurita Fischer.
- † Pusilla Ev. .
  Orbonata Freyer.
- o Pumila O.
- † Funebris Feisth.
- † Radiata O.

  (Appendiculata Esp.

  Pyr. Vahtiana Bkh.
- Noct. Linea Bkh.
  N. Chimaera Hb. 314, 315.

# Thyridides H. - Sch.

# Thyris Illiger.

- o Fenestrina S. V.
- † Vitrina B., H.-Sch. 11.

# Sezioidae B.

### Paranthrena Schrk.

Brosiformis Hb. 116. Tineiformis Esp., Hh. 46. Aselliformis Rossi.

\* Myrmosaeformis H .- Sch. 30, 31.

V. Lucida Led.

o Nana Tr.

## Bembecia Hb.

o Hylaeiformis Lasp., H.-Sch. 2. Apiformis Hb. 48, 108.

### Trochilium Scop.

Apiformis L., Lasp.

Crabroniformis Hb. 51.

V. Sireciformis Esp., Lasp.

Tenebrioniformis Hb. 54.

Laphriaeformis Hb. 156 — 159,

B. 48.

#### Sesia Fab.

Tabaniformis Hufuagel.

Asiliformis S. V., Lasp., Hb. 44,

H.-Sch. 3.

Serratiformis Freyer 362.

Rhingiaeformis Hb. 41, H.-Sch.

48.

Crabroniformis Lasp.

(Sanguinolenta

\* Tengyraeformis H.-Sch. 59.

\* Stiziformis H.-Sch. 58.

Scoliaeformis Bkh., Lasp. 12, Hb. 111.

Sphegiformis S. V.

Spheciformis Hb. 77, 78, Lasp., H.-Sch. 24.

† Emphytiformis H.-Sch.
Mesiaeformis H.-Sch. 17, 18.

\* Albiventris mihi.

\* Luctuosa mihi.

Myopaeformis Bkh.

o Culiciformis Hb. 45, 91.

Mutillaeformis Lasp. 15-17.

o Culiciformis L., Hb. 151, 152, Lasp. 9, 10, Freyer 362.

† Thynniformis Lasp., H.-Sch. 55.

o Stemoxyformis Schk., Hb. 47.

Tiphiaeformis Bkh., Hb. 42, Lasp. 13, 14.

Formicaeformis Esp., Lasp. 11, 12.

Nomadaeformis Hb. 90.

Conopiformis Esp., H.-Sch. 40. Syrphiformis Hb. 50.

Nomadaeformis Lasp.

† 0 Euceraeformis O., H.-Sch. 28, 29.

† Andrenaeformis Lasp. 7, 8, H.-Sch. 50.

† Monedulaeformis Rh.

o Cephiformis O., H.-Sch. 32.

o Tipuliformis L., Hb. 49, Lasp.

o Therevaeformis mihi.

Leucospidiformis.

Leucopsiformis Esp., H. - Sch. 53?

† Mysiniformis Rb.

† Osmiaeformis H.-Sch. 52.

Anthraciformis Rb., B, 48, H.-Sch. 1.

Aerifrons Z Isis 1847.

o Thyreiformis H .- Sch. 15, 16.

† Polistiformis B.

\* Alysoniformis H. - Sch. 46. Trivittata Z. Isis 1847.

Fenusaeformis.

Leucopsiformis H.-Sch. 4. (non Esp.)

† Leucomelaena Z. Isis 1847. \* Anellata Z. Isis 1847.

\* Ceriaeformis mihi.

o Muscaeformis Esp., Hb. 92, H.-Sch. 12-14.

Ortaudiformis mihl.
Doleriformis H.-Sch. 49.

Masariformis O., H.-Sch. Text. Oxybeliformis H.-Sch. 36.

?? Empiformis Hb. 94.

Stelidiformis Freyer 182. Q
Ictéropus Z. Isis 1847. J
Unicincta H.-Sch. 57. Q
Zelleri.
Stelidiformis Z. Isis 1847. (non
Freyer.)

o Doleriformis H.-Sch. 22, 38.

Tenthrediniformis S. V., Hb. 52, Lasp. 18—22, H.-Sch. 7—9. V.? Tengyraeformis Rb.

† Meriaeformis Rb.

Philantiformis Lasp. 23-26, Hb. 147, 148, H.-Sch. 25-27. Bratoniformis H.-Sch. 35.

Astatiformis H.-Sch. 5, 6.

- \* Doryceraeformis mihi.
- † Lowii Z. Isis 1846.
- † 0 Uroceriformis Tr., H.-Sch. 20-
  - \* Mannii mihi.
- \* † Odyneriformis H.-Sch. 41.

(Allantiformis Ev., H.-Sch. 42.)
Banchiformis Hb. 126.

† Doryliformis O., H.-Sch. 44.

Mamertina Z. Isis 1847. d

? Megillaeformis Hb. 114, H.Sch. 39. Q

? Statuiformis Freyer. 182. o

† Melliniformis Lasp. 5, 6, H. Sch. 51.

Asiliformis Hufnagel.

Cynipiformis Esp., Hb. 95. & Oestriformis Esp., Hb. 43. & Vespiformis S. V., Lasp.

\* Lomatiaeformis mini.
| Ichneumoniformis S. V., Lasp.
| 3, 4, H.-Sch. 19, 37.
| Vespiformis Hb. 39, 40, Esp.

Systrophaeformis Hb. 113, 114.

(Miniacea.

Minianiformis Freyer 404. Chrysidiformis H.-Sch. 23, 24.

\* V. Pepsiformis Friv. in lit. Chrysidiformis Esp., Hb. 53, Lasp., H.-Sch. 47.

Schmidtii Z.

O Schmidtiiformis Freyer 182.
Prosopiformis H.-Sch. 33.

Prosopiformis O.

O Chalciformis Hb. 93, Esp. Halictiformis H.-Sch. 43.

- † Oryssiformis H.-Sch. 45.
  - Foeniformis H.-Sch. 11.
- \* Elampiformis H.-Sch. 54.

# Sphingoidae B.

# Macroglossa 0.

Fuciformis L., O.
Bombyliformis Fab., Hb., Freyer.

| Bombyliformis 0.

o Fuciformis Fab., Esp., Hb.,
Freyer.

V. Milesiformis Tr.

Croatica Esp.

Sesia Hb.

o Stellatarum L.

# **Pterogon** B.

O Cenotherae S. V.

Gorgoniades Hb., Verz., B.,

H.-Sch.

Gorgon Hb. 102, 124, Esp. O.

# Deilephila 0.

- o Porcellus L.
- o Elpenor L.

Alecto L., Cramer, H.-Sch. 4, 5.

O Cretica Freyer 404.

- † Cretica B., H.-Sch. 6.
- † Osyris Dalm., B.
- o Celerio L.

- o Nerii L.
  Nicaea de Prunner.
- o Euphorbiae L., H.-Sch. 7, S. Var. Esulae B., H.-Sch. 3.
- o Galii S. V.

Zyyophylli Hh.

Dahlii Tr.

Tithymali B., H.-Sch. 1, 2. (Livornica Esper. 1779.

- Lineata Fab. 1787.
- o Hippophaes Esp.
- † Hybrid. Epilobii B., H.-Sch. 9. Hybrid. Vespertilloides B., H.-Sch. 10, 13.
- o Vespertilio Fab.

## Sphinx 0.

- o Convolvuli L.
- o Ligustri L.
- o Pinastri L.

### Acherontia 0.

o Atropos L.

# Smerinthus 0.

- A. o Tiliae L.
- B. o Quercus S. V.
  - \* Kindermannii mihi.
  - o Ocellata L.

#### Laothoë Fab.

o Populi L.

Tremulae Zetter., H.-Sch. 14.

# Syntomides H.-Sch.

# Syntomis Illiger.

- o Pheyea L.
- o V. Phegeus Esp.
- o V. Cloelia Esp.
- o V. Iphimedea Esp.

## Naclia B.

Ancilla L.
Obscura Fab.

- o Famula Freyer 183. (Hyalina Freyer 473, H. - Sch.
  - Punctata Z. Isis 1847.
- o Punctata Fab.

# Zygaenoidae B.

# **Zygaena** Fab.

Rubicundus Hb. 137, Freyer 200, H.-Sch. 44. Eruthrus B. 52.

o Erythrus Hb. 87. Saportae B. 52,

Minos S. V., Hb. 8, Freyer 86, B. 52, H.-Sch. 13—16. Pluto B. 52.

o V. Nubigena Mann. in lit.

V. ? Heringii Z.

? Polygalae Esp. 34.

- o Brizae Esp., Hb. 85, H. Sch. 50. Var.
- O Pluto O., H.-Sch. 93. (non 107.) Pythia Hb. 88. (non Freyer.)
- † Dalmatina B. 54.
- o Scabiosae Hb. 86, B. 53.

Freyeri.

Triptolemus Freyer 14, 164, H.-Sch. 7-12.

? Romeo Dup.

Orion H.-Sch. 3.

† Celeus H.-Sch. 48, 49.

Contamine B. 53, H.-Sch. 1.

Dalmatina H.-Sch. 59, 60.

o Punctum O., Hb. 119, B. 53.

V. Kefersteinii H.-Sch. 77. Pythia Freyer 473.

| Sarpedon Bkh., Hb. 9, H.-Sch. 51. | Balearica B. 54, H.-Sch. 2.

Cynarae Esp., Hb. 80, B. 54, Freyer 14. Dahurica H .- Sch. 68, Freyer 506. Genistae Stz. in lit. Uratensis H.-Sch 85. Centaureae Fisch., H.-Sch. 57, 58. Cynarae Var. Freyer \$50. Achilleae Esp., Hb. 165 (Var.), B. 53; H.-Sch. 64-67 (Var. 1. & Bellidis Hb. 10. Q Viciae Hb. 11. V. Cytisi Freyer 164. V. Janthina B 58. o V. Triptolemus Hb. 96, 97. Corsica B., H.-Sch. 5, 6. o Exulans Esp , Hb. 12, 101, Freyer 200, B. 54. Anthyllidis B. 55, Freyer 399, † H.-Sch. 4, 92. † Faronia Freyer 428. † Stentzii H.-Sch. 23. Meliloti Esp., B. 54, H.-Sch. 63, 78. Loti Hb. 82. o V. Stentzii Freyer 278, H.-Sch. 86, 87. Syracusia Z. Isis 1847. Australis Rh. in lit. ? Charon B. Icones pt, 54. (non Hb.) Trifolii Esp. tab. 34, fig. 4, Hb. 79, 134, 135, B. 54, Ereyer 200. Orobi Hb. 133. V. Glycirrhizae Hb. 138, Freyer Trifolii Esp. tab. 34. fig. 5. \* † Dahurica B. 54. Lonicerae Esp., Hb. 7, 160, Freyer 446. Angelicae O., Hb. 120, 121. (non B.)

Latipennis H.-Sch. 105.

Ferulae. Medicaginis 0., Z. Angelicae B. 53. Laphria Freyer 569, Kdm. in lit. Laphira H .- Sch. 108. Dorycnii O , B. 55, Freyer 278, H -Sch. 24, 25. Hippocrepidis Hb. Text., O., Freyer 86. Var., Hb. 105. Var., H.-Sch. 54-56. Loti Esp., Hb. 32. V. Hopfferi Bischoff. Astragali Freyer 452. Ab. Hippocrepidis Hb . 83. Filipendulae L., Hb. 81.: V. Cytisi Hb. 26. V. Mannii H.-Sch. 109, 110. Ab. Chrysanthemi Hb. 17. Transalpina Hb. 15, 19, O., B. 54. (Var.), H.-Sch. 61, 68. Filipendulae major Esp. 41. Ochsenheimeri Z. Medicaginis Hb. 20, B. 55. Transalpina Esp., Bkh., Kef., Z. V. Stoechadis O., Freyer 368, H.-Sch. 35-39. Lavandulae Hb. 24. Ah. Boisduvalii Costa. Xanthoyrapha H.-Sch. 40. Stoechadis V. H.-Sch. 90. Charon Hb. 21, H.-Sch. 69, 70. (non Boisd.) Kiesenwetteri H.-Sch. 96-98. Stoechadis B. 55. (*Lavandulae* Fab. Spicae Hb. 25. Peucedaní Esp., Hb. 75, 76. Aeacus Hb. 22. Hippocrepidis H. - Sch. 52, 53. V. Athamanthae Esp.

M

Ab. Aeacus Fab. (non Esp.) Peucedani Hb. 81.

Ephialtes L., H.-Sch. 91. Var. V. Falcatae Hb. 33.

Ephialtes V. B 55.

V. Coronillae S. V. Ephiattes V. B. 55.

V. Trigonellae Esp.

Coronillae Hb. 13.

V. Icterica.

Aeacus Esp., Hb. 18.

Rhadamanthus Esp., Hb. 23.

V. Cingulata. (H.-Sch. 21, 22.) Oxytropis B. 55, Freyer 14,

H. - Sch. 19, 20.

Faustina O., Hi. 140, 141.

Fausta L., Hb. 27, 122.

Hilaris O., B. 55, Hb. 123.

Algira B., H -Sch. 106.

† Baetica Rb., H.-Sch. 79, 80. Sedi Fab., Hb. 122, Freyer 350,

H.-Sch. 46, 47.

† Mannerheimii Silbermanıı, H.-Sch. 104.

v o Laeta Esp., Hb. 34, 35, B. 55, Freyer 200.

Ganymedes H. - Sch. 100, 101, Freyer 568.

† \* Laetifica H.-Sch. 88. ( Otivieri B. H.-Sch. 89, 403. Dshisilia Freyer 568.

Formosa H.-Sch. 99.

Scowitzii Mén.

Fraxini Mén., H.-Sch. 102. Carneolica Freyer 350, Oribasus H.-Sch. 31-34, Freyer

568.

† Barbara H.-Sch. 29, 30. o Onobrychis S. V., Hb. 28, H.-Sch.

26--28, 81-83.

V. Hedysari Hb. 29, 36.

Astragati Hb. 37. Meliloti Hb 38.

V. Diniensis H.-Sch. 111, 112. Ah. Flaveola Esp., Hb. 14. Occitanica de Villiers., H.-Sch.

84.

Phacae Hb.

#### Ino Leach.

Chrysocephala Nickerl., Freyer 458.

Statices Var. Chrysocephala

H.-Sch. 76. Geryon Hb 130, 131.

V. Obscura Z. Isis 1947.

Statices L., Hb. 1, Freyer 62.

V.? Micans Freyer 14.

Mannii Led.

Micans H.-Sch. 75.

Heydenreichii H.-Sch-

Tenuicornis Z. Isis 1847.

Chloros Hh. 128, 129. Globulariae Esp. 18h. 43.

Sepium B. 56.

| Saepium H.-Sch. 71, 72.

Amasina H.-Sch. 113.

Pruni S. V., Hb. 4. (Ampelophaga Baile - Bar., Hb.

153, 154.

Vitis Bon., B. 55, H.-Sch. 73, 74.

i. .....

Globulariae Hb. 2, 3, Freyer 62.

Notata Z, Isis.

Centaureae Z. Cognata Rb., H.-Sch. 94, 95.

# Aglaope Lat.

Infausta L., Hb. 5.

# Heterogynides H.-Sch.

# Heterogynis Rb.

Penella Hb., H.-Sch. 98.

Affinis Rb.

- \* V. Hispana Rb.
- Paradoxa Rb., H.-Sch. 99?

# Epialoidae (Hepialides) H. Sch.

# Epialus (Hepialus) Pab.

- o Humuli L.
- (Sylvinus L.
- Lupulinus Hb.
- V. Hamma S. V., Hb. Flina Esp.
- \* Amasinus H.-Sch. 4.
- o Velleda Hb.
- o V. Gallicus Kad., H.-Sch. 4. Carnus Fab , H .- Sch. 5, Freyer 183.
  - ♀ Jodutta Hb.
  - J Uredo, Q Socordis Freyer
- o Ganna Hb., H.-Sch. 2, 3.
- \* † Macilentus Ev. 1851.
  - (Lupulinus L.
  - Flina Hb.
  - † Pyrenaicus Dz., H.-Sch. 1, 8. Hectus L.
  - Q Jodutta Esp.
  - o V. Nemorosa Esp.
  - † Arctica Bohem.

# Cossina H.-Sch.

# Phragmathaecia Newmann. Psyche Schk.

o Arundinis Hb.

#### **Zeuzera** Lat.

- o Aesculi L.
- \* † Paradoxa H.-Sch. 9.

#### Cozema Fab.

- o Ligniperda Fab.
- o Terebra S. V.

## Hypopta Hb.

Thrips Hb., H.-Sch. 4, 5. Fuchsianus Fisch. Kindermannii Freyer.

Caestrum Hb., H.-Sch. 1-3.

### **Endagria** B.

- Pantherina Hb., H. Sch. 6. Ulula Esp.
- V.? Salicicola Ev. 1848.

### Stygia Lat.

Australis Lat., 0. Terebellum Hb. Leucometas O. olim. (Amasina H.-Sch. Text. Cotchica H .- Sch. 10.

# **Typhonioidae** Led.

# Typhonia B.

- \* 🕇 *Melana* H.–Sch. 79. Lugubris Hb. 217. (♀)? 294. (Q), H.-Sch. 114. Q. Punctata H.-Sch. 80. Q Melas B. Ciliaris O., B., H.-Sch. 112, 113. Lugubris Hb., 216, B. pl. 56.
  - Psychoidae H. Sch. 😘

- Helicinella H. Sch. 108.
- Calvella O., Hb. Text. Hirsutella Hb. 3.
- Unicotor Hufuagel.

Fig. 10.

- Graminella S. V.
- Villosella O., H.-Sch. 100. Nigricans Curtis.
  - ? Hirtella Ev.

M \*

E. Opacetta H.-Sch. 102.
Fenetta Newmann (Zoologist 1850).

Nigrella Mann in lit.

- F. † Febretta B. d. F., H.-Sch. 105.
  - o Viciella S. V., H.-Sch. 107. V. Stettinensis Hering.
    - † Fasciculella H.-Sch. 106.
    - Millieriella Bruand.

      o. Atra Freyer 101.

      Apiformis Russi.
- G. Tabanetta.
  - o Angustella H.-Sch. 104. (Muscella S. V., Hb., Fab.
  - Atra Esp., Bkh.
  - o Mediterranea Led.
  - o *Plumifera* O., H.-Sch. 103.
  - 0 Hirsutella O., H.-Sch. 109.
  - Plumistreila Hb.
    Plumigerella B.
- B. (Albida Esp., H.-Sch. 110, 111.) Plumosella Rb.

# Cochliopoda B.

# Limacodes Lat.

A. o Testudo S. V.

B. o Asellus S. V.

# Drepanulides B.

## Ciliw Leach.

o Spinula S. V.

# Platypterya Lasp.

A. (Lacertinaria L.

Lacertula Hb.

(Falcataria L.

o Faicula Hb.

(Curvatula Lasp. Harpagula Hb. B. (Sicula S. V.

Harparia Fah

(*Harpagula* Esp.

Binaria Hufnagol.

Falcata Fab.

Unguicola Hb.

O Cultraria Fab.
Sicula Esp., Bkh.

# Saturniina H. - Sch.

### Saturnia Schh.

- o Pyri S. V.
- o Spini S. V.
- o Carpini S. V.
- \* Boisduvatii Ev., H.-Sch. 148—
- o Caecigena Kupido.

# Aglia 0.

o Tau L.

# Problepsis.

Ocellata H.-Sch. 125, 126.

# Endromides H.-Sch.

# Endromis 0.

o Versicotora L.

# Bombycides B.

# Gastropacha Curtis.

- . 0 Quercifolia L.
  - 0 V. Alnifolia O.
  - o Populifolia S. V. (Betulifolia O.
  - o licifolia S. V., Esp. etc.

Tremulifolia Hb. Text.
Suberifolia Rb., H.-Sch. 128-

' 130. (*Ilicifolia* L., Hb.

Betutifolia Esp., Bkk:

#### Megasoma B,

Repandum Hb.

#### Bombyæ B.

(Bombyx.)

Otus Drury.

Dryophaya Hb., Tr., H.-Sch. 23, 24.

Lineosa de Villers.

- o Pini L., H .- Sch. 25.
- o Lobulina Hb.
- o V. Luniyera Esp.
- o Pruni L.

#### (Odonestis Germ.)

o Potatoria L.

### (Clisiocampa Curtis.)

- o Neustria L.
- o Castrensis L.

  Ab. Taraxacoides Bellier.

  Franconica Fab.

#### (Poecilocampa Steph.)

o Populi L., H.-Sch. 87, 151.

#### (Trichiura Steph.)

- o Crataegi L., Freyer 500. V. Ariae Hb., Freyer 488.
- † Ilicis Rb.

#### (Eriogaster Germar.)

Loti O.

Neogena Fisch., H.-Sch. 71, 72. (Everia Knoch., Hb. 166.

- Catax S. V., Hb. Text. Lentipes Esp.
  - Catax Fab., Esp., Bkh., L.? Rimicola S. V., Hb. Text.
- o Lanestris L.

#### (Lasiocampa Steph.)

- o Trifolii S. V., H.-Sch. 86.
- o V. Medicaginis Bah.
- \* V. Terreni H -Sch. 120-123.
- † Cocles Hb.

† Ratamae H.-Sch. 135, 153. Eversmanni: Freyer, H. - Sch. 73, 74, 165.

Spartii Hb.

- o Quercus L
  - Rubi L.

# Lasiocampa H.-Sch.

- o *Taraxaci* Fab.
- o Dumeti L.
- Balcanica H.-Sch. 26-28.

# Liparides B.

### Cmetocampa Steph.

- \* Solitaris Freyer, H .- Sch. 21, 22.
- Processionea L.
- o Pytiocampa Fab.
  V. Pinivora Kuhlw., H. Sch.
  17-20.
- † Herculeana Rb., H.-Sch. 84; 81.

#### Porthesia Steph.

- o Chrysorrhoea L. ....
- o Auriflua S. V.
- † \* Ochropoda Ev. 1847.

## Ocneria H.-Sch.

- A. o Rubea S. V., H.-Sch. 89.
- B. o Terebynthi Freyer, H.-Sch. 37 bis 40.

Detrita Esp.

- \* Lapidicola H.-Sch. 158, 159.
- † Atlantica Rh., H.-Sch. 144-146.
- o Dispar L., H.-Sch. 154.

#### **Psilvera** Steph.

- o Monacha L.
- o V. Eremita Hb.

#### Panthea Hh.

o Coenobita Esp.

# Dasychira Steph.

- . o Selenitica Esp.
  - o Fascetina L., H.-Sch. 88.
  - o Pudibunda L., H.-Sch. 155.
  - o Abietis S. V. .

### Orgyia 0.

Aurolimbata de Villers, H.-Sch.

(Dubia Tausch., H.-Sch. 164. Seleniaca F. v. W.

- \* V. Turcica (H.-Sch. 163). V. Splendida Rb., H.-Sch. 41, 42.
- o Gonostigma Fab. --
- o Antiqua L.
- + Rupestris Rh., H. Sch. 94, 95.
- + Corsica Rb., H.-Sch. 96, 97. Trigotephras B. Ericae Germar.

# Laelia Steph.

Coenosa Hb.

#### Laria Hb.

o V. nigrum Fab.

### **Leucoma** Steph.

o Salicis L.

### Penthophera Steph.

o Morio L.

# Lithosioidae B.

#### Nola Leach.

Togatulalis Hb.

(Cucullatella L.

Palliolalis . Hb. etc.

(Strigula S. V.

- Strigulalie Hb., Tr., H.-Sch. 137. Paida H.-Sch.
- Ancipitalis H.-Sch. 132, 133.
- 6 Cicatricalis Tr., H.-Sch. 134-136.

Albula S. V.

Albulalis Hb., Tr., H.-Sch. 140.

(Confusalis H .- Sch.

Cristulalis Dup.

- Cristulalis Hb., H.-Sch. 138, 139.
- Centonaus Hb., H.-Sch. 141.
- Chlamydulalis Hb.

## Callinenia Dup.

Miniata Forster. Rosea Fab.

# **Nudaria** Steph.

Senex Hb.

Mundana L.

(Murina Esp.

Cinerascens H.-Sch. 143.

#### **Setina** Schk.

- + Aurata Mén. Flavicans B., H.-Sch. 48, 49.
  - (Irrorella L.
- Irrorea S. V.
- 0 V. Freyeri Nickerl, Freyer 459. V. Signata Bkh., Esp. 94.

V. Andereggii H.-Sch. 45, 46.

o Roscida S. V., H. - Sch. 51, Freyer 530.

V. Kuhlweinii Tr., Hb., B.

V. Melanomos Nickerl, H.-Sch. 69, 70.

Aurita Esp., Freyer 374 H.-Sch. 50.

Compluta Hb. (non Freyer). V. Kuhlweinii Freyer 459.

V. Ramosa Fab.

Imbuta Hb.

Mesomella L. Eborina S. V.

Mesogona God., H .- Sch. 60. Rufeota B., H.-Sch. 162.

+ Obtusa H.-Sch. 161.

### Lithosia Fab.

- o Muscerda Hb.
- o Griseola Hb.
- † Stramineola Doubleday.
- † \* Atratula Ev. 1847.
  - o *Depressa* Esp.
  - (Helvola Hh.
  - Helveola O.
  - † Pygmaeola Doubleday.
  - o Aureola Hb.

Cereola Rb.

O Stoeberi Mann in lit.

Monticola Led. in lit.

(Lutarella L.

Luteola S. V.

Vitellina B. pl. 57. &

† Pallifrons Z.

Caniola Hb., B.

Vitellina B. pl. 57. Q V. Lacteola B. (minor).

Morosina H.-Sch 54-56.

Costalis Z. Isis.

| Plumbeola Hb. 220.

| Lurideola Zk. 1817.

Complanula B. 1834.

o Comptana L.

Arideola Hering., H.-Sch. 57-

Unita Var. H.-Sch. 52, 53.

Patteola Hb.

n {Gilveola 0.

Unita B. pl. 58.

Unita S. V., Hb. 221.

† \* Vitellina Tr.

#### Oconistis Hh.

Quadra L.

Quadra L.

Quadra L.

### Gnophria Steph.

o Rubricollis L.

# Euprepiae.

## Emydia B.

- o Grammica L.
- o V. Striata Bkh.
- † \* Funerea Ev. 1847.
  - † Rippertii B., H.-Sch. 47.
- o Cribrum Hb.

V. Bifasciata Rb.

- o V. Punctigera Freyer.
  - (V. Candida Cyrilli.
  - Colon Hb., Freyer.
- † Albeola Hb. 337.

(Chrysocephala Hb.

Coscinia O., H.-Sch.

Candida H. - Sch. 75-78.

### **Deiopeia** Curtis.

Pulchella L.

#### Euchelia B.

o Jacobaea L.

# Nemeophila Steph.

- o Russula L.
- o Plantaginis L.
- 0 V. Matronalis Freyer.
- o V. Hospita S. V.
  - V. Caucasica Mén., H.-Sch. 42 bis 44.

# Callimorpha Lat.

o Dominula L

(Donna Esp.

Persona Hb. Text., O.

Domina Hb. 223.

- o *Hera* Ь.
- † Menetriesii Ev. 1846.

#### Pleretes m.

o Matronula L.

### Arctia Steph.

#### (Chelonia (H.-Sch.)

- o Caja L., H. Sch. 115.
- + Flavia Fuessly.
- o Villica I..
  V. Konewkai Freyer, H Sch.
- † Angelica Hb. 326, 327. Fasciata Esp.
- † \* Intercalaris Ev. 1847.
- † \* Dahurica B., H.-Sch. 91.
- † \* Glaphyra Ev. 1847.
  - † Thutea Dalm.

    (Spectabilis Tauscher.

    (Intercisa Freyer, H.-Sch. 9, 10.

    Latreillii God., H.-Sch. 66, 67,

    118.
  - o Hebe L., H -Sch. 68.
  - (Quenselii Schneider.
  - † Strigosa Fab.
  - + Lapponica Thb.
  - o Aulica L.
    - (Curialis Esp. Text., O.
  - Civica Hb., B.
  - † Dejeanii God., H.-Sch. 90.
  - o Macutosa S. V., H.-Sch. 119. V. Honesta Ev., H.-Sch. 1-3. V. Simptonia B., H.-Sch. 4-6.
    - o Casta Fab.

#### (Spilosoma H. - Sch.)

- o Lubricipeda S. V.
- o Menthastri S. V.
- o Urticae Hb.
- o Mendica L.
  - (Luctuosa Hh.
- O | Ingubris H.-S h. 29, 30.
  Sordida Hb., H.-Sch. 34—36.

# Phragmatobia Steph.

- o Fuliginosa L.
- † \* Placida H.-Sch. 31, 32.

#### Estigmene H. - 8ch.

o Luctifera S. V.

### Euprepia H. - Sch.

o Pudica Esp., H.-Sch. 116, 117. (Rivutaris Mén., H.-Sch. 160, B.? Nordmannii Kdm. in lit.

### Оснодуна п.

o Parasita Hb.

(Zoraida Rb., H.-Sch. 92.

Hemigena Grastin, H. - Sch.

156, 157.

Baetica Rb., H.-Sch. 11.

Corsica Rb., H.-Sch. 12.

# Notodentides B.

## Harpyia 0.

- O Vinuta L., Hb.
  Minax Hb. 243.
- † Phantoma Dalm., H.-Sch. 13—16.
- o Erminea Esp.
- o. *Bifida* Hb.
  - (V. Fuscinula Hb.
- <sup>0</sup> Forficula Fisch., H.-Sch. 147.
- o Furcula L.
- o Bicuspis Hh.
  Verbasci Fab., H.-Sch. 61—63.

### Uropus B.

o Ulmi S. V.

### Stauropus Germ.

o Fagi L.

# Hybocampa m.

o Milhauseri Fab.

#### Notodonta 0.

(Leiocampa Steph,)

- o Dictaeoides Esp.
- o Bictaea L.

#### (Notodouta Steph.)

- o Ziczae L.
- o Dromedarius L.
  - Tritophus S. V.
  - Torva Hb. Text.
    Tritophus Hb. 29.
  - Tremula S. V., Hb., L.?
- (Drymonia H .- Sch.)
  - (Ruficornis Hufnagel.
  - Chaonia S. V.

    Hybris Rb., Bsd. Index. (non
  - lcones.)
  - o Querna S. V.
  - o Dodonea S. V., H.-Sch. 83, 84. **Pygaera** B.

# (Microdonta Dup.)

- o Bicolora S. V , H.-Sch. 85.
- + Atbida Zetter, B.
- (Spatalia H. Sch.)
  - o Argentina S. V.

#### Ptilophora Steph.

o Plumigera S. V.

#### Pterostoma Germ.

o Palpina L.

## Lophopteryw Steph.

- o Carmelita Esp.
- o Camelina I..
- o V. Giraffina Hb.
- o Cucullina S. V.

### Drynobia Dup.

- o *Velitaris* Esp.
- o Melayona Bkh.

# **Elyphidia** (Glyphisia) Steph.

o Crenata Esp., H.-Sch. 124.

### o Bucephala L.

o Bucephaloides O.

#### Clostera Steph.

- o Reclusa S. V.
- o Anachoreta S. V.
- o Curtula L.
- o Anastomosis L.
- o Timon Hb., H.-Sch. 64, 65. (Albicosta H.-Sch. 131.)

# Bemerkungen

zu den

# Heteroceren.

# Atychioidae.

Ich glaube nicht zu fehlen, wenn ich hier die Zahl der Zünfte um eine vermehre. Herr.-Schäff. stellt die hierhergehörigen Schmetterlinge zu den Tineen (wo er sie da eintheilen will, wissen wir noch nicht, da der Text noch fehlt); sie können aber schon ihrer starken, in der Mitte merklich verdickten Fühler wegen nicht dorthin gehören.

Die Arten sind sehr robust gebaut, ihre Flügel dicht beschuppt. Die Männchen haben schmale gleichbreite Vorderflügel mit ziemlich gerade abgeschnittenem Saume, habbereisförmige Hinterstügel mit Hastborste, mässig lange einfärbige Fransen. Beim Weibchen sind die Flügel kürzer, den Hinterleib nur halb bedeckend; Kopf klein, wollig, etwas eingezogen; Augen klein, vorstehend; Ocellen gross; Zunge gerollt, ziemlich kurz (nach Boisdu val fehlend).

Palpen etwas aufwärts gehogen, wenig über den Kopf vorstehend, Endglied zugespitzt.

Thorax wollig, Hinterleib ziemlich stark, beim Weibe lang, mit langem Legestachel. Beine kurz, die Hinterschienen wenig länger als die Schenkel mit langen starken Wittel- und Endspornen.

Fühler unter halber Vorderrandslänge, stark, in der Mitte etwas verdickt, beim Manne mit zwei Reihen kurzer, dicker, dicht an einanderstehenden Kammzähne (bei Nana bloss gekerbt), beim Weihe mit kurzen (bei Appendicutata filzig beschuppten) Sägezähnen.

· Rippenbildung: Mittelzelle aller Flügel einfach, durch eine feine auswärts gehogene Querrippe geschlossen. Vorderflügel 12 Rippen, 2 bis 10 abgesondert, vollkommen gleich weit von einander, 11 aus dem Vorderrande der Mittelzelle entspringend, 12 frei, Hinterflügel 8 Rippen, nämlich 3 freie Innenrandsrippen (für eine gezählt); 2 bildet den Innen-, 7 den Verderrand der Mittelzelle, 3 eutspringt dicht an 2; 4, 5 u. 6 sind gleich weit von einander entfernt, 8 zieht frei aus der Wurzel.

Die Männchen fliegen bei Tage in der Sonnenhitze, setzen sich an Grashalme, Pflanzenstengel u. dgl., woran auch die Weibehen zu finden sind, und tragen die Flügel in der Reihe steil dachförmig.

Die Rippenbildung verweist die Atychien am besten nebeu Thyris und Sesia; in Flügelhaltung differiren sie aber wieder von beiden Zünften; ich glaube sie am besten hier untergebracht, und es werden wahrscheinlich auch die ersten Stände Uebereinstimmung zeigen; wenigstens ist die Puppe von Appendicutata (ich fand einst eine aus einem Grasbusche stehend, den frisch ausgeschlüpften Schmetterling darneben) ganz wie die der Sesien gebildet.

Der Name Chimaera ist nach Aggasitz 1766 bei den Fischen, 1795 bei den Mollusken vergeben; schon Boisduval macht (Icones Pag. 83) daranf aufmerksam, wollte aber den Latrelll'schen Namen Atychia nicht wieder aufnehmen, da denselben damals unser jetziges Genus Ino führte; jetzt steht der Anwendung dieses Namens kein Hinderniss mehr im Wege, und ich lasse ihn daher eintreten.

# Atychia.

#### Radiata.

Och sen heimer gibt die Wiener Gegend als Heimath au; es ist diess wohl ein Irrthum, und das einzige bekannte Stück vielleicht gar exotisch-

#### Appendiculata.

Die Männchen variiren sehr. Exemplare aus Botzen haben das Weiss auf den Hinterflügeln nur als einen grossen Punct; andere aus Sarepta haben wieder ganz einfärbig weisse Hinterflügel; letztere versaudte ich als Var. Lucida; Kindermann hat sie in allen Uebergängen bis zur gewöhnlichen Appendiculata gefunden.

#### Sezioidae.

H.-Schff. ertheilt ihnen im 2. Bde. auf Pag. 2 im 2. u. 3. Absatze, auf Pag. 18 u. 62, so wie Tab. XIII, Fig. 6, 9 u. 18 drei freie Innenrandsrippen der Hinterstügel, auf Pag. 51 aber nur zwei; letzteres ist nur bei Paranthrena, Bembecia und den kleineren Arten der Gattung Sesia der Fall; die übrigen Arten dieser Zunft haben nahe am Innenrande noch eine mehr oder weniger deutlich kurze Rippe.

Weiters werden den Hinterstügeln auf Pag. 51 sieben Rippen zugetheilt; bei obigen Figuren auf Tab. XIII sind aber nur 6 zu sehen; die Wahrheit ist, dass Rippe 7 gauz dicht am Vorderrande, fast mit 6 verbunden zieht.

### Paranthrena.

#### Brosiformis — tineiformis.

Heydenreich führt Brosiformis als fragliche Varietät von Tineiformis auf; sie unterscheidet sich aber sehr leicht davon durch die hinter der Querrippe goldfarbigen Vorderflügel und den blassgelben ersten Leibring.

Herr.-Schäffer zieht beide Arten zusammen und vermengt sie mit einander; seine Beschreibung von *tineiformts* gehört dem "ersten goldgelben (?) Leibringe" nach offenbar zu *brosiformis*.

#### Myrmosaeformis.

Diese Art zeichnet sich von den anderen verwandten durch ziemlich lange gerollte Zunge aus; sie scheint in Klein-Asien weit verbreitet; Mann fand sie bei Brussa; Kindermann hei Tokat und Diarbekir. Mir ist Myrmosaeformis nur als asiatisch bekannt; H.-Sch. gibt zwar an, dass er sie von Bischoff als in der Gegend von Constantinopel gefangen erhielt; da aber Herr Bischoff alle asiatischen Iusecten für europäische verkaufte, so glaube ich noch einigen Zweifel an ihrem Vorkommen in Europa hegen zu dürfen.

#### Sesia.

### Sunguino lenta.

Rambur hat schon eine Tengyraeformis, da dieser Name also der Herr.-Schäffer'schen Art nicht bleiben kann, so ändere ich ihn in Sanguinolenta.

#### Albiventris.

Mein einzelnes gut erhaltenes Männchen fand Herr Mann bei Brussa. Es hat den Habitus von Myopueformis, ist aber um ein Drittel kleiner, die Vorderflügel sind spitzer, Kopf und Fühler, schwarz, letztere oben violett glänzend. Palpen schneeweiss, das Endglied schwarz. Vorderflügel und Brust weiss, letztere in den Seiten blassgelb. Rücken mit drei blassgelben Streifen, Hinterleib sehr schlank, schwarz, mit einer aus undeutlichen rostgelben Fleckchen bestehenden Rückenlinie; Segment 4 führt einen stärkeren, Segment 6 einen schwächeren blassgelben Hinterrand; unten hat der ganze Körper einen schneeweissen Längsstreif. Afterbüschel lang und dünn, schwarz, mit feinem gelben Seitenstreif.

Schenkel violettglänzend, Schienen am Anfang und Ende schwarz, in der Mitte weiss, Füsse oben undeutlich hell und dunkel geringelt, unten gelblichweiss.

Vorderflügel etwas schmäler und spitzer als hei myop., die Farbe etwas bräunlicher, Querbinde und Flügelspitze wie hei genannter Art; doch sitzt erstere beiderseits auf den Innenrand auf, während sie hei myopae-formis an der inneren Seite schon auf Rippe 2 endet; der innere Glassleck ist von Rippe 2 dick durchzogen, der äussere um ein Drittel breiter als hoch, von drei dunklen Längsadern durchzogen; Querader der Hinterstügel schwächer als bei Myopaeformis, zwischen Rippe 4 und 5 haarfein.

Alle Flügel führen auf der Oberseite blass goldglänzende Atome.

Fransen braungrau, nach aussen heller; Unterseite blässer; der Vorderrand der Vorderfügel und die Flügelspitze blassgelb, letztere von dunkleren Adern durchzogen.

#### Luctuosa.

Aus der Verwandtschaft der Myopaeformis, leicht kenntlich an den fast ganz verdeckten Glasstellen der Vorderstügel und der schwarzen Randbinde der Hinterstügel. Grösse und Habitus von Myopaeformis; das ganze Geschöpf ist glänzend stahtblau, nur vor den Augen steht ein weisses Fleckchen, und die Brust führt an den Seiten einen grossen orangerothen Fleck. Kopf, Palpen, Fühler, Beine, Leib und der lange Afterbüschel stahtblau, nur die Füsse beim Manne hell und dunkel geringelt; der schlanke Hinterleib führt auf dem 4. Segmente einen zinnoberrothen Gürtel, der unten nicht zusammenschliesst; das Männchen hat auf der Unterseite Segment 4 und 5 glänzend silberweiss. Vorderstügel mit breitem schwarzblauen Vorder- und Innenrande, und doppelt so breiter Querbinde als bei Myopaeformis; an glasartigen Stellen bleihen daher der von Rippe 2 dick durchzogene Keilsteck vor, und ein kleines rundes Fleckchen hinter der Querbinde; letzteres ist wenig grösser als die Querrippe der Hinterstügel, von drei Längsadern durchzogen, die obere und untere aber ganz an der Gränze ziehend.

Die Hinterstägel führen eine schwarzblaue Randbinde, die hinter zwei

Drittel des Vorderrands beginnt und sich gegen den Inneurand zu verschmälert; die Querrippe ist sehr dick, durchaus gleich stark.

Fransen schwarzbraun, am Innenrande der Hinterstügel weisslichgrau. Die Unterseite hat dieselbe Zeichnung wie oben, die Farbe ist aber beim Manne schön glänzend, goldbraun, die Rippen dunkler Beim Weibe ist der Vorderrand nur bis zur Querrippe goldbraun, alle übrige Zeichnung dunkler braun und matter als beim Manne.

Herr Mann fand nur ein einziges ganz reines Paar dieser Sesie bei Brussa.

#### Therevaeformis.

Ehenfalls eine Eutdeckung des Herrn Mann, der sie in Mehrzahl aus Spalato und auch einige Stücke aus Brussa brachte. Diese Art liesse sich bei oberflächlicher Ansicht mit *leucospidiformis* verwechseln, die Flügel sind jedoch spitzer, der Hinterleib und die Fühler länger, letztere weit über die Querbinde der Vorderflügel hinausreichend und vor der Spitze meist weiss gesteckt, der Hinterrücken führt lange, feine, weisse Haare.

Gesicht und Palpen weiss, letztere gegen die Spitze schwärzlich. Augen weiss gerandet, Halskragen bräunlichgelb. Brust und Hüften weiss, erstere in den Seiten gelblich, Rücken mit zwei blassgelben Streifen.

Hinterleib schwarzbraun, beim Manne etwas mehr ins Brouzefarbe ziehend. Der Mann führt eine Reihe undeutlicher gelber Längsfleckehen über den Hinterleib; an meinen vier Weibehen bemerke ich keine Spur davon. Segment 4 u. 6 haben in beiden Geschlechtern feine weisse Hinterränder, die unten nicht zusammenschliessen. Der Afterbüschel ist beim Manne oben schwarzblau mit feinen gelblichweissen Seitenstreifen, unten in der Mitte gelb, beim Weibe ganz schwarzbraun, nur bei einem Exemplare finde ich einige weissgelbe Haare eingemengt.

Beine violettbraun. Schienen in der Mitte und am Ende weiss gesleckt, nach aussen ganz weiss behaart.

Die Vorderstügel haben die gewöhnlichen Glasstellen; der Keilsteck ist von Rippe 2 dicht durchzogen, beim Weibe der Raum zwischen Rippe 3 und dem Innenrande gewöhnlich ganz beschuppt; der runde Glassieck ist höher als breit, von vier Längsadern durchzogen. Vorder- und Innenrand, Querbinde und Flügelspitze sind schwarzbraun, letztere im Innenraume beim Manne mehr, beim Weibe weniger weisslich oder blassgelb beschuppt, was auf der Unterseite bei heiden Geschlechtern deutlicher zu sehen ist.

Querrippe der Hinterstügel ziemlich stark, zwischen Rippe 4 und 5 schwächer, bei einem Weihehen aber auch da gleich stark.

Fransen schwarzgrau, am Innenrande der Hinterflügel weiss.

Die Unterseite hat dieselbe Zeichnung, wie oben, nur ist der Vorderrand der Vorderstügel blassgelb.

Zwei Spalatriner Männchen zeichnen sich durch entschieden aschgrauen Ton der Färbung aus.

### Leucospidiformis - Fenusaeformis.

Herr.-Schäffer erklärt Fenusaeformis für Leucopsiformis Esper als "nach dessen Abbildung und Beschreibung gar nicht zu verkennende Art, leicht kenntlich an der haarfeinen Querrippe der Hinterflügel." Abgesehen davon, dass Esper bei seiner Sesie die Gegend von Ofen als Heimat angibt, Fenusaeformis aber in Kleinasien und auf Candia vorkommt, ist auch Esper's Figur und Beschreibung so verschieden, dass ausser Herrn Herr.-Schäffer sie gewiss Niemand auf Fenusaeformis deuten wird.

Ueber das Geschlecht seiner Sesie erwähnt Esper nichts, aber et nennt "die Flügel schwarzbraun, nur zwei schmale Fleckchen unbedeckt gelassen, durch eine schwarze Querbinde getrennt, das Bruststück mit 2 weissen Streifen, der Hinterleib mit einem einzigen derlei Gürtel, über den Rücken eine gelbliche Linie, die Füsse in der Mitte und der Länge sind von weisser Farbe, der ausgebreitete Haarbüschel schwarzbraun." Die Abbildung zeigt auf den Vorderfügeln den keilförmigen Glassleck ganz deutlich, den runden von zwei Längsadern durchzogen, in der schwarzen Flügelspitze vor dem Saume eine graue Stelle, die Hinterfügel eine starke Querrippe und gerundeten Innenwinkel.

Alles diess passt genau auf eine Sesie, die Herr Stentz in Mehrzahl bei Botzen um Eichbüsche fliegend gefangen, nur zeigt sich bei reinen Exemplaren auf dem 4. und 6. Segmente ein feiner, unten nicht schliessender Gürtel oder Hinterrand; da die Stücke meist ölig werden, so sind diese Gürtel mauchmal schwach oder gar nicht zu sehen.

Der Afterbüschel des Mannes führt in der Mitte und an den Seiten eine Ausserst seine weisse Linie, beim Weibe nur auf der Oberseite einige weissliche Haare, die sich sehr leicht verlieren; bei einem sonst sehr wohl erhaltenen Männchen sehlen sie ganz.

Die Hinterschienen sind in der Mitte und am Ende weiss gesteckt, an der Aussenseite 3/3 oder mehr der Länge nach ganz weiss behaart. Die mähnlichen Fühler sind gewimpert.

Ein ganz gut erkaltenes Männchen von Leucopsiformis erklärt Herr.-Schäffer im Text (Pag. 73) für ein gestogenes Exemplar der himmelweit verschiedenen Alysoniformis.

Fenusaeformis (Leucopsiformis H.-Sch.) hat nun allerdings eine haarfeine Querrippe der Hinterlügel, aber Esper's Figur hat sie nicht, und warum drückt sie Esper bei Apiformis und anderen Arten, wo sie wirk-lich haarfein ist, aus? Die Art hat aber noch allerlei andere, in die Augen fällende Verschiedenheiten, und wir wollen zuerst die von H.-Sch. selbst angegebenen vornehmen:

Die "sehr schmalen Vorderstügel" kommen einmal der Esper'schen Art nicht zu, denn sie hat sie ehen nicht schmäler, als alle verwandten Arten; der "Fleck der Brustseiten ist lebhast gelb," Esper nennt die Brust weiss. "Alles Weiss mit geringer Hinneigung zum Gelb, frische Stücke mit zerstreuten Goldschuppen auf den Flügeln," Alles nicht bei Leucopsiformis.

Fenusaeformis hat aber noch andere Unterschiede; reine Stücke zeigen statt des Weiss ein ganz entschiedenes Gelb, so lehhaft wie hei Thyreiformis; die Beine sind fast ganz stahlblau, nur in der Mitte der Schienen und an den Tarsen gelb geringelt, der Afterbüschel ist an den Seiten gelb, der Hinterleib hat auf dem 2., 4. und 6. Segmente gelbe Ringe, die unten zusammenschliessen. Die Hinterfügel haben eine von allen Sesien — Hylaeiformis etwa ausgenommen — verschiedene Form, weder bei H - Sch's. Figur ausgedrückt, noch im Text erwähnt; ihr Innenrand zieht nämlich ganz gerade, parallel mit Rippe 1b, eben so gerade setzt sich der Saum zum Vorderrande fort; es bildet sich dadurch eine Ecke am Innenwinkel und die Flügel erhalten ein mehr dreieckiges Ansehen, während alle anderen Sesien gerundeten Innenwinkel und bauchigen Saum haben.

Eben so wenig stimmt die Zeichnung mit Esper's Figur; der daselbst angegehene keilförmige Glassieck der Vorderfügel ist bei Fenusaeformis ein undentlicher Wisch oder fehlt ganz, der runde ist nur von einer Längsader durchzogen und gegen den Saum finden sich wohl bräunliche, aber nicht aschgraue Schuppen. Fenusaeformis und Thyreiformis sind auch bis jetzt die einzigen bekannten Arten des Genus Sesia, deren Männer ungewimperte Fühler haben.

Herr.-Sch. liefert Fig. 83 noch eine Leucopsiformis (derzeit noch ohne Text), die sich wohl besser mit Esper's Figur vergleicht, aber auch nicht dazu gehören kann, da sie ganz weisse Beine und einen weissen Rückenstreif zeigt.

Auf die unrichtige Namenbildung von Leucopstformis hat schon Zeller (Isis 1847 bei Aerifrons) aufmerksam gemacht; da die Fabrizische Hymenopteren-Gattung Leucopsis heisst, so muss die Sesie Leucopsidiformis genannt werden.

Fenusaesormis wurde von Dr. Frivaldsky als Foenisormis verschickt, und Herr.-Sch. anderte den Namen, da er ihn für unrichtig gebildet hielt, in Foenusaesormis. Der Name Foenisormis kann der Art nicht mehr zurückgegeben werden, da ihn H.-Sch. inzwischen für eine andere Art verbrauchte, Foenusaesormis ist aber unrichtig, denn die Hymenopteren-Gattung heisst Kenusa.

#### Ceriae formis.

Diese Art steht der Muscaeformis zunächst, kommt im Habitus ganz damit überein und hat auch in der Zeichnung die nächste Achulichkeit.

Grösse von Muscaef. oder etwas darüber. Körper schwarz, Thorax mit drei gelben Streifen. Hinterleib beim Manne mit weissgelben., unten zusammenschliessenden Hinterrändern des 2., 4., 6. und 7. Segmentes, beim Weibe oben Segment 2, 4 und 6, unten jedes Segment gerandet. Afterbüschel beim Manne oben schwarz mit feinem gelben Mittelstreif, unten gelb, beim Weibe oben in der Mitte mit zwei blassgelben Strichen, unten in der Mitte goldgelb.

Augen vorne weiss gerandet, Halskragen rostgelb. Fühler oben stahlblau, violett glänzend, unten rostbraun, gegen die Spitze dunkler. Palpen weiss, nur gegen die Spitze zu aussen mit wenigen — beim Weibe noch spärlicheren — schwarzen Haaren. Vorderhüften weiss, höchstens mit ganz geringem gelblichen Stich, Brust hellgelb. Schenkel violettblau, aussen gelb beschuppt; Schienen verhältnissmässig stark, dicht und abstehend behaart (wie bei Muscaef.), violett in der Mitte und am Ende blassgelb; Füsse gelb.

Die Vorderflügel führen an der Basis ein blassgelbes Fleckchen und haben die Zeichnung von Muscaef., aber ein viel tieferes Braun; der äussere Glassleck ist in beiden Geschlechtern nur von zwei Längsadern durchzogen und beim Weibe kreisrund. (Mein Muscaef. Männchen hat 4, das Weibchen 2 Längsadern, und der äussere Glassleck ist beim Weibe viel breiter, als hoch.)

Hinterstügel wie bei Muscaeformis.

Fransen viel dunkler, auf den Hinterflügeln an der Innenrandsbasis weiss.

Unterseite wie bei Muscaef., nur die Vorderstügelspitze dunkler, nach innen schärfer begrenzt, in der Mitte spärlicher gelb. Auch diese Sesie ist eine Entdeckung des Herrn Mann, der sie in wenigen Exemplaren aus Brussa brachte; ich vermuthete darin Anettata Zeller, sie ist aber nach Herrn Zeller's Bericht, dem ich diese Art mittheilte, davon verschieden.

### Doleriformis.

H.-Sch. liefert uns Fig. 22, 38 und 49 eine *Doleriformis*. Zur letzten Figur ist zur Zeit noch kein Text, dass sie aber unmöglich zu den beiden ersten gehören kann, zeigt der blosse Anblick, auch besitze ich ein Männchen von *Dolerif*. 49; H.-Sch. hat es mir als "zu keiner bekannten Art passend" bestimmt; es ist diese Art schou darin von Fig. 23 und 38 verschieden, dass auf der Unterseite die Gürtel zusammenschliessen.

H.-Sch. hat nur ein Weib abgebildet, mein Männchen ist wenig davon verschieden; es hat auf jedem Segmente einen gelben Ring, so breit wie bei Ichneumonif. Weib; das Weibchen hat sie nur auf dem 2., 4. und 6. Segmente deutlich, doch zeigen auch die übrigen Segmente gelbe Schuppen auf den Hinterrändern und auf der Unterseite ist jedes gelb gerandet.

Meine zwei Exemplare dieser Art sind aus Amasia; von Dolerif. 22 und 38 besitze ich 5 Männchen und 2 Weibchen aus Brussa, Amasia und Diarbekir; ein Männchen erhielt ich auch vom sel. alten Kindermann als Philanthif. unter Fiumaner Sachen, es kann aber auch hei Ofen gesammelt worden sein.

### Stelidiformis.

Freyer hat diese Art so undeutlich beschrieben (er gibt nicht einmal das Geschlecht an) und abgebildet, dass es gar nicht zu wundern ist, wenn sie verkannt wurde. H.-Sch. citirt sie fraglich bei seiner *Doteriformis* und

hält die Figur für männlich, Zeller deutet (Isis 1847, Pag. 406) eine von ihm aus Sicilien gebrachte Art darauf; dass keiner der beiden Autoren die Freyer'sche Art vor sich hatte, geht aus der Beschreibung des Afterbüschels, den Freyer bei seiner Sesie schwarz nennt, der aber bei Herr.-Schäffer's und Zeller's Art braun, gelb getheilt ist, hervor. Herr Zeller war so freundlich, mir ein Exemplar der von ihm entdeckten Art mitzutheilen, und ich erlaube mir, sie nach ihm zu benennen. Ich besitze ein Weibehen einer Sesie, wozu Freyer's Figur sicher gehört. (Herr Zeller hatte es in Händen und ist derselben Meinung.) H.-Sch. hat es als Unicincta abgebildet und mir früher brieflich als Euceraeformis bestimmt.

Als Mann zu Stetidif. gehört sicher leteropus Z., H.-Sch. 86; auf den ersten Anblick scheint dieselbe allerdings verschieden, bei näherem Vergleich findet sich aber eben weiter keine Differenz, als die gewöhnlichen Geschlechtsunterschiede der verwandten Sesien, nämlich dunklere Farbe und weniger Glasraum der Vorderfügel und breiterer Afterbusch der Weiber. Da Herr Zeller von seiner leteropus nur den Mann kannte, so konnte er 'Freyer's Figur unmöglich darauf deuten; hätte er auch ein Weib gehabt, so würde er sie gewiss erkannt haben. Meine 3 Exemplare brachte Herr Mann aus Fiume.

#### Philanthiformis.

Exemplare, die mit *Braconiformis* H - Sch. auf's genaueste übereinstimmen, wurden mir von ihm selbst als *Philanthiformis* bestimmt, ich ziehe daher beide Arten zusammen.

H.-Sch's. Abbildungen zeigen auch ausser weisserer Farbe und stärkerer Querrippe der Hintersügel bei *Philanthif* keinen Unterschied und eben so weuig ist aus den Beschreibungen einer zu entuehmen; so blass wie H.-Sch's. Figurer sah ich übrigens *Philanthif*. noch nie.

### Doryceraeformis.

Ich kenne nur ein Männchen dieser Art, Kindermann fand es bei Diarbekir. Es hat einige Achnlichkeit mit Astaliformis, ist aber etwas robusier gebaut.

Gesicht weisslich, Augen weiss umrandet, Palpen und Brust weisslichgelb, erstere an den Aussenseiten schwärzlich. Halskragen rostgelb, Thorax mit 3 gelben Streifen. Beine und Fühler wie bei Astatiformis, letztere aber etwas stärker. Die Leibringe sind wie bei dieser Art, eben so staubig gelb, undeutlich begrenzt und unten zusammenschliessend, der Afterbüschel ganz goldgelb, nur auf der Oberseite mit seinem schwarzen Seitenstreif.

Vorderflügel wie hei Astatif. geformt, Vorder - Innenrand und Flügelspitze staubig gelb; an letzterer ist die Art leicht kenntlich, da sie bei
Astatif. nur in der Mitte gelb ausgefüllt und von dunklen Adern durchzogen,
nach innen schwarzgrau begrenzt ist; bei Doryceraeformis fehlt diese Be-

Digitized by Google

grenzung und die Adern sind kaum sichtbar dunkler, die Flügelspitze ist auf Ober- und Unterseite einfärbig gelb.

Die Querbinde ist innen schwarz, an der äusseren Hälfte gelb, der runde Glassieck von 3 (bei Astatif. 4) Rippen durchzogen; Franzen und Querrippe der Hinterstügel wie bei Astatiformis.

Uroceriformis kenne ich nicht, aber nach H.-Sch's. Figur kann es nicht meine Art sein, denn sie zeigt schwarzen Vorderrand der Vorderflügel, schwarze Franzen, schwarz gesteckte Beine.

#### Mannii.

Ebenfalls eine Entdeckung des Herrn Mann, aus Brussa; am ersten noch mit *Philanthiformis* zu vergleichen, aber viel plumper, gedrungener, Hinterleib und Flügel viel kürzer, letztere breiter und runder.

Gesicht, Brust und Palpen lebhaft goldgelb, letztere beim Manne nach unten schwärzlich behaart, Augen blassgelb gerandet.

Halskragen und 2 Rückenstreifen bräunlichgelb, Fühler (beim Manne stark gewimpert) oben violett, unten bräunlich.

Hinterleib schwarz, mit einer aus abgesetzten hochgelben Fleckchen bestehenden Rückenlinie und auf der Oberseite weissgelben Hinterrande des 2., 4. und 6. Segmentes, unten ganz schwarz; an den Seiten führt jedes Segment ein beim Manne citron-, beim Weibe goldgelbes Fleckchen.

Afterbüschel sehr dicht, beim Manne auf Ober- und Unterseite in der Mitte ganz schwarz, oben zu beiden Seiten ein feiner gelber Längsstreif, die Aussentheile schwarz, beim Weibe einfärbig schwarz. (Ein Weibchen hat ihn auseinander getheilt und zeigt einige goldgelbe Haare dazwischen; es hat auch einige Eier am After hängen; sie sind braun und länglich, in Form und Farbe dem Cocon von Bomb. quercus ähnlich.) Beine stärker, als bei Philanthiformis, blauschwarz, die Schienen in der Mitte goldgelb, die Füsse blauschwarz, ganz gelb oder geringelt.

Vorderflügel mit glasartigem Keilfleck an der Wurzel, breiter, schwarzer Querbinde und rundem, von 3 Längsadern durchzogenen Glasfleck; letzterer ist viel höher als breit, die durchziehenden Adern manchmal gelb bestäubt, die oberste und unterste Zelle meist ganz gelb ausgefüllt. Flügelspitze schwarz mit 3 goldgelben Fleckchen in der Mitte, Vorder- und Innenrand schwarz, letzterer breit.

Querrippe der Hinterstügel zsemlich gleich dick, wie bei Cuticiformis. Franzen aller Flügel sehr breit, oben und unten grauschwarz, am Innenrande der Hinterstügel gelb, Unterseite ziemlich wie oben, die Vorderstügel mit mehr Gelb in der Spitze.

#### Allantiformis.

Banchiformis Hübner lässt sich nur auf diese Art deuten, mag aber den fehlenden Füssen nach zu urtheilen nach einem ganz schlechten Exemplar gemacht sein. Attantif. wurde schon mehrmals um Wien gefangen; sie ist weit verbreitet, in Dalmatien, am Ural, im Orient und Sicilien, scheint aber immer ziemlich einzeln vorzukommen.

#### Mamertina.

Herr Zeller kennt nur den Mann dieser Sesie, von Megittueformis ist bis jetzt nur das Weib bekannt; es ist nicht unmöglich, dass Beides nur die verschiedenen Geschlechter Einer Art sind.

Meine 2 Männchen fing Herr Mann bei Spalato.

### Lomatiaeformis.

Eine ausgezeichnete Art, mir von Kindermann in 2 Männchen aus Diarbekir mitgetheilt, leicht kenntlich an der weissgrauen Wolle auf Stirn und Thorax.

Grösse über Ichneumoniformis, Habitus so ziemlich mit dieser oder Cynipiformis zu vergleichen.

Gesicht, Stirn und Thorax mit schmutzig weissgrauen, wolligen Haaren besetzt, letztere ohne Streifen, Brust blassgelb.

Palpen wie bei *Tabaniformis* gebildet, das erste Glied nämlich mit langen abstehenden, vorn gerade abgestutzten borstigen Haaren besetzt, das mittlere Glied mit etwas kürzeren Borsten, das Endglied dünn, spitz, anliegend beschuppt; die Farbe ist blassgelb, die Borsten der Aussenseite sind schwarz.

Fühler blauschwarz, unten an der Wurzel braun, die Wimpern sehr stark; Hinterleib schwarz, auf jedem Segmente ein schmutzig gelber Gürtel, der 2., 4. und 6. der breiteste; unten schliessen sie zusammen, sind aber schmäler.

Afterbüschel gelb mit 2 ziemlich schmalen schwarzen Streifen, Schenkel blauschwarz, grauwollig, Schienen dicht behaart, am Anfange und Ende
blauschwarz, sonst fahl gelb, Spornen und Füsse gelb. Vorderfügel breiter
und runder, als bei Ichneumonif., mit blassgelbem Fleckchen an der Basis;
ihr Vorderrand, so wie die breiten Franzen aller Flügel graubraun, ihr
Innenrand gelbbraun, die Querbinde ziemlich breit, die innere Hälfte graubraun, die äussere fahl orange; hinter ihr ist der ganze Raum bis zur Flügelspitze gläsern, nur am Saume wenig grau beschuppt.

Querrippe der Hinterstügel zwischen Rippe 4 und 5 wenig stärker, als hei Ichneumoniformis.

Die Unterseite gleicht der oberen, doch sind auf den Vorderflügeln, Vorder- und Aussenrand, so wie die äussere Hälfte der Querbinde blass schwefelgelb.

# Miniacea - Chrysidiformis.

Minianiformis — ein von Herrn Freyer ehen so unglücklich gehildeter Name, wie Schmidtiformis, den ich daher in Miniacea ändere – kann

nicht Chrysidif. Var. sein, wie H.-Sch. will; es ist um so mehr zu wundern, dass er beide Arten zusammenzieht, da eben an seinen Abbildungen die Unterschiede Beider ganz gut ausgedrückt sind; in der Beschreibung sind freilich Beide sichtlich vermischt.

Chrystdif. (H.-Sch. Fig. 54) ist sehr plump, kurz gehaut, die Vorderflügel breit mit abgeru deter Spitze, dunkel safrauroth, in der Flügelspitze
und am Saume schwärzlichgrau, das Schwarzgrau nach innen nicht scharf
begrenzt. Die Querbinde ist an der inneren Hälfte schwarz, an der äusseren
roth, das Schwarz an der Innenseite scharf vom glasigen Keilfleck geschieden; als Gürtel finde ich an meinen 4 gut erhaltenen Exemplaren nur schmale
weisslichgelbe, metallglänzende Hinterränder des 4. und 6. Segmentes.

Miniaces hat lange schmale Vorderflügel mit scharf vortretender Spitze; die Farbe ist mennigroth, an der Flügelspitze und dem Saume tief schwarz, das Schwarz nach innen nicht versliessend. Die Mittelbinde ist breit, ganz schwarz; meist beiderseits mennigroth umzogen, was aber zuweilen, dann aber auch an Innen- und Aussenseite fehlt.

Der Hinterleib führt auf dem 2., 4. und 6., beim Manne auch auf dem 7. Segmente ziemlich breite schwefelgelbe Gürtel ohne den eigenthümlichen Metallglanz von Chrysidif.; beim Manne zeigen sich auch auf den übrigen Segmenten Anfänge von Gürteln. Der Hinterrücken hat schwefelgelbe Längshaare, wovon ich an meinen Exemplaren von Chrysidif. keine Spur finde.

H.-Sch's. Figuren haben zu runde Flügel und scheinen nach gestogenen Exemplaren gemacht. Dr. Frivaldsky sandte mir die Art als Elampiformis, welcher Name aber jetzt von H.-Sch. für eine andere Art verbraucht ist.

Var. Pepsiformis ist nur halb so gross, als Miniacea, soust aber nicht verschieden; Herr Mann fing Beide untereinander bei Brussa.

#### Schmidtii - Prosopiformis.

Halictiformis H.-Sch. ist Prosopiformis, und ich habe sie auch Herrn H.-Sch. unter letzterem Namen mitgetheilt.

H.-Sch. scheint den Unterschied Beider in den mehr oder weniger grossen Glasstellen der Vorderflügel zu suchen, aber diess giht hier kein constantes Merkmal, eben so wenig die mehr oder weniger scharfe schwarze Saumlinie; die Glasstellen sind von der hlutrothen Farbe mehr oder weniger, manchmal ganz verdrängt. Schmidtii und Prosopif. vermengt H.-Sch. miteinander, wie schon aus der bei letzterer citirten Schmidtiiformis Freyer hervorgeht. Prosopiformis hat den Hinterleih einfärhig stahlgrün ohne Gürtel (auch Ochsh. nennt ihn ungeseckt), Schmidtii dagegen den Hinterrand des 4., manchmal auch 6. Segmentes fein weisslichgelb, sonst ist wenig Unterschied H.-Sch's. Prosopiformis Fig. 33 ist sonach eine sichere Schmidtii, seine Beschreibung auf Pag. 78 dürfte zu Prosopiformis gehören; bei der auf Pag. 68 sind aber heide Arten vermengt

Ochsenheimer nennt die Palpen von Prosopif. aben und einwärts

glänzend schneeweiss, und sie sind es auch gewöhnlich; ein Männchen aus Amasia hat aber Palpen und Hüftstücke ganz schwarz, ist jedoch sonst in gar nichts verschieden.

# Macroglossa — Pterogon.

Beide Genera zieht H. - Schff. mit Uurecht zusammen.

Abgesehen davon, dass Macroytossa bei Tage, Pteroyon in der Dämmerung fliegt, erstere Gattung ganzrandige, letztere ausgezackte Flügel hat, ist auch der Körperbau total verschieden.

Die Macroglossen sind schlank, etwas flach gedrückt, ihr ganzer Körper mit kurzen, glatt anliegenden Schuppen besetzt; Pterogon ist plump, dicht wollig behaart, nicht flach gedrückt; der Thorax fällt vorne mehr gerade ab, der Halskragen ist aufgestellt, scheibenförmig. Bei Macroglosse liegt der Halskragen flach auf die Schulterdecken auf, die Stirne ist äusserst flach (hei Pterogon fällt sie vorne steil ab). Auch der Hinterleib beider Gattungen ist ganz verschieden geformt.

Wie Heydenreich augeht, Gorgon zu Pterogon, Genotherae aber zu Macroglossa zu ziehen, kann ich nicht begreifen, eben so wenig ist es zu billigen, dass er den Namen Gorgon wieder einführen will, wo doch Boisduval im Index meth. darauf aufmerksam macht, dass dieser Name schon von Cramer einer exol. Pterogon-Art zugetheilt wurde.

# Deilephila - Sphinx.

H - Schff zieht diese beiden Gattungen zusammen, sie können aber fortbestehen, da wenigstens die Puppen verschieden gebildet sind

### Tithymali - Eupkorbiae.

Die Raupe von Euphorbiae kommt in Spanien und Algier in fast ganz hellgelber Grundfarbe mit rothem Kopfe vor, liefert aber den gewöhnlichen Schmetterling; man hat solchen mehrseitig als Tithymati verkauft; Tithymati ist allerdings eine weit verschiedene Art kommt aber nicht in Spanien (wie Boisd. fraglich, H.-Sch. aber gewiss angibt), sondern auf Madeira vor.

Die bei Heydenreich aufgeführte Phileuphorbiae Mützel kenne ich nicht, dass es aher keine eigene Art, dürfte ausgemacht sein.

Oh Esulae aus der Reihe der Arten zu streichen, steht noch zu bezweifeln; allerdings sind viele gefärhte Euphorbiae dafür verkauft worden, ich sah aber vor vielen Jahren zwei Stücke, an denen ich durchaus keine Fälschung bemerken konnte.

# Hippophaës - Vespertilio.

Als Bastard von Beiden werden — und wahrscheinlich auch mit Becht — Epilobii und Vespertitioides abgeleitet, sie können aber dann auch nicht, wie bisher geschehen, als eigene Arten angeführt werden.

#### Ligustri.

Spireae Esp. (in Boisd. Index steht irrig Hübner) ist ein kleines Exemplar von Ligustri.

#### Smerinthus — Laothoë.

Smerinthus Abth. A. hat Mittel- und Endspornen, Abth. B. bloss Endspornen der Hinterschienen.

Bei Laothoë fehlt die Hafthorste der Hinterfügel, auch ist die Flügelform verschieden von Smerinthus. Ob die Hafthorste auch bei Tremulae fehlt, kann ich freilich nicht bestimmt sagen, doch ist es zu vermuthen.

#### Kindermannii.

Von dieser schönen Art fand Kindermann zwei Paare in Begattung 15 Stunden westlich von Diarbekir, wo das Gebirge bei Argana Maden anfängt; in der Gegend standen bloss einige Weidenbäume, es ist also die Raupe darauf zu vermuthen.

Kindermannii ist etwas grösser, als Ocellata, und hat hinsichtlich der wolkigen Zeichnung der Vorder- und der carmoisiurothen Färbung der Hinterflügel die nächste Aehylichkeit mit derselben, Flügelform und Auszackung ist aber wie hei Tillae, letztere auf den Vorderflügeln am Innenwinkel und auf Rippe 3 eckiger Die Franzen der Vorderflügel sind braun, die der hinteren weiss.

Kopf, Palpen und Thorax\*wie bei Ocellata, letzterer über die Mitte eben so tief braun; Hinterleib bräunlichgrau, die Segmente hinten fein weiss gerandet; Fühler wie bei Ocellata gebildet, nur etwas stärker, ihre Unterseite dunkelbraun.

Die Vordersligel sind fahl aschgrau mit hellerem Mondseck in der Mitte; vor demselhen zieht vom ersten Drittel des Vorderrandes ein tief brauner Schattenstreif, der auf Rippe 2 eine scharfe Ecke nach aussen macht und sich dann wieder nach innen wendet; zwischen diesem Schattenstreife und der Wurzel ist das ganze Feld aschgrau mit einem helleren Bogenstreif durch die Mitte. Das Feld hinter dem braunen Schatten ist hellgrau und braun gewölkt, mitten bindenartig gewässert; an den Winkel des braunen Schattenstreises stösst ein hellgrauer Wisch, greiter als bei Ocellata; von der Flügelspitze geht ein weissgrauer Zacken, der auf Rippe 2 einen tiesen Zahn auswärts macht und sodann in die Grundsarbe übergeht; am Saume ziehen braune Flecken, ungefähr wie bei Ocellata.

Die Hinterstügel sind carmoisinroth, im mittleren Drittel am hellsten, an der Wurzel dunkler, gegen aussen bräunlich. Sie haben an derselben Stelle wie Ocellata eine ähnliche Zeichnung, die aber nicht augenförmig, sondern ein vom Innenrande bis zu Rippe 3 ziehender dunkler, von zwei hellblauen Streisen durchzogener, oben von einem halbmondförmigen schwarzen Flecken begrenzter Längswisch ist.

Die Unterseite ist hell und dunkel gebäudert, wie bei Ocellata, die Vorderflügel in der Mitte carmolsinroth.

## Naclia.

### Hyalina.

Die von Zeller in der Isis 1847 unter den kleinasiatischen Schmetterlingen aufgeführte Punctata kann schon wegen der Glasstellen der Hinterflügel nicht zu Punctata gehören, auch ist mir nicht bekannt, dass sich eine andere Art, als Hyalina in Kleinasien findet.

## Zygaena.

### Rubicundus - Minos.

Heydenreich zieht Polygalae Esper als Synonym zu Rubicundus. Wäre diess richtig, so hätte der Esper'sche Name einzutreten. Polygalae kann aber auch nicht einmal fragweise angezogen werden, da Esper bei seiner Zygaena Brauenheim bei Frankfurt als Fundort angibt, Rubicundus aber nur im Römischen und in Kleinasien vorkommt; eher dürste Polygalae noch zu Heringii Z. gehören, da ihr im Texte feurigeres Roth, im Gegensatze zur dünnen Beschuppung von Pilosellae (Minos) zugetheilt wird. Ob Heringii eigene Art, wage ich nach meinen 2 Männchen nicht zu entscheiden; scharfen Unterschied von Minos finde ich keinen.

Nubigena Mann vom Pasterz-Gletscher besitze ich nur in einem einzigen Männchen; es hat sehr dünne Beschuppung (ähnlich der Exutans), das Roth ist blass carmoisin, der Saum der Hinterstügel bauchiger; sollten diese Merkmale in beiden Geschlechtern constant bleiben, so könnte Nubigena füglich als eigene Art aufgestellt werden; zu beobachten wäre aber noch, ob Minos auch in den Zwischenregionen vorkommt, und wie sie daselbst ändert.

#### Scabiosae - Brizae.

Dass Scabiosae Hb., Fig. 6, zu Brizae gehört, hat Hübner selbst im Texte verbessert, was Herr.-Schäffer übersehen hat.

#### Pluto.

Och sen heimer nennt die Fühler weniger verdickt, als bei Minos; sie sind aber an meinen zwei Stücken, welche ich hier gefangen, noch dicker und plumper, und auch H.-Schff. bildet sie in Fig. 93 so ab. Die echte Ptuto muss ich wohl haben, da ausser der gemeinen Minos keine ihr nahestehende Art um Wien vorkommt.

So genau auch meine *Ptuto* mit Herr.-Schäffer's Fig. 93 stimmt, so wenig vergleicht sie sich mit der von Ochsenheimer citirten *Pythia* Hb.; ob diese nicht doch vielleicht zu *Pythia* Fab. (*Minos* S. V.) gehört?

H. - Schff. liefert Fig. 107 noch eine "Pluto Treitschke," zu der

noch der Text fehlt, die aber den Fühlern, Flügelform und Zeichnung nach unmöglich mit Fig. 93 zusammengehören kann.

### Freyeri.

Die Artrechte von *Triptolemus* Freyer sind nunmehr wohl festgestellt; da aber die Freyer'sche Art nicht die Hübner'sche ist, so kann sie auch nicht deren Namen tragen; ich ändere ihn daher in obigen.

#### Punctum.

Kefersteinii H.-Sch. ist nur Var. mit etwas mehr Roth auf den Vorderfügeln; sie kommt aus Sicilien, Candia und Kleinasien.

## Dalmatina - Contaminei.

Keferstein zieht die mir unbekannte Datmatina zu Punctum, wozu sie aber dem kurzen oberen Wurzelslecken nach nicht gehören kann.
Boisduval erklärt sie in den Icones, Pag. 45, für eine wahrscheinliche
Var. von Scubiosae, doch zeigt damit die Abbildung gar keine Aehnlichkeit.
Der kleine rothe Fleck, der sich bei einigen Zygaenen zwischen den beiden
Wurzelstriemen eingekeilt findet, soll bei Datmatina dem Texte und der Figur nach ober der Vorderrandrippe stehen, was mir nicht recht glaublich
scheint. Die Fühler zeigen den Icones nach "pas de difference" von Scabiosae, dem Ind. meth. nach soll der Unterschied in den "Antennis mutto
crassioribus fere ut in Z. punctum" liegen, welcher Widerspruch die Artrechte noch mehr verdächtiget.

Im Index meth. wird noch eine Var. Vanadenis aus Südspanien ohne nähere Bezeichnung erwähnt, die auch Niemand kennt; ich fand in Andalusien wohl Contaminei, aber sonst keine hieher gehörige Art.

Datmatina H. - Sch., Fig. 59 u. 60, ist eine sichere Contaminei; sie differirt auch von der Fig. 1 abgebildeten Contaminei in weiter nichts, als dass im inneren Winkel der Mittelzelle noch ein kleines rothes Fleckchen steht; dasselbe ist auch bei Surpedon bald vorhanden, bald fehlend, kann also keinen specifischen Charakter abgeben.

H. - Schiff. erklärt seine *Datmatina*, Fig. 59 u. 60, für kaum verschieden von *Punctum*, dass sie aber dazu nicht gehört, beweist schou der kurze obere Wurzelfleck der Vorderfügel.

Contaminei soll nach Boisduval zuweilen mit rothem Gürtel vorkommen, was ich mit Hrn. Zeller bezweifeln möchte.

## Sarpedon — Balearica.

H. -Schff. trenut beide als eigene Arten; ich aber kann weder an seinen Beschreibungen noch Abbildungen einen genügenden Unterschied finden; bei geflogenen Exemplaren ist die Grundfarbe immer mehr graugrün, das Roth gelber.

Boisduval führt Batearica in den Icones als eigene Art, in Index meth. als Sarpedon Var. auf, vergleicht sie aber sonderbarerweise immer mit Punctum, mit der sie doch weder in der Natur, noch in Boisduval's Figur Aehnlichkeit zeigt.

Ich kann in Balearica nicht einmal eine Var. sehen, und erhielt aus Frankreich unter diesem Namen immer nur ganz gewöhnliche Sarpedon; auch meine in Andalusien gesammelten Stücke differiren nicht im Geringsten; nur die geslogenen sind so gelbroth, wie Boisduval's Figur.

## Cynarae.

Exemplare mit etwas schwächerem Gürtel aus der Gegend von Botzen verschickte Herr Stentz als Genistae. Herrich - Schäffer und Heydenreich Wollen darin Dakurica B. sehen, die ich zwar nicht kenne, die aber Boisduval (Icones Pag 57) selbst für eine mögliche Varietät von Meliloti erklärt, und die also nicht hierher gehören kann.

### Achilleae.

Bettidis und Viciae H.b. werden gewöhnlich als Var. von Achitteae Esper angeführt, sind aber nur die beiden Geschlechter dieser Art.

Janthina B. ziehe ich ohne Bedenken hierher; sie ist von der gewöhnlichen Achilleae nur durch mehr stahlblaue Grundfarbe und ein wenig kleinere rothe Flecken verschieden.

Kine weitere ganz unerhebliche Var. ist Cytisi Freyer, die ausser am Vorderrande ausgeslossenen oberen Wurzelsiecken gar keinen Unterschied von der gewöhnlichen Art zeigt; Herr Freyer will darin Cytisi Hbr. (Filipendulae Var.) sehen, mit der auch nicht ein Fleck übereinstimmt; auch Heydenreich zieht sie zu Filipendulae.

#### Meliloti.

Variirt sehr; sie kommt 5 u. 6feckig, mit schmalem und breitem Rande der Hinterstögel, mit und ohne rothen Gürtel, in Grusien in beträchtlicher Grösse, und da mit der Var. Stentzii Freyer untermischt, vor. Stentzii H.-Sch.—von der er keine Heimath angibt, sie mit Peucedani vergleicht, mit der sie keine Aehnlichkeit hat, und die er anders hätte nennen sollen — kenne ich nicht; die Abbildung zeigt schmälere Vorderstügel, sechs Flecken und einen rothen Gürtel; die Unterseite soll getreunte Flecken haben, was aber auch bei Meliloti vorkommt. Sollte sich wirklich eine andere Art herausstellen, so hätte sie eine Umtaufung zu erleiden, denn Stentzii hat zuerst Freyer aufgestellt, nicht H.-Schff., wie man nach dessen Bemerkung Pag. 36 glauben möchte.

#### Angelicae.

H.-Sch. sagt, dass diese Art bei Regensburg bald fünf-, bald sechsfleckig vorkommen; letzteres ist aber bei Angelica nie der Fall.

H.-Schffr's. Zygaene ist nicht die Ochsenheimer'sche, und möchte ich sie für Hippocrepidis halten, die nach seiner Angabe bei Regensburg nicht vorkommen soll. Meine Meinung wird dadurch unterstützt,

Digitized by Google

dass H.-Sch. Hübner's Fig. 120 — 21 schlecht nennt, die doch, wie Keferstein (Stett. Ztg. 1841) richtig sagt, ganz treu sind, und dass er Lott Hb. als "zuverlässig" dazu gehörig erklärt, die aber zuverlässig zu Hippocrepidis gehört. Auch Heydenreich zieht letztere zu Angelicae. Ueber Angelicae B. sehe man bei Ferulae.

## Dorycnii.

Boisduval hat in den Icones die richtige Dorycnü abgebildet; seine Angabe aber, dass er auch zwei Stücke aus Steiermark erhielt, beruht sicher auf einem Irrthum, denn da kommt Dorycnii nicht vor; sellte er vielleicht eine sechssieckige Stenzii erhalten haben? Im Index meth. 1st bloss mehr Südrussland als Heimath angegeben; er mag also den Irrthum selbst gefunden haben.

Dorycnii ist auch in Kleinasien weit verbreitet.

## Filipendulae.

Mannii H. - Sch., vom Gross - Glockner, hat etwas dünner beschuppte Flügel und blasseres Roth; ich halte sie nur für alpine Varietät.

### Transalpina - Medicaginis - Ferulae.

Ich sehe mich gewöthigt, mich über obige Zygaenen in eine nochmalige nähere Erörterung einzulassen, da ich nicht mit Allem, was darüber geschrieben wurde, einverstanden bin; vorerst Will ich die Arten, welche ich unter obigem Namen verstebe, näher bezeichnen.

Als Transatpina gilt mir eine der Filipendulae so ähnliche Zygaene, dass ich sogar von ihren Artrechten noch nicht fest überzeugt bin; sie hat Fühler, Flügelschnitt, Farbe und Lage der Flecken wie Filipendulae, dieselbe dünne Beschuppung der Unterseite der Vorderfügel, dasselbe schwach ausgesiosseue, nebelartige Roth; nur ist sie größer und die Hinterfügel führen einen etwas breiteren stahlblauen, nach innen etwas versiessenden Rand.

Medicayinis hat einige Aehnlichkeit mit Transalpina, die Vorderstügel sind aber kürzer, viel breiter, an der Spitze mehr gerundet; ihre Grundfarbe ist ein lebhastes glänzendes Stahlblau oder (seltener) Stahlgrün, das auch auf der Unterseite durchaus gleich gesättigt ist. Das Carmoisin ist viel höher, die Gestalt der Flecken so ziemlich dieselbe wie bei der vorigen Art; doch sind der vierte — und wenn er vorhanden — sechste Fleck mehr unter den dritten und fünsten gerückt, während diese bei Transalpina entschieden eine Lage nach aussen haben, und namentlich der sechste (der bei der jetzigen Art auch von einer Längsader dunkel durchschnitten ist, oft auch ganz sehrt) dem Saume sehr nahe steht. Die Hinterstügel von Medicaginis haben einen sehr breiten stahlblauen Saum, der wie bei Lavandulae oft die Oberhand über das Roth gewinnt, oder es gar ganz verdrängt (Var. Stoechades O). Die Unterseite zeigt die Flecke meist getrennt, zuweilen aber auch zusammenstiessend.

Die Art äudert auch manchmal in Gelb: Boisduvalii Costa; Xan-thographa H. - Schff.

Ferulae hat eine matte, fast glanzlose stahlblaue oder stahlgrüne Oberseite, den Flügelschnitt, die Lage und Gestalt der sechs Flecken wie Dorycnit. Die Flecken zeigen sich klein und weiter von einander getrennt, als bei den vorigen zwei Arten, sind stets alle gleich gross und das Roth ist nicht carmoisin-, sondern mehr zinneberroth, wie bei Angelicae; die Hinterfügel ungefähr eben so gerandet wie bei dieser Art. Die Vorderfügel haben auf der Unterseite in der Mitte einen meist sehr entschieden ausgedrückten Nebelstreif, der aber auch oft ganz sehlt. Die Fühler sind dünner, ihre Kolbe ist schlanker als bei Transalpina und Medicaginis.

Transaipina wurde nach Zeller (Isis 1847) zuerst von Hübner aufgestellt und Fig. 15 u. 19 abgebildet; bei ersterer Figur ist das Roth zu mennigfarben; doch lassen die langen Wurzelfiecke und der Text, wo das Roth carmin genannt wird, keinen Zweifel, welche Art Hüb. vor sich hatte.

Dass Esper's Filipendulae major zu Transalpina gehört, beweisen die langen Wurzelsecke, der von keiner Querader durchschnittene dritte und sechste Fleck (dieser steht auch sehr nahe am Saume), endlich die Flügelform, die bei Medicaginis breit und stumpt, bei Ferulae wohl gestreckt, aber an der Spitze mehr abgefundet ist. Dass die Flecken unten getrennt sind, darf nicht von der Vereinigung der Filipendulae major mit Transalpina ahhalten, denn Esp. bildet auch Filipendulae mit getrennten Flecken ab, und bei der bekannten Härte der Esper'schen Figuren ist auch gar nicht zu erwarten, derlei zarte Merkmahle gut ausgedrückt zu sehen.

Dass Och senheimer und Boisduval (Icones, die Monographie besitze ich nicht) anch diese Art meinen, ergibt sich daraus, dass jeder die grosse Aehulichkeit mit Filipendulae erwähnt, und letzter sogar fragt, ob sie nicht vielteicht bloss eine grosse Var. davon sei. Ich möchte sie fast dafür halten; Boisduval's Raupen von Filipendulae und Transalpina scheinen wohl verschieden, aber er bildet von ersterer ein sehr helles Exemplar ab; die Verschiedenheit scheint daher grösser, als sie wirklich ist; ich besitze selbst ausgeblasene Raupen von Filipendulae, die mehr Schwarz haben als seine Transalpina Pl. 5, Fig. 3 u. 4; die Figuren sind auch nicht genau gezeichnet, denn bei der ersten stehen die Seitenslecken geräde, bei der zweiten schräge.

Ochsonholmeri Zeller kann wegen dem nicht durchschnittenen 3. u. 6. Flock und dem Nebelstreife der Unterseite der Vorderflügel nur hierber gehören; auch er erwähnt die grosse Aehnlichkeit mit Filipendulae.

Herrich-Schäffer hat Fig. 61 u. 62 die richtige Transalpina abgebildet; aber die Angabe, dass diese Art auch in den südlichen Gegenden Deutschlands vorkomme, ist unrichtig. Medicaginis Hb. bildet er gar nicht ab, und scheint sie unter Transalpina vermischt zu haben, denn er nennt die Flügel der letzteren mehr stahlblau als grün, den sechsten Fleck getheilt etc. Ueber seine Medicaginis mehr bei der folgenden Art.

Digitized by Google

Auch Medicaginis hat zuerst Hübner aufgestellt und Fig. 26 abgebildet. Die Abbildung zeigt die Wurzelsecke sehr klein, das mittlere und äussere Paar Flecken weit von einander getreunt, den 4 u. 6. mehr unter den 3. u. 5. gerückt, als schräg nach aussen gestellt; auf den Hinterstügeln nimmt das Stahlblau die Hälfte ein und verliert sich allmählig ins Roth. Die Farbe ist an der Abbildung fast so mennigroth, wie bei der auf derselben Tasel dargestellten Peucedani, der Text nennt sie aber carminroth; auch das Uebrige der Beschreibung als "Grösse wie hei Transalpina, die Lage der Flecken aber anders angelegt, Hinterstügel nur über die Mitte hinaus roth," passt ganz gut auf meine Exemplare von Medicaginis.

Esper liefert, Tab. XVI, Fig. f, eine Zygaene, die Pag. 193 noch zu Filipendulae gezogen, Pag. 196 jedoch als Transalpina beschrieben wird; diese fällt mit Medicaginis Hb. zusammen.

Keferstein beschreibt (Stett. Ztg. 1841) Transalpins und Medicaginis; erstere ist sicher Medicaginis Hb.; über letztere ist aber nicht ins
Klare zu kommen. Die Beschreibung passt ganz auf Ferulae; das Citat von
Transalpina Esper spricht wieder entschieden für die Hübner'sche Art.
Weiters ist Herr Keferstein zum Zusammenziehen seiner zwei Arten geneigt; Medicaginis und Ferulae sind aber so verschieden, dass an keine vereinigung derselben zu denken ist. Keferstein fehlt auch darin, dass
er bei jeder der genannten Zygaenen das Roth hochrots neunt, da dieser Ausdruck gewöhnlich für zinnoberroth gebraucht wird, Medicaginis (seine Tranalpina) aber carminroth ist.

Medicaginis und Stoechadis erklärt Keferstein für ganz heterogene Arten, und sagt, dass sie Boisduval auf die unverantwortlichste Art zusammengeworfen habe; eine Reihe von Uebergängen zeigt mir, dass Boisduval Recht gethan. Dass ich dieselbe Stoechadis, wie Keferstein ver mir habe, geht aus der Heimathsangabe: Piemont und Südrussland, hervor; nur Becker'sche Exemplare, deren Keferstein erwähnt, besitze ich nicht, und diese können möglicherweise zur mir fremden Stoechadis B. (non alior. auct., deren Namen Herrich-Schäffer zur Vermeidung von Collisionen mit Rocht in Kiesenvetteri änderte) gehören, dann würde aber Keferstein zwei verschiedene Arten unter dem Namen Stoechadis vereinen.

Er citirt zu Medicaginis Boisduval's Icones Pl. 54, Fig. 10, wo aber Transalpina abgebildet ist; wahrscheinlich ist Pl. 55, Fig. 10 zu lesen, da auf Pag. 122 Medicaginis und Charon B. su Stoechadts O. gezogen werden; ferner ist er der Meinung, dass Boisduval in den Icones die Beschreibung der Transalpina mit der von Filipendulae verwechselt habe, was aber schon desshalb nicht der Fall sein kann, da Transalpina viermal mit Filipendulae verglichen wird, und von letzterer Art in den Icones gar keine Beschreibung vorkommt.

Cytisi Hb. 26, die Keferstein zu Medicaginis zieht, ist sowohl Figur als Text nach, wie Ochsen beimer richtig sagt, nur Filipendulae Var. mit paarweise zusammengestossenen Flecken, und hat nichts mit Medicaginis gemein, wie schon aus der angegebenen Heimath: Baiern, Schwaben, wo nicht ganz Deutschland, hervorgekt.

Lonicerae, wovon Keferstein fünflickige Exemplare von Medicaginis (seiner Transalpina) nicht zu unterscheiden weiss, ist schon im Flügelschnitt weit verschieden.

Auch Transalpina Zeller (Isis 1847) ziehe ich zu Medicaginis, schon der Flügelform wegen, die er breiter und stumpfer als bei Führendules angibt.

Herr.-Schff. scheint als Medicaginis die Ochsenheimer'sche Art (Ferulae) zu beschreiben; er neunt im Eingange das Roth wohl carmin, spricht aber von Neigung zu Zinnober, spitzeren Fühlern, stumpferen Flügeln, matterem Blau, nie oder nur äusserst sehwach getheilten sechsten Flecken und deutlich rothem Strahl der Unterseite. Auf Pag. 42 erklärt er Stoechadis für "gewiss verschieden von Medicaginis, liefert aber Fig. 45 eine Stoechadis, die dem Texte (Pag. 47) nach ein "Uebergang zu Medicaginis" sein soll, was sie auch in der That ist.

. Charon B., Pl. 54, Fig. 9, ist Zeller geneigt, für seine Syracusia zu halten; dagegen sprechen die angegebene Grösse (B. neunt Charon grösser als Filipendulae) und die Erwähnung eines zuweilen verbaudenen sechsten Fleckens, den Syracusia meines Wissens nie zeigt; dafür: die Abbildung, die ein Thier vom Habitus der Zyg. trifolii mit der stumpfen dicken Fühlerkeule (diese wird im Texte gar nicht beschrieben!) und dem Rande der Hinterflügel dieser Art zeigt; auf keine der beiden Arten aber passt; tes ailes plus lanceolées que celles du Zyy. Filipendulae. Es ist hier kaum ins Klare zu kommen; jedenfalls handelt es sich nur darum, ob Charen B. bei Medicaginis oder Syracusia citirt werden soll, da der Name wegen Collision mit der verschiedenen Charon Hb. ohnehin nicht bleiben könnte. Ob Syracusia Z. (wozu auch die bei H. - Schff. erwähnte Piemonteser Lonicerae gehören mag) auf der spanischen Seite der Pyrenäen und bei Barcelona, von wo Boisduval auch Exemplare seiner Charon erhielt, vorkommt, weiss ich nicht; ich fand bei Barcelona keine, wohl aber einige Exemplare bei Ronda in einer feuchten Niederung im Juni auf Disteln.

Charon Hbr., in der Ochsenheimer eine Var. von Scabiose vermuthet, kenne ich nicht, wohl aber Herr.—Schff., der sie Fig. 69—70 in beiden Geschlechtern abbildet; die Figuren stimmen so ziemlich mit der Hübner'schen, und zeigen keine so nahe Verwaudtschaft mit Medicaginis, als dass beide zusammengehören könnten.

Heydenreich citirt Charon zweimal: eiumal als eigene Art, dann als Var. bei Medicaginis.

Ferulae ist eine weitverbreitete, nur vielsach verwechselte Art; ich erhielt sie aus Fiume, Tirol und Piemont. Zu ihr gehört Medicaginis Ochsenheimer; er nennt die Flecken hochroth, weit von einander abstehend etc.; einen weitern Beweis meiner Ansicht finde ich darin, dass er Stoe-

chadis, die ich nur für Var. von Medicaginis Hb. halten kann, weit davon stellt; hätte er die Hühner'sche Medicaginis gehabt, so würde er Stoechadis dicht daran gereibt haben.

Ferner gehört hierher Medicaginis Zeller und Angelicae Bois duval. Die Ochsenheimer'sche Angelica kann Bois duval schon desshalb nicht vor sich gehabt haben, weil er ein sechssieckiges Exemplar abbildet; und wenn er angibt, dass er von verschiedenen Seiten sowohl fünfals sechssieckige Angelicae erhielt, so beweisst diess eben nichts, als dass er über diese Art nicht im Klaren ist. Dass ich Bois duval's Angelicae hierher ziehe, dazu veranlasst mich weiters die Farbe (beau rouge vermition), der Vergleich in der Stellung der Flecken mit Hippocrepidis, und der Umstand, dass ich vor Jahren eine Ferulae unter dem Namen Alpina Guenée aus Frankreich erhielt; Bois duval schlägt diesen Namen Icones, Pag. 64, für seine Zegaena vor, wenn sie von der Ochsenhe im er'schen verschleden sein sollte; ich glaube ihn aber verwerfen zu sollen, da die Art nicht lediglich eine Alpenbewohnerin ist.

Schliesslich noch Eins. Ich habe im Eingange nach Zeller augenommen, dass die erste Transalpina von Hübner bekannt gemacht wurde. Ich weiss nicht, in welchem Jahre die Hübner'schen Sphingiden erschienen; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Esper's Transalpina (Medicaginis Hb.) älter ist; in diesem Falle müsste Medicaginis Transalpina heissen, und für Transalpina könnte (wenn die Artrechte überhaupt feststehen) dann Ochsenheimert Zeller eintreten, da Fitipendulae major nicht anwendbar ist; der Name Medicaginis wäre dann allerdings erledigt, ihn aber auf die Och sen heimer'sche Art zu übertragen, möchte doch nicht rathsam sein.

### Peucedani - Ephialtes.

Peucedani scheint mir weniger veränderlich, als gewöhnlich angenommen wird, und ich möchte einen guten Theil der Varietäten, die man gewöhnlich zu Peucedani nimmt, zu Ephialtes ziehen. Es mag bei letzterer Art derselbe Fall eintreten, wie bei Stoechadis und Lavandulae, deren Hinterflügel auch bald schwarz, bald roth vorkommen.

Acacus fand ich hier nur, wo Coronilae und Trigonellae (die als Stammart angenommene Ephialles ist bei uns viel seltener) sehr gemein waren, und fand da gar nie eine Peucedani—die zwar auch um Wien, aber selten vorkommt—darunter. Achdert das Both in Gelb, so müssten meines Dafürhaltens auch die Flecke der Vorderflügel nur gelb werden; sie sind aber beim hiesigen Acacus, mit Ausnahme der Wurzelflecken, weiss.

Auch Exemplare mit rothen Hinterflügeln und Gürtel und weissen Flecken der Vorderflügel erhielt ich zugeschickt, die mir zu Ephialtes zu gebören scheinen; auf den Hinterflügeln hat das Schwarz fast die Oberhand über das Hoth, wie bei Aeacus über das Gelb.

Peucedani hat wohl auch ihre Var. Acacus, hei ihr sind aber die Fle-

cken der Vorderflügel so lebhaft gelb, wie die Hinterflügel; ich besitze nur ein Stück aus Siebenbürgen. Hierher rechne ich: Aeacus Fab., Hb. 81, zur weisssleckigen Var. gehören, Aeacus Hb. 18, Esp. 33; dass letztere Var. zu Coronitae und Trigonettae gehört, davon bin ich überzeugt, einen anderen Unterschied als die weisse Farbe der Flecken weiss ich aber von Peucedaninicht anzugeben; auf der Unterseite sind auch bei der weisssleckigen Aeacus die Flecke durch einen gelben Hauch verbunden, während sie bei Ephiattes und ihren gewöhnlichen Var. sich getrennt zeigen.

Hübner hat Fig. 83 eine Hippocrepidis mit gelben Hinterstügeln und weiss gesteckten Vorderstügeln abgebildet, was also meiner obigen Ansicht widersprechen würde; wahrscheinlich sind seher die Vorderstügel nur vom Regen abgewaschen; wenigstens besitze ich ein rothes Exemplar von Hippocrepidis, bei dem die Flecken der Vorderstügel ganz ausgebleicht sind.

#### Faustina.

H. - Schff. bezweifelt die Artrechte, und es frägt sich daher, ob er die echte Faustina vor sich hatte; ich besitze nur ein männliches Exemplar, nach dem ich aber die Hübner'sche Abbildung sehr treu finde. Faustina nähert sich im Habitus, Fühlerbau und Färbung so entschieden der Onobrychis, dass sie bei richtiger Bestimmung nicht mit Fausta vereiniget werden kann.

### Ganymedes.

Ich besitze ein Männchen mit getrennten Flecken, wie H.-Schäffer's Laetifica, Fig. 88, und würde diese Figur ohne weiters hierher ziehen, wenn nicht der äussere Fleck etwas weniger herzförmig gebildet wäre.

### Fraxini.

Hierher ziehe ich auch Oribasus H.-Sch. 31 — 34; Frazini H.-Sch. 162 differirt nur durch den Mangel der weissen Einfassung des äusseren Fleckens; ich besitze aber ein Stück, bei dem gar kein Fleck eingefasst ist, ein anderes, das den fünsten Fleck getheilt hat. Die Fühler von Frazini bildet H.-Schff. wohl schlanker ab, aber er zeigt sich darin unzuverlässig, denn von den drei Fig. 81 — 83 abgebildeten Onobrychis hat jedes Stück andere Fühler, und bei Oribasus sind sie offenbar zu plump.

Caffra Esper, Tab. 17, ist eine ganz gewöhnliche Onobrychis, und es ist bei Heydenreich wohl nur ein Versehen, dass er sie zu Oribasus zieht.

### Onobrychis,

Hedysari, Astrayali und Metiloti H b. sind sämmtlich ganz gleich, und differiren von der Stammart nur durch den Mangel des rothen Gürtels und etwas schmälere weisse Einfassung der rothen Flecken; dem Text nach soll Astrayali "purpurgegürtet, oft gänzlich mangelud," die beiden anderen "unmerkbar gegürtet" sein.

Eine Var., ohne aller weisser Einfassung der Flecken, wurde früher als Astragali verschickt, und kam uns in letzterer Zeit als Berolinensis zu.

Diniensis hält H. - Schff. für eigene Art; ich finde ausser lebhafterer, dicker aufgetragener und mehr ziegelrother Färbung keinen Unterschied von Onobrychis. Sie wurde vom verstorbenen Pierret bei Digne aufgefunden; ich erhielt sie auch aus der Gegend von Brest.

Barbara H. - Sch., mir in Natur unbekannt, gehört vielleicht auch hierher; Abbildung und Boschreibung geben keinen genügenden Aufschluss über die Artrechte.

## Ino.

Procris ist schon an eine Pflanzengattung vergeben, daher der Leach'sche Name dafür eintritt.

Die mit Statices und Globulariae verwandten Arten sind bisher vielfach verwechselt worden, woran theils die Einförmigkeit der Thiere, theils oberflächliche Beschreibungen die Schuld tragen. Ich will ihre Auseinandersetzung versuchen, berücksichtige aber dabei bauptsächlich den Habitus und die Fühler, da in der Färbung sich mehrere Arten wandelbar zeigen.

Ich beginne mit der gemeinsten, und wohl meist bekannten Art, nämlich Statices L. Sie hat die Grösse von Globulariae, ist jedoch etwas robuster. Die Vorderflügel sind schmäler, von der Wurzel an mehr gleichbreit ihre Spitze mehr vortretend, ihr Saum nicht bauchig, ihr Innenwinkel weniger gerundet. Auch die Hinterflügel sind schmäler, am Innenwinkel lappig ausgezogen, der Saum nur zwischen Rippe 2 u. 4 etwas bauchig, sonst gerade.

Die Färbung der Vorderfügel ist ein trübes Blaugrün; die hintern zeigen sich hell aschgrau, gegen die Wurzel zu auffallend bleich, fast farblos, daselbst ungemein dünn beschuppt; die Fransen sind etwas dunkler. Der Körper ist in Farbe mit den Vorderfügeln ganz gleich. Die Fühler reichen bis an den Zellenschluss, sind mässig stark und enden in eine abgestumpfte, etwa 3 Mal so lange, als dicke Kolbe; sie sind beim Manne mit anliegenden Kammzähnen bekleidet, die gegen die Spitze zu in die Kolbe verwachsen.

Die Unterseite ist bleichgrau, dünn beschuppt, die Innenränder der Hinterflügel etwas spangrün.

Statices fliegt bei uns auf Waldwiesen im Juni in Gesellschaft der Globulariae.

An Statices schliesst sich einerseits Chrysocephala, anderseits Mannii und Heydenreichii an.

Chrysocephala (der Kopf ist nicht immer goldglänzend) hat nur die halbe Grösse von Statices, ist schwächer gebaut, hat eben so geformte, aber kürzere Fühler und mehr gerundete Flüge! Letztere sind sehr dünn beschuppt und differiren von Statices dadurch, dass auf der hinteren gegen die Wurzel zu die bleiche Stelle mangelt und das Grün der vorderen in Folge der dünnen Beschuppung ganz matt und graulich erscheint, während

es bei Statices mehr gesättigt ist und den Grund vollkommen deckt; Unterseite rauchgrau, dünn beschuppt.

Chrysocephala ist eine Alpenbewohnerin, Statices scheint in der Laubholzregion ihre Grenze zu haben, wenigstens traf ich sie noch nicht höher.

Mannii hat die Grösse und Körperstärke von Statices, ihre Fühler sind wohl wie bei dieser Art gebildet, aber auch etwas kürzer. Die Vorderfügel sind an der Spitze und am Innenwinkel etwas mehr gerundet, ihr Saum mehr geschwungen, die Farbe ein dick aufgetragenes Blaugrün. Die hinteren sind schwarzgrau, wurzelwärts nicht bleicher, die Fransen nicht dunkler. Die Unterseite schwarzgrau, die Hinterfügel etwas mehr metallgrün, als bei Statices.

Herr Mann brachte diese Art in Mehrzahl aus Spalato; sie waren alle in Gestalt und Färbung vollkommen gleich.

Micans H.-Sch. scheint mir der Flügetform nach hierher zu gehören. Heydenreichii Stentz (aus der Gegend von Mehadia) hat viel Aehnliches mit Mannii, ist aber etwas grösser und viel plumper, ihre Fühler sind dicker und länger, sonst eben so gebaut, die dunkel blaugrünen Vorderfügel viel kürzer und breiter, an der Spitze und am Innenwinkel fast au Länge gleich, ihr Saum sehr bauchig; Hinterfügel und Unterseite wie bei Mannii.

Diese Art variirt in der Färbung bis in's schönste glänzeude Goldgrün, welche Exemplare Herr Dr. Frivaldsky als Micans verschickte. Micans Freyer möchte ich darin nicht sehen, da Herr Freyer seine Art auf bairischen Alpen fand, die Frivaldsky'sche aber in Italien und dem Oriente vorkommt, auch Freyer's Bild im Uebrigen nicht darauf passt. Freyer's Art ist zu ungenügend bezeichnet, als dass sich darüber sicher urtheilen liesse, ich möchte aber eine gewöhnliche Statices darin vermuthen.

Ich komme nun zu Geryon Hb., die Ochsenheimer mit Unrecht für eine kleine Var. von Statices erklärte. Sie findet sich im Juni auf den kalkigen Höhen zwischen Mödling und Baden auf Centaureen und Disteln, ist um 1/2 kleiner, als Statices, und unterscheidet sich davon auf den ersten Blick.

Die Vorderfügel sind glänzend goldgrün, dicht beschuppt, kürzer und runder, die hinteren schwarzgrau, nach innen nicht heller; ihr Saum ist bauchiger, am Innenrande kaum lappig vortretend. Die Fühler sind viel dicker, plumper und kürzer (sie enden schon vor dem Schlusse der Mittelzelle).

Obscura Z. möchte ich nicht für specifisch verschieden von Geryon halten; ausser mehr düsterer, fast glanzloser Färbung finde ich keinen Unterschied. Herr Mann brachte matte und glänzende Exemplare unter einander aus Brussa, und unter einer Partie Geryon, die ich einst von daher erhielt, waren sogar ganz dunkel brunzebraune Exemplare.

Tenuicornis hält in Grösse und Flügelschnitt das Mittel zwischen Mannii und Chloros. Sie hat die Färbung der ersten, die Fühler der zweiten Art, und ist an letzteren leicht kenntlich, da sie in beiden Geschlechtern in

Digitized by Google

eine Spitze enden und im mänulichen Geschlechte die Kammzähne nicht in die Spitze verwachsen sind.

Herr Mann fand diese Art auch in Dalmatien und bei Brussa, Kindermann in Klein-Asien von Samsun bis Diarbekir; ihre ausführliche Beschreibung hat Zeller Ists 1847, Pag. 293 gegeben.

Chloros Hübner hat die Grösse, den Flügelschnitt und Fühlerbau der nun wohl allbekannten Sepium, ist also von Globulariae, für deren Var. sie früher gehalten wurde, weit verschieden. Die Vorderflügel sind schmäler, ihre Spitze schärfer vortretend, als bei allen früheren Arten, ihr Saum gerade, die hinteren schmal, am Innenwinkel bedeutend in die Länge gezogen, ihr Saum höchstens zwischen Rippe 2 und 4 etwas bauchig. Was die Art sogleich kenntlich macht, ist der eigenthümliche stahlblaue Metallglanz auf Thorax und Vorderflügelbasis, der sich auf den Vorderflügeln allmälig in ein sehr gesättigtes, mehr oder weniger goldiges Grün verliert. Hinterflügel schwarzgrau, unten an den Rändern metallglänzend.

Chloros kommt um Wien in Gesellschaft von Geryon, aber viel seltener vor, findet sich aber auch in Ungarn, Dalmatien, bei Brussa (Mann), Tokat (Kindermann), scheint also eine weite Verbreitung zu haben.

Dass Esper's Globulariue (Tab. 43, Fig. 5, 6) zu Chloros gehört, hat bereits Ochsenheimer (IV. Band) bemerkt; Figur 5 ist kenntlich, 6 sehr schlecht, da aber Esper das abstechende Stahlblau des Körpers von den gelblichgrünen Flügeln bemerkt, so kann die Figur zu keiner andern Art gehören.

Sepium gleicht in Grösse, Gestalt, Flügelschnitt und Fühlerbau der Chloros, die Vorderflügel sind aber schön bronzebraun, Thorax und Vorderflügelbasis haben einen mehr goldigen Metallglanz.

Es ist nun noch Globulariae zu besprechen, eine der ausgezeichnetsten Procriden und doch oft verwechselt.

Globulariae ist im männlichen Geschlechte (die Weibehen ändern in Grösse, sind aber stets kleiner) so gross oder etwas grösser, als Statices, und zeichnet sich bei schlankem Bau durch ihre grossen, breiten, gerundeten und bauchigen Flügel aus. Die Fühler sind dünn, spitz zulaufend, beim Manne bis ans Ende kammzähnig, beim Weibe mit kurzen Sägezähnen.

Die Vorderflügel zeigen sich gewöhnlich goldgrün, glänzend, sindaber in der Färbung sehr veränderlich und variiren bis zum schönsten Goldbronze und tiefen Blaugrün; erstere Varietät fand ich bei Ronda unter der gewöhnlichen Globulariae, letztere erhielt ich aus Italien und Dalmatien. (Herr Zeller hat sie Isis 1947, Pag. 294 als Notala beschrieben.)

Herr Zeller war so gefällig, mir zwei Weibchen seiner Centaureae mitzutheilen, sie zeigen nicht die mindeste Differenz von unserer hiesigen Globulariae; da Herr Zeller seine Art als Raupe in den Blättern der Centaurea jacea, Herr Schmidt und Laibach sie auf gleiche Weise an Scabiosen sand, so dürste bei Hübner eine Verwechslung der Raupe vor-

gefallen sein und seine Globulariae-Raupe wohl auch zu Statices gehören; eigene Erfahrung habe ich darüber nicht.

Cognata Rb. kenne ich nicht, aber ausserdem, dass ich in Andalusien nur Globulariae fand, wird mir diese Art auch noch dadurch verdächtig, dass Boisduval im Index meth. 1840 bei Globulariae Esper als Autor anführt. Da Esper unter diesem Namen Chloros abbildete, so kaun es recht leicht sein, dass den Franzosen Chloros als Globulariae und Globulariae als neue Art gilt.

Herr.-Sch. liefert Fig. 94, 95 eine Cognata in beiden Geschlechtern, wozu noch die Beschreibung fehlt, die aber ausser mehr wassergrüner Färbung keinen Unterschied von Globulariae (die er gar in seinem Werke ganz ausgelassen) zeigt; sind diese Figuren nach Original-Exemplaren verfertigt, so ist die Identität mit Globulariae ohne weiters erwiesen.

Obscura Z., von Heydenreich zu Cognata gezogen, hat nichts damit zu schaffen. Ampelophaga und Vilis wurden bisher als Synonyme angegeben und Boisduval citirt selbst seine Vilis bei Ampelophaga Hh., H.-Sch. macht aber zwei Arten daraus; mir ist nur eine bekannt und ich möchte auch die Existenz von zweien bezweifeln. Ampelophaga bildet er gar nicht ab, sondern benützt nur die Hübner'schen Figuren, deren Fühler er zu spitz, den Afterwinkel der Vorderflügel zu scharf nennt und auch angibt, dass ihm die kupferrothe Körperfarbe noch nicht vorgekommen sei.

Die weiters angegebenen Unterschiede der angeblichen zwei Arten sind gar keiner Beachtung werth. Fühler, Kopf und Thorax werden bei Ampelophaga "mehr goldgrün," bei Vitis "mehr grün," die Flügel von Ampelophaga "dicht umbrabraun mit kupferröthlichem Glanz, die hinteren schwärzlicher," die von Vitis "licht umbrabraun, Spitze und Ränder violettschimmernd, die hinteren etwas dunkler" genannt, die Fühler von Vitis werden statt mit Ampelophaga mit Pruni und Sepium verglichen. Bei Ampelophaga wird wohl noch erwähnt, dass die Fühler spitzer, die Hinterfügel schmäler als bei Vitis sein sollen, seine Vitis Fig. 73, 74 zeigen aber auch fein zugespitzte Fühler und möglichst schmale Hinterfügel. Verbessert man nun noch an Hübner's Figuren obige von H.-Sch. selbst gerügte Fehler, so erhält man ganz seine Vitis.

## Aglaope.

Diese Gattung differirt von Ino dadurch, dass auf den Vorderflügeln Rippe 7 und 9 aus einem Punkte, 8 aus 7 (bei Ino jede gesondert) entspringt (H.-Sch's. Figur auf Tab. XIII ist unrichtig und hat sogar eine Rippe zu wenig), die Zunge kurz und weich (bei Ino spiral) ist und das Weib einen vorstehenden Legestachel hat.

## Heterogynis.

Die Verwandtschaft mit den Psychen scheint mir durchaus nicht so nahe, als gowöhnlich angenommen wird; nur das sügellose (aber doch mit

Digitized by Google

Füssen versehene), sein Gehäuse nicht verlassende Weib bietet einen Berührungspunkt, soust aber auch gar nichts.

Die Raupe ist 16füssig, in Gestalt den Zygaenen ähnlich, lebt frei und verfertigt zur Verwandlung ein eiförmiges Cocon, das in Form dem der Zyg. onobrychis gleicht, aber nicht geleimt ist.

Ueber die Arten dieser Gattung bin ich nicht im Klaren; Rambur bildet Faune d'Andalousie Pt. 14 Paradoxa und Affinis ab; seine Paradoxa hat schwächere Fühler, als Affinis, die Herr.-Schäffer'sche aber zeigt noch viel stärkere und stimmt auch im Habitus nicht.

Ueber Affinis schreibt mir Herr Bruand, dass er sich gauz sicher fiberzeugt habe, dass sie eins mit Penella sei. Auch an dem Schmetterlinge von Paradoxa Rb. finde ich keinen rechten Unterschied und ich erhielt bisher unter diesem Namen lauter Penella; erheblich differirt aber Raupe und Gewebe bei Rambur; erstere hat viel weniger Schwarz, als die von Penella (welche ich ausgeblasen vor mir habe), das letztere ist röthlichgelb, bei Penella blass schweselgelb.

## Epialus.

#### Velleda.

Var. Gallicus Kaden, H.-Sch. Fig. 4 (auch Boisduval hat Icones Pl. 69 eine ähnliche Figur) kommt auch auf unserem Schneeberge unter Velleda vor; sie unterscheidet sich von der Stammart nur durch gleichmässigere röthliche, die netzartige Zeichnung überdeckende Grundfarbe.

### Carnus.

Boisduval führt Jodutta Hb. als Var. auf, sie ist jedock nur das Weib von Carnus, wie bereits Ochsenheimer bemerkt.

Herr Freyer liefert Tab. 560 (nachdem er schon Tab. 183 einen Carnus - Mann abgebildet) das Männchen als Uredo, das Weibchen als Socordis; wir begegnen namentlich in den letzten Heften so oft dieser Sucht, in jedem Stücke eine andere Art sehen zu wollen, dass es endlich nöthig ist, sich dagegen auszusprechen; es wird z. B. Noct. corticea als Sinceri, Raptricula als Carbonis, Nymphaea als Conjuà und Tab. 534 gar eine offenbar exotische Ophiusa, von der Herr Freyer selbst sagt, dass er nicht weiss, woher sie ist, abgebildet, was den minder routinirten Sammler nur verwirren muss.

## Cossina.

Das Geäder von Stygia australis ist bei H.-Sch. Tab. XII ganz verzeichnet, das von Stygia colchica Fig. 10 aber richtig gegeben. Auf Pag. 10 ist auch die Rede daven, dass kein Flügel eine Kiuschubzelle besitzt, bei Fig. 48 ist aber jeder Flügel mit einer versehen.

Thrips und Caestrum gehören nicht mit Ligniperda und Terebra zusammen und trennen sich auch durch die Rippenbildung von Cossus; auf den Vorderflügeln fehlt nämlich die Anhangzelle, auf den hinteren entspringen Rippe 6 und 7 aus einem Punkte, dort jede gesondert. Die Fühler sind wie bei Cossus, die Lamellen bei Thrips aber tief ausgeschnitten.

Bei oberflächlicher Betrachtung wären die Arten zu Endagria zu stellen, mit welcher Gattung sie nebst dem Habitus auch das Schwärmen nach Sonnenuntergang auf trockenen Hügeln gemein haben; eine Vereinigung damit verbieten aber die Fühler (bei Endagria zweireihig gekämmt), der Mangel der Anhangzelle auf den Vorder-, die vorhandene Einschubzelle auf den Hinterflügeln, es ist also die Errichtung eines eigenen Genus gerechtfertigt.

Auch Aesculi und Arundinis müssen getrennt werden; beide sind in Lebensweise, Habitus und Rippenbildung verschieden. Erstere lebt als Raupe in Stämmen und hat den Habitus von Cossus, letztere findet sich als Raupe in Schilfknollen und der Schmetterling hat gerundete, von der Wurzel aus gleich breite Flügel und doppelt über die Hinterflügel hinaus ragenden langen dünnen Leib, dessen Gelenke fast länger, als breit sind. Das Geäder von Aesculi hat H. - Sch. richtig (nach einem Weibe, beim Manne sind die Zellen etwas mehr in die Länge gezogen) dargestellt, ganz fehlerhaft und unbranchbar ist aber das von Arundinis und eben so differiren wieder die Beschreibungen Pag. 10 und Pag. 12 von der Zeichnung; auf beiden Seiten ist allerdings von einer Einschubzelle der Hinterflügel die Rede, aber bei Fig. 12 ist keine zu sehen und es fehlt auch da auf den Vorderflügeln die Einschubzelle. Rippe 6 und 7 entspringen weit von einander aus dem oberen Theile der Mittelzelle, die letztere als Fortsetzung des Vorderrandes, und 8 zieht frei aus der Wurzel; bei H.-Sch's. Figur entspringen 6 und 7 aus der oberen Ecke der Mittelzelle und 8 bildet den Vorderrand derselben.

Bei Aesculi ist auf den Vorderflügeln die innere Mittelrippe nicht gar so zackig, wie bei H.-Sch's. Figur; die Mittelzelle ist durch 2 Rippen in 3 Felder getheilt; die erste zieht fast mitten durch, doch etwas näher am Innen-, als am Vorderrande und fast parallel mit demselben; das dadurch entstehende Feld ist wieder hinter Rippe 3 von einer Querrippe durchschnitten; der äussere Theil desselben ist breiter, als hoch, und es entspringt daraus Rippe 5; die zweite, das Mittelfeld theilende Rippe geht etwas ober Rippe 6 bis zu 3/4 des Vorderrandes der Mittelzelle; das dadurch abgeschlossene 3. Feld ist daher keilförmig und es entspringen aus seiner Vorderecke Rippe 7 und 9, aus seinem Vorderrande 10, aus der Mitte von 7 kommt 8. Die Hinterflügel haben die Mittelzelle in 3 gleich breite und gleich lange Theile getheilt; der untere ist hinter Rippe 3 von einer Querrippe durchschnitten, die dadurch entstehenden 2 Felder sind denen der Vorderflügel ähnlich; Rippe 2 und 3 entspringen aus der inneren, 3 und 4 aus der äusseren Abtheilung des unteren Theiles der Mittelzelle, 6 aus dem mittleren, 7 aus dem oberen Theile derselben, 8 bildet deren Vorderrand.

Die Rippenbildung von Arundinis ist ganz anders; die Mittelzelle der Vorderfügel ist durch eine nach innen winklich gebrochene Querrippe geschlossen; Rippe 4 und Rippe 6 ziehen — letztere durch den Winkel der Querrippe und ohne ästigen Absatz — in dieselbe bis zur Wurzel und bilden dadurch eine ziemlich regelmässig keilförmige Einschubzelle. Rippe 2 und 3 ziehen aus dem Innenrande, 4 aus der inneren Ecke der Mittelzelle, 5 (nahe an 4) aus der eingekeilten, 7, 8 (diese beiden kurz gestielt) und 9 aus der oberen Ecke, 10 aus dem Vorderrande derselben; vom Winkel der Querrippe zieht noch eine Rippe in die Mittelzelle zum Vorderrande derselben und schliesst dadurch ein auf die Spitze gestelltes Dreieck ab.

Eben so verschieden von Aescuti sind die Hinterfügel; Rippe 2 bildet den Innen-, 7 den Vorderrand der Mittelzelle; Rippe 4 und 6 ziehen in dieselbe, stossen aber bald zusammen, die Einschubzelle ist daher ein ziemlich kleiner Keil. Rippe 2 und 3 ziehen aus dem Innenrande der Mittelzelle, 5 aus der eingekeilten, 6, auf der Querrippe etwas ästig abgesetzt, aus dem oberen Felde der Mittelzelle; 8 zieht frei aus der Wurzel, parallel mit 7.

## Typhonioidae.

Auch die hierher gehörigen wenigen Arten setzt H.-Sch. zu den Tineen, sie bilden aber, wie sich aus nachfolgender Beschreibung ergibt, mit vollem Rechte eine eigene Zunft. Die Arten fliegen bei Tage, sind robust gebaut, haben einen zottig behaarten Körper, längliche, an der Spitze sbeim Manne mehr, als beim Weibe) gerundete Vorderflügel, halbkreisförmige Hinterflügel mit Haftborste, kurze, einfärbige Franzen.

Der Kopf ist eingezogen, nebst Thorax und Brust dicht behaart, die Augen klein, ganz in den dichten Haaren versteckt, Ocellen fehlen. Statt der Palpen finden sich nur dichte Haare, wie bei *Psyche*. (Deutliche Palpen, wie H.-Sch. II. Band, Pag. 17 sagt, kann ich an meinen 6 Stücken von *Lugubris* und *Citiaris* nicht entdecken.) Zunge fehlt.

Fühler von halber Vorderrandslänge, borstenförmig, das Wurzelglied borstig behaart, beim Manne mit 2 Reihen beiderseits gleich langen, gewimperten, weit von einander und fast horizontal abstehenden Kammzähnen, beim Weibe borstenförmig mit dicker, filziger Beschuppung.

Hinterleib verhältnissmässig stark, etwas über den Innenwifikel der Hinterflügel hinaus ragend, beim Weibe mit vorstehendem Legestachel. Beine kurz, Schenkel zottig; Hinterschienen wenig länger, als die Schenkel, mit starken Mittel- und Endspornen.

Das Geäder (untersucht an Citiaris Weib) ist sehr eigenthümlich. Die Vorderfügel führen nur eine freie Innenrandsrippe, die an der Wurzel etwas gegabelt ist. Die Mittelzelle ist in 4 ziemlich gleiche Theile getheilt. Rippe 2 und 3 entspringen gesondert aus der untern, 4 aus der oberen Ecke des untersten Theils, 5, sehr nahe an 4, aus dem zweiten Felde, 6 aus der Mitte des dritten, 7 aus der Mitte, 8 und 9 (fast aus einem Punkte) aus der

Vorderecke des vierten, 10 aus <sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 11 aus der Mitte des Vorderrandes, 12 frei.

Die Hinterstügel haben 3 freie Innenrandsrippen und eine nur zweitheilige Mittelzelle; die untere Hälfte ist etwas grösser und länger, als die obere und durch eine nach aussen winklich gebrochene Querrippe geschlossen; aus diesem Winkel entspringen dicht an einander Rippe 4 und 5, aus dem Innenrande ziemlich weit von einander 2 und 3; aus der oberen Hälfte entspringen 6 und 7, jede gesondert; 8 zieht frei aus der Wurzel.

Boisduval errichtet für Lugubris und Melas die Gattung Typhonia, für Citiaris die Gattung Melasina, und stellt erstere zu den Psychiden, letztere zu den Lithosien. Ich finde zur generischen Trennung dieser 3 Arten gar keinen Grund; dass sie Boisduval vornahm und noch dazu beide Genera so weit von einander stellt, erklärt sich dadurch, dass er von Lugubris keinen Mann kennt und seine Lugubris eine andere ist, als die Hübner'sche.

In den Icones Pl. 56 gibt er zwei Figuren als *Lugubris*; Figur 9, die den Mann darstellen soll, gehört zu einer mir unbekannten Art; Figur 10, das angebliche *Lugubris* Weib, ist *Citiaris* Weib. *Lugubris* und *Citiaris* werden im Texte noch für eine Art erklärt und erst im Index meth. 1840 getrennt.

Beide Arten haben im männlichen Geschlechte gekämmte Fühler, sind also nicht leicht mit Weibern zu verwechseln, dass es aber bei Boisduval geschehen, ergibt sich aus der Beschreibung der männlichen Fühler, die er in den Icones: Cylindriques, garnies à chaque articulation de petits poils écaitleux verticitles nennt, auch im Index meth. von Articulis singulis pitis squamosis instructis spricht, und aus der Figur 9, die unmöglich einen Mann darstellen kann.

Figur 10 soll Lugubris Weib sein, ist aber ein sicheres Citiaris Weib, denn es hat weisse Fransen (was auch im Texte Pag. 89 bestätigt wird) und schwächere Fühler, als das Weib der echten Lugubris; die weiblichen Fühler werden in den Icones: Filiformes (soll Sediformes heissen) légèrement velues, im Index meth.: Seliformes, subpilosulae genannt, was ganz gut auf Citiaris passt.

Metas Boisduval differirt nach dem Index meth. Pag. 79 von Lugubris durch: Fimbriis alarum nigris, antennisque manifeste crassioribus; aus dieser kurzen Beschreibung ergibt sich, dass Boisduval auch von Metas keinen Mann kennt und seine Metas das Weib uuserer Lugubris ist, das sich eben durch die schwarzen Fransen und dickeren Fühler von dem von Citiaris unterscheidet.

Boisduval ertheilt seinem Genus Typhonia in den Icones Nebenaugen (auch nach Ochsenheimer soll Lugubris welche haben), Lugubris und Citiaris haben aber keine. Sollte die Art, welche Boisduval Figur 9 als Lugubris Mann abbildet, wirklich welche haben, so wäre sie vielleicht gar eine Zygaenide und in die Nähe von Procris gehörig; unmöglich ist es

nicht, dass wir es hier entweder mit einer von Figur 10 weit verschiedenen Art oder mit einem Exemplere mit falschem Kopfe zu thun haben, denn die Typhonien haben einen eingezogenen Kopf, was bei Figur 10 ganz gut ausgedrückt ist, hei Figur 9 steht aber der Kopf so weit vor, wie bei den Procriden.

Nachdem ich mich über Boisduval's Lugubris und Metas ausgesprochen, bleibt noch seine Citiaris übrig. Als den Mann hat er jedenfalls die echte, als Weib wahrscheinlich auch; nur mag er vielleicht seinen Irrthum, dass er es in den Icones als Lugubris Weib abbildete, nicht eingestehen; da er Wallis als Heimat angibt, so erhielt er wahrscheinlich seine Exemplare von Anderegg und der kennt Citiaris zu gut, als dass er ein unrechtes Weib mittheilen könnte. Nebst Wallis gibt Boisduval noch Dalmatien als Heimat an, was mir verdächtig scheint; ich habe aus diesem Lande immer nur Lugubris erhalten.

Der Mann von Lugubris scheint wenig bekannt zu sein; Punctata H.-Sch. stimmt ganz damit, nur ist das Weiss an meinen Exemplaren nicht so grell, mehr schimmelartig und die Mittelmakel ist bestimmter ausgedrückt.

Metana H.-Sch. (derzeit noch ohne Text) zieht Heydenreich zu Lugubris, es ist aber jedenfalls eine davon verschiedene Art, zu der vielleicht Lugubris Hb. 294 das Weib ist. Diese Figur 294 differirt von Fig. 217 im Habitus und Flügelschnitt so sehr, dass Beide kaum zusammen gehören können.

Die Weiber von Lugubris haben den Legestachel zuweilen ganz eingezogen und den Afterbüschel getheilt (oder ganz abgerieben), wie Hübner's Figur 217, die auch Ochsenheimer fälschlich für einen Mann erklärt; der Hinterleib erhält dann, wie Treitschke — X. Band — ganz richtig bemerkt, ein männliches Ansehen; wirkliche Männer sind schon wegen der langen Kammzähne der Fühler nicht mit Weibern zu verwechseln.

Noch muss ich bemerken, dass eigentlich der Figur 216 (unserer jetzigen Citiaris) hätte der Name Lugubris bleiben sollen und Figur 217 (die dermalige Lugubris) neu zu benennen gewesen wäre, doch die Namen nochmals zu ändern, würde nur neue Confusionen herbeiführen.

Die Franzosen wollen in Lugubris und Metas durchaus Sackträger sehen; Herr Steutz versichert mich, dass er die Puppen von Lugubris aus faulem Holze herausstehend gefunden habe und dieselben denen der Cossiden ähnlich seien, was mir glaubhafter scheint; nicht läugnen kann ich übrigens, dass ich einst bei Baden eine lange, mit feinen Sandkörnern bekleidete leere Röhre fand, die ganz mit einer von Herrn Bruand später erhaltenen Zeichnung eines angeblichen Lugubris-Sackes übereinstimmte; Herr Bruand will die todte Raupe im Sacke gesehen und nach der Loupegezeichnet haben.

## Psychoidae.

Will man nicht auch die Talaeporien wieder zu den Psychen ziehen, was gewiss Niemanden einfallen wird, so müssen auch die von H. – Sch. als Genus Canephora ausgeschiedenen Arten bei den Tineen bleiben; Heydenreich stellt letztere Gattung wieder zu den Psychen.

Zu bemerken ist hier übrigens, dass für die Canephoren Stephens längst das Genus Fumea errichtete, H.-Sch. also Unrecht that, einen neuen Namen zu geben.

Von den echten *Psychen* kann ich wegen ungenügender Bezeichnung *Uralensis* Freyer und *Bicolorella* Boisd. gar nicht, *Hirtella* Ev. nur unsicher einreihen. *Grandiella* B. soll nach H.-Sch's. mündlicher Mittheilung ein verflogener *Gast. franconica* Mann sein.

Die übrigen Arten theile ich unter möglichster Berücksichtigung ihres Habitus folgendermassen ab:

- A. Vorderfügel 10 Rippen, jede gesondert, Hinterfügel 7 Rippen, jede gesondert.
- B. Vorderflügel 18 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele, 8 und 9 auf einem Stiele; Hinterflügel 8 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele. (Von Abth. F. durch schwächlichen Bau verschieden.)
- C. Vorderfügel 11 Rippen, 4 und 5 ganz nahe an einander, 7 und 8 aus einem Punkte entspringend; Hinterfügel 7 Rippen, worunter 4 und 5 am nächsten an einander.
- D. Vorderfügel 11 Rippen, 4 und 5, 7 und 8 gestielt; Hinterfügel 7 Rippen, 4 und 5 gestielt.
- E. Vorderfügel 11 Rippen, 3 bis 5 gleich weit von einander, 7 und 8 auf. einem Stiele; Hinterfügel 7 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele.
- F. Vorderfügel 12 Rippen, 4 und 5 aus einem Punkte oder ganz kurz gestielt, 8 und 9 auf einem Stiele (9 manchmal fehlend); Hinterfügel 8 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele (6 manchmal fehlend), also ziemlich wie bei B, Schmetterling aber wie alle von Abtheilung C angefangenen Arten mehr plump und zottig.
- G. Vorderflügel 10, Hinterflügel 5 Rippen, alle gesondert, höchstens 6 und 7 der Vorderflügel gestielt oder aus einem Punkte.
- H. Alles wie bei G., die Vorderflügel aber nur mit 9 Rippen, da Rippe 9 fehlt.

#### Millieriella.

Diese Art hat den Flügelschnitt von Opacella, ist aber grösser und robuster, der Körper viel zottiger, braungrau, die Fühler mit langen, etwas gekeulten Kammzähnen, die gegen die Spitze zu allmälig kürzer werden.

Die Flügel sind schwarzgrau, dünn beschuppt. Die vorderen haben 13 Rippen, wovon 4 und 5 aus einem Punkte entspringen, 8 und 9 auf langem Stiele stehen. Die Hinterfügel haben 8 Rippen; die Mittelzelle ist durch Rippe 6 gleich getheilt, die untere Hälfte ist länger, als die obere; aus dem Innenrande der unteren entspringen Rippe 2 und 3, aus ihrer Ecke auf sehr kurzem Stiele 4 und 5; aus der Vorderecke des oberen Theils der Mittelzelle entspringt 7, frei aus der Wurzel 8.

Das Weib habe ich nur in der Puppenhülse vor mir; diese ist braun, am Aufang und Ende gelb, wie alle verwandten. Der Sack ist dem von Atra ähnlich, unr lockerer gebaut und mit wenigen Fäden — bei Atra ziemlich dicht — umsponnen. Herr Bruand fand diese Art bei Besançon und vermuthete darin Fascicutetta H.—Sch.; da sie davon verschieden, so benannte er sie zu Ehren des Herrn Millier in Lyon.

#### Fasciculella.

Fasciculella H.—Sch. möchte ich für Stetinensis Hering (Stett. Ztg.) halten, wenigstens stimmt H.—Sch's. Figur 106 in Habitus und Färbung ganz damit überein. Stetinensis wird bei H.—Sch. ganz stillschweigend übergangen, von Fasciculella wird kein Rundort angegeben.

Tab. XVI, Fig. 6 zeigt Fasciculetta mit 11 Rippen der Vorder-, 7 Rippen der Hinterflügel, Fig. 3 Vicietta mit 12 Rippen der Vorder-, 8 Rippen der Hinterflügel. Dass erstere Art auf jedem Flügel eine Rippe weniger hat, erklärt sich dadurch, dass auf der vorderen Rippe 9, auf der hinteren Rippe 6 sehlt; dass diess bei Vicietta vorkommt, aavon bin ich durch ein selbst gezogenes Exemplar überzeugt, das keine Rippe 6 der Hinterflügel, auf den Vorderflügeln aber auf der linken Seite 11, auf der rechten 12 Rippen hat.

Auch H.-Sch. kann gar wohl ein ähnliches Exemplar in Händen gehabt haben; Herr Bruand schreibt mir, dass ihm H.-Sch. zwei versogene Exemplare von Fasciculella mittheilte, deren Rippen mit Tab. XVI nicht übereinstimmen, was noch mehr für das Eingehen dieser Art spricht; denkt man sich zu H.-Sch's. Fig. 6 die Rippe 9 der Vordersügel, Rippe 6 der Hintersügel hinzu, so hat man auch ganz die Rippenbildung von Viciella; Rippe 3 und 4 der Hintersügel sind wohl bei Fasciculella etwas mehr aus einander gekrümmt, als bei Viciella, was aber ein Fehler in der Zeichnung sein dürfte.

### Tabanella.

Von dieser Art erhielt ich 2 Männchen von Herrn Becker aus den östl. Pyrenäen; wer den Namen gegeben, ist mir nicht bekannt. Tabanetta ist eigenthümlich geformt, sie hat den schwächlichen Bau von Albida, die dünne schwarzgraue Beschuppung von Muscetta; die Flügel sind an der Wurzel sehr schmal, nach aussen sehr erweitert und gerundet, der Körper ist schwach mit langen schwarzbraunen Zotten, die nicht so dicht stehen, wie bei Muscetta. Die Fühler sind, wie bei dieser Art, mit langen, etwas gekeulten Kammzähnen, die gegen die Spitze zu kaum kürzer sind. Die Flügelrippen sind wie bei Muscetta. Der Sack — ich habe nur 2 weibliche

— ist aus sohr langen feinen, quergelegten Stengeln lose zusammengeweht und fein umsponnen; er ist verhältnissmässig breit und kurz, fast eben so breit, als lang.

#### Mediterranea.

Dlese Art scheint um das ganze Mittelmeer verbreitet zu sein; ich traf sie bei Marseille, Carthagena, Malaga und Ronda, Herr Mann bei Fiume, Constantinopel und Brussa; französische Entomologen halten sie theils für Muscella, theils für Hirsutella. In der Beschreibung kann ich kurz sein; Statur, Fühler und Rippen sind wie bei Plumifera, die Art ist aber fast doppelt so gross, dichter und dunkler schwarzgrau beschuppt, der Körper noch etwas zottiger.

Den Sack fand ich bei Marseille auf einem Hügel an Graswurzeln dicht am Boden befestigt, nur wenige Stücke an Steinen; er hat die Form von *Plumifera*, ist aber grösser, mit gröberen Stengeln und Wurzelrinden bekleidet.

Zwei weibliche Säcke, die ich fand, verschaften mir Männer ip Menge; kaum wollte ich sie in die Schachtel stecken, so waren die Männer — die sich sonst ganz spärlich zeigten — in und um dieselbe zahlreich vorhanden, krochen gierig und mit lang ausgestrecktem Hinterleibe zwischen den augesplessten Schmetterlingen und Säcken herum, dass sie ganz leicht zu spiessen waren, und waren sehr geschäftig, den Hinterleib in die weibliche Röhre zu zwängen, was sie auch so behende ausführten, dass ich die Begattung kaum schnelt genug verhindern konnte.

#### Hirsutella

Kam mir erst einmal im Juni am Schneeberge vor, wo sie am Luxboden im Sonnenscheine flog; sie scheint wie Plumistrella nur eine Bewohnerin der Alpen zu sein. Och senheimer's Angabe, dass sie in der Wiener Gegend vorkemme, dürfte um so mehr zweiselhaft sein, da auch die Versasser des Wiener Verzeichnisses die Alpen als Aufenthaltsort und Tussilago alpina als Nahrungspflanze angeben, um Wien aber meines Wissens noch kein Sammler eine Hirsutella fand. Och senheimer sagt wohl (IV. B. 201): Ist mir seit 8 Jahren in der Wiener Gegend nicht vorgekommen; diess dürfte aber wohl so zu verstehen sein, dass er während Sjährigem Sammeln in hiesiger Gegend diese Art nie fand.

Treitschke's Notiz bei Hirsutella (X. 1. 171): "Ziemlich selten, Juli, Sack lang, aus Gras und Pflanzentheilen," ist gar nicht zu beachten und wahrscheinlich wie so vieles Andere nur nach dem Hörensagen hingeschrieben; so viel sich aus dieser Schilderung des Sackes entnehmen lässt, dürfte er zu Opacella gehören, die in Steiermark und der Schneeberger Gegend, im Thale bis zur Krummholzregion, nicht selten ist.

Digitized by Google

#### Plumistrella.

Boisduval und nach ihm H.-Sch. geben Nord-Frankreich als Heimat an; ich habe von da nie eine erhalten, wohl aber kommt *Plumistrella* auf Alpenwiesen Steiermarks und Kärnthens vor.

Heydenreich führt *Plumistretta* Hb. und *Plumiyeretta* Bsd. als 2 verschiedene Arten auf, *Plumigeretta* bei Boisd. ist aber wohl nur ein Schreibfehler, da Hübner's Fig. 213 dabei citizt ist.

#### Albida - Plumosella.

Die Schmetterlinge Beider sind ganz gleich, nur die Säcke differiren; ich fand die von Plumosella bei Ronda und erzog auch den Schmetterling daraus; sie waren zwischen den Zweigen von Ulex australis, besonders Wo allerlei Abfälle von Blüthen etc. zusammengehäuft lagen, versteckt. Einige waren bloss von feinen, quer gelegten Spitzen des Ulex verfertigt, daher der Viciella ähnlich, doch zarter; andere, die wieder von den Abfällen der gelben Blüthen verfertiget waren, hatten in dieser Bekleidung schon mehr Aehulichkeit mit Albida. Moos war nirgends zu treffen, gewiss würden sonst die Psychen sich auch dessen zur Verfertigung ihrer Säcke bedient haben.

## Cochliopoda.

Den Namen corrigirte Agassiz. Die einzigen zwei Arten dieser Zunst lasse ich nur den ersten Ständen zu Liebe beisammen, glaube aber, dass sie Stephens ganz richtig trennt, da ausser dem ganz verschiedenen Habitus Testudo Mittel- und Endspornen, Asellus aber nur Endspornen hat.

## Drepanulides.

H.-Sch's. Zunft der Ciliciden muss eingehen. Ausser dem verschiedenen Ursprunge von Rippe 8 der Hinterfügel, die bei Cilix mit 7 auf einem Stiele, bei Platypteryx frei aus der Wurzel zieht, ist gar kein Unterschied, und diess reicht zur Errichtung einer eigenen Zunft so wenig aus, als z. B. bei den Geometriden. H.-Sch. stellt wohl Tab. XVII, Fig. 26 Cilix mit einfacher, Platypteryx mit durch eine gleichdicke Rippe gleichgetheilter Mittelzelle dar, die Wahrheit liegt aber in der Mitte; die Zellen sind sowohl bei Cilix, als Platypteryx feln getheilt. Bei Platypteryx hat Abth. A. End-, B. Mittel- und Endspornen der Hinterschlenen.

## Saturniina.

Caloptera ist nach Agassiz ein Diptern-Genus, der Name musste daher geändert werden.

### Saturnia.

Caecigena.

Der Schmetterling entwickelt sich im September und October, H. - Sch.

Digitized by Google

gibt den Juni au ; er hätté die richtige Flugzeit bei Treitschke (X. Bd.) Anden können.

## Bombycidae.

Der verschiedene Ursprung von Rippe 7 und 8 der Hinterfügel ist hier nicht zu beachten, oder es müssten eine Meuge Gattungen errichtet, oft ganz ähnliche Arten getrennt, unähnliche, z. B. Crataegi und Pruni, zusammengestellt werden. Der Uebersicht halber führe ich die bisher errichteten Gattungen als Unterabtheilungen auf, halte sie aber auch als solche für ziemlich werthlos, da die Merkmale zu schwankend sind; Eriogaster z. B. soll wolligen After der Weiber haben, Loti entbehrt ihn, ist aber doch nicht von den verwandten Arten zu trennen.

Das Richtigste ist hier wieder die Form; allen Arten des Genus Bombyz kommt ein gerader, allen Gastropachen ein ausgezachter Innenraud der Vorderfügel zu. Mesogona halte ich auch zufolge ihres eigenthümlichen Habitus und Flügelschnittes für eine ganz gut haltbare Gattung.

Lasiocampa, so weit verschieden ihr Geäder auch ist, wird gewiss Niemand von den Bombyciden trennen wollen, schon der Raupe wegen; wir haben hier nur wieder einen schlagenden Beweis, dass mit dem Beachten der Rippen allein nicht immer durchzukommen ist.

### Betulifolia.

Boisduval (Index meth. 1840) und nach ihm H.-Sch. und Heydenreich führen bei dieser Art Fabrizius auf, der aber gar keine Betutifolia hat. Iticifolia Fab. (Ent. syst. III. Pag. 421) citiren Ochsenheimer (im 3. und 4. Bande) und Boisduval (Chenitles d' Europe) bei Betutifolia, sie gehört aber sicher zur Linné'schen Art.

### Castrensis.

Eine Abart mit einfärbig bleichgelber Oberseite hat Herr Bellier de la Chavignerie in 2 weiblichen Stücken bei Paris erzogen und in den Annales de la Société entom. 1851 als Var. Taraxacoides abgebildet.

## Crataegi — Ariae.

Ariae Hb. halte ich nur für ein dunkles Weib von Crataegi; Herr Freyer liefert Tab. 488 als Ariae einen gewöhnlichen Mann und ein dunkles Weib von Crataegi; Tab. 500 als Crataegi ein kleines Paar dieser Art; die auf beiden Tafeln beigegebenen Raupen beweisen, dass wir es nur mit Einer Art zu thun haben. Herr Freyer glaubt Ariae für etwas Anderes halten zu müssen, da er die Raupe auf Alpen gefunden.

### Catax - Everia.

Von jeher wurde gestritten, welche von beiden Arten die Linné'sche Catax sei, und Herr Zeller hat sich neuerlich für letztere Art ausgesprochen; es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass Linné's Beschreibung zu letzterer gehört; die Gegeneinwendung, dass Linné Roesel's Abbildun-

gen von Catax citirt, aber eben so gewichtig, ich lasse also beiden Arten die einmal angenommenen Namen; jedenfalls ist Linné nur selbst Schuld, dass seine Beschreibung Zweifel lässt.

## Trifolii

Unter einer grossen Menge Gast. trifolii und medicaginis aus Brussa erhielt ich auch ein Männchen und mehrere Weibehen von H.-Sch's. Terenii; belm Männchen ziehen allerdings die Binden mehr geschwungen und viel näher an der Wurzel, als bei Medicaginis, die Weibehen hielen aber alle Uebergänge zu Medicaginis und Trifolii.

# Liparides.

Dass Cnethocampa nicht in die Zunft der Bombyciden gehört, ist sicher, es ist auch schwer zu begreifen, wie sie so lange damit verhunden bleiben konnte; ehen so sicher ist aber auch, dass sie keine Notodonte ist, wofür sie H.-Schff. erklärt.

Ich sehe in der Raupe nur eine gewöhnliche Liparide, beim Schmetterlinge hat die Rippe 5 der Hinterstügel allerdings eine andere Stellung, aber wir sehen dasselbe auch bei der vorigen Zunft und bei Porthesia auriflua fehlt sie gar, während sie bei chrysorrhoea gleich stark vorhanden ist; will man Cnethocampa nicht bei den Lipariden lassen, so mag sie eine eigene Zunft bilden, eine Notedonte ist sie einmal nicht, diess beweisen Raupe, Pappe und vollkommenes Insect.

Mit der Einthellung der übrigen Lipariden bin ich auch mit H.—Sch. nicht ganz einverstanden; eine generische Trennung der Terebynthi, Detrita, Lapidicola und Atlantica von Rubea scheint mir nicht nöthig, da sich ausser dem, dass die ersteren Arten nur Endspornen, letztere aber auch Mittelspornen der Hinterschienen hat, kein Unterschied findet; Dispar hat ausser dem wolligen After des Weibes auch keinen Unterschied; wollte man diesen zur Trennung benützen, so müsste anch Selenitica von Dasychira getreunt werden. Ich lasse also alle genannten Arten in einer Gattung beisammen, und wähle dafür, da Liparis schon seit 1738 ein Fischgenus, den von H.—Sch. für Rubea allein gebrauchten Namen Ocneria. Salicis bleibt dann allein im H.—Schäffer schen Genus Liparis stehen, erhält aber den Stephen s'schen Namen Leucoma. Sie unterscheidet sich von Ocneria durch aus der Mitte des Innenrandes der Mittelzelle (bei Ocneria im äusseren Drittel) entspringende Rippen 2, an ihrem Ursprunge weiter von einander stehenden Rippen 3 bis 5 und gestielte Rippen 6 und 7 der Hinterfügel.

Coenobita, Coenosa und V. nigrum hat H.-Sch. in einem Genus, hier glaube ich wieder, dass jede Art ein eigenes bedingt. Abgesehen von den Raupen trennt sich Coenobita durch den eigenthümlichen nochnenartigen Habitus, die beim Manne kurz kammzähnigen, beim Weibe borstenförmigen Fühler. Coenosa und V. Nigrum haben wohl in beiden Geschlechtern ge-

kämmte Fühler, bei ersterer Art sind sie aber von halber Vorderrandslänge, bei letzterer von wenig mehr, als einem Viertel desselben.

Penthophera hat weder in Natur, noch bei H.-Sch's. Figur 28 auf Tab. XX eine Anhangzelle der Vorderflügel, nach Pag. 131 und 133 soll sie aber eine besitzen.

## Cnethocampa.

Pinivora soll nach H.-Sch eine eigene Art sein; die Raupe kenne ich nicht; am Schmetterling finde ich aber ausser etwas schwächerem Halbmonde der Vorderfügel keinen Unterschied von Pityocampa.

Maritima H. - Sch. lasse ich weg, da er sie nicht beschreibt.

## Orgyia.

## Dubia - Splendida.

Splendida ist gewiss nur Var. von Dubia; die Raupen beider besitze ich ausgeblasen; sie sind nicht wesentlich verschieden.

Spiendida ist in Andalusien als Raupe zu Tausenden auf allerlei Sträuchen, besonders Eichbüschen; meine Zucht lieferte aber fast lauter Weiber.

Eine andere Var. erzog Kindermann bei Tokat und Amasia; sie ist bei H.-Sch., Fig. 164, abgebildet; ich nenne sie Turcica.

Bei dieser hat das Gelb die Oberhand, die dunkelbraunen Bänder der Vorderstügel sind daher sehr verschmälert, die Hinterstügel rein goldgelb mit schmaler Randbinde. Bei Splendida herrscht auf Vorder- und Hinterstügel das Braun mehr vor; bei Dubia ist das Gelb auf den Vorderstügeln ganz bleich, auf den hintern aber goldgelb.

## Lithosioidae.

Note kann nur hier untergebracht werden, so sehr auch ihre vierzehnfüssige Raupe und ihre Verwandlungsart widerspricht.

Zu den Pyratiden mit drei freien Innenrandsrippen kann sie nicht gehören, denn sie hat nur zwei. Von denen mit zwei freien Innenrandsrippen (Herminia, Hypaena etc., die H. - Sch. zu den Noctuen zieht, die aber vielleicht eine eigene Zunst bilden) differirt sie durch den Mangel der Ocollen und den Rippenverlauf, stimmt aber eben darin mit den Lithosien überein.

Quadra hat im männlichen Geschlechte 6, im weiblichen 7 Rippen der Hinterfügel, Rubricottis in beiden Geschlechtern 8; bei ersterer Art stehen 3 und 4 auf einem Stiele (5 fehlt); bei letzterer entspringen 3 u. 4 neben einander, und 4 u. 5 sind gestielt; es erfordert also jede Art ein eigenes Genus mit demselben Rechte, wie Lithosia und Setina.

## Nu daria.

### Murina.

Cinerascens H. - Sch. ist eine gewöhnliche Murina. Letztere nennt er die grösste Art der Gattung, gibt aber gleich darunter Cinerascens grösser als Murina an.

## Setina.

### Aurata.

Diese von Ménétries aufgestellte, im Caucasus gesammelte, Niemand bekannte Art fällt wahrscheinlich mit *Ftavicans* B. zusammen; zwei von Kindermann in Grusien gesammelte Exemplare der letzteren machen meine Vermuthung sehr wahrscheinlich.

## Aurita - Ramosa.

Aurita und Ramosa erklärt (nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Mayer-Dür in Burgdorf) Herr de la Harpe in Lausanne für Eine Art, und will nachweisen, wie Aurita, je höher sie gehe, endlich zu Ramosa werde; da sich Uebergänge von einer Art zur andern finden, so ist daran durchaus nicht zu zweifeln, und die älteren Schriftsteller haben somit Recht gehabt, beide für eins zu halten.

Herr Anderegg theilte mir mehrere Paare eines Thieres mit, das genau das Mittel zwischen Aurita und Ramosa hält; es hat die goldgelbe Farbe der ersteren, die schwarzen, nur feineren Aeste der letzteren; die Weiber gehen aber unmerklich in Ramosa über (das von H.-Sch. bei Andereggii erwähnte Weib gehört zu dieser Varietät).

Herr Anderegg behauptet, Aurita und Ramosa seien zwei verschiedene Arten, deren erstere die niederen Berge, letztere die alpine Region bewohne; nur wo Aurita und Ramosa im Mittelgebirge zusammenstossen, begatten sie sich unter einander und kommen dann in allen Uebergängen vor; ich glaube, dass eben dieses Begatten dafür spricht, dass beide nur Eine Art sind. Er schreibt mir ferner, dass er Aurita und Ramosa oft erzogen habe (ob beide Raupen verschieden, meldet er mir nicht), und dass sich die Schmetterlinge in der Gefangenschaft eben so leicht unter einander begatten, dass ihm aber die Zucht aus solchen Eiern nie gelungen sei; es ist diess sehr zu bedauern, und es wäre auch höchst interessant zu wissen, ob Ramosa-Raupen, in die niedere Region gebracht, schon in nächster Generation Aurita liefern, oder ob es dazu mehrerer Generationen bedarf.

Boisduval beschreibt im Index meth. einen Hermaphroditen, der rechts Aurita Mann, links Ramosa Weib sein soll; Freyer hat dasselbe Stück Tab. 392 abgebildet; es ist kein Hermaphrodit, sondern ein Weib und hat die Flecke auf der einen Seite nur im Mittelraume zusammengesiossen; ein ehen so gezeichnetes Aurita Männchen sandte auch mir Herr Anderegg als einen Hermaphroditen.

### Irrorella — Andereggii.

Auch diese beiden Arten stehen in demselben Verhältnisse zu einander, wie die vorigen; Andereggii (von Hrn. Anderegg früher für Hybrid von Irrorea und Ramosa gehalten) ist nur alpine Var. von Irrorella. Den Uebergang zwischen beiden macht Signata Borkh, bei der die Puncte nur im Mittelraume ausgesossen sind, daher, wie Ochsenheimer sagt, ein römisches Vzwischen zwei I bilden, und Freyeri Nikerl, die sich nur durch bleichere Grundfarbe und theilweises Zusammensiessen der schwarzen Puncte von Irrorella unterscheidet.

Nikerl und Freyer geben die Grösse von Freyeri etwas geringer und die Flügel schmäler als bei Irroretta, sonst aber keinen erheblichen Unterschied an; meine Irroretta vom Grossglockner sind so gross, wie die hiesigen, nur viel blässer gefärbt; ein Exemplar zeigt die Puncte schon etwas ausgeflossen.

#### Roscida — Melanomos.

Auch hier wiederholt sich dieselbe Erscheinung wie bei Aurita und Ramosa, Irrorella und Andereggii; die alpine Melanomos ist bleicher gelb, russig überslogen, die schwarzen Puncte sind mehr oder weniger ausgeslossen; ein Hauptunterschied von Roscida soll an den schwarzen Schulterdecken liegen, aber Herr. – Schäffer's Figur zeigt schon gelbe, und auch Nikerl sagt (Stett. Ztg. 1845 Pag. 104), dass sich bei mässiger Vergrösserung an der Vordersügelbasis einzelne gelbe Härchen zeigen.

#### Kuhlweinii.

Ueber Kuhlweinii sind die wenigsten Sammler im Klaren; es kommen sowohl Roscida als Aurita mit gelbem Hinterleibe vor, ich kann aber keine dieser Abänderungen für eigene Art halten, da bald die ganzen Segmente, bald nur die Hinterränder derselben mehr oder weniger gelb gefärbt sind.

Zu Roscida gehören: Kuhlweinii Treitschke, Hübner und Boisduval; zu Aurita: Kuhlweinii Freyer. Hübner's Figur ist ziemlich misslungen, zu gross und zu lehhaft gelb; es wäre sehr verzeihlich, sie zu Aurita zu ziehen, aber die Abbildung ist wahrscheinlich von Kuhlweini bei Frankfurt an der Oder entdeckt wurde, so kann sie nicht zu Aurita gehören, die in Deutschland nicht vorkommt. Am besten sind Boisduval's Figuren (Icones planche 58). Diese zeigen in Grösse, Form und Färbung ganz die Aehnlichkeit mit Roscida; da Boisduval sagt, dass er seine Exemplare von Treitschke selbst erhielt, so bleibt kein Zweifel, dass Beide dasselbe Thier vor sich batten.

Hier ist noch eine Setina zu erwähnen, die Herr Freyer auf Tab. 530 abbildet; sie ist grösser und lebhafter als mir Roscida je vorkam, in der Zeichnung aber nicht verschieden; zu Aurita kann sie der angegebenen Hei-

math: Hinter-Pommern nach, auch nicht gehören. Um zur Verwirrung das Seinige möglichst beizutragen, wählt Herr Freyer für seine Art den Namen Compluta, unter welchem Hübner ganz deutlich Aurita abbildete und bemerkt, dass Hübner die wahre Aurita nicht abgebildet habe (was ist denn dann Fig. 108?).

Ferner erklärt er sie für "eine mögliche Var. von Kuhtweinü mit schwarzem statt rostgelbem Hinterleibe." Alle Autoren wissen ausser dem gelben Hinterleib kein wesentliches Merkmal für Kuhtweinü anzugeben; Herr Freyer scheint aber, seiner Bemerkung nach, doch noch andere gefunden zu haben, deren Bekanntmachung er dem entomologischen Publicum nicht vorenthalten sollte. — Auch Heydenreich führt Comptuta Hübner als eigene Art auf und vereinigt damit Comptuta Freyer; über letztere will ich nicht urtheilen, hevor ich sie in natura gesehen; erstere ist aber, wie gesagt, eine ganz gewöhnliche Aurita.

## Lithosia.

### Cereola:

Diess ist eine ganz sichere Lithosia, wie die mit 3 auf langem Stiele stehende Rippe 4 und die fehlende Rippe 5 der Hinterstügel beweist; mit Unrecht stellt sie Heydenreich zu Setina; bevor wir das Hübner'sche Werk besassen, hatte Herr Mann sie Stoeberi, ich Monticola genannt.

#### Plumbeola.

Die Franzosen nehmen für diese Art Boisduval's Namen: Complanula, der aber nicht bleiben könnte, wenn auch die Art nicht von Hübner unter obigem Namen früher abgebildet wäre, da Zincken sie schon 1817 Lurideola nannte, Boisduval sie aber erst 1834 als Complanula lieferte.

### Palleola - Unita.

Hätte man sich lediglich an die Hübner'schen Bilder gehalten, so wäre nie eine Confusion bei diesen beiden Arten entstanden.

Hübner's Unita, Fig. 93 (Unita, nicht wie H.-Schff. sagt, Palteola unterschrieben), ist die echte; Palleola Hb. 221 stellt ganz gut eine hier zwischen Mödling und Baden im Juli und August gemeine Art vor, die Ochsenheimer als Gilveola beschrieb; Hübner's Palleola zieht er mit Unrecht zu Unita; auch H.-Schff. thut diess und findet die Abbildung daher schlecht. Dass Ochsenheimer's Gilveola mit Palleola Hb. zusammenfällt, geht aus Treitschke's Angabe (X. I. 166) hervor; Treitschke muss ihr zufolge die Ochsenheimer'schen Originale gesehen haben. Unita zeichnet sich durch lebhaft hochstrohgelbe, etwas glänzend bestäubte Vorderfügel, Palleola durch mattes, bleiches, fast glanzloses Lehmgelb aus; sonst finde ich gar keine wesentlichen Unterschiede, halte aber doch beide Arten für verschieden, da sie sich in der Färbung constant zeigen; die Hin-

terflügel sind bei beiden Arten am Vorderrande bald mehr, bald weniger, bald gar nicht schwarz angeslogen.

Patteola ist im Ausmasse und Flügelschnitte veränderlich; kleinere Exemplare betrachtet Freund Hering (Stett. Ztg. 1848 Pag. 104) als Gitreola Ochsh. und trennt sie als eigene Art von Patteola.

Beisduval's Unita (Icones planche 58, Fig. 3) gehört der Abbildung und Beschreibung nach, worin die Färbung: Jaune-nanking, pâle et uniforme genannt wird, sicher zu Palleola; der Beschreibung nach auch seine Gilveola, die er wegen allzugrosser Aehnlichkeit mit Unita gar nicht abbildet, und dabei Ochsenheimern das gefehlte Citat von Cinereola Hb. (Achroca alvearia Fab.) uachschreibt. Den Icones (Pag. 104) nach, sell die Raupe von Gilveola in den Chenilles d'Europa abgebildet sein; sie ist aber daselbst nicht erschienen.

#### Vitellina.

Niemand, auch kein Wiener Entomolog, kennt diese Art, obschon sie Treitschke "fast alljährlich in Fichtenwäldern, auf Wienerbergen (wohl bei Mödling?) Mitte August" gefangen haben will. Ich möchte Vitellina, der Beschreibung nach, für eine verdorbene Palleola halten. Diese Art ist um Mitte August ziemlich verflogen, und ihre Vorderflügel werden, wenn sie lange dem Regen ausgesetzt sind, grau, die hintern aber behalten, da sie durch die vorderen geschützt sind, ihre natürliche Farbe. Treitschke nenut auch die Fransen weiss, was um so eher auf verbleichte Exemplare von Palleola schliessen lässt.

Dass Vittelina Bois d. (Pl. 57) eine andere Art ist, als die Treitschke'sche, hat bereits Hering (Stett. Ztg. 1848, Pag. 106) bemerkt. Das
Männchen ziehe ich ohne Bedenken zu Luteola; dem Text nach sollen wohl
die Vorderstigel: Sensiblement moins étroites sein; auf Tab. 58 findet sich
aber Luteola abgebildet, und die Form beider ist gleich. Die Hinterstügel
von Vitellina gibt Boisduval (Fig. 9) zur vordern Hälste grau; dem
Text nach sollen sie etwas weniger breit schwarz sein, als bei Luteola;
seine Figuren zeigen aber das Gegentheil, und dass diess überhaupt sehr
variire, bemerkt Boisduval selbst bei der Beschreibung von Luteola.

Ueber sein Weib von Vitellina äussert Boisduval selbst Zweifel, ob es dazu gehöre; ein blosser Blick auf die Abbildung von Caniola Weib (Pl. 57, Fig. 6) und Vitellina (Fig. 10) zeigt, dass beide ganz gleich sind. Der Vorderrand von Vitellina soll sehr fein fahlgelb (fauve), der von Caniola safrangelb gesäumt sein; an den beiden Figuren ist aber kein Unterschied zu sehen, und in natura zeigt sich Caniola hinsichtlich des mehr oder minder lebhaften Vorderrandes sehr veränderlich, wie wir gleich an der Tab. 58, Fig. 4 nach einem einzelnen Weibe abgebildeten Lacteola B. sehen, die Boisduval selbst für Caniola zu halten geneigt ist, und ich auch unbedingt dazu ziehe. Auch bei dieser Art ist die Abbildung der Raupe, auf die

sich Boisduval bezieht, und die ehenfalls einen Ausschlag hätte gehen können, in den *Chenitles d'Europe* unterblieben.

## Euprepia e.

Genus Chelonia, so wie die Zunft der Cheloniden besteht nach Agassiz seit 1800 bei den Reptilien; Trichosoma ist seit 1819 bei den Würmern verbraucht, daher mussten die Namen geändert werden.

Herr.-Schäffer's Eintheilung ist nicht ganz richtig. Zur Trennung von Spilosoma und Chelonia ist kein Grund; in Callimorpha stellt er Matronula, Dominula, Donna, Hera, Pulchra und Jacobaeae.

Callimorpha (mit Dominula, Donna, Hera und Ménétriesii) ist eine ganz gute Gattung, ausgezeichnet durch die schlank gebauten, bei Tage fliegenden vollkommenen Insecten und die schlanken lithosienartigen Raupen. Matronula hat als Raupe und Schmetterling nichts mit Callimorpha gemein, ist plump gebaut, und lebt als Raupe und Schmetterling sehr versteckt; ausserdem ist diese Art ausgezeichnet durch die starke Afterzange des Mannes, erfordert also mit ganz gutem Rechte eine eigene Gattung (von Arctia unterscheidet sie sich durch die ungekämmten Fühler); Pulchra und Jacobaeae besitzen wohl eine Anhangzelle der Vorderflügel, gehören aber nicht zu Callimorpha und können, wenn man die Form doch auch etwas gelten lassen will, nicht beisammen bleiben; erstere Art hat lange schmale Vorderflügel, ihr Saum ist kaum ¼ so lang als der Vorderrand; Jacobaeae hat Vorder- und Hinterflügel ziemlich gleichbreit und gerundet, zeichnet sich auch durch ihre (gesellig lebende) Raupe von allen anderen Euprepien aus. Pulchra näher sich als Schmetterling und Raupe den Emydien, sie aber damit zu vereinigen, verbieten die Fühler, die hier vorhandene, dort fehlende Anhangzelle der Vorderflügel, und vorhandene Rippe 5 der Hinterflügel.

Nemeophila trenut sich von Arctia (Chelonia) durch schlauken Bau ; die Arten fliegen auch bei Tage.

Estigmene, Euprepia und Ocnogyna (Trichosoma) lasse ich wegen der Dornklane der Vorderschienen auf einander folgen.

## Arctia,

## Angelica.

Angelica Hb. 326—27 (H.-Sch. schreibt 306—7) kenne ich nicht, aber der Abbildung nach, die gut scheint, kann sie auch nicht fragweise zu Villica gezogen werden. Färbung, Zeichnung, Flügelform, Alles differirt, Angelica nähert sich entschieden der Fasciata.

Ich fand in Andalusien zwei Exemplare einer der Villica ähnlichen Haupe mit schwarzem Kopf und Füssen, die wahrscheinlich hieher gehört, brachte sie aber nicht auf.

#### Curiatis.

Dass diesem Namen der Hübner'sche: Civica zu weichen hat, hat hereits Ochsenheimer (IV. Bd., Pag. 326) besprochen, Boisduval, H.-Sch, und Heydenreich führen ihn mit Unrecht wieder ein.

### Maculosa — Honesta.

H.-Sch. führt letztere als eigene Art auf, sie ist gewiss nur Var. von Maculosa; die Grösse ausgenommen, die bei den Euprepten wenig zu sagen hat, ziehen wir hier eben so scharf gezeichnete, am Saume schwarz gesieckte Exemplare.

## Euprepia.

## Rivularis.

Mein einzelnes Männchen hat die Füsse ganz verkrüppelt, ich kann daher nicht sagen, ob diese Art den Dorn der Vorderschienen hat; die Fühler sind aber wie bei *Pudica*.

Kindermann fand die Raupe während der Reise in Mingrelien unterwegs, konnte sie aber nicht ziehen; das Weib soll kurzfüglich sein.

#### Zoraida.

Diese Art kenne ich nur nach H.-Sch's. Copie aus den "Annales de la Société entomologique," wornach aber Hemigena Graslin sicher damit zusammenfällt; von letzterer hat H.-Sch. ein sehr kleines Exemplar abgebildet, daher die Differenz etwas beträchtlicher erscheint.

## Notodontides.

Hoplitis nannte Klug 1807 ein Dipteren-Genus, der Name kann also nicht bleiben; Gluphisia corrigirte Aggasiz in Glyphidia. Die Notodontiden wurden von Stephens und Duponchel in mehrere Genera zertheilt, H.-Sch. errichtet noch für Chaonia und affin. die Gattung Drymonia, für Argentina die Gattung Spatalia. Erstere soll keinen Schuppenzahn der Vorderflügel haben, er ist aber vorhanden, mithin fällt der Grund zur Trennung weg, Spatalia geht auch besser ein, da ausser den Silberflecken kein wesentlicher Unterschied ist; der stärker gezähnte Saum ist hier von keiner Bedeutung, wie wir z. B. bei Camelina und Cucullina sehen. Die von mir unter Notodonta aufgeführten Arten haben keine Anhangzelle der Vorderflügel, Ptilophora, Pterostoma und Lophopteryx besitzen aber eine; die erste dieser Gattungen zeichnet sich überdiess ausser dem Flügelschnitt durch die fehlenden Mittelspornen der Hinterschienen, die zweite durch die langen Palpen, die dritte durch die Fühlerbildung aus. Eben so gute Gattungen sind Drynobia und Glyphidia, die zwar keine Au-

hangzelle der Vorderstigel besitzen, sich aber durch die vorhandenen Ocellen von Notodonta unterscheiden; Glyphidia hat auch nur Endspornen der Hinterschienen.

### Notodonta.

## Hybris.

Ich san drei Stücke in Boisduval's Sammlung, sie halten das Mittel zwischen Chaonia und Querna und sind jedenfalls eigene Art.

Dass Noct. hybris (Icones planche 71, wozu kein Text erschien) nicht hieher gebört, ist gewiss; sie ist im Ind. meth. von Bolsduval selbst ausgelassen, also nicht weiter zu beachten.

## Glyphidia.

### Crenata.

In allen mir zu Gebote stehenden Werken finde ich nur eine Generation angegeben, es sind zwei; der Schmetterling findet sich im April und August an Erlenstämmen.

## Nachtrag.

Vorstehender Aufsatz wurde bereits in der Juni-Sitzung (vide Pag. 67) übergeben; inzwischen sind Herrn Herrich-Schäffer's Nachträge erschienen und ich habe nun noch Folgendes zu bemerken:

### Sesia.

#### Leucospidiformis.

Herr.-Sch. berichtigt nun selbst, dass seine Leucospidiformis nicht die Esper'sche sei, erklärt aber seine Fig. 53 dafür und lässt für Fig. 4 den Namen Fenusaeformis eintreten.

#### Leucomelana.

Zieht H. - Sch. zu *Philanthiformis*, worüber ich nicht urtheilen kanu, da ich die Art nicht kenne.

#### Zelleri.

Stelldiformie Freyer und Stelldif. Zeller verbindet Herr.H. - Sch. auch noch in den Nachträgen, erwähnt aber, dass er ein Exemplar von Herrn

Zeller mitgetheilt erhielt und citirt dazu seine Osmiaeformts Fig. 53, welcher Name dann die Priorität hat. (Ueber die Freyer'sche Art habe ich mich bereits auf Pag. 87 ausgesprochen.)

## Zygaena.

#### Pluto.

Wenn Pluto H. - Sch. Fig. 107 nach einem der von mir mitgetheilten Exemplare angefertigt ist, wie aus den Nachträgen hervorzugeben scheint, so ist sie gänzlich misslungen.

#### Favonia.

Hierher als Synonym Mediterranea H. - Sch.

#### Stentzii.

H.-Sch. zieht nun seine 6fleckige Stentzii selbst als Var. zu Metitoti; will man auch diese Var. mit einem eigenen Namen bezeichnen, so kann sie Decora heissen, unter welchem Namen sie Herr Kaden an Herrn Herr.-Schäffer schickte.

## Angelicae.

Herr. - Sch. zieht seine Latipennis als Var. zu Angelicae, als Angelicae gilt ihm aber auch in den Nachträgen noch Hippocrepidis; ich möchte diese Latipennis eher bei Angelicae Och sh. unterbringen.

## I n o.

#### Tenuicornis.

Die von Herrn Herr. - Sch. bei dieser Art erwähnten, von mit mitgetheilten Florentiner Exemplare gehören nicht hierher, sondern zu Globulariae Hb.

## Heterogynis.

Herr.-Sch. vermuthet (Nachträge Pag. 41), dass seine Paradoxa Fig. 99 einen falschen Kopf hatte, was auch sehr wahrscheinlich ist. Ich habe die angeblichen zwei Arten Paradoxa und Penetta aus deuselben Händen, wie Herr H.-Sch., kann aber keinen Unterschied finden; Affinis kenne ich nicht.

## Psyche.

Villosella variirt sehr in der Rippenbildung, wie ich mich nun bei Ansicht mehrerer Exemplare überzeugte. Rippe 4 und 5, 7 und 8 der Vorderfügel, so wie 4 und 5 der Hinterfügel entspringen bald gesondert, bald aus einem Punkt, bald sind sie gestielt, es fallen daher meine Abtheilung C, D und E in eine zusammen.

#### Fasciculella.

Erklärt nun H. - Sch. selbst für Stetinensis, führt aber, statt Herrn Hering, irrig Herrn Zeller als Autor auf.

#### Tabanella.

Herr.-Sch. beschreibt in den Nachträgen eine Pyrenaeella, mit der Tabanella wahrscheinlich zusammenfällt.

#### Mediterranea.

Hierher gehört die von H.-Sch. in den Nachträgen erwähnte Massiliella, die aber nicht ich, sondern Herr Bruand so benannte; für Plumifera, wofür sie Herr H.-Sch. erklärt, möchte ich sie nicht halten, da sich die Exemplare aus allen genannten Gegenden vollkommen gleich bleiben.

#### Plumosella.

Einen von Albida verschiedenen Umriss der Flügel kann ich an meinem Exemplare (demselben, das Herr H. - Sch. in Händen hatte) nicht finden.

## Lithosia.

## Depressa = Helvola.

Depressa und Helvola sollen nach Herrn Schreiner's Beobachtungen (Stett. Ztg. 1853, Pag. 101) die beiden Geschlechter einer Art sein; auch ich kenne von ersterer nur Weiber, von letzterer nur Männer; Depressa Esper ist der ältere Name.

## Berichtigung von Druckfehlern.

- Bei Lycaena alcon hat Diomedes Hufnagel obenan zu stehen. (Linné hat zwar schon einen [ausländischen] Papilio Diomedes, der aber zu den Equitiden gehört.)
- Argynnts taodice und Zygaena flipendulae Var. cytisi haben als in Oesterreich vorkommend ein o zu erhalten.
- Hesperia Marloyi und Deilephila alecto kommen nicht in Oesterreich vor, die o ist also zu streichen.
- Ino cognata, Heterogynis paradoxa, affinis und Var. hispana, 80 wie Lithosia vitellina haben statt \* ein † zu erhalten.
- Pag. 68. Die ersten 2 Namen gehören am Schlusse der ersten Spalte von Pag. 67 nach N. chimaera.
- Pag. 85, Zeile 24 ist statt Leucopsis und Leucopsidiformis: Leucospis und Leucospidiformis zu lesen.
- Pag. 109, Zeile 31 muss es statt sediformes: setiformes heissen.

## Ueber die

## Verbreitung, das Nest und das Ei

der

# Salicaria fluviatilis Mayer,

v o n

## J. Heckel.

(Mit einer Tafei.)

In Bezug auf das Vorkommen und die geographische Verbreitung der Sal. fluv. sind die Ornithologen Europas noch stets sehr zurückgeblieben. In den meisten ornithologischen Werken ist darüber nur so viel angezeigt, "dass der Fluss-Rohrsänger im südlichen Europa, besonders in Ungarn und Oesterreich längs der Donau, sehr selten auch an der Elbe und Save vorkomme und brüte.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass unser Vogel längs der Donau, vorzugsweise in Nieder-Oesterreich und namentlich in den Umgebungen Wiens den Sommer hindurch nicht selten sei, indem ihn die hiesigen Ornithologen sowohl, als auch die Vogelfänger seit jeher aus dieser Gegend, unter dem Namen Leirer, gekannt, gefangen und eigentlich von hier aus der Ornithologie bekaunt gemacht haben.

In Bezug auf das benachbarte Ungarn aber behauptet Custos Petényi in Pesth, dass er unsern Leirer nur bei Pressburg in der Alten- und Haber-Au, weiter Donau-abwärts aber, trotz seiner in dieser Beziehung angestellten häufigen und fleissigen Untersuchungen, nirgends angetroffen, in keiner ornithologischen Sammlung in Ungarn, bei keinem Vogelfänger und Stubenvögel-Liebhaber gefunden, auch nie gehört habe, dass er irgendwo unterhalb Pressburg gefangen worden wäre.

Diesem Vogel nachgehend, erlegte Petényi im Jahre 1834 unweit Pesth, am Flusse Rakos, keine Saic. fluviatius, wohl aber eine für die Fauna Ungarns und ganz Oesterreichs seltene Art, die dem Sliden von Kuropa angehörende Saicaria luscinoides Sav. Hingegen behauptet Petényi, dass Salic. fluviatilis in Böhmen sowohl au der Elbe, der Eger, als an der Moldau eben nicht selten vorkomme. Petényi fand sie in Karlsbad in 3 Privatsammlungen, kauste von der Bar. Feldeggischen Sammlung selbst 2 Stücke, alle waren unweit Karlsbad an der Eger, doch bloss im Zuge erlegt.

Zu Prag fand er in 2 Sammlungen Exemplare, welche an der Moldau dicht bei der Prager Kaisermühle, wo sie schon mehrmals auch brütend angetroffen wurde, erlegt worden sind, und zu Pardubitz traf er in der Sammlung des Chirurgen Hromadka ein daselbst an der Elbe erlegtes Exemplar.

Die Brutgeschäste, das Nest und die Eier unseres Leirers kommen bis jetzt bloss in zwei ovologischen Werken und zwar eines und desselben Autors vor, und zwar in Dr. T. A. L. Thieneman's "Fortpflanzung der Vögel Europas" und in dessen "Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel." In ersterem, II. Abth., S. 24, Nr. 86 gibt Dr. Thieneman nur muthmasslich an: dass ein bei Naumburg unfern der Saale, in dichtem, mit hohem Grase durchwachsenen Gebüsche gefundenes Nest mit 2 Eiern wohl diesem selten en Vogel gehören möchte! Der l. c. beschriebene Nestbau sowohl, als die abgebildeten Eier welchen ganz von dem Neste und den Eiern unserer echten Salicaria stuviatilis ab, und man könnte beinahe mit Gewissheit behaupten, das muthmasslich dafür gehaltene, auf Taf. Vl, Fig. 4 dargestellte Ei dürste vielmehr einer Emberiza, als irgend einer Salicaria angehört haben.

Thieneman sah übrigens selbst seinen Irrthum ein, indem er in seinem späteren Werke, Heft III, Taf. XXI, Fig. 6, ganz andere Eier wie vormals als Sylvia fluviatatis-Eier abbildet (wozu leider der Text noch fehlt), welche aber ehenfalls von unseren echten Eiern dieses Sängers in Bezug auf Grösse, Form und Farbe sehr abweichen. Letztere sind  $8^{1}$ /4 bis höchstens  $8^{1}$ /4" lang und  $6^{1}$ /4 bis  $6^{1}$ /4" dick, während die von Thieneman dargestellten eine Länge von  $9-9^{4}$ /4" und eine Dicke von 7" erreichen, dazu viel bauchiger, über ihre ganze Schale dunkelbraun gefärbt und mit grossen Flecken beinahe ganz übersäet sind.

Bei Weitem mehr Achnlichkeit mit unseren Leirer - Eiern, als die eben als solche augeführten, aber durchaus verschiedenen, haben die durch Thieneman auf derselben Tafel XXI, Fig. 8 dargestellten, von Salicaria locustella herrührenden Eier, die sich jedoch durch ihre mindere Grösse und namentlich auch dadurch sehr kennbar unterscheiden, dass sie starke violettgraue Schalensecke besitzen, die an den echten Salic. fluviatitis-Eiern so unscheinbar sind, dass sich ihre Spuren nur mit Mühe und mittelst der Loupe wahrnehmen lassen.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass man in Bezug auf das Vorkommeu und die Brutplätze der Satic. fluviatitis, besenders aber über die Echtheit der Eier derselben durchaus nicht im Reinev war, so dass man bald diese, bald jene anders als die schon bekannten Saticarien-Eier aussehende Dubiosa ohne andere Gründe für die wahren Eier Jer Satic. fluviatitis hielt und abbildete.

Es war am 22. Mai dieses Jahres (1852), als der Präparator des k. k. zeologischen Kabinets, Herr Zelebor, auf dem kleinen Neuhaufen bei Asparn (nächst Wien), woselbst viele Leirer sich aufhalten, ein Individuum erlegte, welches ihm sowohl durch den eigenthümlichen, wie von einer Fasanhenne ausgestossenen, jedoch etwas grelleren Angstruf: gst — gst! als durch seine gleichsam von einer überwiegenden Last herrührende rückwärts geneigte Haltung im Sitzen auffiel. Dieser Vogel war ein Weibchen der Salic. fluviatilis, und zwar das einzige, welches er unter so vielen laut schrillenden Männchen auf dieser kleinen Insel wahrnehmen konnte. Sein Uebergewicht rührte von einem zum Legen reifen Ei her, das ihm später im Laboratorium ganz unbeschädigt aus der Kloake herausgeschnitten wurde. Das Nest des Vogels fand sich in der Nähe seines Aufenthaltes, enthielt aber erst ein einziges, dem aus dem Leibe genommenen ähnliches Ei.

Nach dieser einfachen Thatsache kann es wohl keinem ferneren Zweifel unterliegen, dass endlich das von so vielen Ornithologen eifrig und lang gesuchte, in neuerer Zeit stets nur unterschobene Ei dieses merkwürdigen schlauen Vogels, so wie dessen Nest nun wirklich aufgefunden sei, und zwar da, von woher die Entdeckung des Vogels selbst ausging.

Die Brutplätze des Leirers sind unsere waldigen, mit vielem Unterholze gemischten Donau - Auen, woselbst er auf der obersten Spitze eines Strauches sitzend des Morgens und Abends, ja selbst in mondhellen Nächten sein weithin schrillendes monotones Lied erschallen lässt. Das Nest steht immer in oder an dichten, mit bohen Gräsern, Carex - Arten und der Parietaria officinalis durchwachsenen Gebüschen, entweder auf einer hohen Unterlage von dürrem Laube, meistens Weidenblättern, oder auf geknickten dürren Halmen des vergangenen Jahres, und wird durch die darüber jung emporgeschossenen Gräser dicht überwölbt und dem menschlichen Auge ganz verborgen. Es ähnelt rücksichtlich seiner bedeutenden Grösse auf den ersten Anblick einigermassen dem Neste der Sylvia patustris, genauer betrachtet zeigt es sich aber viel besser, künstlicher und mehr napfförmig gebaut. Seine ganze Höhe heträgt äusserlich 3 1/4 Zoll, sein Durchmesser oben 6 1/4. Zoll; die Tiefe des Napfes selbst misst 17" und seine Breite am Oberrand 21/2 Zoll. Den grössten Theil des Nestbaumateriales machen bald breitere, bald schmätere trockene Rohr- und Grasblätter aus. Dickere Grashalme und Rispen, so wie einzelne trockene hineingewebte Weidenblätter und zarte Zweige umhüllen zwar locker, aber dennoch ziemlich gut in einander geflochten, gleich einer Aussenwand, das eigentliche Nest. Die innere Wand des Napfes selbst ist aus ganz feinen zarten Grashälmchen, eine alle Bei-mischung anderer Stoffe, zierlich und fest, gleichsam wie ausgedrechselt, geflochten.

Die Eierchen, deren in einem anderen Neste 4 aufgefunden wurden, sind meistens schön eigestaltig, an ihrer Basis (dem dickeren Ende) stark, an dem spitzeren Ende mässig abgerundet, ihre grösste Dicke oder die Bauchigkelt liegt dem dickeren Ende etwas näher und nur an kurz ovalen Exemplaren ganz in der Mitte. Das Gewicht eines vollen Eies beträgt 32—33 Gran.

Die Grundfarbe des noch ungelegten, aber bereits ausgebildeten Eies, Fig. 1, war schön röthlich-grauweiss, mit vielen theils mehr, theils weniger intensiv rothen Punkten verschiedener Grösse besäet, die jedenfalls um das stumpfe Ende sich dichter aneinander drängten. Die Nesteler, Fig. 2 und 3, hatten einen überall hervorleuchtenden, etwas graulich weissen Grund, mit röthlich braunen, bald lichteren, bald dunkteren Punkten und kleinen Schmitzchen bestreut, zwischen welchen sich mit Hilfe der Loupe auch blassvioleit-graue Schalenseckenen wahrnehmen liessen. Alle Punkte und Schmitzchen häufen sich, wie vorhin, um das stumpfe Ende mehr ah, so dass sie stellenweise in grössere Fleckehen und Schmitzchen zusammensiessen. Nach dem Ausblasen haben sämmtliche Farben, besonders das zarte Roth des ungelegten Eies, Fig. 1, an Stärke verloren, sie sehen innerlich blass röthlichgelb aus, mit matt durchscheinenden oberen Schattungen.

Die beigefügten Abbildungen der Eier sind gleich nach ihrem Auffinden, noch in ganz frischem Zustande, mit möglichster Genauigkeit angefertiget worden.

## Die Fische der Save.

Ven J. Heckel.

Für die nähere Kenntniss der Fanna anseres Vaterlandes dürfte es ohne Zweifell nächt minder wissenswerth enscheinen, auch in den einzelwein-Flüssen jeue Fische nachweisen zu können, welche sie bewehnen. Ich übergebe Ihnen daher nachfolgendes, ziemlich vollständiges Verzelchniss derjenigen Arten, welche in der Save von Krain vorkommen. Die Exemplare seinst wurden von Herra Freyer, gegenwärtig Conservator des Triestiner naturhistorischen Museums, in Weingeist gelegt und mit infelt Provinzial-Namen versehen dem k. k. zoologischen Kabinete eingesendet, mit der freundlichen Bitte, dieselben systematisch bestimmen zu wolsen, und ich freue mich, nach einer songfältigen Vergleichung derselben mit der durch kaiserliche Munificenz dort aufgestehlten reichkaltigen Sammlung der österreichischen Süsswasserlische, Ihnen die Resultate bler mittheilen zu können.

Das Verzeichniss der Save-Fische enthält 18 verschiedene Species, die mit Ausnahme der sub Nummer 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 und 17 begriffenen auch den Hauptstrom der grossen Donau bewohnen. Nummer 3, 6, 11, 13 und 14 kommen gewöhnlich nur in kleineren, seichteren Bächen, namentlich auch in der Gegend um Wien häufig vor. 16 und 17 sind bloss unseren frischeren Gebirgswässern eigen. Merkwürdig und bisher noch ganz unbekannt ist aber die Erscheinung von Mr. 7 und 20. Ersterer, Gobio uranoscopus, wurde von Agassiz in Baiern in dem Inn entdeckt und kam mir aus Gesterreich bisher auf in einem einzigen, und diess wegen simer Jugend noch fragliehen Exemplare aus Mehadia vor. Letzterer, Telestes musticellus, mit Tel. Agassizii oder den Grieslauge in in Baiern nahe verwandt, war bisher nur als ein den südlich abfallenden Flüssen angehöriger Bewohner bekannt. Man ersieht hieraus, dass die Save in Krain ausser ihrem Hauptcharakter eines Geren Gebirgs-Confluenten der Donau auch bereits etwas von jeuem südlicheren des nahen Isonzo an sich trägt.

## Verzeichniss der Fische der Save in Krain.

## Mitgetheilt von J. Heckel.

|     |                           | •   |      |     |     | Krainerisch.                |
|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 1.  | Perca fluviatilis Linn.   |     |      |     | •   |                             |
| 2.  | Aspro vulgaris Cv.        | •   |      |     | •   | Rihtar.                     |
| 3.  | Cottus gobio Linn.        |     | •    |     | •   |                             |
| 4.  | Esox lucius Linn          |     |      | ٠   |     | Krashshuka.                 |
| 5.  | Burbus Juviatitis Cv.     |     |      | • , | . { | jang Poharza.<br>alt Póhra. |
| 6.  | Gobio vulgaris C v        |     | •    |     | • • | Krashorka.                  |
| 7.  | " uranoscopus Ag.         |     |      |     | •   | Shpize.                     |
| 8.  | Tinca chrysitis Ag        |     |      | ٠   |     |                             |
| 9.  | Squalius Dobula Heck.     | ٠   | •    |     |     | Ki'nézh.                    |
| 10. | Telestes muticellus Boug. |     | •    |     | •   | Andróga.                    |
| 11. | Phoxinus Marsilii Hb.     | •   |      |     |     | Frigle.                     |
| 12. | Chondrostoma nasus Ag.    |     |      | 4   | • • |                             |
| 13. | Cobitis barbatula Liun.   |     |      |     |     | Grúdel.                     |
| 14. | Acanthopsis taenia Ag,    | •   | •    | •   | •   | Shtajngeljni.               |
| 15. | Salmo Hucho Linn.         |     |      |     | •   | Letejstníi sulzhek.         |
| 16. | Salar Ausonii Val. (Salm  | o F | ario | Lin | n.) |                             |
| 17. | Thymalus vexillifer Ag.   |     |      |     |     | Liper.                      |
| 18. | Amocoetes branchialis Cv  |     | • '  |     |     | Pohkazha.                   |

#### Ueber

## Gymancyla canella,

und eine ihr in Form und Zeichnung ähnliche neue Art:
Spermatophthora Hornigli.

#### Von

#### Julius Lederer.

Unser im Aufsuchen der ersten Stände von Lepidoptern besonders eifriges Mitglied Herr Joh. v. Hern ig in Wien, hat die Raupe der nachstehend beschriebenen neuen Phycidee an Atriplex angustifolia aufgefunden,
und ich erlaube mir, diese Art nach dem Entdecker zu benennen.

Vorerst Einiges über ihre Stellung im Systeme.

Herrich-Schäffer zieht zu seiner Gattung Homoeosoma nebst den von Zeller darin vereinigten Arten noch Ephestia cinerosella, bigella, biviella, oblitella; Myelois cirrigerella, cribrum, cribratella, umbratella, Welseriella, tetricella, ceratoniella, convolutella; Acrobasis obtusella (diese letztern 9 Arten haben mit Ausnahme von convolutella eine vierästige Medianader der Hinterflügel) und Gymnancyla canella. Er gibt die weite Diagnose: "Palpen sichelförmig aufsteigend, Endglied nicht viel kürzer als das "Mittelglied, lang eiförmig; die pinselförmigen Nebenpalpen steigen eben-"falls aufwärts und sind deutlich. Die männliche Fühlergeissel ist gleich-"mässig kurz gewimpert, an der Wurzel nicht oder schwach ausgeschnit-"ten. Rippe 4 und 5 der Vorderflügel entspringt auf gemeinschaftlichem "Stamme, ebenso 7 u. 8 der Hinterflügel, 8 oft so nahe am Saume, dass sie "leicht zu übersehen ist; 5 fehlt oder ist vorhanden." - In der Ausdehnung, wie Herrich-Schäffer dieses Genus begreift, wäre unsere Art darin unterzubringen, in Zeller's Gattung Hombeosoma aber, die nur aus Arten ohne Krümmung der männlichen Fühler besteht, kann sie nicht gestellt werden. Da nun allgemein die Zeller'sche Eintheilung angenommen ist, so sehe ich mich genöthigt, die ohnehin schon so grosse Zahl der Phydicideen-Genera noch um Eins zu vermehren.

Nachstehend die Gattungsmerkmale:

Habitus von Gymnancyla; Körper anliegend, beschuppt; Stirn mit gerundetem Schopf; Zunge spiral, lang; Palpen in Kopfeslänge vorstehend (also kürzer als bei Gymnancyla), das zweite Glied lang, gerade, aufwärts gerichtet, auf der Oberseite gegen das Ende zu mit einigen aufwärts gerichteten Schuppen, das Endglied kurz, dick und stumpf, dicht

heschuppt, horizontal vorstehend. Nebenpalpen fadenförmig, dünn, heim Manne bis ans Ende des zweiten Palpengliedes reichend, beim Weibe ganz kurz; Augen gross; Ocellen klein, doch deutlich; Fühler borstenförmig, heim Manne mit ungemein kurzen feinen Wimpern, ober der Basis schwach gekrümmt; Beine stark, die Hinterschienen aussen längshaarig, mit den gewöhnlichen zwei Paar Spornen; in den Rippen findet nur die Abweichung von Gymnuncyta statt, dass auf den Vorderfügeln Rippe 4 u. 5 gestielt sind, dort aber aus einem Punct entspringen; sonst sind sie auf Vorder- und Hinterfügeln vollkommen gleich mit dieser Gattung. Der Gattungsname ist von der Eigenschaft der Raupe: "Samenverderber," σπερμα-ατος (Same), und ωSigo - ειν (verderben), entnommen.

Spermatophthoru unterscheidet sich also nach der Zeller'schen Eintheilung: Von Anerastia durch die starke Zunge und die vorhaudenen Ocellen; von Ephestia und Homoeosoma durch die gekrümmten Fühler; von erster Gattung auch noch durch den Mangel des Haarpinsels an der Unterseite der Vorderfügelbasis des Männchens; von Acrobasis, Hypochalcia, Epischnia und Ancylosis, unter andern durch die Palpen, Fühler und dreiästige Medianader der Hinterfügel; von Gymnancyla durch die Gestalt der Nebenpalpen, starke Zunge, und der im Eingange erwähnten Abweichung im Geäder; mit den übrigen Gattungen kann sie ohnehin nicht verglichen werden.

Aus. Obigem ergibt sich sohin die nächste Achnlichkeit mit Gymnancyla, daher ich unser neues Genus diesem zunächst stelle.

Beschreibung der Species:

Grösse von Canella, zuweilen etwas darüber; Habitus und Farbe der Fühler genau wie bei Canella, die Farbe der Palpen heller; der Hinterleih einfärbig gelbgrau (bei Canella sind das zweite und dritte Gelenk stets brandigbraun und sehen fast wie ölig geworden aus); Beschuppung der Vorderflügel gröber, vollkommen glanzlos; Grundfarbe bleich röthlichgelb, mehr ins Aschgraue ziehend als bei Canella, mit groben, schwarzen Atomen, die gegen den Saum mehr oder weniger angehäuft sind, und vor den Fransen zuweilen eine Punctreihe bilden. Die zwei blass ziegelrothen Querbinden sind, besonders die äussere, minder deutlich als bei Canella, und die bei dieser letztern Art an der Innenseite der ersteren befindlichen drei Puncte sind bei Horn ig i i schwach und undeutlich. Ebenso zeigen sich die Mittelpuncte viel schwächer. Der Vorderrand der Flügel, so wie der Grund um die Puncte herum ist nicht heller als die übrige Flügelfläche, was aber bei Canella der Fall ist. An der Flügelwurzel befindet sich ein ziemlich schwacher, ästiger Längsstrich; von der Flügelspitze zieht ein dunklerer Wisch gegen die Mittelpuncte; Fransenbezeichnung, Hinterfügel, und Unterseite wie bei Canella; Hinterflügel auf der Oberseite an der innern Mittelrippe nahe an der Basis mit flaumigen (bei Canella fehlenden). Längshaaren.

Die Flugzeit ist, wie bei Canetta, Ende Juli und Anfangs August. -Die Naturgeschichte wird der Entdecker nächstens selbst liefern.

## Beschreibung

eines

## neuen Spanners und einer neuen Motte.

Von Jos. Mann.

## Eupithecia Mayeri. Mann.

Eup. alis plumbeo-griseis, sericeis, fascia communi albida extus dentata.

Die Flügel bleigrau, seideglänzend, mit einer weisslichen, durch alle Flügel durchgehenden, nach dem Aussenrande gezähnten Binde.

Die Grösse der Eup. Grapharia Tr. (der sie auch am nächsten steht, und mit ihr leicht zu verwechseln ist). Der Kopf, Rücken und Körper sind weissgrau und mit schwarzen feinen Schuppen besetzt. Die Fühler reichen etwas über die Hälfte der Vorderfügel, sind weisslich und dunkelgrau geringelt, und beim Manne sehr zart gefranst.

Die Taster sind stumpf, kurz, und das Endglied kaum merklich gespitzt, die Zunge hornartig braun, 1½ Linie lang — Schenkel- und Schienbeine weisslichgrau, mit schwarzen Atomen, Fussglieder graubfäunlich, jedes Glied am Ende weisslich. Die Schienen mit zwei Paar Spornen versehen.

Die Hinterleibsringe beim Manne vom zweiten bis zum siebenten; beim Weibe vom dritten bis zum sechsten; bräunlich, und in der Mitte am Hinterrande mit einem schwarzen Haarbüschel versehen. Das letzte Segment und der Aflerbüschel weissgrau, mit schwarzen Atomen bestreut.

Alle Flügel sind bleigrau, mit etwas Seidenglauz; die vordern zuweilen mit einem bräunlichen Anflug. Der Vorderrand der Vorderflügel dunkelgrau gesieckt, der Aussenrand aller Flügel mit einer tief schwarzen, starken Linie eingesäumt, welche durch die weisslichen Adern durchbrochen wird. Die Fransen dunkel gesieckt und mit zwei Schättenlinien versehen. Das erste Drittheil der Flügel am Aussenrande ist bleigrau bis zu der weisslichen, aus acht Zacken bestehenden Binde; dieses erste Drittheil wird noch von einer weisslichen seinen, achtzähnigen Linie durchzogen. Die breite Binde hat Spuren von einer seinen dunklen Wellenlinie, welche baid mehr, bald weniger deutlich ist. In der Mitte besindet sich der schwarze Punct, welcher von dem Vorderrand ein, und von dem Innenrand zwei Drittheil weit entsernt ist; in dem zweiten dunklen Drittheil sind einige sehwarze Wellenlinien

sichthar. Das Brittheil nächst der Wurzel wird durch zwei verloschene Linien gebildet, und ist mit mehr oder weniger dunkleren Atomen verschen.

Auf den Hinterstigeln ist der Theil von der Binde bis an die Wurzet mit schwarzen Atomen bestreut und von drei Wellenlinien durchzogen, welche an dem heliern Innenrande schäefer ausgedrückt sind, da die schwarsen Atome mungeln; zudem ist der Mittelpunct schwach ausgedrückt, oder fehlt gänslich.

Die Unterseite alter Flügel ist bleigrau und glänzend, und die Weissliche Binde ist breit durchscheinend und nach dem Aussenrande dunkler hoschattef; auch geht von dem Mittelpuncte eine dentliche dunklere Binde durch alte Flügel, und auf den Hinterfügeln ist auch der Punct deutlicher, so wie auch noch einige Wellenlinien durchscheinen.

Exp. Grapheria unterscheidet sich auch die gestreckteren Verderflügel, die verherrscheid weisse Grundfarbe ohne Seidengtanz, auch die rauhe Beschuppung, die deutlich markirten Wellestinien, starken schwarzen Mittelpunct aller Flügel, die fehlenden bräunlichen Gürtel des Leibes und die hellere Unterseite der Flügel, wo die schwärzliche Binde in Zacken erscheint.

Eup. Mayeri entdeckte mein Freund Herr Jos. Mayer, k. k. Minişterial - Revident, in der Wiener Gegend an Felsenwänden, wo er sie von Anfang bis Mitte August stets einzeln antraf.

Eup. Grapharia fliegt um die Mitte Juni auf den Voralpen, und selbst in der Krummholzregion unseres Schneeberges.

## Adela Albicinetella. Schleicher in lit.

Adela, atis anticis violaceis, aureo - squamosis, fascia subarcuata alba; posticis nigricantibus, violaceo-micantibus.

Die Vorderfüget violett, mit eingesprengten Goldschuppen sehr glänzend und mit einer etwas geschwungenen weissen Binde. Hinterfüget schwärzlich und violett schillernd.

Grösse von Adela Degeerella; Kopf und Taster schwarz, wie bei Adela Cuprella, nur sind letztere nicht so stark hehaart. Die Fühler wie bei Cuprella, nur etwas länger, und haben bei dem Manne fast die dreimalige Länge der Verderflügel (Jas Weib ist noch unbekannt); sie sind von der Basis bis über das zweite Drittel schwarz und weiss geringelt, gegen das Ende einfach weisalich. Der Bücken ist bronzefärbig, der Hinterleib und die Beine anhwarz behaart, so wie bei Adela Cuprella.

Die gestreckten Vorderstigel sind violett, metallglänzend, am Innen rande dunkler, die etwas geschwungene, fast gleichbreite Binde im ersten Brittheil ist weiss, ohne Glanz, und nach innen mit schwarzen, matten Schuppen eingefasst. Gleich neben der Binde am Vorderrande nach der Flügelspitze zu ist noch ein weisser, kaum merklicher Strich oder Punct vorhanden; dann schillern aus der violetten Grundsarbe, besonders gegen die

Flügelspitze eingesprengte Goldschuppen. Die Frausen erscheinen mehr grau als violett, mit Goldglanz.

Die Hinterfügel sind schwärzlich mit violettem Schiller, und ihre schwarzen Adern treten deutlicher hervor. Die Fransen durchaus schwärzlich, matt, von einer dunkleren Linie durchzogen.

Die Unterseite der Vorderfügel ist schwärzlicher als die Oberseite, ohne Glanz, die weisse Binde und der Punct scheinen matt durch, und in der Mitte ist erstere etwas düsterer. Von dem Puncte an, gegen die Flügelspitze, ist die Farbe goldscheinend und die schwärzlichen Adern deutlich zu sehen. Die Fransen sind grau, und der Rand der Flügel vor den Fransen schön lilafärbig eingefasst. Die Hinterfügel unten mehr schwarzgrau als violett, die Fransen schwarzgrau.

Mein junger Freund, Herr Schleicher, fing diese schöne Adeia am 6. Mai 1844 hinter Mürzsteg in Steiermark auf einer mit jungen Fichten eingeschlossenen Wiese, und hatte die Freundschaft, sie für meine Samm-lung zu bestimmen.

#### Ueber die ersten Stände von

# Anthophila mendaculalis Tr. (Dardouini B., H. - Schffr.).

## Von Johann von Hornig.

Die Raupe von Anthophita mendaculalis Tr. ist erwachsen, etwa einen halben Zoll lang, ziemlich plump und träge, nach vorn und hinten etwas verdünnt, und hat nur zwölf Füsse.

Der Kopf klein, rund, glänzend schwarz. Ober dem Maule stehen zwei hellgelbe Linien, die in der Mitte des Kopfes mit ihrem Ende zusammentreffen.

Das Nackenschild stellt beiderseits der Rückenmitte einen grossen runden, schwarzen Fleck dar.

Die Grundfarbe des Körpers ist ein auf der Ober- und Unterseite vollkommen gleiches, schönes Hellgrün. Ueber dem Rücken zieht eine wenig hellere, sehr verloschene Linie. Zu beiden Seiten derseiben findet man auf jedem Gelenke zwei glänzende schwarze Wärzchen, wovon das vordere das kleinere. Auf den drei ersten Gelenken stehen diese Wärzchen schräge neben einander, auf den übrigen aber gerade hintereinander, mit der Mittellinie parallel. Oher den Füssen zeigen sich wieder zwei derlei Wärzchen in weiter Entfernung übereinander, und zwischen diesen und den aeben der Rückenlinie befindlichen steht noch eine Gruppe von dreien, nämlich zwei neben einander, das dritte senkrecht über dem vordern. Jede dieser Gruppen ist unregelmässig braunroth überzogen; doch bleibt um jedes Wärzchen ein hellerer Kreis von der Körperfarbe, wodurch die Wärzchen ein augenartiges

Ansehen erhalten. Jedes Wärzchen ist mit einem langen feinen Haare besetzt. Die Luftlöcher sind einsach schwarz. Auf dem Bauche stehen auf der Mitte jedes Gelenkes zwei äusserst kleine, selbst bei Vergrösserung kaum bemerkbare Wärzchen, und auf den vier fusslosen mittleren Gelenken noch beiderseits weitere zwei; erstern sehlt die braunrothe Einsassung; leztere besitzen sie.

Die sechs Brustfüsse sind hornartig schwärzlich, die zwei Paar Bauchfüsse, die Nachschieber und die Afterklappe haben durchaus die Grundfarbe des Körpers, und führen gleichfalls einige äusserst kleine, fein behaarte Pünctchen.

Die von mir zufällig entdeckte Raupe finde ich schon mehrere Jahre in dem Kalkgebirge um Wien an verschiedenen Stellen und in grosser Ausbreitung; doch immer nicht gar häufig. Sie lebt einsam im August und September an den Samencapseln von Anthericum ramosum, beisst dieselben an der Seite an, und bohrt sich, je nach ihrem Alter, mehr oder weniger, in der Jugend ganz, im erwachsenen Zustande nur mit den ersten drei oder vier Gelenken hinein.

Zu ihrer Verwandlung spinnt sie sich an den Wänden oder dem Deckel des Behältnisses ein weisses, dichtes, sehr langes und schmales rundes Cocon, in das sie (ein verhältnissmässig starkes Gebiss beurkundend) abgenagte Hohlspänchen, Erdkörner u. dgl. mit einwebt. Sie wird hlerin binnen einigen Tagen zu einer hellbraunen, an ihrem stumpfen Ende mit vier seitwärts gerichteten Dornen versehenen, sonst gewöhnlich geformten Puppe, welcher im Juni des nächsten Jahrs der Schmetterling entsteigt.

Wie ähnlich in der Gestalt, eben so verschieden in der Lebensweise ist die Raupe der Ant. mendaculalis von jener der Ant. rosina. Nicht minder erheblich weichen beide Schmetterlinge in ihren Gewohnheiten von einander ab, und Guenee's generische Trennung derselben dürste wohl begründet sein. Rosina mit den ihr nächststehenden halten sich als Schmetterlinge an Pflanzen auf, haben einen scheuen stürzenden Flug, sitzen stets mit dem Kopfe abwärts und tragen die Flügel in der Ruhe steil dachförmig. Mendaculalis hingegen fliegt um Felsen, auf welchen sie auch ruhend augetroffen wird, hat einen schwachen flatternden Flug, sitzt nie mit dem Kopfe abwärts und trägt die Flüge fach.

#### Ueber die

## Entdeckung einer neuen Pflanzenart:

## "Anthemis Neilreichii,"

V-0 n

#### Johann Ortmann.

In der Vereinssitzung vom Monate Juli d. J. habe ich unter anderen einer von mir im Wiener Floragebiete gefundenen Anthemis - Art erwähnt und sie nach der Flora Deutschlands von Kech als A. ruthenica M. Bieb. hestimmt. Ich wies hierbei zugleich auf einige Unterschiede in den specifischen Merkmalen hin, welche sich zwischen dieser Beschreibung und meinem Befunde ergaben, und stellte zur Vergewisserung meiner Ansicht einen Vergleich zwischen meiner Phanze und jener im Herbarium des hiesigen kais. betauischen Gartens erliegenden A. ruthenica M. B. au, welcher die genaue Uebereinstimmung dieser beiderseitigen Phanzen erwicks.

Der grösseren Deutlichkeit wegen liess ich weiters nicht bloss von dieser, sondern auch von den verwandten hiesigen Anthemis-Arten die Form der charakteristischen Merkmale durch bildliche Darstellungen versienlichen und sie in den Druck der Vereinsschriften aufnehmen \*).

Seit dieser Zeit hatte ich aber mehrfache Gelegenheit, diese Pfanne an anderen Standorten, in verschiedenen Formen und Entwicklungsstadien zu heobachten, faud aber die Beständigkeit dieser Unterschiede allenthalben so hestätigt, dass dadurch meine schon damals Seite 57 ausgesprochene Ausicht, es könne diese Art vielleicht eine neue sein, sich immer als richtiger herausstellte.

<sup>\*)</sup> Berichtigung. In den Verhandlungen Seite 58 ist beim Drucke eine sinnstörende Verwechslung der Fruchtboden-Zeichnungen entstanden. Es gehört nämlich der irrig unter dem Worte arvensis in umgekehrter Lage befindliche Fruchtboden richtiger mit aufwärts gekehrter Spitze unter das Wort cotula, dagegen jener unter dem Worte cotula vielmehr unter arvensis.



Ich consultirte daher die Original - Beschreibung von Marschall Bieberstein, welche in seiner Flora taurico - caucasica. 1808, tom. II,
pag. 330, sub No. 1772 mit folgenden Worten enthalten ist: Anthemis
ruthenica foliis lanuginoso - villosis incanis bipinnatis: planulits lanceolatis acutis, ramis floriferis corymbolis, receptaculo conico, paleis lanceotatis mucronalis flosculos aequantibus, seminibus teretiuscula suicatis nudis.

Provenit in Tauriae et Ucraniae collibus apricis sterflibus, pube magis minusve candicante varians.

Foliorum lacinulae parvae, ut in praecedente (Anth. altissima); ad costam mediam tamen vix ullae. Flos praecedentis magnitudine: calyce magis tomentoso, squamis obtusioribus margine scarioso latiore. Paleae lanceolatae, mucrone exerto brevi riyido. Semína obtusequadrangulu sulcata apice subnuda sive margine extuberante angustissimo vix ullae.

So erwünscht mir einerseits diese Beschreibung war (die fibrigens mit meiner Pfianze viel webiger übereinstimmt, als die Diagnose von Koch), so unangenehm berührte mich anderseits die Entdeckung, dass dieser Autor in den Nachträgen zu seinem Werke die bereits ausgesprochene Ausicht theilweise selbst wieder in Frage stellte. Er führt nämlich Seite 465 an, er habe bei Aufstellung dieser neuen Art eine weissblühende Austremis tincheria irrthömlich für A. austriaca Jacq. gehalten, sei aber jetzt selbst kaum mehr im Stande, seine ruthenics von letzterer zu unterscheiden.

Hieraus folgt, dass die wahre ruthenica M. Bleh. mit austriaca oder tinctoria (die Blüthenfarbe der letzteren abgerechnet) eine sehr grosse Achnlichkeit haben muss.

Hält man jedoch meine Pfianze der austriaca entgegen, so ist diese letztere schon ihrer Tracht nach so auffalfend hiervon verschieden, dass eine Verwechslung nicht leicht denkbar ist; denn ausserdem, dass austriaca von der ersten Entwicklungsstufe an bis zum letzten Stadium der Fruchtreife das sehr constante Merkmal der kammförmigen Stellung der Blattzipfel besitzt, wesches der ganzen Pfianze eine gewisse steise und stærre Haltung verleiht und sie hierdurch vor arvensis und meiner Pfianze augenblicklich auszeichnet, so differirt diese letztere mit obiger Beschreibung auch in der Theilung der Blätter, in der Form des Fruchbedens, der Spreublättchen und Achenen.

Einen nähern, sehr gründlichen Aufschluss, welche Pfanze eigentlich Marschalt Bieherstein unter seiner ruthenica verstanden habe, gibt ein Zeitgenosse dieses Autors, nämlich Besser, an. Derselbe bemerkt in seiner Enumeratio plantarum Vothynia etc. bei A. ruthenica M. B. Folgenies:, Wiewohl M. Bieherstein in seinen Zusätzen und Vorbesserungen A. ruthenica mit austriaca vereinigte, so hält dieser Autor doch beide Pfanzen nach genauer Untersuchung in Briefen verschieden. Ich habe, sagt Besser, diese Pfanze daher selbst mit den Kriterien der austriaca ver-

glichen und folgende Unterscheidungsmerkmale gefunden, die hier im Urtexte folgen:

- 1. Folia sunt magis interrupto-pinnuta.
- 2. Pinnullae magis pectinato-pinnatifidae.
- 3. Lacinulae evidentius mucronatae.
- 4. Calycis squamae interiores opice scorioso, obtusissimo, fimbriatociliato, quae tanceolatae acutae in A. austriaca.
- 5. Paleae magis cuspidato-mucronatae.

Eine Vergleichung meiner gefundenen Pflanze mit *austriaca* stellt jedoch rücksichtlich dieser erwähnten 5 Merkmale ein ganz verschiedenes Ergebniss heraus.

- Zeigen die Blätter überhaupt in ihrer Form eine eben so grosse Unbeständigkeit, wie A. arvensis.
- Sind die Zipfel der Fiederblättehen niemals kammförmig, somdern lassen in dem Falle, wenn eine doppelte Fiederung vorhanden ist, immer Unregelmässigkeiten in der Grösse und ihren Einschnitten entnehmen.
- 3. Die Flederzipfel haben keineswegs eine so deutliche Stachelspitze wie austriaca, im Gegentheile ist dieselbe oft noch kleiner.
- 4. Sind die innern Hüllschuppen allerdings der Beschreibung entsprechend, nämlich am Scheitel trockenhäutig, sehr stumpf, fransicht gewimpert; allein fransicht gewimperte Hüllschuppen besitzt auch austriaca, nur sind dieselben nicht so stumpf, sondern lanzettlich.
- 5. In Beziehung auf die Stachelspitze finde ich gerade das Gegentheil, und daher die Diagnose "paleae magis cuspidato - mucronatae" mehr für austriaca, als für meine Pflanze passend.

Da um dieselbe hiernach im Ganzen genommen auch mit den von Besser angeführten Merkmalen nicht übereinstimmt, ferner die äusseren Achenen am Scheitel gewöhnlich mit einem querabgeschnittenen halbirten Krönchen versehen sind, wodurch diese Pflanze so ganz besonders charakterisit wird, endlich die Zerschlitzung der Spreublättchen am Scheitel bei einiger Aufmerksamkeit in die Augen fallen muss: so würden diese Merkmale weder dem — manchmal nur zu kritischen Blicke des M. Bieberstein, noch der Aufmerksamkeit des Besser entgangen sein, wären sie an ihrer ruthenica vorhauden gewesen.

Zwar ist in De Candolle's "Prodromus syst. nat. regni veget. pars VI, pag. 11," so wie in Ledebour's "Flora rossica pag. 522," vorzüglich aber in Koch's "Synopsis florae Germaniae 1843" die Original-Beschreibung des M. Bieberstein so modificirt, dass sie mit wenigen Austnahmen sogar auf meine Pfianze zu passen scheint.

Allein haben diese Autoren, wie es nicht unwahrscheinlich ist, unter Anthemis ruthenica M. B. meine Pflanze eben so verstanden, wie jeue Botaniker, von welchen — wie erwähnt — Exemplare im kais. Herbarium er-

liegen, so kann dem Vorausgeschickten zufolge dieser Ansicht nur eine Verwechslung zum Grunde liegen, und es entspringt hiernach in jedem Falle die Nothwendigkeit zur Feststellung eines neuen Namens für diese verkannte Art um so mehr, als sich im letzteren zwei mit demselben Namen belegte Anthemis-Arten herausstellen würden, nämlich eine echte ruthenica M. Bieb. und eine ruthenica M. Bieb. der Autoren.

Diese geringen Früchte meines diessfälligen Strebens erlaube ich mir der Erinnerung an eine hiesige botanische Celebrität zu weihen, welche sich nicht nur durch die gründliche Erforschung, sondern vorzugsweise durch die kritische Bearbeitung der Flora Wiens einen unverwelklichen Ehrenkranz selbst schon gesiochten hat. Es ist Herr Oberlandesgerichtsrath August Neilreich, und sein Name soll daher diese Psianze zieren, die ich nachstehend beschreibe als

#### Anthemis Neilreichii.

Tota lanuginosa villosa, foliis pinnati — vel bipinnatipartitis non pectinatis, receptaculo elongato – conico, paleis obovato – oblongis vel cuneatis superne sublaceris mucronatis, acheniis sulcatis, exterioribus plerumque coronula dimidiata oblique truncata instructis. — In agris Austriae inferioris prope Viennam.

Floret Majo — Aug.

Sie unterscheidet sich von Ant. austriaca:

- 1. Durch die wollig-zottige Behaarung.
- 2. Durch die länglich verkehrt eiförmigen oder keiligen, oben zerschlitzten Spreublättchen.
- 3. Durch das am Scheitel der äusseren Achenen gewöhnlich vorhandene, quer abgestutzte, halbirte Krönchen.
- 4. Durch den kegelförmig verlängerten Fruchtboden.
- 5. Durch die stielrunden gefurchten Achenen.
- 6. Durch den Mangel der kammförmigen Stellung in den Fiederblättehen. Von arvensis machen sie die ersten drei Merkmale, so wie der aromatisch bittere Geruch kennbar, wesshalb sie dieser Art sowohl rücksichtlich der specifischen Merkmale, als auch ihrer Haltung nach viel näher steht, als der austriaca.

In der Fiederung der Blätter und Theilung der Blattzipfel variirt sie eben so wie arvensis, und beobachtet in diesen Punkten nie eine bestimmte Regelmässigkeit. Auf magerem, sandigen Boden ist die ganze Pflanze schmächtig, ihr Stengel oft nur einige Zoll hoch, aufrecht, wenig ästig oder einfach, der wollig zottige Ueberzug weissgrau, beinahe seidenartig, und die Blattzipfel schmal. Auf fettem, üppigen Boden wuchert sie dagegen mit einem über 1 Fuss hohen, vielästigen, aufsteigenden oder aufrechten Stengel, meistens einfach gesiederten Blättschen und breiten, unregelmässig eingeschnittenen Blattzipfeln. In diesem Falle ist der wollig zottige Ueberzug mehr abstehend und steif, wesshalb die ganze Pflanze dadurch ein graugrünes Anschen erhält.

Sie kommt auf Getreidefeldern und wüsten Ptätzen in der Wieper Flora an mehreren Orten vor, z. B. auf der Türkenschanze, bei Rodaun, Schönbrunn, vor der Beivedere - Linie, bei Simmerlug und Wagram, stellenweise häufig, und wurde bisher immer mit A. arvensis verwechselt.

Schliesslich erlaube ich mir zweier interessanter Pflanzelf zu erwähnen, welche das ehemalige Viertel ober dem Manhartsberge beherbergt, nämlich Colesathus subfilis Seidl und Centunculus minimus Linn.

Erstere — für Oesterreich neu — fand ich heuer am sogenannten Ritzmannshofer Teiche bei Zwettl, mit meinem Freunde, Herra Professor Jalius Zelenka, dann am Brandteiche bei Heidenreichstein; letztere kommt in der dortigen Gegand in feuchten Ackerfarchen und Grähen in Gesellschaft der Sagina procumbens nicht selten vor.

## Einige neue Ameisen.

Von

### Gustav L. Mayr.

Während einige Insecten - Familien sich einer grossen Auzahl von Verehrern erfreuen, und wir über dieselben zum Theile die umfassendsten und ausgezeichnetsten Werke besitzen, so ist es andererseits zu wundern, wie mehrere andere Familien seit jeher von den meisten Naturforschern entweder ganz vernachlässigt, oder wenigstens sehr stiefmütterlich behandelt wurden, Wohln ganz vorzüglich die Hymenopteren und insbesondere die Ameisen gehören. Der Grund dieser Vernachlässigung dürfte wohl vorzüglich in dem Mangel eines umfassenden Werkes zu suchen sein, indem ausser Latreille's Arbeiten über die Ameisen kein älteres brauchbares Werk existirt, auf welches basirt werden könnte. Erst in der neuesten Zeit haben die Arbeiten eines Nylander, Förster, Schenck etc. die Kenntniss der Ameisen wesentlich erweitert, durch ihre Werke auch den Eifer für diese so interessante Familie in etwas angeregt, obschon man gestehen muss, dass noch ungemein viel über Abgrenzung der Arten, über geographische Verbreitung, über die Lebensweise, über ihre Gäste u. s. f. zu erforschen und erörtern erübrigt.

Durch die Unterstützung mehrerer verehrter Vereinsmitglieder und anderer Entomologen, insbesondere aber durch die zuvorkommende Güte des Herrn Directors Kollar, der mit grösster Bereitwilligkeit das Materiale des k. k. Hof-Naturalien-Cabinetes zur genauen Untersuchung mir zur Disposition stellte, und durch die reichen Sendungen der Herren Schmidt in Laibach, Prof. Gredler in Botzen, unsers verehrten Secretärs Herrn Frauen feld etc., eben so auch durch eigenes Sammeln und Beobachten, zu welchem Zwecke ich im versiossenen Sommer eine Reise durch mehrere Theile unserer Monarchie, aus denen bisher so viel als gar nichts in dieser Richtung bekannt ist, machte, bin ich in den Besitz eines ziemlich reichhaltigen Materials aus dieser Familie gekommen, und hosse in einem Jahre eine Arbeit über alle im österreichischen Staate bereits entdeckten Ameisen zu verössentlichen, zu deren möglichster Vervollständigung ich alle in den einzelnen Provinzen lebenden geehrten Vereinsmitglieder dringend auffordere, im

nächsten Sommer auf die Ameisen der betreffenden Gegend ihr Augenmerk richten zu wollen, welche ich dann bereitwilligst zu bestimmen übernehmen werde, wobei auch mir der Nutzen erwächst, über die geographische Verbreitung, die nach den bisher von mir gemachten Beobachtungen eine sehr bestimmte zu sein scheint, nähere Aufschlüsse zu erhalten; für heute erlaube ich mir unterdessen die Beschreibungen mehrerer neuer Arten zu übergeben.

#### Pormica austriaca. m.

Operaria: Nigro-fusca, inferiori capitis parte thoraceque pallide rufis, mandibulis 8—10 dentatis, punctatis, clypeo margine anteriori lato, area frontali carente, dorso arcuato, pilis nonnullis longis, squama ovata apice subacuminata, abdomine pubescente Long. 2 lin.

Der Körper schwarzbraun, der Vordertheil des Kopfes lichter, dessen Unterseite und der ganze Thorax rothgelb, Der Kopf von mittlerer Grösse, hreiter als der Thorax, mit sehr feiner Pubescenz, so wie am Scheitel mit einzelnen langen Borstenhaaren; die Mandibeln gross, dreieckig, fein langsrunzlich mit groben Puncten, aus denen lange Borstenhaare entspringen, mit 8-10 stumpfen Zähnen; der Clypeus gross, vorne beiderseits his zu den Mundwinkeln reichend, ungekielt, fein gerunzelt, mit geradem Vorder-, und hogenförmig gekriimmten Hinterrande, die heiden vorderen Seitenlappen desselben vor den Mundwinkeln etwas ohrförmig aufgehogen; das Stirnfeld nicht abgesetzt; Stirnrinne deutlich; Stirnlappen klein, wenig aufgehogen; Fähler 12gliedrig, behaart, Schaft am Grunde gehogen, Geissel langer als der Schaft, erstes und zweites Geisselglied gleichlaug, die folgenden kürzer, das Endglied konisch, so lang als die zwei vorletzten mitsammen; der übrige Kopf fein punctirt, gerunzelt; Nebenaugen konnte ich nicht mit Sicherheit ausfinden. Der Rücken wölbt sich in einem sanften Bogen ohne Einschnitte zwischen den einzelnen Theilen des Thorax, mit langen Borstenhaaren sparsam hesetzt, fein punctirt, gerunzelt. Schuppe behaart, oval, nach oben zugespitzt mit stumpfer Spitze. Hinterleib dicht mit kurzen und etwas sparsamer mit langeren feinen Haaren besetzt. Beine mit kurzen, feinen, anliegenden Härchen bekleidet.

Diese Art wurde mir nebst anderen interessanten Insecten von unserem verehrten Mitgliede Herrn Walter mitgetheilt, welcher sie bei Krumbach in Unter-Oesterreich entdeckte.

## Tapinoma nitens. m.

Operaria: Nitidissima, ferruginea, fronte occipite abdomineque obscure castaneis, pilis flavis, longis, antennarum atque pedum breviaribus; mandibulis 6-deutatis, subtiliter striatis, antennis 12-articulatis, scapo longo; squama emarginata, abdomine supra antice valde convexo.

Long.: 11/2-13/4 lin.

Sohr glängend, brännlichgelb, Stirn, Scheitel und Mintenleib durket can

stanienbraun, Thorax meist etwas dunkler als die Beine; der ganze Körper mit langen gelblichen Borstenhauren bekleidet, die an den Fühlern mid Beinen kürzer sind. Der Kopf randitch, hinten schwach eingedrückt; breiter als der Thorax; die Oberkiefer fein, längsgestreift, mit spärsamen groben Punc∸ ten, aus welchen die Borstenhaare entspringen, sechszähnig, der vorderste Zahn bedeutend größer als die übrigen; die Oberlippe hinter dem Clypeus versteckt, behaart, deren Grundstück sehr kurz und sehr breit, Vorder- und Hinterrand gerade, beiderseits an den Vorderecken etwas verlängert und zugespitzt, das Endstück schmäler als das Gründstück; viereckig mit abgernudeten Vorderecken, die Seitenränder nahe am Grunde schwach ausgebuchtet, der Volderfand ehenfalls schwach ausgebuchtet, in def Mitte am tiefsten; der Clypeus glatt, an der vorderen Hälfte mit einem schwachen Mittelkiele gewöldt, nach hinten von dem Stirnfolde durch eine Querlinie abgegrenzt; das Stirnfeld hochst undeutlich ansgehrückt, sehr sturk glänzend; die Stirnrinne fehlt; die Stirnlamellen schmal, kaum hervorgewolbt; die Fühler zwolfgliedrig, deren schwach gebogener Schaft überragt den Hinterrand des Koples, die Gelssel gegen das Eude wenig verdickt, das erste Geisselglied lang, die folgenden kurzer, ziemlich gleichlang, nach und nach an Dicke etwas zunehmend, das Endglied doppelt so lang als das vorletzte; Nebenaugen konnte ich nicht finden; die Netzäugen schwarz, wenig gewölbt, kalil; der übrige Kopf glatt. Der Rücken zwischen Meso - und Metanotum eingeschnürt, Pro- und Mesonotum zusammen haben, von oben geschen, die Form eines Eies mit der stumpferen Spitze nach vorne, Pro-, Meso- und Métanobum glatt, der Basaltheil des Metanotiums fast gleich lang dem abschüssigen Theile. Die Schuppe glatt, ohne Borstenhaare, ohen bogenförmig ausgerandet. Der Hinterleib am vorderen Drittheile statk gewöldt, glatt. Die Beine verhälfnissmässig länger als bei den Afbeitern der bis jetzt bekanpten anderen drei Arten dieser Gattung.

Ich erhielt diese schöne und ausgezeichnete Art von den Herren Schmidt und Hauffen, welche sie in der Umgebung von Laibach entdeckten.

## Occopathora subdentata m.

Miter: Rubido - flava, ubdomine pterumque fuero, flavido ptocula, capite cordato valde magno antice stricto, mesonoto nilido utrinque tuber-culato, pro - et metanoto subbidentato rugose-strictis, abdomine nilido. Long. 8 lin.

Möthlichgelb, Hinterielb bräumlich, die ganze Oberhäche spairsam mit langen, feinen, gelübischen Hähren bekleitet. Der Kopf auffallend gross, am Grunde susgerandet; die Mandibeln gross, dreischig glatt; mit starken Puncten, in welchen Borstenhaare eingepfianzt sind. Der Hauraud ungezähnt, scharf, schneidend, nur verne an der Spitze mit zwei grossen Zähnen; Oberlippe mit sehr kurzem Grundstäck, beiderseite mit einer kurzen Verlängerung, die im Form eines mit der Spitze gegen den Grund der Lippe

Digitized by Google

stehenden Keiles abgegränzt ist, das Endstück viereckig, doppelt so breit als lang, in der Mitte des Vorderrandes tief eingeschnitten, die dadurch entstehenden vorderen Lappen abgerundet, hinter dem Rande mit einer Reihe feiner Borstchen; der Stiel der Unterkiefer dreieckig. am Grunde verschmälert, mit einem inneren geraden, äussern gebogenen und vordern, etwas ausgebuchteten Rande; die Maxillarpalpen zweigliedrig, das erste Glied kurz, kaum länger als dick; das zweite Glied cylindrisch, in dessen Mitte kaum erweitert, fast dreimal so lang als der erste, am Ende stumpf, mit meist zwei langen Borstenbaaren; die Unterlippe viereckig mit einem spitzen Winkel am Grunde, zwei stumpfen an den Seiten, und einem stumpfen Winkel vorne, die beiden seitlichen Ecken abgerundet, die zwei vom Grunde ausgehenden Bänder mehr als doppelt so lang als die zwei vordern Bänder; die Lippentaster zweigliedrig, erstes Glied cylindrisch, schwach nach auswärts gebogen, das zweite Glied um die Hälfte länger, cylindrisch, gerade . am Ende stumpf mit einigen Börstchen; Clypeus klein, schwach gewölbt, am vordern Bande ziehen sich einige Längsstreifen hin, die sich in der Mitte verlieren, der hintere Theil glatt, glänzend; das Stirnfeld vertieft, dreieckig, glatt, glanzend, von hier aus zieht sich eine tiefe Furche der Länge nach über die Mitte des Scheitels zum Hinterhauptloch ; Fühlerrinnen tief; Fühler 12gliedrig, Schaft an der Warzel gebogen, viel kürzer als der Kopf, überragt nur wenig die Augen; erstes Geisselglied länger als das 3. und 4. zusammen, das 2. - S. Glied kurz, so lang als dick, das 9. und 10. so lang als das erste, doch dicker, Endglied etwas kürzer als die beiden vorletzten zusammen; vom Stirnfelde so wie vom Vorderrande der Wangen ziehen sich starke Längsstreisen bis zur Mitte des Kopses, wo sie sich verwischen, die hintere Kopfhälfte so wie die ganze Unterseite glatt, glänzend; die Angen aus wenigen Ocellen gebildet. Das Pronotum schwach gestreift; das Mesonotum beiderseits etwas höckerig aufgetrieben, glatt, glänzend; das Metanotum gestreift – gerunzelt mit sehr kurzen Zähnchen, zwischen diesen mit einer Längsfurche. Hinterleib glatt, glänzend. Beine etwas dichter behaart als der übrige Körper.

Operaria: Testaceo – ferruginea, abdomine plerumque fusco – ni-gricante, flavida – pilosula, laevissima, pronoto et metanoto obtuse subbidentato granutatis. Long. 1 —  $1^{1}/s$  Un.

Gelb oder gelbbräunlich, Hinterleib meist dunkler, eft braun, der ganze Körper glänzend, mit laugen weisslichen Haaren zerstreut besetzt. Der Kopf von gewähnlicher Ferm, etwas breiter als der Thorax, die Mandibeln am Grunde schmal, verbreiten sich gegen das Ende, und laufen nach vorne spitzig aus, 10- bis 12zähnig, die zwei Zähne an der Spitze bedeutend stärker und länger, die übrigen kleiner als die vorigen, aber unter einander ungleich gruss; es steht ein etwas grösserer Zahn meist zwischen zwei kleineren, Aussensalte der Mandibelm am Grunde schwach gestreift, gegen die Spitze glatt; Unterkiefer, Unterlippe und Palpen wie beim Soldaten;

der Clypens glatt, glänzend gewölbt, ohne Mittelkiel; Stirnfeld gross, glatt, sehr glänzend, Vorderrand quer, gerade, Hinterrand hogenförmig; Fühler wie beim Seldaten, dech überragt der Sehaft den Mintergrund des Kopfes; Scheitel, Wangen und Kehle glatt, sehr glänzend; Augen klein, oval, wenig gewölbt, aus wenigen Ocelten gebildet; Nebenaugen fehlen. Das Pronotum, als sehmaler Halsring, gekörnt, das Mesonotum glatt, glänzend, das Metanotum gekörnt mit zwei sehr kurzen Zähnen, zwischeu diesen mit einer schwachen Querstreifung. Hinterleib glatt, glänzend. Beine mit dichterer Behaarung als am übrigen Kötper.

Diese Art unterscheidet sich von Oecophthora pusitts Heer, insbesondere durch die Ensserst kurzen Zähne des Metanotum des Arbeiters, ausserdem noch durch mehrere Merkmale, wie aus der Beschreibung zu ersehen ist; bei, oberflächlicher Betrachtung unterscheidet sie, sich schon durch die lichtere Färbung.

Ich erhielt diese böchst merkwürdige Art von Herrn Schmidt aus Krain, und vom Herrn Prof. Gredler aus Tirol; ich selbst beebachtete sie in Sädtirol, und zwar bei Trient, Roverede und Riva unter Steinen, wo die Soldaten stets in bedeutend geringer Anzahl als die Arbeiter verhanden, bei Aufhebung eines Steines, worunter sich eine Colonie befand, zuerst entschen.

## Acrocoelia

(" axpa - as acumen, " xoidia - ias venter.)

Oper. et fem. Mandibulae basi et antice latitudine aequales; palpi maxillares articulis quinque cylindricis, primo ceteris breviore, quinto longiore; labium subquadratum, basi angustius; palpi labii articulis tribus, aequalibus cylindricis labrum quadratum, latum, lateribus emarginatum, antennae 11 - articulatae; petiolus biarticulatus, altius abdomini insertus, articolo primo quadrato, depresso, articulo secundo globoso, medio longitudinaliter subsulcato; abdomen distincte aculeatum in operariis ad apicem acuminatum.

# Acrocdella ruficeps. m. (Myrmica ruficeps. Imhoff in litt.)

Operaria. Nigra, capite rufo., margine inferiori mandibularum ocutisque nigris, antennis rubido-fuscis, pedibus piceis, Long. 2 — 21/2 lin.

Der Kopf roth, der Kaurand der Mandibeln und die Augen schwarz, die Fühler rothbraun, die Spitze derselben schwärzlich, Thorax und Hinterleib schwarz, die Beine pechbraun. Der Kopf rundlich, breiter als der Thorax, mit gelblichen Haaren weitläufig besetzt, die ganze Oberfläche desselben von sehr feinen runzlichen Längsstreifen durchzogen, die Wange stärker gestreift, der Hinterrand des Scheitels fein quergestreift, in der Nähe des Hinterhauptloches ist der Kopf ausgerandet, was sich am deutlichsten darstellt,

wenn der Kopf seukretht herabgehogen ist, die Mandibelu längsgestreift. zwischen tien Streifen sparsam punctirt, deren ziemlich breiter Innenraud mit vier bis fünf Zähnen, die am verdern Ende des Kaurandes am stärksten sind : die Oberlippe viereckig, an den Seitenrändern fast rechtwinklig ausgeschnitten, am Grunde breiter und hornartig, bis zuf seitlichen rechtwinkligen Ausbuchtung, sodann ofwas schmäler und membranartig, Vorderrand in der Mitte schwach ausgebuchtet, die beiden Verderecken rechtwinkelig, etwas abgerundet, hinter dem Vorderrande stehen einige Borstenhaare in unregelmässiger Reibe; der grosse Clypeus deutlich abgesetzt, ohne Mittelkiel, dessen Vorderrand gerade, die mach hinten convergirenden Seiteuräuder vereinigen sich unmerklich mit dem halbkreisförmig gebogenen Hinterrande, mit schwachen Längsrunseln durchzogen, am hintern Drittheile glatt; das Stirufeld dreieckig, schwach abgegränzt, sehr fein runselig gestreift; die Stirminne schwach ausgeprägt; die Stirnlamellen treten etwas gewölbt hervor; die eilfgliedri∸ gen Fühler\*) dicht mit gemilichen Haaren besetzt, deren Schaft in einem Winkel von beiläusig 60° gebogen, überragt die Augen, erreicht aber nicht den Hinterrand des Kopfes, die Geissel so lang als der Schaft, das Endglied ausgenommen, das erste Geisselglied doppelt so lang als breit, verkehrt kegelförmig, die sechs felgenden halb so lang als das erste, das achte und neunte länger und dicker als die vorhergehenden, das Endglied doppelt so lang als das vorletzte; die Netsaugeli oval, ziemilch sach; Nebenaugen konnte ich nicht entdecken. Das Pro- und Mesonotum mit sparsamen langen Härchen versehen, mit starken Längsrunzeln, die Seiten des Thorax dicht längs gestreift; das Metanotum mit zwei langen spitzen Dornen, der Basaltheil mit weitläufigen runzeligen Längsstreifen, die sich auf dem überschüssigen Theile fortsetzen, immer schwächer werden und endlich verschwinden, die untere Hälfte des abschüssigen Theiles glatt und glänzend. Das Stielchen gerunzelt, mit Ausnahme des glänzenden oberen Vorderrandes des ersten Gliedes. Der Hinterleib kurz und schwach behaart, wenig glanzend. Die Beine mit kurzen weisslichen Borstenhaaren bekieldet.

Die Einlenkung des Stielchens in den Hinterleib ist bei den Weibchen und Arbeitern dieser Gattung wie bei dem Weibchen der Oecophthora pusika Heer.

Ich beobachtete diese Art gemeinschaftlich mit Formica melanogaster Ltr. auf der Benoburg bei Meran auf Spheu, der daseibst die zerklüfteten Mauern überzieht. Herr Prof. Gredter zeigte sie mir im Franziskauer-klestergarten in Batzen auf Mauern und Pflanmenbäumen, auf welch' letzteren sie sich ihre Nahrung holte, sodann zu einer ausgemanerten Grube zog, und itt den Ritzen derselben verschwand; auf der Insel Lide, bei Venedig, fand ich

<sup>\*)</sup> Ich besitze ein Exemplar dieser Art, welches 12 Fühlerglieder hat, doch kann ich diess nur für Abnormität halten, da ich bei der Untersechung einer großen Anzahl stets eingliedrige Fühler faud.



sie auf einer Cantenplanke in der Nähe eines gemauerten Cebünden. Merr Professer Heen in Sürich schreiht mir, er habe sie in Tassin und bal Chiavenna gefunden, wo sie unter Steinen lebb\*).

## Acrocoelia Schmidti m.

Operaria: Sunguinea, margine inferiori mandibularum ocults abdomineque ntyris, abdominis segmento primo rubido, pellucente. Long. 11/2 -- 2 Un.

Roth, Innenrand der Mandibeln, Augen und Hinterleib schwarz, erstes Hinterleibssegment, besonders am Grunde, röthlich durchscheinend. Die Mandibeln 4-5 zähnig, grob längsgerunzelt, zwischen den Runzeln mit groben Puncten, aus denen gelbe Borstenhaare entspringen; der Clypeus gross, deutlich abgesetzt, ohne Mittelkiel, Vorderrand gerade, die Seitenränder gehen in den halbkreisförmig gebogenen Hinterrand über, mit schwachen Längsrunzeln durchzogen, bloss am hintern Drittheil glatt und mit einzelnen sehr feinen Längsstreifen durchzogen; das Stirnfeld schwach ausgeprägt, erscheint glatt, bei starker Vergrösserung sieht man einen Längsstreifen, die Sarnrinne sehr schwach ausgedrückt; die Stirnlamellen treten wenig gewölbt hervor; die eilfgliedrigen Fühler dicht mit gelblichen Haaren besetzt, die Form der einzelnen Glieder gleich jenen der vorigen Art; die Netzaugen oval, klein, wenig gewölbt; Nebenaugen konnte ich nicht entdecken; Scheitel sehr fein längsgerunzelt, dessen Mitte glatt, glänzend, mit sparsamen Puncten, aus denen welsse, feine, ziemlich lange Haare entspringen; eben so der ganze Kopf behaart ; Wangen stärker gestreift ; Kehle glänzend , grössteutheils glatt. Das Mesonotum stark gerunzelt, bei einzelnen Exemplaren quer, bei andern mehr weniger längsgerunzelt, mit langen, feinen, weisslichen Borstenhaaren; das Metanotum am Basaltheil mit Längsstreifen, mit zwei langen spitzen Dornen, abschüssiger Theil kahl, glatt, glänzend. Die Knoten des Stielchens an den Seiten mit einigen Streifen. Der Hinterleib glatt, mit mässig anliegenden weisslichen Haaren, gleichmässig und sparsam besetzt. Die Beine mit abstehenden mittelmässig langen Borstenhaaren bekleidet.

Femina: Rubido - badia, capite, pronoto pectore pedibusque rufi, margine inferiori mandibularum, oculis, linea longitudinali mesonoti et margine posteriore segmentorum andominis nigris. Long. 3% lin.

Rothbräunlich, Kopf, Fühler, Pronotum, Brust und Beine roth, Innenrand der Oberkiefer, die Augen, ein Mittellängsstreifen des Mesonotum und der Hinterrand eines jeden Bauchsegmentes schwarz. Die Mandibeln fünfzähnig, grob gestreift mit steifen, gelblichen Borstenhaaren; der Clypeus ziemlich fein längsgestreift, am Hinterrande glatt; das Stirnfeld am Vorderrande schwach abgegränzt, mit einigen feinen Streifen an der Seite, geht

<sup>\*)</sup> Die Herren Gebrüder Villa sandten sie mir aus der Lombardie.

hinten in die Stirnrinne über, welche stark ausgeprägt sieh bis zum mittleren Nebenauge erstreckt; die Stirnlappen mässig gewölbt, wenig erweitert; die behaarten Fühler eilfgliedrig, der Schaft beiläufig in einem Winkel von 60° gebogen, den Hinterrand des Kopfes nicht erreichend, Geissel etwas länger als der Schaft, zweites bis siebentes Geisselglied kurz, ersteres länger, aber gleich dick, die drei letzteren länger und dicker; der Scheitel mit drei grossen Nebenaugen, ersterer sehr fein längsgestreift, an den Spitzen mit stärkeren Streifen, mit kurzen weisslichen Haaren, Wangen ziemlich grob gestreift; die Kehle an den Seiten gestreift, in der Mitte glatt. Das Pronotum mit mittelfeinen Streifen, das Mesonotum kaum gerunzelt mit zerstreuten Puncten, in denen Borstenhaare eingepflanzt sind ; an jeder Seite am Ende des ersteu Drittheils entspringt eine Furche, die sich gegen den Hinterrand des Mesonotum zieht, und sich in der Mitte des Hinterrandes von beiden Seiten her vereinigt; das Schildchen glatt, glänzend; das Metanotum mit zwei kurzen, dicken, doch ziemlich fein zugespitzten Dornen, der Basaltheil kurz; ein Drittheil so lang als breit, quergestreift, der abschüssige Theil fast senkrecht, mit dem Basaltheil beinahe einen rechten Winkel bildend, glatt, glänzend, unbehaart. Des Stielchens erstes Glied grob gerunzelt, das zweite feingerunzelt, theilweise glatt. Der Hinterleib glatt, glänzend, mit anliegenden kurzen, weisslichen Härchen sparsam besetzt. Die Beine mit kürzeren, etwas abstehenden Härchen bekleidet.

Ich verdanke diese Art unserm verehrten Mitgliede, Herrn Ferdinand Schmidt in Laibach, der sie im Wipbacher Thale in Krain in einem Eichenwäldchen ober den Weingärten des eine halbe Stunde von Wipbach entfernten Ortes Oberfeld nahe bei einem Schieferbruche an Eichenstämmen laufend, und unter Steinen in der Nähe der Bäume, so wie in der Nähe der Stadt Wipbach am Fusse des Berges, auf dessen Höhe das alte Schloss sich befindet, entdeckte.

## Ueber

## die ersten Stände einiger

## Lepidopteren.

#### Von

## Johann von Hornig.

Action to refer to H. — Die Raupe ist, erwachsen, einen starken Zoll lang, nicht sehr schlank, nach vorn etwas dünner.

Der Kopf ist klein, graubrauh, dunkler als der Körper, mit einigen hellen kurzen Borsten besetzt. Er fällt vorn fast senkrecht ab, wird nach unten breiter, ist oben gerundet, in der Mitte eingeschnitten.

Der Körper ist chagrinartig rauh, und hat zur Grandfarbe ein unansehnliches helies Braungrau, auf weichem unzählige dunklere Atome stehen. Das erste Gelenk ist welstig erhaben. Das Nackenschild nicht, oder nur wenig dunkler als der Körper und mit acht schwarzen Puncten besetzt. Ueber die Rückenmitte zieht eine helle, beiderseits dunkler begränzte Linie, noben welcher zu beiden Seiten auf jedem Gelenke zwei schwarze Puncte, auf den ersten drei Leibringen quer, auf den übrigen aber hintereinander (in eine Läugsreihe) gestellt, stehen. Um diese Pancte fliessen die dunkeln Atome tuweilen zu undeutlichen Wischen zusammen. Die Luftlöcher schwarz. Die Unterseite ist wenig heller als die obere. Der Bauch führt über die Mitte eine helle Längsbinde, in welcher auf jedem Gelenke ein dunkelrothbrauner Fleck liegt. Unwelt dayon an der Seite zieht eine undeutliche dunkle Längslinie. Neben jedem Luftloche stehen vier, und auf den fusslosen Gelenken unten wieder vier schwarze Puncte. Jeder der erwähnten schwarzen Puncte des ganzen Körpers ist mit einem kurzen und steifen, hellen Haare besetzt.

Die sechs Brustfüsse wie der Kopf gefärht, die zwei Bauchfüsse, die Nachschieher und die Afterklappe von der Farbe des Leibs.

Die Raupe ist sehr träge.

Ich finde dieselbe im Mai an Feldrainen auf Hühnerdarm (Alsine media), aber auch an Stellen, wo diese Pfianze in grosser Entfernung nicht wächst, so dass ich noch andere Nahrung vermuthen muss. Die Erzichung gelingt auch mit Gartensalat. Sie leht meist verborgen knapp an der Erde, und durch überhäugendes Hühnerdarm ganz bedeckt, wesshalb man sie erst erhält, wenn die Pfianze in die Höhe gehoben und geschüttelt worden ist.

In der Erde verwandelt sich die Raupe zu einer hellbrannen Puppe, deren Endglied nabelartig erhaben und dunkler gefärbt ist. Die Endspitze ist kurz und stumpf, mit sechs bakenförmig gekrümmten Borsten besetzt.

Digitized by Google

Der gemeine Schmetterling von  ${\it Rufaria}$  erscheint Ende Juni und anfangs Juli.

Hypeolophese Lemeiscelles F. R. — Die Raupe ist erwachsen, einen Zoll lang, schlank, spindelförmig; der Kopf klein, rund, dunkelkastanienbrann, matt glänzend.

Das Nackenschild ist gross, schwarz und steht, da der erste Leibring licht aschgrau, der zweite blass weissgelb ist, auf hellem Grunde.

Der übrige Körper ist dunkelrothbraun, auf der Oberseite und auf der Unterseite vollkommen gleich gefärbt. Ueber die Rückenmitte zieht eine verloschene dunklere Längslinie. Nahe an derselben, und parallel stehen beiderseits auf jedem Leibringe, vom vierten angefangen, zwei schwarze Wärzchen, wovon die zwei vordern etwas näher zusammengerückt sind, als die hintern, und zwischen dem vordern derselben und dem Luftloche findet, man noch Ein derlei Wärzchen. Am ersten Leibringe ist nur Ein Wärzchen unter dem Nackenschilde grösser als alle fibrigen. Auf dem zweiten und dritten Leibringe sind vier Wärzchen, wovon das erste an der Rücklinie sehr klein und dem zweiten sehr nahe ist, in eine Querreihe gestellt, und zwischen dem vorletzten und letzten rückwärts derselben steht Ein solches Wärzchen. Die Luftlöcher sind schwarz. Auf der Unterseite zieht dicht ober den Füssen eine Längsreihe schwarzer Wärzchen, je Eines auf jedem Gelenke rückwärts des Fusses. An jedem fusslosen Gelenke stehen ferner auf der Mitte des Bauches zwei kleine Wärzchen nahe nebeu einander. Sämmtliche Wärzchen des ganzen Körpers sind mit einem hellgrauen Kreise umgeben, und mit einem feinen hellen Haare besetzt.

Die sechs Brustfüsse und die acht Bauchfüsse sind hellgrau, schwarz gesieckt; erstere aussen ganz schwarz. Die Nachschieber sind an der Innenseite grau, an der Aussenseite schwarz. Afterklappe schwarz.

Die Raupe ist im Mai und Juni erwachsen. Sie nährt sich von den Blättern der Globularia vulgaris. In einem an den Blättern oder an den Stängeln dieser Pflanze angesponnenen, sehr zarten weisslichen Schlauche lebt die Raupe knapp an der Erde, gesellig, unter losen Steinen, oder anch durch die Pflanze selbst verborgen. Sie ist sehr lebhaft und scheu, und verlässt ihre Wohnung schnell, wenn diese im Geringsten berührt wird.

In demselben Schlauche wird sie zu einer lebhaften, schwarzbraunen, von der Mitte der Flügelscheiden an gegen den Kopf stark verfachten Puppe, mit laugen Flügelscheiden und kurzem scharfgespitzten Ende. Die Hinterleibsringe sind durchaus, mit Ausnahme der Gelenkeinschnitte, mit unzähligen, äusserst kurzen, hellen Härchen dicht bürstenförmig besetzt, und einzelne, gegen das Ende zu aber gehäufte lange Haare findet man auf der ganzen Puppe zerstreut.

Der auf den kalkigen Bergen um Wien gemeine Schmetterling fliegt im Juli, August und September.

## Catalogo dei

## Rettili

della Valle di Non

(nel Tirolo Italiano)

## per cura di Edoardo Nobile de Betta.

### Gen. I Lacerta.

1. Lacerta viridis Dand.

Sin.: Lacerta agilis var. \$\beta\$ Linn. — L. viridis Dand. — L. bilineata Daud. — L. sericea Daud. — L. thiguerta Merr. (non Gm.) — L. chloronota Rafin.

Var. a) bilineata Bonap.

- b) mento-caerulea Bonap,
- , c) cinereo-nigrescens d. B t t.

E comune in tutta la Valle ove vedesi fra le siepi ed i cespugli, prediligendo le posizioni esposte al sole; gli individui vi si rimarcano di notabili dimensioni. Della Var. a. non ne potei raccoglieri che due soli esemplari nelle vicinanze di Castel Castelfondo. — La leggiadra Var. b. trovasi non rara. La Var. c. che noi appellammo cinereo-nigrescens si distingue per una tinta superiore del corpo cinerognola con screziature di nero.
Tale varietà, della quale non mi fu dato prenderne che un solo individuo
nei crepacci di un vecchio muro in vicinanza di Fondo, viene da quelli abitanti distinta dalle altre varietà col nome volgare di Luserpa casatina.

## Gen. II Podarcis.

## 2. Podarcis muralis Wagl.

Sin: Lacerta agilis Gm. (non Linn.). — L. tiliguerta Gm. (non Merr.). — L. muralis Latr. — L. maculata Daud. — L. fusca Daud. — Podarcis muralis Wagl. — P. Merremii Fitz. in list.

Var. a) nigriventris Bonap.

- b) albiventris
- ,, c) rubriventris
- ,, d) cupreicentris Massal. (Catal dei Rett. Veron: Ined.

Comunissima ovunque e specialmente sui muri a secco e soleggiati che costeggiano le Strade, le campagne, i Giardini. Riesce impossibile tener nota distinta di tutte le moltissime variazioni cui va soggetta questa specie a preferenza di ogni altra, e non ho perciò distinte fra le varietà che le sole più rilevanti, avvertendo chè la cupreiventris Massal. già stata indicata nel Veronèse dall'amicissimo A. Prof. Massalongo, e che si distingue dalla v. rubriventris Bonap. (Faun. Ital.) pel colore perfetto di rame che tinge il suo ventre, e pel dorso olivaceo, la riuvenni soltanto, ma non rara, nelle vicinanze di Dambel sulle siepì a secco che costeggiano la strada.

Nota, Il Signor Ambrosi di Borgo che nella enumerazione dei Rettili del Trentino-(Statistica 1852. Vol. 1. Disp. 7.) non annovera fra essi questa specie è senz'altro caduto nell'errore in cui incorsero ed incorrono tuttora anche valenti naturalisti, i quali conferiscono la denominazione di L. agitis L inn. alla specie che più abbonda nel paese in cui scrivene — non mandande in Italia Zoologi che l'applicano alla comunissima Pod. muratis. La L. agitis L. quindi che viene annunciata come specie comunissima del Trentino deve essere surrogata dalla nestra Podarcis muratis tanto comune e sparsa in tutto il Tirolo meridionale, ove all'incontro per quante escursioni e ricerche vi abbia fatte, non mi fu mai dato rinvenire la vera L. agitis dello Syedese Naturalista.

## Gen. III Zootoea.

## 8. Zootoca vivipara Wagl.

Sin. Lacerta vivipara Jacq. — L. agitis Berkenh. — L. crocea Wolf. — L. montana Mikah. — L. pyrrkogaster Merr. — Zootoca vivipara Wagl.

Non rara sui monti, nei boschi ove sieno alberi secchi a piè dei quali suol cavarsi le tane sotto le foglie cadute ed i rami secchi Attesa la sua counaturale timidezza e velocità non mi fu possibile raccogliere che 3 individui adulti e 4 giovani (li quali si distinguono per una tinta generale nerastra al di sopra e plumbea al di sotto), sul Monte Toval all'altezza di circa 3000 piedi Viennensi sul livello del mare.

## Gen. IV Anguis.

## 4. Anguis fragilis Linn.

Sin. Anguis fragitis Linn.—A. lineata Laur.—A. cinereus Risse.

Comunissimo in tutta la Valle, nelle Selve, nei loughi attigni alle case ed ingombri di macerie di fabbrica; abbonda pure nei prati erbosi eve desta a torto grave spavento al contadino che ne trova meltissimi individui all'epoca della falciatura.—Lo rinvenni abbondante anche fra le siepi che costeggiano le strade specialmente nelle viginanze di Clos, Fondo e Tret, nel

quall'ultimo luogo mi fu dato anzi raccoglierne 4 neonati pocchissimo discosti l'uno dall'altro e assai distinti dagli adulti per la tinta giallo pallida al dorso sul quale spiccano assai la linea dorsale e le due laterali prodotte dal nero dei fianchi; il di sotto è di un nero quasi perfetto.

#### Gen. V Coluber.

- 5. Coluber flavescens Gmel.
- Sin. Coluber flavescens Gmel. C. Aesculapii Shaw. et Cuv. Zaments Aesculapii Wagl.

Di questa specie, molto rara nella Lombardia ed all'incontro assai meno rara nel Veneto, non mi fu dato vederne e raccoglierne che un'unico individuo che stava appiattato fra l'erba di un prato in vicinauza di Molare. Se però esserne stato preso un altro individuo nel Trentino presso Martiguano e che io stessi ebbi ad esame.

- 6. Coluber viridiflavus Lacép.
- Sin. Coluber viridiflavus Lacép. C. atrovirens Shaw. et Cnv. Zamenis viridiflavus Wagl. Anguis Aesculapii vulyaris Aldrov.

Var. carbonarius.

- Sin. Coluber carbonarius Schreib.
  - , 'viridiflavus carbonarius Fitz.

Rinviensi nei boschi, nei loughi colti, lungo le siepi, fra le macerie di fabbriche. E aparea in tuita la Valle quantunque funse non comune. Le rinvenni più frequente presso Cles, e sul Monte Mendola presso Fonde, ove anzi ne ritrovai sulla strada uno dei maggiore esemplari che fatalmente era stato poco prima sorpreso e mutilato da qualche viandante. Attesa la straordinaria sua velocità ed agilità non ne potei raccogliere che pochi individui, e questi assai giovani.

La Var. carbonarius è comunissima sulle montagne presso Fondo, e vi giunge ad una dimensione considerevole, contando fino in luaghezza Metri 1.50". Questa varietà vedesi pure nei muri diroccati di vecchie fabbriche attigue ai paesi.

- 7. Coluber Austriagua Gmel,
- Sin: Coronella austriaca Laur. Coluber austriacus & mel. C. laevis Lacép.— Coronella laevis Fr. Boie.— Zacholus austriacus Wagl.

Viene questa specie confusa dagli abitanti colla vipera e quindi temuta assai, attesa una certa qual rassomiglianza di colori con essa, e la proprietà di dilatare ed appianare assai il cape quando venga presa od irritata. Abita nei beschi, nelle praterie e nei campi asciutti. Nen ne esservai e raccolsi che due soli esemplari, l'uno sulla strada di Segne.

#### Gen. VI Natrix.

## 8. Natrix torquata Aldr.

Sin. Coluber natrix Linn. — C. tyrolensis Scopoli. — Natrix vulgaris Laur. — Coluber torquatus Lacép. — C. (Natrix) torquatus Merr. — Tropidonotus natrix Kuhl, Fitz. et Wagl, Natrix torquata Aldr.

È comunissima — abita essa tanto i terreni asciutti quanto gli umidi preferendo però sempre queste ultimi, dove nelle acque dei fossati nuota lungamente ed assai agile; è pur frequente sulle sponde degli stagni, nei boschi, nei luoghi colti e lungo le siepi. — La trovai abbondare molto presso Fondo, Vasio, Tajo, Dambel e Cles.

## Gen. VII Vipera.

## 9. Vipera aspis Merr.

Sin. Coluber aspis Linu. — C. Redi Gmel. — C. berus Razoum. — C. chersea Razoum. — Vipera berus Cuv. — V. aspis Merr. — V. chersea Latr.

Var. a) rufescens Bonap. (Faun. Ital.),, b) cinerea.

Abita principalmente in luoghi sassosi, nudi, oppure coperti di cespugli. Trovasi pur troppo non rara nella Valle specialmente preso Castelfondo e presso Tajo. Un individuo della varietà b. lo presi presso Fondo a piedi dei colle di S. Lucia.

Nota È questa la vipera com un e senza dubbio che il Sig. Ambrosi nella già avvertita enumerazione dei Rettili del Trentino annuncia sotto la denominazione specifica di Coluber berus L. La confusione che dominava un tempo nella classificazione de'serpenti velenosi Europei indotto Cuvier a ritenere il Col. aspis di Linneo come una semplice varietà del Col. berus di questo autore, quando invece questi due Serpi differiscono a tal segno che si meritano di essere separati di genere.

E fu appunto colla Scorta del Regne Animale di Cuvier che il prelodato Sig. Ambrosi classificando le specie cadde nello stesso errore col ritenere la Vipera comune pel Cotub. berus di Linneo; confusione alla quale pero nella edizione del Regne Ammale — stampata a Parigi da Masson et C.-Div. Reptiles con Atlante del Prof. Duverney—si fa emenda coll'avvertire nelle Illustrazioni alla tavola 31 l'errore incorso nel testo (pag. 125) nel quale appunto figura sotto C. berus la Vipera comune, ossia Vip. aspis.

## Gen. VIII Pelias.

#### 10. Pelias berus Merr.

Sin. Coluber berus Linn. — Vipera berus Daud. — Coluber chersea Cuv. — Pelias berus Merr. — Vipera chersea Angelini. — Pelias chersea Wagl.

Vive ordinariamente in terre basse ed innondate di frequente, nelle Valli umide, sulle sponde dei canali fra i giunchi e le erbe palustri. Abita però anche i boschi ed i mouti. — In tutte le mie ricerche per la Valle non pi fu dato rinvenirne che un unico esemplare nel Luglio 1850 in prossimità di Cressino sullo stradale che conduce al passo della Rocchetta, confine della Vallata verso mezzogiorno.

Nota. Sarebbe questa la specie che nella statistica del Trentino figura sotto la denominazione di Col. chersea L.?

M'indurebbero a ritenerlo l'avvertenza che il Sig. A mbro si sottopone alla specie sulla di lei minore frequenza nel Trentino e sulla pretesa maggiore potenza del suo veleno in confronto della Vipera comune, non che la conoscenza delle confusioni nate fra gli erpetologi nell'applicazione di tal nome quando alla Vipera berus ritenendo berus la Vip. aspis, quando ad una sola varietà della aspis, e quando perfino a qualche varietà accidentale della berus medesima. Secondo Bon aparte la Petias (Vipera) chersea (Col. chersea Linn.?) trovasi in regioni d'Italia disgiunte affatto da quelle in cui abita il berus vero ed in condizioni di gran lunga dissimili, e l'esemplare descritto nella sua Iconografia vennegli inviato dal Sig. Orsini dai monti dell'Abruzzo prossimi alla Provincia d'Ascoli, ove quella specie vive nei prati sassosi.

## Gen. IX Hyla.

## 11. Hyla viridis Laur.

Sin. Rana arborea Linn. — Hyla viridis Laur. — Hyla arborea Cuv.

Dendroyas viridis Fitz.

Comunissima nei campi, nei prati in vicinanza a qualche acqua o palude. Solitamente soggiorna sugli alberi non lungi dalle acque e sulle piante palustri.

## Gen. X Rana,

#### 12. Rana esculenta Linn.

Sin. Rana esculenta Linn. — R. vulgaris Bonnat. — R. maritima Risso. Abbondante nelle acque stagnanti portandosi a terra assai di rado, nè altentandosi mai dalle spoude. Più abbondante che altrove la trovai nel laghetto di S. Cristoforo presso Salter.

#### 13. Rana temporaria Linn.

Syn. Rana temporaria Linn. - R. muta Laur.

Abbondantissima nei luoghi montuosi e boschivi — Ama più il suolo della R. esculenta vagando per i prati, e preferisce le acque chiare alle stagnanti — Nella Valle al Molini presso Fendo e lungo l'acquedotto di Vasio trovfi gli esemplari di mole assai più considerevole che altrove.

Si mangia dagli abitanti e puo infatti gareggiare quasi in bontà colta precedente di cui non rimarcasi al confronto tanta abbondanza nella Vallata. È assai variabile nel colorito, talvolta rosso di mattene puro, tal'altra semimato di nero e qualche volta quasi intieramente nerastro.

### Gen. XI Bombinator.

14. Bombinator igneus Merr.

Sin. Bana bombina Linn. — Bufo igneus Laur. — B. bombinus Latr. — Bombinator igneus Merr. — B. bombina Wagl.

Comunissimo in tutte le acque putride e nei torbidi stagni. Si mostra principalmente abbondante presse Castel Thunn, Tajo, Salter, Fondo, Vasio e Cles.

#### Gen. XII Bufo.

#### 15. Bufo vulgaris Laur.

Sin. Rana bufo Liun. - Bufo vulgaris Laur. Daud. etc.

Abita ordinariamente in qualche fosso o grotta o fetide stagno, nè sorte dalla sua buca ohe all'imbrunir della nette e principalmente al cadere delle pioggie estive — Si ricoverano anche nei letamaj in vicinanza degli abitati o nelle campagne. — Della metà di Settembre fino quasi a tutto Ottobre questo schifoso Battraciano si mostra abbondante nei solchi della campagna e nei vigneti. Presso Sarnonico ne presi un'esemplare quasi totalmente bruno.

#### 16. Bufo viridis Lanr.

Sin. Bufo viridis Laur. — Rana bufo Var. y. Gmel. — Bufo variabilis Merr., Fitz etc.

Trovasi taivolta in fonde alte acque stagmante; generalmente pero ama il rezzo ed i luoghi petrosi, ricoverandosi nell'inverno sotto i sassi o dentro la terra. Nei giorni piovosi vedesi anche saltellare per le strade e lungo i margini dei campi e dei prati. — Gli esemplari che di questa specie raccolsi a Malosco, Fondo e Dambel misurano dimensioni più considerevoli di quelli raccolti in attri luoghi del Tirolo e del Veneto. — Sotto alcuni sassi mi fu dato rinvenire due adulti e 4. giovani uniti.

### Gen. XIII Triton.

#### 17. Triton cristatus Laur.

Syn. Lacerta palustris Linn. — Triton cristatus Laur. — Salamandra cristata Schneid., Daud. etc.

Abita ordinariamente in gran copia nei fossi pantanosi, negli stagni, e non si fa vedere quasi mai nelle acque correnti. Non trovai questa specie che presso Castel Thunn e Tos ove non mostrasi troppo abbondante.

### 18. Triton alpestris Laur.

Syn. Triton alpestris Laur. — Salamandra alpestris Bechst. in Lacép. — S. ignea Bechst. in Lacép.

Non trovai questa bella specie, che al *Ponti* presso Fondo nelle acque di un ruscello che ivi forma bacino, ed in un laghetto sul Monte di Malosco d. *la Regola* al confine col Me. Toval, all'altezza di circa 2300 piedi Viennsul livello del mare. In tali luogi trovasi però in gran copia.

Nel Tirolo italiano, benche non figuri neppure fra le specie del Trentino del Signor Ambrosi, fu già anni sono trovata questo Triton a Riva anche dal Prof. Massalongo, e nel corrente anno fu riscontrato abbondante anche presso Trento dal Sig. G. Baita Sardagna.

#### Gen. XIV Salamandra.

#### 19. Salamandra maculosa Laur.

Sin. Lacerta salamandra Linn. — Salamandra maculosa Laur. -- S. maculata Merr. — S. terrestris Wurfb., Daud. etc.

Abita comune nei luoghi umidi ed ombrosi dei monti e nei buchi sotterranei, dai quali esse assai di rado, preferendo sempre le ore mattutine e la temperatura umida dei giorni piovosi. Dopo dirette pioggie ne raccolsi molti individui presso Fondo, presso Tret, ed esemplari di maggior mole li raccolsi nella Valle ai Molini presso Castelfondo.

Nota. Le favolose ed esagerate credeuze che accompagnano nell'opinione del volgo quest' Battraciano, sia sulla sua proprietà incombustibile, sia sulla potenza velenosa dell'umor latteo che le trasuda dalla pelle lorchè vien preso od trritato, lo rendono abborrito e temuto dagli abitauti benanco delle Valle di Non, che sgraziatamente partecipano non meno che la generalità a ritener molte fandonie e superstizioni tutto di mantenute per questa specie.

Le numerose esperienze del celebre Maupertuis e di Laurenti provano l'assurdità delle proprietà accordate al temuto amfibio, le quali si riducono alla facoltà di trattenersi illeso per

Digitized by Google

qualche istante in mezzo alle fiamme, attesa l'umidità dell'umor latteo che le trasuda ugualmente caustico della pelle, ed all'essere questo umore nocivo soltanto per alcuni piccoli animali. Io stesso mi assicurai di tale limitata proprietà incombustibile, avendo quanto alla potenza venefica dell'umore rinnovata sulla Rana temporaria I. l'esperienza che Laurenti avea ottenuto su due Lucertole. Fatto gocciave di quell'umor latteo nella bocca di molte rane, queste subito dope se ne stavano immobili e ritirate nell'angolo della sassetta in cui le custodiva, e scorsi otto a dieci minuti prese da convulsioni lentamente morivano.

L'umore ha un'odore ingrato particolare e postone sulla lingua lo trovai di un sapore assai acre e nauseoso.

Nota. Tutte le specie qui enumerate formane parte della mia Collezione dei Rettili di Europa. - Delle Sinonimie di ogni specie non presentai che le principali appoggiato per esse principalmente all'autorità del principe Carlo L. Bonoparte nella sua Iconografia della Fauna Italica. La molta brevità del tempo implegato nella ricerca dei Rettili nella Valle di Non e la conseguitane relativamente copiesa raccelta mi permettone con fundamento ritenere l'esistenza colà di varie altre specie fin qui non osservate, fra le quali anzi mi lusingo fin d'ora potere annoverare la Natrix tessellata Merr. che trovai in altre Provincie quasi sempre compagna della Natrix torquata; la Natrix viperina Merr.: la bella varietà murorum Bonap. della Natr. torquata; la Rana alpina; e qualche altro Lacertino senza dubbio oltre i qui già annoverati. — Intanto mi è caro d'avere con questo mio catalogo arrichito di 5 specie l'Erpetologia del Tirolo italiano quale vi è presentata per la prima volta dal ricordato Sig. Ambrosi nella Statistica del Trentino 1852.

Una ulteriore e non lontana mia escursione in quella Valle mi otterra, siccome lo spero, ancora maggior richezza di specie, e nel caso favorevole tanto di queste siccome di quelle fin qui ritrovate ne presenterò un estesa che formerà il soggetto di un mio posteriore lavoro.

## Druckfehler - Verzeichniss.

#### Berichte.

lies Hartau

Seite 21 Z. 8 v. o. statt Hurtou

```
35 — 15 v. u. — varpurgens — var. purgens
    53 — letzte setze den Beistrich nach: hat
   72 — 12 v. u. statt absoleta-lies obsoleta
   75 - 14 v. u. nach Oberkrain setze: vorkommende abnorme Haar-
                                           gebilde
    76 - 8 v. u. statt Steirer lies Steiner
- 88 - 7 u. 21 v. u. statt Hevel
                                        lies Hekel
— 96 — 4 v. u.
                                             ihm
- 98 - 13 v. o.
                        — radicale
                                             radiale
- 102 - 22 v. o.
                        - Sandsäcken
                                            Sandäckern
- 115 - 3 v. o.
                        - Blutstropfen
                                         - Blutfärbung.
                                 march of
                    Abhandlungen.
   8 Z. 9 v. o. statt bifucum liess bifurcum
17 — 3 v. u. Doritis muss als Gattungsrame gross gedenckt sein .
  21 — 19 u. 20 kommt oben Diomedus, darunter Alcou
- 23 - 28 v. o. vor Landice setze o
- 26 - 12 v. o. - Marloyi streiche o
 - 40 - 8 v. o. statt deutsche lies deutliche
- 58 ist die 2. Fig. umgekehrt, ausserdem diese und die 4. zu vertau-
                                           schen
   63 — 9 v. o. statt baccerta
                                    lies baccata
                                         suffruticosum
— — — 16 v. o. — huffanctuosum —
 — 65 — 13 v. o. — Cochliopiden
                                        Cochliopodiden
  66 — 6 v. u. — Geometiiden
                                    — Geometriden
- 67 unter N. Chimaera setze V. lucida Led.
                             o nana Tr.
   68 - 1 u. 2 streiche diese beiden Worte
    69 - 5 v. u. vor Alecto streiche o
   71 — 17 v. o. — V. Cytisi setze o
   72 — 7 v. u. — Cognata
  — — letzte — Affinis
                                  streiche das * und setze †
   73 — 1 v. o. — V. Hispana
  — — 2 v. o. — Paradopa
   77 - 6 v. u. Vitellina streiche das *
   85 - 26 v. o. statt Leucopsis und Leucopsiformis liess Leucospis u.
                                           Leucospiformis
— 109 — 14 v. u.
                  — sediformis
                                  lies Setiformis
— 122 — 24 v. o. — näher
                                  - nähert
— 131 — 11 v. o. — musticellus — muticellus
— 137 — 21 v. o. — Hohlspänchen — Holzspänchen
```

## Nachricht für den Buchbinder.

Der Titel "Sitzungsbericht" kommt vor Bogen Sign. 1; der Titel "Abhandlungen" vor Bogen Sign. A. Der Titel in Bogen Sign. I vor Pag. 49 ist zu cassiren.

## Zu Band II.

#### ERRATA

#### CORRIGE

| Pag. | un. |                              | •                                                                                              |
|------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154  | 36  | loughi                       | luoghi                                                                                         |
| 155  | 40  | l'uno sulla strada di Segno. | l'uno sulla strada che-trovasi al<br>piede del Castel Thunn, l'altro<br>sulla strada di Segno. |
| 156  | 27  | Europei indotto              | Europe) ha indotto                                                                             |
| 158  | 2   | allontandosi                 | allontanandosi                                                                                 |
| 159  | 25  | dirette                      | dirotte                                                                                        |
| 160  | 7   | gocciavè                     | gocciare                                                                                       |
| יל   | 9   | sassetta                     | cassetta                                                                                       |
| "    | 33  | estesa che formerà           | estesa descrizione che formerà                                                                 |
|      |     |                              |                                                                                                |

# V E R Z E I C H N I S S

DER

### MITGLIEDER DES ZOOLOGISCH-BOTANISCHEN VEREINS IN WIEN.

## Vereinsleitung.

1853.

Präsident: (gewählt bis Ende 1854):

Se. Durchi. Herr Richard Fürst zu Khevenhüller-Metsch.

Vicepräsidenten (gewählt bis Ende 1853).:

Herr Dr. Ed. Fenzl. — (Präsident-Stellvertreter.)

- " Fr. Ritter v. Hauer.
- \_ L. Ritter v. Heufler.
- . J. Hekel.
- . V. Kollar.
- " A. Neitreich.

Secretare (gewählt bis Ende 1856):

Herr Georg Frauenfeld.

Dr. J. Rudolf Schiner:

Rechnungsführer (gewählt bis Ende 1856):

Herr Johann Ortmann.

Ausschussräthe (gewählt bis Ende 1854):

Herr Franz Antoine.

, Dr. August Back.

Digitized by Google

Herr Dominik Bilimek, hochw.

- " Dr. Johann Egger.
- "Dr. Constantin v. Ettingshausen.
- " Wilhelm Haidinger.
- Dr. Clemens Hampe.
- . Dr. Moritz Hornes.
- . Dr. Rudolf Kner.
- " Theodor Kotschy.
- " Julius Lederer.
- , Josef Freih. v. Leithner.
- . Ludwig Miller.
- . Paul Partsch.
- Dr. Alois Pokorny.
- n Dr. Ludwig Redtenbacher.
  - , Dr. Leopold Schlecht, hochw.
- " W. F. Sedlaczek.
- .. Dr. Franz Unger.

# Mitglieder des Jahres 1851.

Herr Abel Friedrich, Feld-Apotheken q. S. in Prag.

- , Abel Ludwig, Handelsgärtner.
- " Aichinger von Aichenhain, k. k. pens. Major.
- " Andorfer, in Langenlois.
- " Antoine Franz, k. k. Hofgärtner.
- " Back Dr. Alexander, k. k. Minister des Innern, Excellenz.
- " Bach Dr. August, k. k. Notar.
- " Becziczka Ambros, hochw. Abt des Stiftes Lilienfeld.
- .. Beer J. G.
- " Beranek Rudolf, in Korneuburg.
- " Betta, Nob. Edoardo Cav. de; in Verona.
- " Bayer Johann, k. k. Secretär der Generaldirection der Communi-
- Bielz E. A., Finanz-Laudesdirections-Concipist in Hermannstadt.
- , Bitimek Dominik, bochw. Prof. in Hainburg.
- . Boos Josef, k. k. Hofgärtner.
- " Botteri Matthaus, in Lesina.
- Bouè Ami, Mitglied der kais. Akad. der Wissenschaften.
- , Brauer Friedrich.
- " Braunkofer Ferdinand, Inspector am k. k. Theresianum.
- " Breuner Graf August, k. k. Sectionschef.
- . Breuner Graf Gustav.
- " Breuner Graf Josef.

and the second section

- Castelli Ignaz Franz.
- Chimany Ernest. Cand. der Medicin.
- Chotek Otto, Graf, k. k. Rittmeister.
- Chotek Rudolf, Graf, in Korompa. "
- Coudenhove Paul, Graf, k. k. Bezirkshauptmann in Hietzing.
- Czagl A., k. k. Beamter.
  - Czermak Josef, fürstl. Wirthschaftsverwalter.
- Daubrawa Ferdinand, Apotheker in Policzka. :
- Däubler Konrad, in Goisern.
- Dechant Norbert, hochw. Prof. am Schottengympasium.
- Diesing Dr. Karl Moritz, Mitglied der k. Ak, der Wiss.
- Dohrn C. A., Präsident des Stettiner entom. Vereius.
- Eberhard Eduard, Dr. der Medicin in Gloggnitz. 77
- Eder Wilhelm, hochw. Abt des Stiftes Mälk.
  - Egger Johann, Dr. der Mediciu, k. k. Hof-Wundarzt.
- Ehrmann Martin, Professor in Olmütz.
- Eisenstein Anton, Ritter von, Dr. der Medicin.
- Eltz Johann.

"

- Epperle Kilian, Prof der Naturgeschichte im Stift Lambrecht.
- Erber Josef.
- Ettingshausen, Dr. Constantin von. n
- Fährenbach Franz, Apotheker in Radstadt,
- Felder Dr. Kajetan, k. k. Hof- und Gerichtsadvokat, n
- Felder Dr. Karl.
- Fenzl Dr. Eduard, Prof. Direct. am k. k. bot. Museum,
- Ferrari Angelo Conte de. 33
- Finger Julius.
- Fink Friedrick.
- Fink Friedrick.

  Fizinger Dr. Leopold, Custos Adjunct am k. k. naturhistor. Muscum, 77 Mitgl. d. k. Ak. d. Wiss. 12 ...
- Foetterle Franz, Assist. der k. k. geol. Reichsaustalt.
- Forster Dr. Leopold. "
- Frappart Victor, k. k. Justizbeamter.
- Frauenfeld Eduard, Stadthaumeister. 77
- Frauenfeld Georg, Custos-Adjunct amk. k. naturhistorischen, Museum.
- Friedenfels Eugen von, k. k. Ministerialsecretär im Ministerium des lnnern.
- Friese Franz, k. k. Conceptsadjunct.
- Frivaldsky, Dr. Em. Custos am Pesther National-Museum.
- Frohlich Rudolf, Dr. der Medicin. \*
- Gegenbauer Anton, k. k. Major.
- Gelentser Privatus, Ober-Apotheker der Barmherzigen.

#### Herr Giegl Ludwig, Dr. der Medicin.

- " Giovanelli Augustin, Freiherr von, hochw.
- Giraud Josef, Dr. der Medicin.
- " Gottwald Johann, hochw. Capitular des Stiftes Lilienfeld
- .. Gozsy Gustav von.
- " Grimus Ritter v. Grimburg Franz, Apotheker in St. Pölten.
- " Grossbauer Franz, k, k. Prof. in Mariabrunn.
- " Gruscha Anton, hochw., Dr. der Theologie, Professor im k. k. Theresianum.
- " Gutsch Joachim, k. k. Verpflegsverwalter.
- " Haffner Josef, Dr. der Medicin in Gratz.
- " Haidinger Wilhelm, k. k. Sectionsrath,
- " Hampe Klemens, Dr. der Mediclu.
- " Hampe Hermann, k. k. Beamter in Hermannstadt.
- " Hanf Blasius, hochw. Pfarrer in Zeutschach.
- " Hasel Franz, hochw. Dr. der Theologie, Curat am Peter.
- " Hassenbauer Johann, k. k. Regierungsrath.
- " Hasslinzsky Friedrich, Prof. der Naturgeschichte zu Eperies.
- " Hauer Franz, Ritter von, k. k. Bergrath.
- " Hausmann Freiherr Franz von, zu Botzen in Tirol.
- " Heger Ernst, in Brunn am Gebirge.
- , Hekel Jakob, Custos Adjunct am k. k. naturhistorischen Museum, Mitgl. d. k. Ak. d. Wiss.
- " Heller Johann Georg, Obergärtner der Gartenbau-Geseilschaft.
- . Heller Karl, k. k. Prof. in Gratz.
- " Heufter Ludwig, Ritter von, k. k. Ministerialsecretär.
- " Hiess Anton, Klassenlehrer.
- " Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtner.
- " Hingenau Otto, Freiherr von, k. k. Bergrath.
- " Hinterlechner Georg, k. k. Gymnasialprofessor.
- " Hirner Korbinian.
- " Hirsch, Lehrer an der Wiener Hauptschule.
- " Hofer Josef, Lehrer an der Realschnle in der Leopoldstadt.
- " Hoffmann Franz W.
- " Hoffmann Josef.
- " Hornig Johann v., k. k. Minist. Concipist.
- , Hornigk Dr. Emil.
- " Hölzl Michael, Apotheker in Maria-Zell.
- " Hörnes Dr. Moriz, Adjunct am k. k. Mineralien cabinet.
- " Hyrtl, k. k. Professor am Josephinum.
- Jahn Auremundus, hochw. Prior der Barmherzigen.
- Jechl Franz, hochw. Prof. der Theologie in Budweis.
- " Jesovits Heinrich, Apotheker.
  - Juratzka Jakob, k. k. Ministerial Rechnungsassistent.

Herr Kaczkowsky Anton, Ritter von, Dr. der Medicin.

- " Kaczkowsky Michael, Ritter von, Dr. der Medicin.
- " Kahl Anton, Dr. der Medicin,
- , Kalbrunner Herrmann, in Langenlois.
- " Keil Franz, in Lienz'in Tirol.
- " Kegeln Franz, k. k. Oberstlieut, und Localdirector in Mariabrunu.
- " Keglevits Graf Johann, Exzellenz.
- n Kempelen Ludwig v., k. k. Beamter.
- n Kerner Anton.
- " Kerner Josef.
- . Kerndi Franz.
- " Khevenküller-Metsch, Fürst Richard zu, Durchl.
- " Khuenburg Craf Ferd., k. k. Bergoberamts-Asses. in Hail.;
- Kinsky Graf Christian.
- " Kinzel Franz, Cand. der Medicln.
  - Klemensievitsch Ludwig; k. k. Cymnasial Director in Krakau.
- " Kleyle Joachim, Ritter von. k. k. Hofrath.
- . Klug Friedrich, geh. Ober-Medicinalrath in Berlin.
- " Kner Dr. Rudolf, k. k. Professor.
- " Knöpfer Leander, hochw. Pfarrer in Equerafeld.
- , Koch Karl.
- n Kodermann Colestin, hochw. Custos im Stift St. Lambrecht.
- n Kodermann Rich., hochw. Capit. d. Stiftes St. Paul in Kärnthen.
- , Kollar Vincenz, Director im k. k. naturhist. Museum. Mitgl. d. k. Ak. d. Wiss.
- " Komaromy Edmund, hochw. Aht des Stiftes Heiligenkreuz.
- " Kopp Josef, Doctorand der Rechte.
- " Kotschy Theodor, Assistent am k. k. botan. Museum.
- Kovats Julius v., Custos am Pesther Nationalmuseum.
- " Kratky Josef, k. k. Beamter.
- " Krazmann Dr. Emil.
- " Krämer Hermann von.
- " Kreutzer Karl, k. k. Bibliotheksbeamter.
- " Krippi Ferdinand, k. k. Forstadjunct in Ischl.
- " Krummhar Josef.
- " Krieyer Franz, Förster am Sommerhof.
- . Kutschera Franz, k. k. Beamter.
- " Lacroix Johann, k. k. Münzer.
- . Lang Franz, Apotheker in Neutra.
- " Langer Carl, Dr., k. k. Professor der Austomie.
- " Lavizzari Dr. zu Mendrisio, Cant. Ticino.
- , Lederer Camill.
- " Lederer Julius.
- Leithner Josef, Freiherr von, k. k. Beamter,

```
Herr Leschtina Franz, k. k. Beamtet.
     Lichnowsky-Werdenberg Fürst Carl, Durchl.
    Lichnowsky Graf Robert, hochw. rom. Pralat und Domherr in Olmütz.
 77
     Lichtenfels Rudolf, Ritter von, Dr. der Medicin.
     Liebi Josef.
 77
    Lobkowitz Fürst Ferdinand, Durchl.
 70
    Lobkowilz Fürst Johann, Durchi.
     Lorinser Dr. Gustav, in Eger.
    Loudon Ernst, Freiherr von.
    Loudon Olivier, Freiherr von.
    Low Franz, Dr. der Medicin.
 73
    Mandi Franz, Dr. der Medicin. Corpsærzt der k.
        Leibgarde.
    Mann Josef.
    Mansbart Josef.
    Marechall Graf August, Archivar der k. k. geologischen Reichsanstalt.
 "
    Masch Anton, k. k. Professor zu Ung.-Altenburg.
 77
    Massalongo Dr. A., Professor in Verena.
    Masur Franz, Dr. der Medicin.
    Matz Alexander, bochw. Pfarrer in Angern an der March.
    Matz Maximilian, hochw. Cooperator zu Gumpendorf.
    Mayer Alois, k. k. Gestiltbeamter in Kladrub.
 77
     Mayer Josef. k. k. Revident im Handelsministerium.
    Mayr Gustav, Candidat der Medicin.
    Meiller Ignaz v., Beamter d. General-Geniedirection.
     Migazzi Graf Withelm.
 *
     Miller Ludwig, k. k. Beamter.
    Mnischek, Graf von.
 ກ
     Mokry Dr. Adatbert, heehw. Prof. d. Kirchengesch. zu Budweis.
 77
     Molin Dr., k. k. Prof. in Padua.
 11
     Moser Ignaz, k. k. Prof. in Ung.-Altenburg.
     Mösslang Carl.
     Müller Anton, pens. Beamter in Brann.
 "
     Natterer Dr. Johann.
     Natterer Dr. Josef.
     Natterer Josef, Custos am k. k. zeologischen Museum.
     Neitreich August, k. k. Oberlandesgerichts-Rath.
     Neumayer Josef, Wirthschaftsrath.
 n
     Newald Johann, Forstdirector in Guttenstein.
     Nisst von Meyendorf Josef, k. k. Oberstlieutenant.
     Navarre Christian von, Forstmeister in Kamerburg.
     Navarre Carl von, Rentmeister in Kamerburg.
     Nostlberger Franz, hochw. Pfarrer zu Unter-Olberndorf.
     Nussbaumer Johann, in Königswart.
```

| ler        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>"</b>   | Ortmann Johnnn, k. k. Beamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| "          | Pach Ignaz, Apotheker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| "          | Partsch Paul, Director am k. k. Minstradiencabinet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.  |
| 27         | Patruban Karl von, Dr. der Medicin. Diet der Bertieber wieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠,  |
| 27         | Pazzani Alexander.  Pelzeln Angust von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 77         | Pelzeln Angust von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 27         | Pernhofer Gustav. The the Charles of the translation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , . |
| 27)        | Peters Dr. Carl, in Gratz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| n          | Pillwax Johann Dr., Prof. am k. k. Thierarznei-Institut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| "          | Pokorny Alois, Prof. am k. k. akademischen Gymnasium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| מ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.  |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ກ          | Prangner Dr. Engelbert, hochw. Capit. des Stiftes Admont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| "          | There is maked the second of the color of the second of th | ÷   |
| 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.  |
| ກ          | Prugger Salesias, dochw. Direct. des Taubstummen-Institutes in Grat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| ກ          | Rabl Johann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 77         | Rath Paul, hochw. in Königswart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| ກ          | Rauch Frank, R. R. Hofgartner? ( ) Process A control of the contro |     |
| n          | Redtenbacher Dr. Ludwotg, Cust. Ad. am k.k. natur-list. Muscum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ກ          | Reich Dr. Karl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| n          | Reinegger Gabriel, hochw. Pfarrer in Cherweitlen. (C., 2000), and the control of  | -   |
| n          | Reissek Dr. Siegfried, Custosadjunct ala kilk. batan. Museum: 34 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ກ          | Rohan Guemenée, Fürst Camill, Durchl.  Rollet Carl, Dr. der Medicin in Baden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ຶກ         | Rollet Carl, Dr. der Medicin in Baden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| n          | Ronedlle Graf Anton. See See See Misself . A See See See See See See See See See S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| "          | Rottensteiner Franz, Wirthschaftsdirector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ,,         | Roll Anton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| "          | Saar Cart, Edler von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠   |
| "          | Salzer Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ,,         | Sartorus A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|            | Schawet Johann, hochw. Prof. der Theologie zu Badweis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|            | Schedl Christian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <b>,</b> . | Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Ministerial-Concipist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            | Schink Josef, k. k. Beamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|            | Schlecht Dr. Leop., hochw. Prof. Direct.um Josefst. Gymnasium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|            | Schmidt Franz, hochw. Prof. zu Be: Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| "          | Schober Johann, Director der Unter-Realschule in der Leopoldstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|            | Schott Ferdinand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| "          | Schott Heinrich, k. k. Hofgarton-Direct. in Schönbrund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ,,         | Schreibers Carl, Ritter von, k. k. Hofrsthe Berger and Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

Herr Schreitter Gottfried, hochw. Pfarrer zu St. Lorenz.

- " Schreyber Franz Sal., Edler von, hochw. Capitular des Stiftes Klosterneuburg.
- " Schuller Johann Jacob.
- " Schwab Adolf, Apotheker in Mistek.
- " Schwarzenberg Fürst Adolf, Durchl.
- " Sedlaczek Wenzl F., Apotheker.
- . Sedlaczek Withelm, hochw. Abt des Stiftes Klosterneuburg.
- " Sedlitzky Wenzel, Apotheker in Simmering.
- . Seelos Gustav.
- ., Semeleder August.
- . Semeleder Friedrich.
- " Sennoner Adolf.
- ., Sigmund Wilhelm, in Reichenberg.
- " Simony Friedrich, k. k. Professor.
- " Skofiz Alexander, Redact. des botan. Wochenblattes.
- " Stauffer Vinzenz, hochw. Prof. im Stift Mölk.
- " Steininger Augustin, hochw. Abt des Stiftes Zwettl.
- " Steinmann Emanuel, Prof. d. Realschule in Klagenfurt.
- " Stenz Anton, in Neusiedl am See.
- " Steyrer Raimund, hochw. Capitular des Stiftes St. Lambrecht.
- " Streffleur Valentin, k. k. Ministorialsecretär.
- " Stur Dionys.
- .. Stütz Ignaz, Dr. der Medicin.
- " Suppan Joachim, hochw. Abt des Stiftes St. Lambrecht.
- ,, Suess Eduard.
- " Sydy Georg.
- .. Szenczy Emericus, hochw. Gymnasialdirector zu Stein am Ahrer.
- " Tacchetti Cari, Edler von.
- .. Tausch Dr. Hermann.
- , Thun Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichtes, Excellenz.
- ,, Titius Pius, hochw. Professor der Pastoral-Theologie in Padua.
- " Tkalec Jakob Franz, Dr. der Medicin.
- " Tomek, Dr. der Medicin. zu Kamerburg.
- " Tornau Wilhelm.
- ,, Totter Vincenz, hochw. Priester bei den P. P. Dominicanern.
- " Tschurtschenthaler Ludwig, hochw. Prof. der Naturgeschichte zu Brixen.
- ,, Uhl Gustav. k. k. Beamter.
- ,, Ulleram Anton, Edler von.
- ,, Unger Franz, Dr. k. k. Prof. der Botanik.
- ,, ' Unger Josef, Dr. der Philosophie.
- " Vaiss Dr. Joseph.
- .. Venanzio Dr. Friedrick, in Bergamo.
- " Vivenot Rudolf, Edler von, Dr. der Med.

#### Herr Viahovits, Dr. Peter, Professor der Anatomie in Padua.

- " Wachtelhofer Severin, hochw. Dr. der Medicin u. Philosophie bei den Barnabitten.
- " Wagner Andreas, Dr. und Prof. an der Universität in München.
- " Walcharz Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladendorf.
- " Watter Joseph, Klassenlehrer.
- " Wawra Heinrich.
- .. Widmann Bernhard.
- " Winkler Franz.
- " Winkler Moriz, in Klostergrab bei Teplitz.
- " Władarz Michael, Dr. der Rechte in Murau.
- " Wohlmann Bruno, Dr. der Philosophie.
- " Wollner-Kögler Ludwig.
- ., Wöber Franz.
- .. Zekeli Friedrich.
- " Zelenka Julius, hochw. Capitular des Stiftes Heiligenkreuz.
- " Zenner Ferdinand, hochw. Katechet zu St. Auna.
- " Zichy Graf Johann der Aeltere.
- , Zika Anton, Forstmeister in Riegersburg.
- " Zippe Dr. Franz, k. k. Prof.

### Mitglieder des Jahres 1852.

Production that is a first of the state of a first plane.

12 32 1 W 11 11 11 13 13 12 13 1

1. 1. 3 h ....

Herr Alpers Mauritius, hochw. Theolog im Stifte Melk.

An American Science

- ,, Alschinger Andreas, k. k. Professor der griech. Sprache am Ober-Gymnasium, Privat-Professor der Botanik in Zara.
- ,, Arnstein Dr. Joseph.
- ,, Bamberger Georg, Apotheker in Meran.
- ", Bergner Eduard, k. k. Collegialrath am k. k. Tribunal zu Cattaro, Ehrencurator der österr. Sparcasse zu Cattaro.
- , Bermann Joseph, priv. Kunsthändler,
- " Beroldingen Franz, Graf, Landmarsch.-Stellvertreter, Excellenz.
- . Biasoletto Dr. Bartholomaus, in Triest.
- " Biatzovszky Johann, Dr. der Med., Prof. in Salzburg.
- ", Bozdech Dr. Gustav, Prof. der Naturgeschichte in Leutschau.
- " Braun Ernst, Dr. der Med.
- " Breineder Pius, hochw. Coop., in Weikendorf.
- " Brittinger Christian, Apotheker in Stadt Steyer.
- ,, Brunetti Ludwig, Dr. der Med., k. k. Bezirks-Physiker, Operateur zu Rovigno.
- ,, Chersich Franz, k. k. emert. Hauptschul-Director, Domherr in Cherso, Ehren-Domherr und Consistorialrath zu Veglia; in Cherso.
- "' Czermak Johann, hochw. Prof. der Naturgeschichte am Josephstädter Gymnasium.
- ... Czerwiakowski Ignaz, Dr. der Med., in Krakau.
- " Czizek Julius, Magist. der Pharm., Salinenapotheker zu Wieliczka.
- " Davidson Thomas, in London.
- ., Deschmann Carl, suppl. Prof. in Laibach.
- " Doblika Carl, Gymnasial-Lehramts-Candidat.
- ,, Dolleschal Ludwig, Dr. der Med.
- " Dolliner Georg, Dr. der Med. und Chirurgie in Idria.
- ., Dorfmeister Vinzenz.
- ,, Dudik Beda Dr., Prof. O. S. B. in Brünn.
- ,, Eder Franz, Klasseulehrer.
- " Elpons Wilhelm von, Direct. der Herrsch. Grätz.
- ,, Erdinger Carl, hochw. Cooper. in Scheibbs.
- " Fahrer Dr. Johann, in München.
- " Felsenreich Gottfried, k. k. Hof-Wundarzt.
- ,, Fieber Franz X., Landes-Gerichtssecretär in Hohenmauth.
- ,, Fiskali Ferdinand, Prof. der Forstschule in Aussee.
- " Fleischer Stephan.
- " Weischhacker Cart, Oekonomiebmtr. des k. k. Familiengutes Schlosshof.

|                                    | unct am k. k. meteer. Institut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                    | and the compact of passents are the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| " Fuss Karl, Prof. in H            | lermanustadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                    | Hermannstadt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ,, Gassner Theodor, bock           | w. Capit. des Stiftes Admontu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                    | Ass. am zoolog. Museum in München. 🗼 👌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                    | h. v., k. k. Feldmarschall-Lieut., Besitzer:me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| rerer in - und au                  | sländisch.: Orden ,: Herrschaftsbesitzer ; zu - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la-  |
| gusa, Encallenz.                   | The second of the second secon |      |
| "Gerstäker Adolf, Dr. d            | ler Med. in Berlin. Lost powers with brooks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,    |
|                                    | ih v., lanf Schless Hartenburg bei Bozen. 👉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| " Giuriceo Nicolaus, k.            | k. Cassations-Genichtsseenstär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ,, Gleiss Franz, hochw.            | Prof. der Physik und Mathematik am Obengy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m,-  |
| nasium zu Melk.                    | Commentation of the Second Many Ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠:   |
| ., Gödel Rudolf, k. k. ös          | terr. Generalconsul in Beirut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| " Gredler Vincenz, hoch            | w. Prof. in Botzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                    | of, der Naturgeschichte au:der Realschule am P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ia-  |
| ristencollegio.                    | Communication of the Communica |      |
| " Haberler Dr. Franz.              | Same of the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ,, Hagen Dr. Hermann, i            | in Königaberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ", Haidvogel Leopold, k.           | k. Bankbeamter wet added                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| " Hanselmann Nicolaus,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| " Hauer Albert, k. k. Pe           | østadministrator in Stockerau. 👈 💛 🗥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| " Hardti Dr. August, Se            | ecundararzt im k. k. Findelbans, 112 Vyskyld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ,, Helfert Dr. Joseph; k.:         | k. Unterstaatsgecretter. And the property of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                    | itter v., nieder <b>länd. Generaloonsul</b> e best.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| " Heufel Johann, in Lug            | ONE OF THE PLANE WE SEE STAR BOOKS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| " Hofmann Joseph Vince             | nz, hochw. Pref. in Brixen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , •  |
| ,, Hofstädter Gotthard,            | hochw. Mitglied des Bousdictus Stiftes Kten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187  |
| münster.                           | Post of the worteness of the Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ", Höfer Franz, Lehrer             | zu Pillichsdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ,, Hollosy Justin., hochwa         | Prof. in Octoburg. Comment in North Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                    | v., Gutsbesitzer in der Bukowina: 💎 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| " Hornung Carl, in Kron            | ustadt, and a second of the other city                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                    | uer S. Exc. des hochgeb. Herrn Grafeit von The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111- |
| Hohenstein zu Tetsc                | chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ,, Junker Ferdinand, Doc           | ctorand der Med.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ,, Kaar Jacob, k. k. Bea           | Amter. 1 die swer achte 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| rau <i>Kahlik Josephine</i> , Apol | thek. iu Hoheuelbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                    | k. Telegraphenbeamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                    | Fraf Albig, k. k. Bittmeister. William 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| n . Kladni, in Hermanustae         | dte en la francisco de la companya de grande de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ,, Koch Dr. Heinrich, in           | Triest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                    | k. k. Bath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |

Herr Kokeil Friedrick, in Klagenfurt.

- ,, Köller Marian, hochw. Capitular des Stiftes Kremsmünster, k. k. Rath im Unterrichtsministerium.
- "Kornhuber Dr. Andreas, Prof. der Naturgeschichte zu Pressburg.
- " Kratter Dr. Heinrick, Comitatsphysiker in Zloczow.
- " Kraus Philipp, Hörer der Rechte.
- " Kubik Johann, Dr. der Med., k. k. Bezirksarzt, Mitglied der Acker-Baugesellschaft in Görz, in Veglia.
- " Lallich Nicolaus, k. k. Präsident des Landesger. in Zara.
- " Lanza Dr. Franz, Prof. in Zara.
- ,, Laudyn Ferd. Ludw. v., Förster zu Lack in Bellye.
- " Lehofer Joseph, Dr. der Med
- ,, Lenk Franz, Dr. der Med.
- ,, Leydolt Franz, Prof. am Polytech. Institute.
- , Linde Franz X., Apotheker in Melk.
- ,, Lorenz Josef, Prof. der Naturgeschichte in Salzburg.
- " Lorenzutti Anton, Dr. der Med., Rittet des Franz-Josephsordens k. D. Director des allg. Civil-Krankenhauses in Triest.
- " Macchio Wenzl v., k. k. Oberst in Pension.
- ,, Machold Joseph, Doctorand der Med. und Chirurg.
- " Mikliz Franz, in Griffen.
- ,, Müller Alois.
- " Mürle Carl, Prof. an der Militärakademie in Wr.-Neustadt.
- " Nickerl Dr. Franz.
- Nigris Philipp Silv., Direct. der Gremial-Handelsschule in Wien, Mitglied mehrerer Akademien.
- " Pavich Anton, Dr. der Med., Comitatsphysiker in Possegg.
- " Pelser Fürnberg, Joseph von.
- ., Pergen Anton, Graf und Herr zu.
- " Petényi Johann Salamon v., Custos am Pesther Nationalmuseum.
- ., Petershofer Camil.
- " Pittoni Ritter von Dannenfels Claud., St. Ver. in Gratz.
- ". Pokorny Rudolf.
- ,, Popovits Michael v., Gutsbesitzer aus Suzawa.
- , Pozza Graf Lucian, Prases der Ackerbau-Gesellschaft zu Ragusa.
- " Polzleutner Michael, Klassenlehrer.
- " Preidel Florian.
- " Pullich Georg, hochw. Dr. der Theologie, Mitgl. der höheren Bildungsaustalt zum heil. Augustin in Wien, emer. Prof. der Naturgesch., Director des Obergymnasiums in Zara.
- " Quadrio Moriz, Edl. v. Aristarchi, k. k. Finanzcommissär, Mitglied der gelehrten Gesellschaft des Athenaums zu Bergamo; in Tetschen.
- ,, Rauscher Dr. Robert, in Linz.
- " Raynoschek Alexander.

#### Horr Reichardt Heinrick, in Iglau.

- " Reiss Franz. Dr. der Med. in Kirling.
- " Reissacher Alois, aus Hall.
- ,, Riefet Franz , Freih. v., Conc.-Adj. im Finanzministerium.
- " Rogenhofer Alois, Doctorand der Rechte.
- " Scharenberg Dr., Prof. an der Universität zu Breslau.
- " Schaum Dr. Hermann, am Museum in Berlin.
- ,, Scheffer Joseph, Bürgermeister in Mödling.
- " Scheffler Carl, Sparcassa-Beamter.
- " Schlosser Dr. Joseph, Comitatsphysiker in Kreutz.
- " Schmidt Ferdinand sen., in Siska.
- " Schneider Dr. Joseph, in Prestic.
- " Schon Moriz.
- " Schramek Hermeng., Oberapotheker in Pressburg.
- " Schrötter Anton, Secret. der k. k. Akad. der Wissenschaften, Prof. am Polytechnicum.
- ,, Schulzer Stephan v. Müggenburg, k. k. Hauptmann in Vinkovcze.
- " Schwach Johann, Prof. der Handelsschule in der Leopoldstadt.
- ... Schwarz Adolf.
- ", Setzer Franz, hochw. Domprediger bei St. Stephan, Inhaber des gold. Verdienstkreuzes.
- " Simoner Johann.
- " Simonics Gabriel, hochw. Prof. in Oedenburg,
- ,, Somlyai Johann v., k. k. Hofrath in Ruhestand.
- " Strobel Pelegrino v., Bibliotheksadjunct in Pavia.
- " Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meran.
- ,, Thinnfeld Ferdinand, Ritter v., Excellenz.
- ,, Tivaroni Dominik, k. k. Appellationsrath in Zara.
- ,, Tkany Wilhelm, k. k. Gubernial- und Schulrath in Brünn.
- .. Tommasini Mutius, in Triest.
- " Tost Johann, k. k. Conc.-Adj.
- , Türk Rudolf, Conc.-Adj. im Handelsministerium.
- ,, Valenta Alois.
- " Volarich Franz, hochw. Domherr und Diöcesan Schul Oberaufseher zu Veglia.
- " Vrecourt Anton, Graf v., k. k. Förster.
- " Wallner Ludwig, k. k. Beamter.
- " Weitlof Moriz.
- " Weidenhofer Ignaz, Dr. der Med. in Chrudim.
- ,, Well Wilhelm, Edl. v., Ministerialrath.
- ,, Wessely Joseph, Direct. der Forstschule in Aussee,
- " Weselsky Friedrich, k. k. Oberlandes-Gerichtsrath in Kollin.
- " Widerspach, Freih. v., k. k. Hauptmann in Krems.
- " Władika Eugen, hochw. Prof. am Gymnasium zu Wr.-Neustadt.

| Herr Zanadeku Dr. Alexander, k. k. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rof di Lambari da N. V. J. M. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malaman 21 A Tha Jan W. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestorben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgetreten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classical and Company of the city                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tatteden Dr. Jos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Schreibers Carl, Ritter von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | March Dis Mark 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s | i, chige. Di. Colephi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Same of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 4 5 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.00.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n: Ausgetreten: Ritter von. Herr Fink Friedrich. sen. , Krummhar Joseph. Litter von. , Natterer Dr. Jos. , Reich Dr. Cart. , Rohan Guemenee, Fürst Camitt, Durchl. , Unger Dr. Joseph:  t: Herr Dr. Ed. Fenzt. 1: , A. Kerner. , Dr. J. Egger. Cyperaceen: Herr J. Ortmann. t: Herr Dr. A. Pokorny. Schwämme: Herr L. Ritter v. Heufter. Zoologie: . Herr Dir. L. Schlecht. |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sich erl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | klärt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Botan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Phanerogamen überhaupt: Herr Dr. Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wane!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crustogomou Shorbovite Harr Dr. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dobanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oryptogamen: unernaupt: Herr Dr. A. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en I Bilton v Heuffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flechten, Schwamme: He                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr L. Amer v. Heuper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 - alaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z0010g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Säugethiere: Se. Hochw. Herr Dir. L. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reptilien: Herr R. Türk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $C_{1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fische:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Insecten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Ameisen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| With the contract of the contr | and a Tieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| monsible con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Maltophagen,            | Thysanuren:           |              |                         |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Arachniden:.,           | , )                   | · 0: 11. km  |                         |
| Arachniden: Myriapoden: |                       | Dobu         |                         |
| Krustaceen:.            | -                     |              |                         |
| Mollusken:              | Herr Dr. M.           | Hörnes und E | Ierr <i>L. Parreiss</i> |
| Würmer:                 | • • • • • • • • • • • |              |                         |
| Strahlthiere:.          |                       |              |                         |
| Infusorien: .           |                       |              |                         |

Bei der Aufnahme wird der Jahresbeitrag für das laufende Vereinsjahr geleistet. Die Jahresbeiträge für jedes folgende Jahr sind sodann in dem ersten Viertel desselben zu entrichten.

Die Vereinsberichte werden den Mitgliedern nach geleistetem Beitrage für jedes betreffende Jahr als Acquivalent unentgeltlich erfolgt.

## Regelmässige Versammlungen.

### 1853.

| Mittw., 5. Jänner.  | Mittw., 6. Juli.    |
|---------------------|---------------------|
| Freit., 4. Februar. | ,, 3. August.       |
| Mittw., 2. März     | September.          |
| ,, 6. April.        | Ferien.             |
| Samst., 9. April.   | Mittw., 5. October. |
| Jahresversam mlung. | ,, 2. November.     |
| Mittw., 4. Mai.     | ", 7. December.     |
| " 1. Juni.          | ,                   |

In der letzten Versammlung findet die Wahl der Vicepräsidenten statt, und sind die Wahllisten 8 Tage vor Ablauf des Termines in dem Vereinslocale, Herrngasse Nr. 30, 3. Stock niederzulegen.



# II. Tafel.

Lethocerus cordofanus. Mayr.

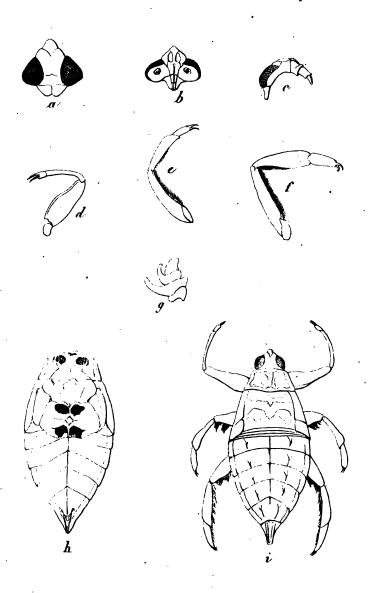

Digitized by Google \_\_\_\_

Verhandlubologisch - botanischen

Heufler, drei neue Algen.



Hothrix latissima (Menegh). 🤐



Digitized by Google

### I. Hekel. über den Fluss-Rohrfänger.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



### Salicaria fluviatilis Mayer.

Fig. 1. aus dem Leibe des Voyels am 22 Mai 1852.

. 2.3. aus dem Neste.

Verhandlungen des 2001. bot. Vereins. 1852.

Aus der h. h. Hof - u. Staatsdruckerei

